







# **COLÉOPTÈRES**

DE FRANCE.



LYON. IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE TH. LÉPAGNEZ, petite rue de Cuire, 10, Croix-Rousse.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# COLÉOPTÈRES

DE FRANCE,

Par M. E. Mulsant,

Sous - Bibliothécaire de la ville de Lyon,
Professeur d'Histoire naturelle au Lycée,
Membre de l'Académie impériale, des Sociétés impériale d'Agriculture, Linéenne
et Littéraire de la même ville;
des Sociétés Entomologique de Stettin, des Naturalistes de Halle,
de l'Osterland, des Sciences de Lille, etc., etc.



LATIGÈNES.



PARIS.

MAISON, LIBRAIRE, RUE DE TOURNON, 17.

1854.

# A Monsieur Henri Th. Louis REICHENBACH,

DOCTEUR EN MÉDECINE ET EN PHILOSOPHIE,

PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE DE L'ACADÉMIE ROYALE,

DIRECTEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

ET DU JARDIN BOTANIQUE DE DRESDE,

CHEVALIER DE L'ORDRE DU MÉRITE DE SAXE,

ETC., ETC., ETC.



MONSIEUR,

Avant d'avoir acquis dans d'autres branches de l'Histoire naturelle un nom si glorieux, l'étude des insectes avait su charmer vos loisirs et occuper votre plume; puissent ces feuilles légères vous rappeler avec plaisir une science dont vous sem-

bliez devoir être un des favoris; puisse surtout ce modeste hommage vous offrir une nouvelle preuve des sentiments d'admiration et de respect avec lesquels

J'ai l'honneur d'être

Votre tout dévoué

E. MULSANT.



Lyon, le 2 octobre 1854.

# PRÉFACE.



En offrant la continuation de mon ouvrage sur les Coléoptères de France, à ceux qui ont accueilli avec tant d'indulgence mes premiers essais, je leur dois, je le sens, des excuses sur le long retard que j'ai mis à faire paraître cette Monographie.

Entraîné, pour ainsi dire malgré moi, à décrire d'abord les Coccinellides exotiques, et plus tard à compléter en partie les Collaptérides de Solier, en cherchant, conjointement avec mon ami M. Rey, à distribuer d'une manière méthodique les derniers Mélasomes, je me suis trouvé arrêté, beaucoup plus longtemps que je ne le croyais, par ces travaux ardus, dont j'aurais dû abandonner le soin à une plume plus habile.

J'espère ne plus me laisser détourner du but que je m'étais proposé, en commençant l'œuvre à laquelle j'ajoute aujourd'hui quelques pages. La fin des Hétéromères ne tardera pas à paraître, et elle sera suivie de près de la Monographie des Sternoxes.

En attendant, qu'il me soit permis d'exprimer de nouveau

ma reconnaissance aux personnes toujours plus nombreuses, (1) qui ne cessent de rendre mes travaux plus faciles par leurs communications si bienveillantes; en cherchant à servir les intérêts de la science, elles excitent en moi des sentiments d'une gratitude qui ne s'affaiblira jamais.

<sup>(1)</sup> Surtout MM. Foudras, Gacogne, Girodon, Godart, Guillebeau, Hénon, Perroud et Cl. Rey, de Lyon, — Aubé, Blanchard, Chevrolat, Deyrolle, Fairmaire, Lucas, de Marseul, Milne-Edwards et Reiche, de Paris, — Arias, d'Aumont, feu Doublier, L. Dufour, Ecoffet, Gaubil, Fournier, Jaubert, Locate, Perris, Robert et Wachanru, des départements, — Bohéman, Curtis, Dorhn, Félix, Guex, Hope, de Kiesenwetter, Leconte, Melly, Ménétriés, Motschoulsky, feu Newport, Schaum, Schiödte, feu Stephens et White, de l'étranger.

# DEUXIÈME SOUS-ORDRE.



#### LES HÉTÉROMÈRES.

CARACTÈRES. Tarses postérieurs offrant un article de moins que les antérieurs et intermédiaires (ordinairement cinq articles aux tarses des quatre premières pattes, et quatre à ceux des postérieures). Élytres habituellement à peu près aussi longues que l'abdomen; quelquefois plus courtes, mais alors déhiscentes.

Avant de faire connaître la méthode qui nous a paru la plus naturelle, pour diviser les insectes compris dans cette section de l'ordre des Coléoptères, il est utile de jeter un coup d'œil sur les modifications qu'a subie, depuis son origine, la classification de ces petits animaux.

Linné, ce législateur des sciences naturelles, dont les travaux nous serviront toujours de point de départ, Linné, soit dans la seconde édition de sa Fauna suecica (1761), soit dans la douzième édition de son Systema Naturæ (1766-1768), avait compris dans les genres Tenebrio, Melos et Mordella, et avait disséminé dans ceux de Chrysomela, Silpha et quelques autres, les espèces assez peu nombreuses connues de lui, se fattachant aux Coléoptères objets de ce travail.

En vain Geoffroy, dans son Abrégé de l'Histoire des insectes (1762), et, après lui, De Géer, dans les tomes 4 et 5 de ses Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes (1774-1775), Olivier, soit dans le tome 4 de l'Encyclopédie méthodique, soit dans son Entomologie (1789), Latrielle, dans son Précis (1796-1797), Cuvier, dans son Tableau élémentaire d'Histoire naturelle (an VI), Duméril, dans le Tableau de la classification des insectes accolé aux Leçons d'Anatomie comparée de Georges

CUVIER (1800), indiquèrent-ils le parti à tirer des différences que présentent les tarses dans le nombre de leurs articulations, pour établir des moyens de division plus faciles, et des coupes génériques généralement plus naturelles, FABRICIUS, à partir de son Systema Entomologiæ (1775), jusqu'à ses derniers écrits sur les Coléoptères (1801), ainsi que les divers auteurs, tels que Scopoli, Oth. Fr. MUELLER, SCHRANK, HERBST, ROSSI, PANZER, ILLIGER, PAYKULL, etc., etc., attachés, jusques aux premières années de ce siècle, soit à ses traces, soit à celles de Linné, son illustre mattre, refusèrent d'entrer dans cette nouvelle voie.

1796-97. LATREILLE essaya, le premier, dans son Précis des caractères génériques des insectes, de ranger ces animaux d'après un ordre naturel, et distribua, dans ses familles 7 à 13, les Coléoptères offrant cinq articles aux tarses antérieurs et intermédiaires et quatre seulement aux postérieurs.

Nous allons exposer les caractères assignés par l'auteur à chacune de ces familles; ils rendront plus sensibles les progrès faits par la

science depuis cette époque.

Nº 7. Famille 7. — Antennes insérées sous un rebord du chaperon : troisième article souvent allongé. Mandibules ordinairement bisides. Machoires onguiculées. Levre inférieure peu ou point découverte, presque entièrement cachée par la ganache.

(Genres Tenebrio, Upis, Orthocerus, Scaurus, Pimelia, Eledona, Opatrum,

Blaps, Pedinus.)

N° 8. Famille 8. Antennes insérées sous un rebord du chaperon : troisième article souvent allongé. Division interne des machoires inerme ou sans ongle. L'èvre inférieure à ganache égalant au moins la moitié de sa hauteur.

(Genres Diaperis, Leiodes, Hypoplaus, Pytho, Helops.)

- Nº 9. Antennes filiformes ou sétacées : derniers articles aussi longs ou presque aussi longs que les autres, moniliformes, dernier article renssé avec une pointe oblique; insertion découverte. Levre inférieure très-saillante hors de la ganache, resserrée vers le milieu, dilatée au bord supérieur.
  - a. Famille 9. Levre inférieure biside ou profondément échancrée. Antennules antérieures beaucoup plus grandes. Mâchoires à deux divisions très-distinctes. Antennes en scie ou presque en scie, flabellées dans d'autres. Tarses coniques.

(Genres Anaspis, Mordella, Ripiphorus.)

b. Lèvre inférieure bifide ou profondément échancrée. Antennules antérieures beaucoup plus grandes. Machoires à une seule division bien saillante. Antennes pectinées. Tarses filiformes : le pėnultiėme article bifide.

(Genre Pyrochroa.)

- c. Famille 10. Lèvre inférieure bifide ou profondément échancrée. Antennules presque égales. Lobe extérieur des mâchoires sans avancement et cils remarquables. Antennes filisormes. (Genres Cistela, Necydalis.)
- d. Famille 11. Lèvre inférieure biside ou profondément échancrée. Antennules presque égales, presque filiformes. Mâchoires avancées, comme laciniées. Antennes filiformes ou sétacées. (Genres Œdemera, Zonitis.)
- e. Levre inférieure bifide. Machoires linéaires. Antennules presque égales, filiformes. Antennes terminées en masse. (Genre Cerocoma.)
- f. Famille 12. Levre inférieure entière ou presque entière. Antennules antérieures en masse sécuriforme.

(Genres Serropalpus, Lagria, Notoxus.)

g. Famille 13. Levre inférieure entière ou presque entière. Antennules filiformes ou un peu renslées à leur extrémité.

(Genres Apalus, Cantharis, Meloe, Mylabris.)

- 1800. M. Duméril, en publiant les Leçons d'Anatomie comparée de G. Cuvien, donna, dans le tome 1er de cet ouvrage, un tableau de la classification des insectes, dans lequel ceux qui nous occupent furent partagés en deux divisions.
  - 1º Les Lucifuges, à élytres dures.

(Genres Tenebrio, Helops, Blaps, Scaurus, Pimelia, Opatrum, Serropalpus, Diaperis, Hypophlæus, Mordella.)

2º Les Vésicans, à élytres molles.

(Genres Meloe, Lytta, Mylabris, Cerocoma, Notoxus, Pyrochroa, Lagria, Cistela, (Edemera.)

Peu de temps après, le 3 brumaire an IX (25 octobre 1800), dans son Exposition d'une méthode naturelle pour la classification des insectes, présentée à la Société philomatique, il modifia, ainsi qu'il suit, ce

a Rlytres dures: Familles γ Antennes à derniers articles moniliformes, grenus. Photophyges. 77 Antennes à derniers articles filiformes, ronds et 

1804. LATBEILLE, dans son Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, tenta, avec beaucoup plus de bonheur qu'il ne l'avait fait auparavant, de diviser les insectes en familles naturelles. Il partagea les Coléoptères dont il est ici question en deux tribus:

1º Les Obscurs (Nubili) (correspondant aux Lucifuges de M. Duméril), offrant les mandibules échancrées ou unidentées à leur extrémité; les antennes le plus souvent recouvertes, à leur insertion, par les bords de la tête, à 3<sup>e</sup> article allongé; les crochets des tarses toujours entiers.

2º Les Versicolors (Versicolores) (ou les Vésicans de M. Duméril), n'offrant, par opposition, les mandibules ni échancrées, ni unidentées à l'extrémité; ayant les antennes insérées à découvert; les crochets des tarses bifides ou unidentés dans un grand nombre.

La première tribu fut divisée en insectes Sabulicoles et Herbicoles. Les Sabulicoles, reconnaissables à leurs mâchoires armées à leur côté interne d'une dent ou d'un petit crochet écailleux; à leurs antennes plus ou moins moniliformes, toujours insérées sous le rebord latéral et avancé de la tête; à leur corps généralement noir, souvent privé d'ailes, furent partagés en deux familles:

Celle des Piméliaires eut pour caractère distinctif des mâchoires re-

couvertes à la base par le menton.

(Genres Pimelia, Akis, Asida, Tentyria.)

Celle des Ténéhrionites eut pour diagnostique d'avoir le menton trop petit pour cacher l'insertion des machoires.

(Genres Tagenia, Scaurus, Blaps, Pedinus, Opatrum, Tenebrio, Orthocerus.)

Les Herbicoles, distincts des Sabulicoles par l'absence du crochet corné au côté interne des mâchoires, par des antennes soit perfoliées ou pectinnées ou en scie dans les uns, soit simples, insérées à nu et à articles presque tous cylindriques ou coniques dans les autres, furent répartis en quatre familles.

1° Les Diapériales à antennes soit grossissant insensiblement, soit en massue, souvent perfoliées et toujours à articles grenus ou ronds.

(Genres Phaleria, Diaperis, Hypophlaus, Eledona, Tetratoma, Leiodes, Agathidium.)

2º Les Cossypheurs à corps très-plat; à corcelet en demi-cercle, recouvrant la tête (étrangers à la France).

3º Les Hélopiens à antennes filisormes, rarement à articles grenus, et jamais en scie, ni pectinées.

(Genres Pytho, Hallomenus, Serropalpus, Melandrya, Helops, Lagria, Notoxus.)

4º Les Macrogastres à antennes filiformes, pectinées en scie. (Genres Pyrochroa, Calopus.)

La seconde tribu ou celle des Versicolors (Versicolores) fut divisée en quatre familles.

1º Les Horiales (tous exotiques).

2º Les Cantharidies à crochets des tarses bisides ou fortement unidentés.

(Genres Mylabris, Cerocoma, Meloe, Cantharis, Sitaris, Zonitis.)

3º Les Mordellones ayant aussi les crochets des tarses pectinés ou unidentés, mais distincts des Coléoptères précédents par leur corps gros, court, arqué, presque ovo-trigone; par leurs antennes au plus de la longueur du corselet, souvent en scie ou pectinées; par leur abdomen le plus souvent de forme conique et terminé en pointe; par leurs pattes postérieures grandes et armées aux jambes de deux longues épines.

(Genres Rhipiphorus, Mordella, Anaspis.)

4º Les Cistélénies à crochets des tarses non bifides. Tête avancée en forme de museau. Palpes ordinairement peu différents en grandeur, le plus souvent filiformes ou simplement renflées à leur extrémité. Antennes au moins de la longueur du corps, souvent plus longues.

(Genres Œdemera, Cistela, Rhinomacer, Rhinosimus.)

1806. M. Duméril, dans sa Zoologie analytique, appliqua le nom d'Hétéromérés aux Coléoptères constituant la quatrième section de l'ouvrage de Geoffroy, et la deuxième de la classification de l'auteur. Il les divisa en six familles, d'après les caractères suivants:

Elytres molles, flexibles (antennes très-variables). Épipastiques.

(Genres Lagria, (Notoxus, Meloe, Cantharis, Cerocoma, Mylabris, Apalus, Zonitis.)

22 Élytres dures.

- - 77 Élytres larges. . . . . Ornéphiles. (Genres Helops, Serropalpus, Cistela, Calopus, Pyrochroa.)

ββ Antennes grenues.

- à Élytres non soudées; des ailes.
  - « Antennes à massue allongée. . . . . . Lygophiles. (Genres Tenebrio, Opatrum, Pedinus, Sarrotrium.)
  - Genres Boletophagus, Hypophlæus, Anisotoma, Agathidium, Diaperis, Tetratoma.)

- οδ Élytres soudées; point d'ailes. . . . . . . Photophyges. (Genres Blaps, Pimelia, Akis, Scaurus, Tagenia.)
- 1807. LATREILLE, dans le deuxième volume de son Genera Crustaceorum et Insectorum, modifia la dénomination d'HÉTÉROMÉRÉS en celle
  un peu plus douce d'HÉTÉROMÈRES; il continua à diviser ces insectes
  en deux tribus : les Obscurs et les Versicolors; mais il fit subir divers
  changements à la distribution établie dans son ouvrage précédent.
  Ainsi, la division des Herbicoles de sa première tribu, fut partagée de
  la manière suivante:
  - z Tête enfoncée dans le prothorax, non cordiforme (antennes simples). Famille des Diapériales (comprenant celle des Cossypheurs de son ouvrage précédent).

Famille des Hélopiens.

Tête saillante hors du corselet, presque en forme de cœur, arrondie et plus large à son bord postérieur (antennes le plus souvent dentées en scie ou pectinées).

Famille des Pyrochroïdes.

Famille des Mordellones (placées auparavant dans la seconde tribu). Par suite de ce changement, la tribu des Versicolors fut réduite à trois familles.

Latreille, dans cet ouvrage, précise davantage encore les caractères génériques, et donne des preuves nouvelles de cet esprit observateur qui a assuré l'immortalité à son nom.

- 1809. Peu d'années après, dans ses Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux, il réduisit à six le nombre des familles composant la section des Coléoptères Hétéromères. Cette nouvelle distribution eut les bases suivantes:
  - Insectes aptères, et ayant à la fois des antennes en tout ou en partie moniliformes et insérées sous un rebord; des mandibules bifides ou échancrées à leur pointe; des élytres dures, embrassant tout l'abdomen, jusqu'à peu de distance de l'origine des pattes. Mâchoires toujours onguiculées au côté interne. . . Piméliaires.

(Genres Pimelia, Tentyria, Akis, Asida, Tagenia, Scaurus, Blaps.)

- Insectes n'ayant pas à la fois les antennes en tout ou en partie moniliformes et insérées sous un rebord; des mandibules bifides ou échancrées à leur pointe; des élytres dures, embrassant tout l'abdomen, jusqu'à peu de distance de l'origine des
  pattes, et ces insectes n'étant pas en même temps aptères.
- Be Point de museau antennifère; insectes n'ayant pas simultanément un corps linéaire, avec le corselet étroit et cylindracé,

des antennes sétacées ou filifornes, composées d'articles allongés et cylindriques ; des tarses à pénultième article bilobé et à crochets simples.

 $\gamma$  Crochets des tarses entiers ou bifides, mais antennes soit pectinées, soit en éventail.

¿ Tête plus ou moins ovalaire ou triangutaire, n'ayant point la forme d'un cœur, ni d'étranglement brusque à sa jonction 

(Genres Pedinus, Opatrum, Tenebrio, Orthocerus, Hypoplaus, Phaleria, Diaperis, Eustrophus, Tetratoma, Leiodes, Trachyscelis, Eledona, Helops, Pytho, Hallomenus, Cistela, Serropalpus, Orchesia, Melandrya, Lagria, Calopus.)

Têle cordiforme et ayant à sa jonction avec le corcelet une dépression ou étranglement brusque.

Pénultième article de ses tarses bilobé, etc. Pyrochroïdes. (Genres Pyrochroa, Scraptia, Notoxus.)

es Pénultième article des tarses postérieurs, au moins, en-(Genres Rhipiphorus, Mordella, Anaspis.)

27 Crochets des tarses bisides. Antennes point pectinées, ni en 

(Genres Cerocoma, Mylabris, Meloe, Cantharis, Zonitis, Nemognata, Apalus.)

etaeta Insectes ayant un museau antennifère, ou sans museau remarquable, mais ayant à la fois le corps linéaire, avec le corcelet étroit et cylindracé; les antennes sétacées ou filiformes, composées d'articles allongés et cylindriques; les tarses à pénultième article bilobé et à crochets simples . . . , . Œdémérites.

(Genres Edemera, Stenostoma, Rhinomacer, Rhinosimus.)

1815. Léach, dans la 1re partie du t. 9 de l'Encyclopédie d'Edim-

bourg, éditée par Brewester, adopta la même disposition.

1817. LATREILLE, soit dans le t. 10 du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, soit dans la première édition du Règne animal distribué d'après son organisation, par Cuvier, dont la partie entomologique lui élait confiée, remania de nouveau, ainsi qu'il suit, la distribution des Coléoptères Hétéromères:

2 Tête ovoîde, sans cou ni rétrécissement brusque par

β Máchoires armées à leur côté interne d'une dent 

Familles.

ββ Machoires sans onglet corné.

 $\gamma$  Antennes grossissant insensiblement ou se termi-

γγ Antennes de grosseur à-peu-près égale ou s'amincissant vers leur extrémité. . . . . . . Sténélytres.

az Tête triangulaire, en cœur et séparée du corselet

par un rétrécissement brusque, en forme de cou . . Trachélydes.

Les Mélasomes furent partagés en trois divisions : les deux premières comprenant ceux de ces insectes ayant les élytres soudées, correspondirent aux Photophyges de M. Duméril : la troisième, renfermant les Mélasomes pourvus d'ailes, devint l'analogue de la famille des Lygophiles du dernier écrivain.

Les Taxicornes étaient les représentants de la familles des Diapériales

du Genera Crustaceorum.

Les Sténélytres, malgré le soin que prit l'auteur de les partager en deux divisions, suivant qu'ils ont l'avant-dernier article des tarses entier ou bilobé, les Sténelytres devinrent un assemblage d'insectes peu propres à être réunis en famille naturelle, ainsi qu'il est facile d'en juger par l'énumération des coupes génériques qu'ils comprennent.

(Genres. 4re Division : Serropalpus, Hallomenus, Pytho, Helops, Cistela. 2º Division : Melandrya, Lagria, Calopus, Nothus, Œdemera, Stenostoma, Rhinomacer.)

Les Trachélydes furent divisés de la manière suivante :

a Crochets de tarses simples.

β Corselet rond ou conique. Étuis de la longueur de l'abdomen, de même largeur ou plus larges. Corps long, droit, déprimé. (Genres Pyrochroa, Apalus.)

ββ Corselet en trapèze ou en demi-cercle. Abdomen conique. Étuis soit très-courts, soit terminés en pointe. Corps élevé ou arqué, avec la tête basse.

(Genres Ripiphorus, Mordella, Anaspis, Scraptia.)

βββ Corselet en forme de cœur, rétréci postérieurement, ou formé d'un ou deux nœuds. Corps oblong. (Genre Notoxus.)

22 Crochets des tarses profondément divisés ou doubles et sans dentelure en dessous.

(Genres Mylabris, Cerocoma, Meloe, Cantharis, Sitaris.)

1817. Lamarck, dans son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, adopta ces coupes, en ajoutant aux quatre familles du célèbre entomologiste de Brives, celle des Rhinites destinée à comprendre les Hétéromères à museau antennifère, que Latreille transportait à la tête des Coléoptères tétramères.

1825. Dans ses Familles naturelles du règne animal, Latreille remania de nouveau son travail des Hétéromères.

Les Mélasomes ne subirent d'autre changement que de voir les noms de divisions transformés en ceux de tribus. Ainsi, la première devint celle des Piméliaires, à palpes maxillaires terminées par un article non en forme de hache; la seconde, celle des Blapsides, à palpes maxillaires offrant le dernier article sécuriforme; la troisième, celle des Ténébrionites renfermant les Mélasomes pourvus d'ailes.

Les Taxicornes furent également partagés en trois tribus : 1° les Diapériales offrant les antennes plus ou moins perfoliées, allant en grossissant, ou terminées par une petite massue.

(Genres Phalerie, Diapère, Pentaphylle, Hypophlée, Eledone, Coxèle, Hollomène, Eustrophe,)

2º Les Cossyphènes (étrangers à la France).

3º Les Crassicornes ayant les antennes terminées brusquement en une grande massue, soit entièrement perfoliée, soit comprimée et plus ou moins en scie au côté interne.

(Genres Trachyscèle, Leïode, Tétratome, Orchésie.)

Les Sténélytes constituèrent cinq tribus :

- ¿ Point de museau.
  - 3 Base des antennes ordinairement recouverte par les bords avancés de la tête.
    - Mandibules à extrémifé bifide ou bidentée. Articles des tarses et crochets des tarses simples.
      - 1º Hélopiens.

(Genres Helops, Pythe.)

- γγ Mandibules terminées par une pointe simple. Crochets des tarses dentelés.
  - 2º Cistélides.

(Genres Mycéthochare, Allécule, Cistèle.)

- ββ Antennes insérées à nu.
  - Palpes maxillaires terminées par un article en forme de hache allongée ou cultriforme, et même dentées en scie; corps ovale oblong, à tête très-inclinée; corselet de la largeur des élytres et en trapèze.
    - 3º Sécuripalpes.

(Genres Mélandrye, Conopalpe, Dyrcée, Hypule, Serropalpe, Nothus.) Palpes maxillaires non terminées par un article sécuriforme ou cultriforme. Corps étroit et allongé, avec le corcelet cylindracé, plus étroit postérieurement que la base des élytres.

4º Œdémérites.

(Genres Calope, Œdémère.)

22 Tête allongée en forme de museau ou de petite trompe.

5º Rhynchostomes.

(Genres Sténostome, Myctère.)

Les Trachélides furent répartis en diverses tribus, dont la première comprit le genre Lagria rattaché aux Sténétytres dans l'ouvrage précédent, dont les autres correspondaient à-peu-près aux divisions déjà établies dans le Règne animal.

- 1829. Enfin dans la deuxième édition de ce dernier ouvrage, Latreille maintint les principales bases de la division des Hétéromères, établies par lui dans ses Familles naturelles; mais sa troisième tribu des Taxicornes, ou celle des Crassicornes, fut supprimée et confondue dans celle des Diapériales.
- 1832. M. Brullé, dans la partie entomologique de l'Expédition scientifique de Morée, en adoptant la classification de Latreille, la modifia de la manière suivante: il partagea les HÉTÉROMÈRES en deux divisions:
  - 1º Les Hoplognathes, à mâchoires armées d'un crochet corné;
  - 2º Les Gymnognathes, à mâchoires dépourvues d'un crochet corné.

Les Coléoptères de la première division, correspondant aux Mélasomes, furent répartis en deux tribus: celle des Fusipalpes les analogues à-peu-près des Piméliaires du célèbre entomologiste: et celle des Sécuripalpes, comprenant les autres Mélasomes. Cette dernière fut partagée en trois sous-tribus:

- 1º Celle des Blapsidaires à étuis soudés, enveloppant les côtés de l'abdomen et se prolongeant plus ou moins en pointe à l'extrémité. Ailes nulles. Tarses semblables dans les deux sexes.

  (Asidites. Tentyrites. Blapsites.)
- 2º Celle des Mélasomes à élytres n'enveloppant pas en général les côtés de l'abdomen, non prolongées en pointe. Menton petit, laissant les mâchoires à découvert.

(Pédinites, comprenant le genre Opatrum.)

3° Celle des Ténébrioniens, renfermant les Ténébrionites de Latreille, moins le genre Opatrum.)

| 1832. M. STEPHENS, dans ses Illustrations of british Entomology, di          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| as a maniere survante les METEROMERES, auxquels il cent devei                |
| formula ica acyamientites.                                                   |
| Têle non cordiforme, enfoncée dans le prothorax.                             |
| s Elytres soudées, infléchies en dessous, embras-                            |
| sant les côtés du ventre Blapsides.                                          |
| (Seine Biaps.)                                                               |
| ββ Elytres libres, n'embrassant pas les côtés du                             |
| ventre.                                                                      |
| 7 Tarses à articles simples.                                                 |
| Antennes sensiblement plus épaisses vers                                     |
| Textremite                                                                   |
| (Genres Sarrotrium, Hypophlaus, Tenebrio, Ste-                               |
| ne, Ctoma, Alphitobius, Alphitophagus Dia-                                   |
| peris, Phaleria, Bolitophagus, Onatrum He-                                   |
| riopatius, Pedinus, Phylan, Crynticus                                        |
| Antennes filiformes                                                          |
| (Genres Helops, Eryx, Mycetochares, Cistela, Allecula.)                      |
| 77 Tarses à pénultième article bifide.                                       |
| Antennes à point als la                  |
| Antennes à peine plus longues que le                                         |
| Genres Lagria Melandrydes.                                                   |
| Genres Lagria, Melandrya, Phloiotrya, Dircea, Hypulus, Scraptia, Hallomenus, |
| Orchesia.)                                                                   |
| Antennes presque aussi longues que                                           |
| Te corps                                                                     |
| Genres Sitaris, Ischnomera, OEdemera, Ou.                                    |
| comera, Nothus, Conopalpus, Calonus, any-                                    |
| queis se trouvaient ajoutés ceux de Lu-                                      |
|                                                                              |
| Tèle subcordiforme, non enfoncée dans le prothorax.                          |
| a Deutitieme article bilido                                                  |
| Antennes dentées en scie ou pectinées Pyrochroïdes                           |
|                                                                              |
| (Genres Notories Anthony                                                     |
| glenus.) Anthicus, Aderus, Xylophilus, Eu-                                   |
| Tarses postérieurs à articles entiers.                                       |
| 6 Ongles simples                                                             |
| (Genres Anaspis, Mordella, Ripiphorus.)                                      |
| ongres bindes                                                                |
| (Genres Proscarabæus, Meloe, Cantharis, Sitaris.)                            |
| outilities, intures, )                                                       |

Ces familles, réduites aux insectes qui se trouvent en Angleterre, étaient disposées dans l'ordre suivant : Ténébrionides, Blapsides, Hélopides, Mélandrydes, Mordellides, Œdémérides, Pyrochroïdes, Cantharides, Notoxides.

1834. Tel était l'état de la science , lorsque Solier fit paraître , dans le troisième volume des Annales de la Société entomologique de France, son Essai d'une division des Coléoptères hétéromères.

M. Guérin-Méneville avait déjà eu l'occasion de disséquer un insecte ayant tout le port extérieur des Mélasomes et manquant de crochet corné aux machoires (1). Solier, à la suite d'études faites sur une plus grande échelle, ne tarda pas à reconnaître que ce caractère d'un erochet corné terminant le lobe interne des mâchoires, qui depuis près de quarante ans passait pour particulier aux insectes composant la première famille des Hétéromères de Latreille, ne convenait pas à tous et ne leur était pas exclusif. Il proposa donc, pour partager les insectes de ce sous-ordre, les divisions suivantes:

- a Crochets des tarses toujours entiers et hanches antérieures orbiculaires, point saillantes au-dessus du présternum, ayant entre elles un intervalle plus ou moins notable. Familles.
  - β Mandibules très-grandes et très-saillantes, multidentées au côté intérieur ou tridentées à l'ex-
  - ββ Mandibules courtes, peu saillantes, simplement bidentées ou tronquées à l'extrémité, ayant au plus (et rarement) une petite dent peu sensible, au côté intérieur.
    - y Lobe interne des mâchoires terminé par un crochet corné distinct, ou garni de cils nombreux à son côté interne, dont plusieurs plus épais, subépineux. Dans presque tous, élytres soudées entre elles et réunies au tergum du mésothorax, rarement libres, mais alors menton trilobé antérieurement, et métasternum très-court et très-resserré entre les hanches intermédiaires et postérieures, et fortement trilobé en arrière. . . . . . 2. Collaptérides.

(1) Revue entomologique de Silbermann. t. 1 (1833), 2º partie, nº 4, après l'explication de la planche du Leptonychus erodioides, Chevrolat.

27 Lobe interne des machoires, terminé, dans plusieurs, par un crochet corné, distinct des cils, et, dans d'autres, inerme et cilié simplement à son extrémité. Elytres presque toujours libres et recouvrant le plus souvent des ailes bien développées et propres au vol; rarement soudées, comme dans la famille précédente, mais dans ce cas, lobe interne des mâchoires inerme, et n'ayant que des cils à son extrémité . . . . . 3. Corysoptérides.

ax Crochets des tarses dentelés, dans tous; antennes filiformes ou allant en grossissant insensiblement vers leur extrémité; tête point rétrécie brusquement en manière de col mince. Hanches antérieures orbiculaires ou point saillantes chez les uns, oblongues et saillantes chez les autres . 4. Cistélides.

222 Crochets des tarses généralement simples, ou profondément divisés en deux et comme doubles, rarement dentelés, mais, dans ce cas, tête verticale ou brusquement rétrécie postérieurement en

manière de col mince.

Hanches antérieures, longues, saillantes et appliquées l'une contre l'autre, au moins dans presque tous; oblongues et transverses dans quelquesuns, couchées et non relevées, mais alors antennes insérées à découvert et tête très-penchée et logée dans une échancrure située au-dessous du tergum ou dos du prothorax. Dans tous, hanches postérieures rapprochées, presque contiguës et métasternum plus ou moins relevé au-dessus de l'abdomen. Elytres en général molles ou peu consistantes, et toujours libres.

d Tergum du prothorax trapézoïde, transverse ou subcarré, généralement aussi large que la base des élytres. Tête du plus grand nombre penchée et insérée dans une échancrure du prothorax située en dessous; entièrement verticale dans les autres, et dans tous, plus étroite que la plus grande largeur du prothorax . . . . . . . . . 5. Clynocéphalides.

58 Tête en forme de cœur ou de triangle, prolongée et élargie derrière les yeux, et ensuite brusquement rétrécie en forme de col étroit, seule partie entrant dans le prothorax, dont le terqum est généralement rectangulaire et presque toujours de la largeur au plus de la tête, et dont la poitrine est beaucoup moins développée que le tergum, dans un grand nombre. . 6. Trachélides.

333 Tête sans rétrécissement brusque à sa partie postérieure; prothorax généralement étroit et rétréci postérieurement; quelquefois suborbiculaire, rarement trapézoïde, et, dans ce dernier cas, tête rêtrécie antérieurement en forme de rostre . . . 7. Leptodérides.

Cette division était sans contredit un progrès réel, l'auteur était entré dans une bonne voie, en cherchant des caractères dans la forme des hanches antérieures, et dans quelques autres parties du squelette extérieur en harmonie avec les fonctions de relation des insectes, et par conséquent avec le genre de vie et les habitudes de ces petits animaux; mais entraîné par l'exemple de Latreille, il a attaché trop d'importance à l'existence d'un crochet corné aux màchoires, et surtout à la présence des ailes, car, dans sa méthode divisionnaire, les vrais Opatrum se trouvent, par là, placés dans une autre famille, que ceux qu'il en séparait sous le nom de Gonocephalum.

1838. M. Westwood, dans son Introduction to the modern classification of insects, partagea, comme Latreille, les Hétormères en Trachéliés ou ayant la tête séparée du prothorax par une sorte de cou, et en Atrachéliés; mais il crut devoir disposer ces insectes dans un ordre inverse de celui qu'avait adopté le célèbre entomologiste de Paris; il les répartit dans les familles suivantes:

TRACHÉLIÉS: Notoxides, Pyrochroïdes, Lagriides, Mordellides, Cantharidides, Salpingides, Œdémérides, Mélandryides.

ATRACHELIES: Cistélides, Hélopides, Diapérides, Ténébrionides, Blapsides, Pimélides.

1839. STEPHENS, dans son Manual of british Coleoptera, modifia un peu son premier travail, en fractionnant, à l'exemple de M. Westwood, les Hétéromères en familles plus nombreuses, et en disposant dans un autre ordre quelques-unes d'entre elles. Le catalogue suivant indiquera ces diverses modifications.

Ténébrionides, Diapérides, Blapsides, Hélopides, Cistélides, Lagriides, Mélandryides, Mordellides, Cantharides, Œdémérides, Salpingides, Pyrochroïdes, Notoxides, auxquels l'auteur continuait d'adjoindre les Seydmænides.

1842. Enichson, dans ses Coléoptères de la marche de Brandebourg, dont le premier volume parut en 1837, avait rejeté la méthode inaugurée par Geoffray et popularisée par LATREILLE; il avait enlevé aux Hétéromères des espèces composant diverses coupes génériques pour les faire entrer dans d'autres familles étrangères à ce sous-ordre; en 1841 et 1842, dans les Archives pour l'Histoire naturelle commencées par Wiegmann et continuées par lui, il publia un travail relatif à la connaissance systèmatique des Larves des insectes, travail qui, en faisant connaître le premier état des articulés hexapèdes, devait fournir les matériaux destinés à contribuer à l'établissement d'une classification aussi en harmonie que possible avec les lois de la nature. D'après cet essai, nos Hétéromères semblaient, aux yeux de l'auteur, devoir constituer les familles suivantes : 1º Ténébrionides (comprenant tous les Mélasonnes, tous les Taxicornes, les Hélopiens et les Cistélides de Latreille, moins peut-être les espèces du genre Bolétaphage, qui semblent s'éloigner du type général que présentent les autres du même groupe); 2º les Serropalpides; 3º les Œdémérides; 4º les Lagriides; 5º les Pyrochroïdes; 6º les Mordellides; 7º les Méloïdes.

L'exemple donné par Erichson de rejeter les sous-ordres fondés sur le nombre des articles des tarses, a entraîné dans la même voie tous les écrivains venus après lui.

Ce serait ici le cas de mentionner les nouvelles divisions en familles indiquées par M. de Motschoulsky dans le Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou (1845 N. 1), et plus tard modifiées par lui, mais elles n'ont pas encore été formulées en caractères zoologiques.

1845. M. Emile Blanchard, dans son *Histoire des Insectes*, divisa tous les Coléoptères en vingt-cinq tribus dont les quatre suivantes, composées d'insectes ayant cinq articles aux tarses antérieurs et intermédiaires et quatre aux postérieurs, embrassent nos Hétéromères:

Piméliens. Antennes composées d'articles grenus, de la même grosseur partout, un peu renflés à l'extrémité. Machoires onguiculées.

Diapériens. Antennes courtes, plus ou moins perfoliées ou à articles grenus. Mâchoires sans onglet.

Hélopiens. Antennes filiformes et assez longues. Machoires sans

Cantharidiens. Antennes filiformes ou peu renslées à l'extrémilé. Tête cordiforme, portée sur une sorte de cou. Mâchoires sans onglet. Elytres molles.

M. Blanchard, suivant sa manière de voir, divisait ainsi en trois tribus la famille des Ténébrionides d'Erichson, et réunissait dans ses Cantharidiens les insectes composant les six autres familles de l'entomologiste de Berlin. M. Blanchard a cherché dans la forme des antennes les principales bases de ses tribus; malheureusement cette forme se modifie parfois d'une manière assez notable chez des Coléoptères de la même division, pour rendre très-équivoque ou difficile le classement de ces insectes; et, forcé, par les limites étroites du cadre restreint qu'il s'est tracé, de n'admettre qu'un petit nombre de caractères, il lui arrive assez souvent d'en indiquer qui ne sont pas communs à tous les insectes de sa tribu. Ainsi, sans parler des Piméliens, qui n'ont pas tous, comme on sait, les mâchoires onguiculées, les Cantharidiens sont loin d'avoir tous, soit la tête cordiforme, portée sur une sorte de cou, soit les élytres molles.

1845. Vers le même temps, M. Louis Redtembacher publia les genres des Coléoptères de la Faune d'Autriche, d'après une méthode analytique, travail dans lequel les familles se trouvent disposées principalement d'après les idées de M. Stephens. Voici la partie de cette clé qui se rapporte aux insectes dont nous allons nous occuper. Familles.

- 2 Ongles entièrement fendus en deux moitiés inégales. Cantharides. (Genres Zonitis, Apalus. Meloe, Mylabris, Cerocoma. Cantharis, Epicauta.)
- xx Ongles non fendus, tout au plus dentés.
  - 3 Tête visiblement plus large que le bord antérieur du prothorax, lequel est rétréci en devant : ce même prothorax ordinairement en forme de cœur et moins large postérieurement, lié à la tête par une sorte de cou.
    - γ Prothorax étroit en devant, aussi large postérieurement que la base des élytres. Tête verticale. Elytres rétrécies en arrière, courtes, ne cachant pas l'anus. Dessous du corps presque . . . . . . . . . . . . . . . . Mordelles.

(Genres Rhipiphorus. Mordella, Anaspis, Scraptia.)

 $\gamma\gamma$  Prothorax presque rond, un peu plus large que long, passablement déprimé. Elytres

### HÉTÉROMÈRES.

| planes, élargies vers l'extrémité (Genre Pyrochroa.)      | Pyrochres.  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| γγγ Prothorax cordiforme, rétréci postérieu-              |             |
| rement, fortement convexe, le plus sou-                   |             |
| vent armé d'une corne dirigée en avant.                   |             |
| Elytres convexes, cylindriques                            | Anthices.   |
| (Genres Notoxus, Anthicus, Xylophilus.)                   |             |
| ββ Tête engagée dans le prothorax et plus ou moins        |             |
| susceptible de s'y enfoncer jusqu'aux yeux.               |             |
| ongles pectinés                                           | Cistèles.   |
| (Genres Allecula, Prionychus, Cistela, Mycetocha-         |             |
| res, Megischia, Omophlus, Cteniopus.) 38 Onglets simples. |             |
|                                                           |             |
| Aptères. Antennes non terminées par un bou-<br>ton        | Diana       |
| (Genres Blaps, Pedinus, Heliopathes.)                     | Daps.       |
| as Ailés.                                                 |             |
| Antennes longues, filiformes ou sétacées,                 |             |
| à articles intermédiaires près de trois fois              |             |
| aussi longs ou plus longs que leur diamè-                 |             |
| tre transversal. Pénultième article des                   |             |
| tarses cordiforme ou bilobé                               | Ædémères.   |
| Genres Osphya, Calopus, Œdemera, Dryops,                  |             |
| Anoncodes, Asclera.                                       |             |
| ζζ Antennes courtes ou médiocres, ordinaire-              |             |
| ment épaisses vers le milieu ou vers l'ex-                |             |
| trémité, formées d'articles très-courts; très-            |             |
| rarement longues et sétacées, mais alors,                 |             |
| avant-dernier article des tarses simple, et               |             |
| palpes maxillaires grands et dentés au                    |             |
| côté interne.                                             |             |
| η Tête allongée en forme de trompe ou tri-                |             |
| angulaire, et, dans ce cas, prothorax cor-                |             |
| diforme, élytres ovales et beaucoup plus                  |             |
| larges à la base que le prothorax                         | Rhinosimes. |
| (Genres Mycterus, Rhinosimus, Salpingus.)                 |             |
| 77 Têle arrondie. Prothorax cylindrique.                  |             |
| Elytres beaucoup plus larges à la base                    |             |
| que le prothorax, élargies postérieure-                   |             |
| ment                                                      | Lagries     |
| (Genre Lagria.)                                           | 3           |
|                                                           | U           |

- nnn Tête non allongée en forme de trompe.

  Prothorax très-rarement cylindrique ou faiblement en cœur, et dans ce cas, élytres allongées et à peine plus larges que le prothorax.
  - Palpes maxillaires grands, plus ou moins dentés à leur côté interne, à dernier article sécuriforme. Insertion des antennes le plus souvent libre. Prothorax arrondi sur les côtés, ou muni seulement en arrière d'un bord latéral tranchant. Quand la partie tranchante du bord latéral s'avance presque jusqu'en devant, la tête est verticale et enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax qui est voûté en forme de capuchon. . . . Serropalpes.

(Genre Hypulus, Agnathus, Serropalpus, Dircæa, Melandrya, Eustrophus, Orchesia, Pytho, Hallomenus.)

- Palpes maxillaires de forme ordinaire. Bord latéral du prothorax entièrement tranchant.
  - (Genres Crypticus, Helops.)
  - "Antennes graduellement plus épaisses (les trois derniers articles moniliformes) ou terminées par plusieurs articles plus gros.

  - xx Bouche visiblement avancée.
    - λ Antennes graduellement épaisses ou terminées par plusieurs articles plus gros.
      - μ Antennes insérées sous le rebord latéral de la tête.

151 V)

- Corps allongé cylindrique. . . . Ténébrions. (Genres Margus, Boros, Tenebrio, Hypophlæus, Uloma, Heterophaga.)

(Genres Pentaphyllus, Phylethus, Platydema, Diaperis, Oplocephala.)

Ces familles étaient disposées dans l'ordre suivant: Ténébrions, Diapérides, Opatres, Blaps, Helops, Cistèles, Serropalpes, Mordelles, Cantharides, Edemères, Lagries, Pyrochres, Rhinosimes, Anthices.

1849. Ensin, dans sa Fauna austriaca, le même auteur a apporté à cette clé méthodique quelques modifications partielles, qui n'en changent pas les dispositions principales.

Telle est l'histoire des variations qu'a subie jusqu'à ce jour la classificaton des Coléoptères qui vont nous occuper. Ces variations suffisent pour indiquer combien de dissicultés s'attachent à ce travail. Erichson, à l'exemple de divers lépidoptérologistes, a cherché à s'éclairer de nouvelles lumières pour l'etablissement des familles naturelles, en étudiant les formes et les organes de l'insecte dans son enfance. Il est facile de comprendre, en effet, qu'on se rapprochera d'autant plus de l'ordre de la nature, qu'on réunira dans le même groupe les Coléoptères ayant entre eux, à toutes les époques de leur vie, les affinités les plus grandes et les plus nombreuses. Mais, les caractères tirés de la larve, doivent-ils servir principalement de base à la construction de ces groupes? Les insectes offrant, dans leur premier age, beaucoup d'analogie dans leurs formes, doivent-ils, à l'état parfait, être appelés à composer la même tribu ou grande famille ? Il suffit de connaître un peu les larves des insectes, pour juger que cette proposition ne saurait être résolue d'une manière affirmative. Malgré les relations nombreuses qu'offrent dans leur structure les chenilles et les fausses chenilles, aucun entomologiste ne serait tenté de rapprocher les Lépidoptères ou insectes suceurs provenant des premières, des Hyménoptères macheurs dans lesquels se transforment les secondes.

Quel coléoptériste voudrait éloigner les Elatérides, des Buprestides, avec lesquels ils ont une affinité si évidente à l'état adulte, parce que dans leur enfance ces petits animaux offrent des différences de conformation plus ou moins frappantes? Cette question, av reste, a été assez longuement débattue entre feu Duponchel et M. Guénée, et trop bien résumée par M. Lacordaire, pour qu'il soit utile d'y revenir. Ainsi, malgré la presque identité de plan d'après laquelle semblent construites toutes les larves des Ténébrionites d'Erichson, cette Tribu ne saurait à nos yeux avoir une étendue aussi considérable; les Cistélides ne peuvent y être réunies. Une partie de ces insectes, par la forme de leurs hanches antérieures, par la manière dont les antennes sout insérées, se rapproche des premiers Hétéromères, l'autre partie, au contraire, a plus d'analogie avec les suivants. Les Cistélides, selon la remarque très-juste de Solier, semblent former le passage des uns aux autres.

Quelle que soit la méthode employée pour classer les Coléoptères, soit qu'avec Geoffroy, Latreille et M. Duméril on maintienne le sousordre des Hétéromères, soit qu'on le fasse disparaître, à l'exemple d'Erichson et de plusieurs autres auteurs, les petits animaux dont l'histoire va suivre ne sauraient être éloignés les uns des autres. Nous les partagerons en deux divisions:

1re Division. Insectes offrant les hanches antérieures ordinairement globuleuses et séparées par un prosternum plus ou moins large, aussi saillant qu'elles; les antennes insérées sur les côtés de la tête, sous un rebord formé par les joues; la tête généralement penchée en avant - ayant quelquefois les hanches oblongues et presque contiguës, et les antennes moins voilées à la base; mais alors, ongles pectinés et tête enfoncée dans le prothorax.

2me Division. Insectes offrant les hanches antérieures oblongues ou allongées, obliques ou contiguës; les antennes insérées à découvert ou peu voilées à la base; les ongles rarement pectinés, et dans ce cas, tête inclinée, séparée du prothorax par une sorte de cou, ou appliquée contre ce dernier, mais non enfoncée dans ce segment.

# Notre première division comprendra deux Tribus:

|        |                                                                                                                                                       | Tribus.      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ongles | toujours simples. Hanches antérieures séparées par<br>un prosternum plus ou moins large, aussi saillant<br>qu'elles. Antennes insérées sous les joues |              |
| Ţ      | pectinés                                                                                                                                              | PECLIMIERDES |

## TRIBU

DES

#### LATIGÈNES.

Caractères. Antennes insérées au-devant des yeux, sous le rebord latéral de la tête formé par les joues : voilées à leur base par ce rebord ; ordinairement presque de même grosseur ou plus grosses vers l'extrémité. Yeux peu ou point saillants, situés sur les côtés de la tête, quelquesois coupés en partie ou en totalité par les joues. Hanches antérieures globuleuses, toujours séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. Ventre de cinq arceaux: le quatrième, habituellement le plus court. Tarses antérieurs de cinq articles: les postérieurs de quatre : ceux-ci, filisormes ou de même grosseur, à pénultième article non bilobé. Ongles simples.

Réunis par ces caractères généraux, les insectes de cette tribu offrent dans les diverses parties de leur corps des modifications plus ou moins remarquables, qui donnent une grande variété à leurs formes extérieures.

La tête plus ou moins penchée, se montre tantôt plus courte que large, tantôt, comme chez les Tagénies, son diamètre longitudinal excède visiblement le transversal; parfois, comme ces derniers insectes en fournissent l'exemple, elle se prolonge après les yeux, se montre sensiblement étranglée à sa partie postérieure et s'enfonce peu dans le prothorax; d'autres fois, comme chez les Asides, elle est engagée dans ce segment jusqu'aux organes de la vision.

Le labre toujours existant, très-apparent chez les Pimélies et dans plusieurs autres genres, est en partie voilé chez divers autres, et n'apparaît, chez les Pédines, que dans une échancrure de l'épistome. Sa forme varie; il est entier chez les uns, échancré ou entaillé chez les autres.

Les mandibules toujours cornées, ordinairement peu ou point saillantes, sont souvent bidentées à l'extrémité.

Les machoires sont divisées en deux lobes, portés par des pièces basilaires dont le développement proportionnel varie: en général, le gond ou la pièce transverse a une surface moins restreinte dans le

premier groupe que dans les suivants. Le lobe externe est généralement garni de longs cils à son extrémité: l'interne est hérissé à son côté intérieur de cils dont souvent plusieurs sont raides ou spinosules; chez plusieurs, il est armé à son extrémité d'un crochet corné distinct de ces cils.

Les palpes maxillaires sont plus ou moins allongés; ils ont quatre articles, dont le dernier varie de configuration; il est presque conique ou à peine plus gros que le précédent chez les uns, en triangle ou sécuriforme chez les autres.

Le menton est quelquefois assez grand, comme chez les Tentyries, pour remplir toute l'ouverture inférieure de la tête, ou ce que Solier a appelé l'échancrure progéniale, et alors il cache complètement la base des mâchoires; d'autres fois, moins développé, il la voile en partie; chez d'autres, il égale à peine la moitié de la largeur de l'échancrure progéniale, et laisse la base des mâchoires complètement à découvert. Sa forme et ses proportions sont variables; ordinairement il est rêtréci en arrière; quelquefois il paraît formé de trois parties, dont les latérales ou les ailes, séparées de la médiaire par un sillon, sont moins apparentes, plus ou moins repliées en dessous de cette dernière; le plus souvent, ces parties latérales sont nulles ou rudimentaires, et il n'offre alors à l'œil qu'une seule pièce, parfois chargée d'une carène, ordinairement plane; le plus souvent le menton est entaillé, échancré ou bilobé à son bord antérieur.

La languette souvent cachée ou peu apparente, est ciliée, tantôt échancrée, tantôt tronquée.

Les palpes labiaux, notablement plus courts que les maxillaires, sont composés de trois articles, dont le dernier est le plus souvent ovoïde ou presque cylindrique. Ces palpes sont en grande partie voilés par le menton, quand celui-ci a un grand développement, comme chez les Asides.

La pièce prébasilaire a des dimensions en harmonie avec celles du menton. Quand celui-ci, comme chez les Tentyries, est assez grand pour remplir toute l'échancrure progéniale, elle forme à elle seule la partie postérieure de cette échancrure; mais lorsque le menton se rappetisse, elle est réduite elle-même à des proportions plus restreintes. Tantôt alors elle s'avance un peu plus que les pièces qui l'enserrent, d'autres fois son bord antérieur est au niveau de celui de ces dernières.

L'échancrure progéniale est généralement en ligne droite à son bord postérieur quand la pièce prébasilaire forme ce bord en entier; dans le cas contraire, elle offre deux sinuosités correspondant chacune au

point où se montre l'insertion de chaque mâchoire: je les nommerai sinuosités postmaxillaires ou sinuosités de l'échancrure progéniale. Le bord postérieur de chacune de celles-ci est parfois au niveau de la base du menton, d'autres fois il est notablement plus en arrière.

Les joues forment au-devant des yeux, sur les côtés de la tête, un rebord plus ou moins saillant, soit rétréci d'arrière en avant, soit, d'autres fois, élargi dans la même direction. Leur angle antérieur s'avance quelquefois, comme chez les Elénophores, presque au niveau de la partie médiaire du bord antérieur de l'épistome; d'autres fois, comme chez les Pimélies, il dépasse à peine la partie médiaire de la suture frontale. Les joues, à leur partie postérieure, s'appuient contre les yeux, les refoulent quelquefois en arrière, d'autres fois les coupent soit en entier, soit en partie; dans ce dernier cas, le bord postérieur de l'espèce de canthus qu'elles présentent est tronqué obliquement chez quelques insectes, comme chez les Opatres, de manière à s'appliquer contre le bord antérieur du prothorax. Les joues dans leur partie repliée en dessous, forment chez les Scaures et quelques autres, une dent allongée ou une saillie anguleuse.

Les tempes paraissent souvent concourir à former, avec les joues, le bord latéral de l'échancrure progéniale; elles enserrent sur les côtés la pièce prébasilaire.

L'épitome quelquefois transverse et tronqué en devant, se montre quelquefois presque arrondi en demi-ceréle, comme chez les Cryptiques, ou anguleusement avancé, comme chez les Tentyries; chez d'autres, comme chez les Akis, les Pédines, etc. ses anglent antérieurs voilent la base des mandibules et la partie intermédiaire entre ses angles est, soit largement échancrée en arc, soit entaillée ou brièvement échancrée, pour laisser apparaître le labre.

Les yeux sont généralement peu saillants, situés sur les côtés de la tête; ordinairement transverses, entiers ou divisés en deux parties visibles, l'une en dessus et l'autre en dessous, rarement arrondis comme chez les Leichènes.

Les antennes, toujours insérées sous le rebord latéral formé par les joues, sont peu remarquables par leur longueur; elles sont assez courtes ou médiocres; soit de grosseur presque égale, soit grossissant vers l'extrémité, ordinairement d'une manière graduelle ou presque graduelle, rarement d'une façon brusque comme les Trachysceles et les Pentaphiles en fournissent l'exemple. Elles ont habituellement onze articles, dont le troisième est toujours plus long que le suivant et quelquefois égale même en grandeur les deux ou trois suivants

réunis. Le dixième est parfois plus gros que le précédent, et reçoit une partie du onzième dans une échancrure, comme on le voit chez les Asides. Les articles quatrième à dixième offrent des variations nombreuses dans leur forme et leur développement transversal; ordinairement ils sont plus longs que larges; d'autres fois, comme chez la plupart des Taxicornes de Latreille, ils semblent perfoliés ou offrir l'image d'une feuille d'if.

Le front, ordinairement inerme, est parfois armé de cornes, chez les

or de quelques Diapérides.

Le prothorax, habituellement plus large que la tête, offre chez les Tagénies, même dans sa partie la moins étroite, une largeur à peine égale au diamètre transversal le plus grand de celle-là. Quelles modifications ne présente-t-il pas dans sa structure? tantôt il est échancré en demi-cercle à son bord antérieur, comme chez les Asides; tantôt il est tronqué comme chez les Scaures et les Elénophores. Sur les côtés, il est presque parallèle chez les Hypophlées, élargi en ligne courbe, soit jusqu'à la base, comme chez les Diapères, soit jusqu'au tiers ou à la moitié, et presque parallèle ou sinueusement rétréci ensuite. Ses bords latéraux sont relevés en gouttière chez les Asides, inclinés et cachés en dessous chez les Pimélies. Ses angles postérieurs émoussés chez ces dernières, se prolongent chez les Akis en forme de dent aiguë. Sa base est parfois en ligne droite, souvent bissinuée, avec la partie médiaire soit tronquée, soit arquée en arrière; quelquefois comme chez les Pédines, elle est coupée, sur toute sa largeur, en arc dirigé en avant. Il est presque plat sur le dos des Akis, plus ou moins convexe chez un grand nombre; ordinairement transverse, visiblement allongé chez les Tagénies. Chez divers, il offre dans sa forme des différences particulières aux deux sexes.

L'écusson n'offre jamais un bien grand développement; parfois il

est peu distinct.

Les élytres, quand elles ne sont pas destinées à recouvrir des ailes, sont soudées à la suture et embrassent les côtés de l'abdomen; dans le cas contraire, elles peuvent s'entr'ouvrir pour laisser aux organes du vol toute leur liberté. Tantôt elles sont ovoïdes ou rétrécies en ligne courbe vers la base, tantôt leurs épaules sont à-peu-près à angle droit. Chez quelques-uns, elles offrent, réunies, une échancrure à leur partie basilaire, chez d'autres, elles sont droites; chez divers, comme chez les Pandares, la base de chacune semble obliquement coupée, pour faire place aux angles postérieurs du prothorax prolongés en arrière en forme de dent. Elles sont plus parallèles et moins convexes chez

divers &, sensiblement élargies dans leur milieu et plus convexes chez les Q de ceux-ci; chez les Blaps, leur extrémité offre un prolongement plus ou moins remarquable, surtout chez les &. Leur repli plus ou moins étroit chez les espèces ailées, est d'autres fois, comme chez les Elénophores, plus large que leur dos. Chez le plus grand nombre, ce repli se prolonge jusqu'à l'angle sutural; chez d'autres, tels que les Opatres, il se termine brusquement avant ce point, et offre des caractères d'une certaine importance, négligés jusqu'ici. Ce repli est le plus souvent la seule partie des élytres visibles, quand l'insecte est examiné en dessous; mais chez diverses Collaptérides, une partie de leurs côtés apparaissent également.

Le dessous du corps offre souvent, sur les côtés de l'antépectus, une ponctuation plus forte, parfois des sillons ponctués ou des rides.

Le prosternum atteint à peine le bord postèrieur de l'antépectus chez quelques-uns; chez d'autres, il le dépasse. Les variétés de sa forme fournissent des caractères d'une certaine importance pour les espèces ou même pour diverses coupes.

Le médipectus présente chez les Scaures et quelques autres, une

sorte d'étranglement à sa partie antérieure.

Le médisternum, le plus souvent presque plat ou peu profondément déprimé chez les Collaptérides, est creusé chez beaucoup d'autres d'un sillon rétréci d'avant en arrière, destiné à recevoir la partie prolongée du prosternum. Dans le premier cas, il est ordinairement tronqué ou presque tronqué à sa partie postérieure; dans le second, il est rétréci en pointe plus ou moins prononcée.

Les postepisternums varient de longueur et de figure. Parfois ils sont

arqués à leur côté interne; d'autres fois parallèles.

L'épimère postérieure ordinairement distincte, est voilée chez les Asides.

Les pieds parfois assez courts, sont plus ou moins allongés chez les

Élénophores, les Blaps, les Hélops et divers autres.

Les hanches de devant, toujours globuleuses ou d'une forme rapprochée, sont séparées assez largement par le prosternum. Les intermédiaires affectent souvent la même configuration; mais quand elles sont incomplètement enserrées à leur côté externe par les méso et métasternum, elles prennent la figure ovale: les postérieures, généralement transverses, parfois un peu obliques, atteignent ordinairement à leur côté externe le niveau du bord interne des postepisternums ou le dépasse un peu; d'autres fois, comme chez les Asides, elles ne s'étendent pas jusqu'à cette pièce.

Les cuisses sont généralement peu ou médiocrement renslées, du moins chez les Q. Les postérieures se prolongent parsois à peine au-delà du bord postérieur du troisième arceau; chez d'autres espèces, comme chez les Elénophores, elles égalent le ventre en longueur. Les unes ou les autres, présentent souvent divers caractères particuliers à l'un des sexes; ainsi, chez les o des Scaures, les antérieures sont armées d'épines; chez les Pédines o, les postérieures sont arquées et garnies de poils en dessous.

Les jambes ordinairement grêles ou presque d'égale grosseur, s'élargissent sensiblement chez d'autres. Chez les espèces arénicoles, elles sont généralement pourvues de petites épines, pour faciliter la marche de ces insectes sur le sable, et souvent elles sont armées de dentelures ou d'une force plus grande, pour faciliter l'introduction de ces animaux dans le sol. Les unes ou les autres, et parfois toutes, présentent chez les c'une conformation spéciale qui n'a généralement pas été assez étudiée, surtout au point de vue des différences spécifiques.

Les tarses sont en général filiformes ou de même grosseur; toutefois, les antérieurs et même les intermédiaires offrent souvent unepartie de leurs articles dilatés chez les o', garnis en dessous d'une
sorte de brosse et parfois de sortes de ventouses, quelquefois en outre
ciliés sur leurs bords. Chez les espèces destinées à courir ou à marcher
sur le sable, les tarses sont ordinairement garnis en dessous de petites épines ou de poils spinosules. La longueur relative des articles
des tarses varie et fournit des caractères souvent trop négligés. La
plantule ou la pièce qui termine en dessous le dernier article, montre
aussi dans les variations de son développement et de sa configuration
des indications dont on peut tirer un parti parfois utile.

Les ongles sont généralement forts et simples.

Le ventre est composé de cinq arceaux, dont le quatrième est ordinairement le plus court. La partie antéro-médiaire du premier est souvent large et tronquée à son bord antérieur, surtout chez les premiers groupes; d'autres fois elle est en ogive ou en pointe. Chez quelques Blaps elle est chargée, chez le &, d'un tubercule plus ou moins saillant; chez diverses espèces du même genre le ventre présente, entre le premier et le deuxième arceau, une touffe de poils insérée dans une cavité, mais qui manque aux Q. Le ventre offre parfois dans la dépression de sa partie longitudinale médiaire, dans la forme de son dernier arceau et dans quelques autres caractères des particularités plus ou moins remarquables pour la distinction des & ou des Q.

### VIR ÉVOLUTIVE.

Les larves des insectes de cette tribu, connues jusqu'à ce jour, ont le corps parallèle, presque semi-cylindrique, revêtu d'une enveloppe parcheminée ou semi-cornée, ordinairement luisant, parfois presque glabre, d'autres fois hérissé de poils fins, composé de douze anneaux non comprise la tête, pourvu de six pieds, et souvent d'un ou de deux mamelons plus ou moins susceptibles de saillir en dehors sous le dernier anneau.

Elles ont la tête arrondie, convexe en dessus; le labre distinct; les mandibules fortes, généralement échancrées à l'extrémité ou bidentées; les mâchoires formées d'un lobe muni à son bord interne de poils ordinairement spinosules et parfois armé en outre d'un crochet corné ; les palpes maxillaires de trois articles : les deux premiers, de forme un peu variable selon les genres; le dernier, conique; la lèvre pourvue d'une petite languette; les palpes labiaux de deux articles, dont le dernier ordinairement plus grêle; les antennes situées derrière la base des mandibules, de quatre articles : le premier court ou globuleux ; les deuxième et troisième presque cylindriques, parfois légèrement renslés vers l'extrémité; le dernier petit, soit pointu, soit tronqué et terminé par des soies; le segment prothoracique plus large que long, sensiblement plus grand que chacun des deux suivants; les huit premiers anneaux abdominaux à peu près égaux à ceux-ci : le dernier variable selon les espèces, souvent armé de dentelures ou de pointes pour favoriser les mouvements de la larve, ordinairement muni en dessous d'un ou de deux mamelons plus ou moins extractiles.

Malgré leur ressemblance dans les principales parties de leur organisation, ces larves offrent, particulièrement dans la configuration de leurs mandibules, dans la forme de leur dernier segment abdominal et dans la manière dont il est armé, dans la force de leurs pattes, des antérieures surtout, des modifications en harmonie avec leur genre de vie.

Un grand nombre destinées à bâter la disparition soit des substances animales ou végétales en voie de décomposition, soit des matières les plus sordides, vivent cachées dans le sein de la terre, ou se bornent, quand elles veulent user de ces aliments, à faire sortir la partie de leur corps nécessaire pour les atteindre. Dès qu'on les trouble dans l'exercice de leurs fonctions, en soulevant les substances qu'elles étaient occupées à détruire, elles se hâtent de rentrer dans le fond de leur

retraite tubiforme. Leur corps alors, selon l'observation très-juste de M. Perris, glisse tout d'une piece, parce que son enveloppe semicornée ne permet pas aux anneaux d'avoir des mouvements de contraction. Ces larves fouisseuses ont reçu tous les instruments nécessaires à leur genre de vie; leurs pattes et leurs ongles sont plus robustes : les antérieures surtout, destinées au service le plus pénible, ont toute la force requise pour l'exécution de leurs travaux souterrains. Elles ont été douées d'une sobriété appropriée avec les circonstances difficiles dans lesquelles elles sont exposées à se trouver. Quand les matières réservées pour leur nourriture viennent à être enlevées de dessus le sol, ou à disparaître par des causes quelconques, elles savent s'habituer à un régime plus maigre, et se contenter des molécules de sanie putride, que les pluies ont pu entraîner dans la terre.

Plusieurs trainent une vie non moins obscure, dans les arbres qui penchent vers leur déclin, ou dans ceux que la mort a déjà frappés. Les unes rampent sous les écorces vieillies qui commencent à se détacher de l'aubier, ou se glissent dans les dédales ténébreux pratiqués par diverses larves lignivores et font une guerre active à ces vers destructeurs de nos bois. Quelques autres minent les souches délaissées dans le sol, ou s'attachent aux troncs soit vieillis, soit renversés par les ans ou par la hache de l'homme et négligés par l'insouciance de leurs propriétaires; elles les rongent et les perforent en tous sens, pour les réduire en poussière et couvrir de leurs débris la terre qu'ils

doivent fertiliser.

Quelques-unes, réservées pour la destruction des Cryptogames qui s'attachent en parasites aux arbres ou qui se cachent sous les écorces, accomplissent, dans le silence et l'obscurité, leur mission providentielle qui n'est pas sans importance dans l'économie de la nature.

Un petit nombre, enfin, attaquent, après leur division par la meule,

nos céréales les plus utiles.

Quand ces larves sont parvenues an terme de leur existence vermiforme, elles songent à se préparer une couche pour les jours de sommeil qui doivent précéder la dernière période de leur vie. Les unes se creusent alors, dans le sein de la terre, une cellule dont les parois, convenablement pressées, ont une compacité suffisante pour prévenir tout éboulement; les autres se pratiquent dans le bois ou dans les substances cryptogamiques une retraite plus ou moins commode; plusieurs déploient dans ce travail un art tout particulier. Des que ces soins préliminaires sont remplis, elles mettent en général peu de temps pour passer à l'état de nymphe.

Sous cette forme, se montrent déjà, comme chez les autres Coléoptères, les organes extérieurs de l'insecte futur, mais enveloppés dans une pellicule, qui, comme un linceul, ne leur permet pas d'avoir des mouvements particuliers : les anneaux du ventre seuls jouissent de quelque liberté. Le corps est souvent hérissé de petites aspérités, ou terminé par des pointes ou des épines, destinées à faciliter les divers changements de position que veut exécuter l'animal, dans ce sépulcre dont il doit bientôt sortir.

### MOEURS ET HABITUDES DES INSECTES PARFAITS.

Dès qu'ils ont revêtu leur dernière livrée, les insectes de cette tribu s'éloignent peu en général des lieux dans lesquels ils cachèrent leurs premiers jours. La nature en resusant des ailes à un grand nombre, a rendu pour ceux-ci les longues migrations impossibles; ceux même qu'elle a pourvu des organes du vol n'en usent qu'avec une certaine réserve, parce qu'ils trouvent souvent près de leur berceau les aliments nécessaires à leur existence. Souvent ces aliments sont à peu près de même nature pour l'insecte parfait que ceux dont se nourrissait sa larve. Ainsi parmi les Latigènes, les uns continuent à détruire les substances organiques soit desséchées, soit plus ou moins altérées; d'autres poursuivent l'emploi confié à leur zèle de ronger les bolets et autres substances fongueuses; quelques autres s'attachent encore aux matières ligneuses; mais plusieurs qui dans leur enfance poursuivaient de leur dent avide les vers mineurs de nos arbres, se contentent, dans la dernière phase de leur vie, d'un régime plus frugal.

Toutesois, même parmi ceux qui ont des goûts peu différents dans leur dernier âge de ce qu'ils étaient de prime abord, les habitudes de ceux qui dans leur enfance avaient des mœurs presque identiques, sont loin d'être toujours les mêmes. Ainsi, parmi les espèces des deux premiers groupes, que leurs étuis soudés ou leur genre de vie enchaînent principalement à la terre, les unes fuient la lumière, ou se montrent rarement au jour qui les blesse; les autres, au contraire, se

plaisent aux rayons du soleil le plus ardent.

Les espèces lucifuges telles que les Akis, les Scaures, les Asides, etc., se cachent, durant les heures diurnes, sous les pierres ou dans les ruines; sommeillent, dans les sépulcres, près des restes de ces parents ou de ces amis, dont la séparation est pour nous un sujet de si poignantes douleurs, ou viennent demander une retraite aux lieux les

plus obscurs de nos habitations. Mais dès que les dernières lueurs du crépuscule commencent à s'évanouir devant les ombres de la nuit, elles quittent le lieu de leur repos pour se mettre en quête de leur nourriture. Elles la trouvent, avons nous dit, dans les diverses dépouilles que leur abandonne la mort, souvent dans les matières les plus viles ou les plus dégoûtantes. Témoignages vivants de cette bonté adorable qui veille constamment sur le bien-être de l'homme, ces insectes s'occupent, pendant notre sommeil, à délivrer la surface du sol des corps susceptibles de laisser échapper dans les airs des effluves désagréables ou nuisibles. Quoique organisés pour se diriger dans les ténèbres, la nature a donné à quelques-uns des moyens propres à faciliter leurs rencontres; ainsi les mâles des Blaps ont, en général, le premier arceau du ventre chargé d'un tubercule, à l'aide duquel ils peuvent produire des sons particuliers, destinés à frapper le sens de l'ouïe des êtres auxquels ils s'adressent. Ces espèces nocturnes ont habituellement la démarche lente et paresseuse. Toutes n'ont pour livrée que les tristes couleurs du deuil ; mais la robe de plusieurs est souvent souillée de poussière ou encroutée de matières terreuses. Quelques-unes, comme les Elénophores, etc., peuvent, à volonté, couvrir leur corps d'une matière pruineuse, facile à faire disparaître par le frottement; d'autres, comme les Blaps, laissent transsuder une huile fétide, dont l'odeur pénétrante s'attache avec obstination aux doigts qui en ont été imprégnés. Cette odeur désagréable, jointe à leur aspect lugubre, à leur instinct des funérailles, semble les rendre de mauvais augure, et justifier le surnom de présage de mort donné à l'une de ces espèces, dans des siècles moins éclairés que le nôtre.

Les insectes des mêmes groupes destinés à vivre au grand jour, ont généralement une activité plus grande; quelques-uns même, comme les Pimélies et les Tentyries, ont l'agilité en partage. On les voit, sous le ciel de nos provinces du Midi, déployer dans leurs démarches une ardeur et un empressement en harmonie avec l'élévation de la température, mais en ayant soin d'entrecouper leurs recherches de moments de relâche plus ou moins longs. Espèces voraces, elles ne s'accommodent pas seulement des substances animales ou végétales privées de vie, elles deviennent plus évidemment carnivores par occasion, et attaquent les chenilles et autres petits animaux de peu de consistance, que leur faiblesse rend incapable d'une résistance sérieuse. Leur avidité est telle, qu'elles ne craignent pas de venir mordre le doigt qu'on approche d'elles assez doucement, pour ne pas les effaroucher. Semblables aux peuples barbares qui se font une loi

a state of

cruelle de dépouiller et souvent de mettre à mort les malheureux que les flots irrités font échouer sur les rives qu'ils habitent; dès que les vagues soulevées par les tempêtes ont suspendu leur furie et délaissé les plages qu'elles menaçaient d'engloutir, elles viennent se disputer les insectes mourants que la mer a rejetés sur ses bords; puis, quand leur appétit sauvage est satisfait, elles vont chercher quelques instants de repos dans les monticules sablonneux, formés par les eaux ou élevés par les vents. Malgré la déclivité de la pente et la finesse des grains qui fuient sous leurs pieds, elles gravissent avec agilité ces dunes en miniature, et se creusent dans leurs flancs si mobiles une retraite momentanée, dont l'agitation de l'air ou le moindre accident suffisent souvent pour détruire le fragile édifice.

Les autres espèces diurnes des mêmes groupes fréquentent aussi, en général, les lieux secs et arides; mais moins aventureuses ou plus timides, elles restreignent davantage le cercle de leurs pérégrinations. Les Opatres se plaisent sur nos coteaux exposés au soleil; les Cryptiques et les Microzoums, dans les sablonnières de nos champs; les Leichènes s'éloignent peu des plages maritimes. La plupart de ces espèces de petite et médiocre taille, par un sentiment instinctif inhérent à leur faiblesse, s'arrêtent immobiles, dans l'attitude d'un corps privé de vie, lorsque trottant sur le sol, elles croient leur vie menacée de quelque danger. La nature semble même avoir pris un soin particulier de soustraire la plupart d'entre elles à l'œil de leurs ennemis, en leur donnant une robe soit prompte à se couvrir de poussière, soit ornée de petites écailles grises dont la teinte se confond sans peine avec celle de nos terrains arénacés.

Les bords de la mer, ou les champs sablonneux rapprochés de ses rives, sont aussi habités par divers insectes des derniers groupes. Les Ammobies et les Trachyscèles aux pieds fouisseurs aiment à s'y cacher; les Calcars y trainent leur vie souterraine; les Cataphronètes et même quelques Hélopiaires y trouvent, soit dans les matières sordides, soit dans les fucus, soit dans d'autres débris marins le soutien de leur modeste existence; l'une de nos Phaléries indigènes, plus nécrophage et moins essentiellement riveraine que l'autre, y recherche de préférence les substances cadavériques. Mais la plupart des derniers Latigènes ont des habitudes moins terrestres. Les uns, comme les Diapères, les Bolétophages, réservés pour la destruction des substances fongueuses, poursuivent sans relâche le but de leur création : ils travaillent à faire disparaître ces productions de formes si variées, tantôt implantées sur les troncs vieillis de nos arbres, tantôt encroûtant leur

surface de leur tissu gluant ou desséché, d'autres fois s'étendant, comme une lèpre, sous leurs écorces détachées de l'aubier. Les autres, comme les Hamadryades écloses du cerveau des poètes, semblent avoir une existence presque entièrement liée à celle de l'arbre qui les vit naître. Les Hypophlées au corps déprimé, se cachent dans la vermoulure entassée dans les arbres caverneux, rampent sous les écorces, se trainent dans les galeries pratiquées par divers Xylophages, et semblent désormais montrer jusqu'à leur mort des goûts sympathiques avec ces insectes lignivores auxquels ils faisaient naguère une rude guerre, qui sera continuée d'une manière héréditaire par leurs jeunes descendants. Les Ménéphiles se glissent aussi entre l'écorce et l'aubier des souches délaissées dans le sol, ou se logent dans les flancs perforés des arbres renversés et négligés par l'homme, et travaillent soit par eux-mêmes, soit en rendant plus active l'influence des agents extérieurs, à convertir ces restes inutiles en débris féconds, que la nature couvrira bientôt d'une verdure nouvelle. Les Hélops outragent avec non moins d'activité la vieillesse de nos végétaux ligneux, et viennent même quelquefois, jusque sous notre toit hospitalier, ronger les poutres de nos maisons séculaires. Enfin, un petit nombre d'autres, plus dommageables encore, attaquent, à l'état de farine ou de son, nos céréales les plus précieuses, surtout lorsque ces substances alimentaires, qu'une main bienfaisante emploie à se faire bénir des malheureux, commencent à demeurer trop longtemps sans emploi.

Les Diapérides et Ténébrionides, destinés à un genre de vie le plus souvent différent de celui des premiers Latigènes, sont, en général, pourvus d'ailes nécessaires à leurs besoins; quelques-uns seulement manquent de ces organes. Le plus petit nombre aussi se plait à la vive clarté du soleil; les autres ont une activité presque exclusivement nocturne, ou du moins, recherchent cette lumière voilée, cette espèce de demi-jour qu'aiment la mélancolie et la tristesse. La plupart attendent les heures du soir ou celles plus tranquilles de la nuit pour se transporter ailleurs, quand la nécessité de chercher leur nourriture ou d'autres sentiments instinctifs les poussent à quitter leur retraite.

Plusieurs de ces insectes, tels que les Bolétophages et les Ténébrions, ont encore des couleurs tristes ou fuligineuses, appropriées à leur vie cachée. Les Hypophlées et les Boros sont rougeâtres comme les écorces sous lesquelles ils s'abritent; les Ammobies et les Phaléries se confondent par leurs teintes avec le sol sur lequel on les trouve; mais divers Diapérides ou Hélopiaires étalent les joyeuses livrées adoptées par la richesse ou par le bonheur. Ici, c'est une robe de jais,

entrecoupée de bandes orangées; là, c'est un corsage presque couleur de chair contrastant avec le fond obscur de la robe; ailleurs, ce sont des teintes métalliques, c'est le bronze ou le bleu d'acier, qui prêtent à leur cuirasse un certain éclat.

Les Latigènes sont disséminés sur notre sol suivant leur genre de vie. Les espèces fongicoles ou lignivores abondent de préférence soit dans les vallées ombreuses de nos zones froides ou tempérées, soit dans les forêts montagneuses ou alpestres où l'humidité favorise le développement des végétaux cellulaires. Celles au contraire dont la destinée est de détruire les matières organisées devenues inutiles ou nuisibles, sont plus particulières à nos climats méridionaux, où leur présence est plus essentielle et leurs services plus pressants. Ces espèces dont la création est un véritable bienfait, possèdent en général, à un degré plus étendu que les autres insectes, la faculté de vivre de privation ou d'abstinence, faculté dont ils donnaient déjà l'exemple à l'état de larve. Tant qu'ils n'ont pas surtout rempli le dernier but de leur existence, celui d'assurer la succession de leurs descendants, leur vie paraît douée d'une ténacité parfois incroyable. On a vu de ces malheureux, transpercés par une épingle, prolonger ainsi pendant plusieurs mois leur douloureuse agonie. Si les fratcheurs de l'automne surviennent avant qu'ils aient eu le temps de déposer leurs graines sécondes, les uns, comme les Pimélies, s'enfoncent dans le sable; les autres, comme les Blaps, les Scaures, les Tagénies, attendent dans une retraite plus ou moins sure, les jours favorables du printemps, pour remplir cet acte essentiel; quelques-uns même paraissent pouvoir survivre plus ou moins longtemps à l'accomplissement de cette tâche. La nature paraît ainsi vouloir prolonger autant que possible les jours de ces races utiles; elle semble les voir à regret arriver à ce terme de l'existence qui, pour les animaux, est la dernière fin de l'être, qui pour l'homme, au contraire, est l'aurore d'une nouvelle vie et le commencement de ses destinées éternelles.

#### HISTORIQUE.

Après les développements historiques dans lesquels nous sommes entré relativement à la classification des Hétéromères, il ne nous reste plus qu'à faire connaître, avec plus de détails, les variations qu'a subie celle de nos Latigènes.

1761. Linné dissémina, dans ses genres Tenebrio, Silpha et Chrysomela, les espèces décrites par lui.

5

1762. Geoffroy fit faire à la science un premier pas, en rattachant au genre Tenebrio l'espèce colloquée avec les Silpha par le naturaliste suédois, et en fondant le genre Diaperis sur une autre espèce, que l'auteur du Systema Naturæ avait égarée dans son genre Chrysomela.

dépens du genre Tenebrio de son illustre maître, ceux d'Opatrum, Blaps, Pimélia, Scaurus et Helops. La première de ces coupes reçut, avec quelques autres, l'espèce placée parmi les Silphes, par Linné, et réunie aux Ténébrions, par Geoffroy. Le genre Diaperis de ce dernier lui était inconnu. Dans ses ouvrages suivants et jusques et y compris celui qui a pour titre: Mantissa insectorum (1787), ces coupes ne subirent d'autres modifications que l'addition de diverses espèces, ou la transposition de quelques-unes d'un genre dans un autre; mais, un peu plus tard (1790), dans les écrits publiés par la Société des Naturalistes de Copenhague, il admit le genre Diaperis de Geoffroy, et institua ceux de Tetratoma et Hypophlæus, dont les caractères furent reproduits (1792) dans le premier cahier du Neuestes Magazin publié par Schneider.

1796-97. Latreille, comme nous l'avons dit, essaya le premier, dans son Précis, de distribuer les insectes en groupes naturels. Il créa, dans cet ouvrage, le genre Pedinus destiné à réunir divers Coléoptères éparpillés, par Fabricius, parmi des Blaps et des Opatrum, et le genre Eledona, fondé aux dépens de divers Opatrum de Fabricius, et comprenant une espèce placée, par Linné, avec ses Silpha.

1797. L'année suivante, Herbst, dans le tome 7 de son Natursystem, introduisit le genre Boros, et, deux ans plus tard, dans le tome 8 du même ouvrage, il forma celui d'Akis, à l'aide de quelques espèces confondues avec les Tenebrio et les Pimelia du professeur de Kiel.

1798. Illiger, dans son Catalogue des Coléoptères de la Prusse, détacha, du genre Opatrum de Fabricius, quelques espèces sous le nom générique de Bolitophagus, établi un peu antérieurement par Latreille, sous le nom d'Eledona.

1799. Herbst, dans son Natursystem, t. 8 des Coléoptères, créa le genre Stenosis, reproduit 'plus tard par Latreille sous le nom de Tagenia, que l'usage a fait prévaloir à tort.

1800. Depuis l'exemple donné par Latreille, les insectes devaient désormais être répartis en groupes plus ou moins naturels, par la plupart des auteurs. Nos Latigènes constituèrent presque toute la famille des Lucifuges du premier tableau de M. Duméril; ils composèrent celle des Photophyges et une partie de celle des Ornéphiles de son se-

cond essai; et, plus tard (1806) ils embrassèrent les Photophyges, les Mycétobies, les Lygophiles et une partie des Ornéphiles du même auteur.

1804. Dans l'Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes de Latreille, nos Latigènes formèrent la plus grande partie de sa tribu des Obscurs divisée en Piméliaires, Ténébrionites, Diapériales, Hélopiens et Macrogastra. Déjà se trouvaient établies par le savant naturaliste des divisions rapprochées de celles que nous avons adoptées. Dans le même ouvrage, il créait les genres Asida et Tentyria, parmi ses Piméliaires; Tagenia, dans ses Ténébrionites; et Phaleria, parmi ses Diapériales. Dans son Genera, l'illustre entomologiste modifia peu la disposition principale de son travail, et ne l'accrut d'aucune coupe nouvelle.

1817. Le même écrivain, dans la partie entomologique du Règne animal, fit subir à sa classification quelques modifications nouvelles, en harmonie soit avec les progrès de la science, soit avec ses observations, et transforma les noms de ses familles. Ses Piméliaires et Ténébrionites furent réunis en une famille sous le nom de Mélasomes; ses Diapériales devinrent des Taxicornes, et ses Hélopiens des Sténélytres. Il créa aux dépens du genre Pédine le genre Crypticus, parmi les Mélasomes, et enrichit les Taxicornes du genre Trachyscelis.

1821. Le Catalogue du comte Dejean (1821) et celui de Dahl (1823), introduisirent dans les collections diverses coupes nouvelles sans indication de caractères, savoir : Elenophorus (Megerle, suivant Dejean, Elanophorus, d'après Dahl); Heliophilus (Dejean); Pandarus (Megerle, suivant Dahl, Dendarus, d'après Dejean); Phylax (Megerle), (inscrit par erreur typographique sous le nom de Phylan dans le Catalogue Dejean); Calcar (Dejean); Uloma (Megerle); Phyletus (Megerle); Pentaphyllus (Megerle).

1829. Dans la deuxième édition du Règne animal, Latreille n'apporta pas des changements bien notables aux dispositions principales de la première édition de cet ouvrage; cependant, mieux inspiré, il rejeta parmi ses Sténélytres les genres Eustrophus et Orchesia, qui faisaient partie de ses Taxicornes. Il essaya aussi de formuler des caractères pour les genres Elenophorus (Megerle) voisin des Akis; Dendarus (Meg.) et Heliophilus (Dej.) qu'il considéra comme de simples sousgenres du genre Pedinus; Calcar (Dej.), rapproché des Tenebrio; il réunit, mais à tort, celui de Phylan (Meg.) à celui d'Opatrum.

1831. MM. De Laporte et Brullé, dans le tome 23 des Annales des Sciences naturelles, publièrent la monographie du genre Dioperis, lue à la Société d'Histoire naturelle de Paris, en 1828, travail dans lequel

deux coupes nouvelles, pour nos Coléoptères de France, celles d'Oplocephala et de Platydema, avaient été constituées, par suite du démembrement du genre principal.

- 1832. M. Stéphens, dans ses Illustrations, introduisit les genres Stene (Kirby), Alphitophagus et Alphitobius, parmi ses Ténébrionides: le premier institué en 1825, mais d'une manière peu reconnaissable, par Mac-Leay, dans ses Annulosa javanica; il formulait des caractères au genre Phylan (Meg.), dont M. Brullé, dans le même temps, donnait aussi le diagnostique, dans l'Expédition scientifique de Morée, en rendant à ce genre sa véritable dénomination de Phylax.
- 1833. Le comte Dejean, dans l'édition nouvelle et en partie incendiée de son Catalogue, changea en Héliopathes le nom d'Heliophilus déjà appliqué à un genre de Diptères, restitua au genre Pandarus sa dénomination originelle, et indiqua les coupes nouvelles suivantes: Microzoum, Leichenum, Cataphronetis, Bius, et Heterophaga: cette dernière, déjà créée sous le nom d'Alphitobius par Stephens.
- 1835. Solier, dans son Essai d'une Monographie des Collaptérides, signalait, sous le nom de Gonocephalum, une coupe nouvelle à former à l'aide des espèces d'Opatres pourvues d'ailes complètement développées, que l'auteur, par cette raison, proposait de rejeter dans une famille différente de celle dans laquelle se trouvaient colloquées les autres.
- 1841. M. De Castelnau, dans son Histoire naturelle des insectes Coléoptères, fixait, par des caractères zoologiques, la création du genre Uloma, indiqué dans les Catalogues.
- 1845. MM. Louis Redtenbacher et Emile Blanchard, essayaient en même temps, l'un, dans son exposition des Genres de la Faune des Coléoptères d'Allemagne, l'autre, dans son Histoire naturelle des Insectes, d'établir la constitution générique de quelques autres coupes signalées pour la première fois dans le Catalogue Dejean.
- 1846. Enfin M. Lucas en faisait autant, dans l'Expédition scientifique de l'Algérie, pour le genre Cataphronetis.

A ces divisions déjà nombreuses viendront s'en ajouter quelques autres, en partie instituées dans notre Essai d'une division des derniers Mélasomes, et dont la création nous a paru nécessaire dans l'état actuel de la science.

Nous aurions à signaler ici une foule d'écrivains qui, sans avoir émis des vues nouvelles sur la classification des insectes objet de cet opuscule, ont bien mérité des Naturalistes, soit en augmentant, par leurs consciencieux travaux, le chiffre des espèces connues, soit en révélant quelques particularités sur les mœurs ou sur les premiers élats de ces petits animaux : les noms de ces Entomologistes trouveront une place plus naturelle, soit à la suite de la description de chacune des espèces à laquelle se rattachent leurs observations, soit dans la liste des auteurs à consulter pour l'étude des Coléoptères de cette tribu.

L'organisation intérieure de plusieurs de nos Latigènes a été élucidée par MM. Ramdhor, Marcel de Serres, et surtout par M. Léon Dusour, dont toutes les études portent l'empreinte d'un talent trop remarquable, pour qu'il soit utile d'en faire l'éloge.

Nous diviserons les Latigènes en cinq groupes.

Groupes

voilant souvent, au moins en partie, la base des mâchoires; parfois laissant cette base complètement à découvert, mais alors dixième article des antennes au moins, moniliforme ou presque moniliforme, aussi large que long, et épistome laissant le labre largement visible. Elytres généralement soudées, rarement libres, mais alors prosternum presque plan, prolongé après les hanches, et rétréci en ogive à son extrémité. Tarses garnis en dessous de petites épines 

Pimélides.

Epistome profondément échancré ou entaillé dans son milieu, ne laissant voir le labre que dans cette échancrure. Neuvième et dixième articles des antennes généralement moniliformes.

PÉDINIDES.

Antennes perfoliées, souvent à partir du cinquième article au moins: celui-ci,

Diapérides.

plus large que long . . . . . . . . . . . .

Ténébrionides.

quième article aussi long que large. Prosternum élargi pos-térieurement, plus ou moins convexe longitudinalement. neuvième et dixième arti-

neuvième et dixième articles des antennes plus longs que larges. Tarses garnis en dessous de poils soyeux.

cles des antennes au moins aussi larges que longs. Premier article des tarses postéricurs moins long que

le dernier. . . . . . . . . .

Hélopides.

laissant complètement à découvert le bas des ma choires.

presque entier

labre sur toute

le

geur

Spistome entier

intennes non perfoliées; à cin

Menton

#### PREMIER GROUPE.

## LES PIMÉLIDES.

CARACTÈRES. Menton voilant souvent, au moins en partie la base des mâchoires; parfois laissant cette base complètement à découvert, mais alors dixième article des antennes au moins, moniliforme ou presque moniliforme, aussi large que long, et épistome laissant le labre largement visible. Elytres généralement soudées, rarement libres, mais alors prosternum presque plan, prolongé après les hanches, et rétréci en ogive à son extrémité. Tarses garnis en dessous de petites épines ou de poils spinosules.

Notre groupe des Pimélides ne correspond bien exactement ni aux deux premières divisions des Mélasomes de Latreille, ni aux quatorze premières tribus des Collaptérides de Solier; il est moins étendu que les premières, et un peu plus que les secondes.

Ces insectes à élytres presque toujours soudés et embrassant plus ou moins alors les côtés du ventre, fréquentent le plus souvent les terrains arides ou sablonneux, sur lesquels ils marchent avec facilité, grâces à leurs tarses spinosules en dessous. La plupart habitent nos provinces du midi. Les uns sont diurnes et assez agiles; les autres nocturnes et d'une démarche souvent très-lente. Tous vivent de substances animales ou végétales altérées, souvent même des matières les plus sordides. Les espèces destinées à faire disparaître les insectes rejetés sur la plage par les flots de la mer, à déchirer leur squelette tégumentaire ou à se nourrir de parties coriaces, ont reçu des mâchoires armées d'un crochet corné et de cils épineux, pour remplir convenablement ces fonctions; celles qui doivent vivre de substances moins difficiles à diviser, manquent, en général, de cette armure, inutile pour elles.

Les Pimélides, suivant M. Léon Dufour (1), offrent un appareil salivaire rudimentaire, formé de deux vaisseaux naissant dans l'arrière

<sup>(4)</sup> Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres Coléoptères. — Voyez pour les articles relatifs aux Coléoptères hétéromères se rattachant à notre tribu des Latigènes, les Annales des Sciences naturelles, t. 5, 1825, p. 276. — t. 6, 4825, p. 481 à 485, id. p. 449 à 453. — t. 8, 4826, pages 48, 49, 23, 35 et 37.

bouche, vers l'origine de l'œsophage et pénétrant par leur extrémité libre jusques dans la capacité abdominale. Leur tube digestif, égal à trois fois environ la longueur du corps, présente un œsophage court, débouchant dans un jabot, lisse à l'extérieur, garni intérieurement de plissures ou colonnes charnues longitudinales. Ce jabot, terminé par une valvule variable suivant les espèces des coupes différentes, communique au ventricule chylifique, hérissé en dehors de courtes papilles, et terminé en dedans par un bourrelet calleux, vers le point où se fait la première insection des vaisseaux biliaires. Après le ventricule, vient un intestin grêle, lisse, cylindrique et replié sur lui-même; il se renfle en un cœcom pourvu en dedans de bandelettes musculaires et terminé par un rectum assez distinct.

Les Pimélies, plus que tous les autres insectes peut-être, peuvent, soit sous la forme de larves, soit surtout à l'état parsait, vivre, au besoin, avec sobriété ou même d'abstinence. La Providence, en leur donnant un genre de vie qui les expose souvent à des privations, leur a donné la faculté de les supporter dans de très-larges limites. J'ai gardé des Scaures, des Blaps, des Elénophores vivants, quoique privés de nourriture, depuis le printemps jusques vers la fin de juillet. Des saits au moins aussi étonnants avaient déjà été cités par M. Lacordaire (1) et par d'autres écrivains (2).

# Nous partagerons les Pimélides en deux divisions :

Ces divisions paraissent correspondre chacune à des dispositions particulières du tube digestif. Chez les insectes de la première catégorie, le jabot est bien plus développé que chez ceux de la seconde: le ventricule chylifique est au contraire proportionnellement un peu plus long chez ceux-ci que chez ceux-là.

<sup>(†)</sup> Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes Coléoptères de l'Amérique méridionale, inséré dans les Annales des sciences naturelles, t. 20, 4830,

<sup>(2)</sup> Asphorismen aus dem Tagembuch des D. Schmidt, in Entomol. Zeit. t. 1. 1840, p. 431. — Revue Zool. (1846), p. 343.

PREMIÈRE DIVISION. Palpes maxillaires à premier article à peine plus gros que le précédent. Elytres soudées.

|                                                                              |                                                                                                           | avent être divisés en six familles.                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rempli                                                                       | ssant en                                                                                                  | entier l'échancrure progéniale. Épistome                                                                          |
| 0.00                                                                         | lougeme                                                                                                   | at avancé dans son milleu. Front charge                                                                           |
| -37.20                                                                       | nli long                                                                                                  | itudinal au côté interne des yeux. Repu                                                                           |
| des                                                                          | élytres a                                                                                                 | ssez étroit Tentyriens.                                                                                           |
| 1                                                                            | 4 S . 1                                                                                                   | Épistome tronqué, ne voilant pas la base                                                                          |
| 1 1                                                                          | in a line                                                                                                 | des mandibules. Point de pli au côté                                                                              |
| 5                                                                            | e e e                                                                                                     | interne des yeux. Prothorax tronqué                                                                               |
| a l                                                                          | o H                                                                                                       | endevant. Ecusson fransverse ou élargi                                                                            |
| le plus ou moins notable entre ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale. | Tête engagée dans le prothorax jus-<br>qu'aux yeux. Base des mâchoires<br>en partie voilée par le menton. | postérieurement Piméliens.                                                                                        |
|                                                                              | Sas le                                                                                                    | Épistome avancé à ses angles antérieurs,                                                                          |
|                                                                              | x. E                                                                                                      | couvrant la base des mandibules. Pro-                                                                             |
|                                                                              | ee v                                                                                                      | thorax très-échancré en devant. Front                                                                             |
|                                                                              | X X X                                                                                                     | chargé d'un pli longitudinal au côté                                                                              |
|                                                                              | pa pa                                                                                                     | interne des yeux. Ecusson rétréci d'a-                                                                            |
|                                                                              | Tete engag<br>qu'aux y<br>en parti                                                                        | vant en arrière Akisiens.                                                                                         |
| ဉ<br>လ                                                                       | 5 5                                                                                                       | Base des machoires en partie voilée par                                                                           |
| interior                                                                     | moins<br>rieure,                                                                                          | le menton. Troisième article des an-                                                                              |
| notable ent<br>progéniale.                                                   | rie B                                                                                                     | tennes à peu près aussi long que les                                                                              |
|                                                                              | plus ou<br>tie posté                                                                                      | trois suivants réunis: les quatre à hui-                                                                          |
| pro                                                                          | P od                                                                                                      | tième plus longs que larges : les sui-                                                                            |
| 18                                                                           | ge .                                                                                                      | vants graduellement plus courts : le                                                                              |
| ou moir                                                                      | a a x                                                                                                     | dornier rétréci en nointe à son extré-                                                                            |
|                                                                              | e à sa partie postérieure, prothorax.                                                                     | mité ÉLÉNOPHORIENS                                                                                                |
| 57                                                                           | les y<br>lée à<br>e pro                                                                                   | 🕹 🚊 Quatrième et dixième articles des                                                                             |
| p                                                                            | rès les<br>anglée<br>is le pi                                                                             | Quatrième et dixième articles des antennes transverses : le der-                                                  |
|                                                                              | ran                                                                                                       |                                                                                                                   |
| L                                                                            | 9.25                                                                                                      | le précédent Tagéniens.                                                                                           |
| nte l                                                                        | gée<br>ent<br>ée                                                                                          | ie precedent.                                                                                                     |
|                                                                              | on de                                                                 | Quatrième à dixième articles des                                                                                  |
| laissant un interval                                                         | Tête prolongée<br>sensiblement<br>peu engagée                                                             | Quatrième à dixième articles des antennes pluslongs que larges: le dernier notablement plus long que le précédent |
| an                                                                           | e p                                                                                                       | le dernier notablement plus                                                                                       |
| 1 22                                                                         | 1 3 8 5                                                                                                   | long que le précédent SCAURIENS.                                                                                  |

## PREMIÈRE FAMILLE.

#### LES TENTYRIENS.

CARACTÈRES. Palpes maxillaires à dernier article à peine plus gros que le précédent. Menton remplissant en entier l'échancrure progéniale, voilant complètement la base des machoires. Epistome avancé dans son milieu d'une manière subanguleuse ou subarrondie, recouvrant au moins en partie la base du labre et des mandibules en état de repos. Mandibules courtes; épaisses; peu apparentes dans l'inaction; bidentées à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes ciliés ou frangés : l'interne, armé d'un crochet corné plus long que les cils et distinct de ceux-ci. Front chargé d'un pli longitudinal et saillant au côté interne des yeux : ce pli souvent prolongé sur l'épistome. Tête sillonnée transversalement en dessous, vers la partie postérieure de la pièce prébasilaire. Elytres soudées; à repli assez étroit. Médipectus séparé de l'antépectus par une sorte de pédoncule ou étranglement toujours prononcé. Epimères du postpectus distinctes. Cuisses postérieures notablement plus courtes que l'abdomen. Jambes antérieures simples. Tarses filiformes.

Cette famille est réduite en France au genre suivant :

# Genre Tentyrie, TENTYRIA; Latreille (1).

(Etymologie obscure (2).)

CARACTÈRES à ajouter aux précédents. Tête généralement plus longue que large. Yeux situés sur les côtés de la tête; transverses; peu ou point échancrés par les joues. Antennes à peu près aussi longuement prolongées que le bord postérieur du prothorax; filiformes ou faiblement plus grosses vers l'extrémité; de onze articles: le premier obconique; le deuxième court; le troisième trois fois au moins aussi long: les quatrième à neuvième obconiques; les dixième et onzième moni-

<sup>(1)</sup> Hist, nat. des Crustac. et des Ins. (1804) p. 270, — Id. Gener. t. 2(1807) p. 454.

<sup>(2)</sup> Selon M. M. Chevrolat (Dict. univ. d'Hist. nat.) le nom de Tentyrie proviendrait de Τεντυρα, nom propre.

liformes: le onzième presque égal au dixième. Epistome en général peu distinctement séparé du front. Labre ordinairement cilié à son bord antérieur. Mandibules ordinairement concaves sur les côtés. Palpes maxillaires grossissant vers l'extrémité; à dernier article peu comprimé, presque obconique, tronqué un peu obliquement à l'extrémité, et paraissant, par là, très-légèrement sécuriforme. Palpes labiaux peu saillants; subfiliformes; à dernier article un peu plus gros, subcylindrique, tronqué. Prothorax tronqué ou très-faiblement en arc dirigé en arrière, à son bord antérieur; plus large, dans sa plus grande largeur, que la tête; séparé des élytres par un intervalle plus ou moins prononcé. Ecusson apparent, assez petit. Elytres généralement ovales oblongues, rétrécies et plus déclives postérieurement; subarrondies aux épaules; plus larges que le prothorax, prises comme lui dans leur plus grande largeur; à repli assez étroit, à peine une fois plus large vers le deuxième arceau ventral que les postépisternums, vers la moitié de leur longueur; invisible, en dessus, dans la majeure partie médiaire des côtés, prolongé vers la base en forme de pli. Menton plus large que long. Mésosternum plus long que large. Postépisternums presque parallèles jusqu'à la moitié, rétrécis ensuite d'une manière légèrement sinuée. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral tronquée en devant. Quatrième arceau égal environ aux trois-quarts de la longueur du troisième. Pieds grêles. Hanches postérieures étendues presque jus\_ qu'au repli des élytres. Jambes intermédiaires et postérieures au moins, spinosules. Premier article des tarses postérieurs plus long que les deux suivants réunis, un peu plus grand que le quatrième.

Les deux sexes sont peu distincts l'un de l'autre. Les & sont généralement plus étroits, plus granuleux en dessous; la partie antéromédiaire du premier arceau ventral surtout, est habituellement granuleuse chez ce sexe, et simplement ponctuée ou pointillée chez la femelle.

Les Tentyries habitent nos provinces méridionales; courent au soleil sur les plages sablonneuses voisines des bords de la mer. De tous les Pimélides, elles semblent les plus voraces; on les voit, pendant les heures diurnes, trotter avec agilité à la recherche des débris de matières organisées, et surtout de substances animales. Elles attaquent même dans l'occasion les insectes de faible consistance et surtout les chenilles et autres larves vivantes que leur faiblesse rend pour elles une proie facile. Leur corps, pendant la vie, se couvre, suivant leur volonté, d'une efflorescence pruineuse.

J'ai trouvé sur la plage de St-Raphael, près Fréjus, dans le sable,

avec des Tentyria mucronata des larves cylindriques, à peau parcheminée, analogues à celles des autres Pimélides, que je suppose devoir être celles de ces insectes, mais je n'ai pu suivre leur développement.

- a Prothorax tronqué et bidenté dans la partie médiaire de sa base.
- 1. T. Mucronata; STEVEN. Noire, peu luisante en dessus; assez finement ponctuée sur la tête et surtout sur le prothorax; munie ordinairement d'une petite dent à la partie antérieure de l'épistome. Prothorax très-étroitement rebordé en arc prononcé dirigé en arrière et fortement bissinué, à la base, avec la partie médiaire de celle-ci un peu plus prolongée en arrière, tronquée et dentée aux angles de cette troncature. Ecusson plus long que large. Elytres peu convexes, à peine pointillés; à stries sulciformes légères, souvent ruguleuses. Métasternum creusé dans sa partie médiaire postérieure d'un enfoncement trois fois aussi large que long.

Pimelia glabra, Oliv. Entom. t. 3. (4795), n° 59, p. 49, 26, pl. 2. fig. 43.

Tentyria mucronata, Steven, Tentyriæ et Opatra in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, t. 4 (4829) p. 90, 46, — Id. tiré à part de ce Mémoire, p. 40, 46, — Solier, Essai sur les Collaptér. (Tentyrites) in Annal. de la Soc. entomol. de France, t. 4. p. 320, 4. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 494, 43, — Küster, Kaef. Eur. 46, 48.

Long.  $0^{m}0123$  à 0.0147 (5 1/12 à 6  $1/2^{1}$ ). Largeur des élytres en leur milieu  $0^{m}0045$  à 0.0059 (2 à 2  $2/3^{1}$ ).

Corps en ovale allongé; noir; peu luisant en dessus. Tête marquée de points très-apparents, un peu plus fins sur sa partie postérieure. Epistome non épaissi à son bord antérieur et généralement muni d'une petite dent au milieu de ce bord. Antennes à dixième et onzième articles pubescents et fauves dans leur seconde moitié. Prothorax un peu ogivalement arrondi sur les côtés, en offrant un peu après le milieu sa plus grande largeur; plus sensiblement rétréci et moins courbe dans les deux cinquièmes postérieurs que dans les antérieurs; un peu plus étroit aux angles de derrière qu'à ceux de devant; muni sur les côtés d'un rebord linéaire un peu tranchant, muni à la base d'un rebord au moins aussi étroit, souvent peu apparent sur la troncature médiaire; en arc dirigé en arrière et fortement sinué vers chaque cinquième externe, à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière, tronquée et munie d'une dent à chacun des angles postérieurs de cette troncature; de moitié plus large, dans son diamètre transversal le plus grand, que long dans son milieu; médiocrement convexe; ponctué

d'une manière ordinairement un peu plus fine que la tête; offrant souvent une trace longitudinale, linéaire, imponctuée. Ecusson plus large que long; ordinairement relevé en rebord dans sa périphérie. Elytres ovales oblongues, offrant vers les deux cinquièmes ou trois septièmes leur plus grande largeur, rétrécies postérieurement en pointe obtuse; d'un quart ou d'un tiers plus larges que le prothorax, prises comme lui dans sa plus grande largeur; peu convexes ou subdéprimées sur le dos; à stries sulciformes légères ou obsolètes; pas distinctement pointillées; souvent ruguleuses; à repli prolongé sur la base jusqu'à l'écusson, en formant aux épaules une courbe faiblement anguleuse, et une bande basilaire souvent en partie crénelée. Dessous du corps luisant; finement granuleux sur le menton; assez faiblement ponctué sur la partie inférieure des joues et sur l'antépectus; assez fortement sur le postpectus; légèrement ridé sur les côtés de l'antèpectus; superficiellement pointillé sur le ventre; creusé, à la partie postérieure de la pièce prébasilaire, d'un sillon transversal affaibli à ses extrémités et creusé d'une fossette médiaire; offrant vers la partie basilaire du dessous de la tête une ride transversale plus ou moins sensible, liée à la fossette précitée par un relief longitudinal peu ou point saillant. Prosternum arqué longitudinalement; déprimé ou sillonné; en ogive ou subarrondi postérieurement; dépassant à peine les hanches, offrant ensuite une carène verticale, élargie vers le le bord de l'arceau. Mésosternum tronqué postérieurement. Métasternum creusé au devant de la partie antéro-médiaire du ventre d'une dépression presque parallèle ou faiblement arquée, trois fois environ aussi longue que large. Cuisses inégalement pointillées : les quatre dernières parcimonieusement marquées de points plus gros. Jambes spinosules ou denticulées en dessus, les quatre dernières grossièrement ponctuées.

Cette espèce est commune dans les lieux sablonneux et voisins des bords de la mer de notre ancienne Provence.

Obs. Elle offre diverses variations. Ainsi, la dent du bord antérieur de l'épistome est parfois peu marquée; le prothorax est rarement noté de deux points fossettes, situés, un de chaque côté de la ligne médiane; les élytres sont plus ou moins faiblement convexes, quelquefois longitudinalement déprimées sur la suture, tantôt presque lisses, tantôt ruguleuses, à stries soit étroites, soit sulciformes, plus ou moins légères ou obsolètes; le dessous de la tête offre, chez plusieurs, après la fossette, une bande courte ou un relief longitudinal plus ou moins saillant; le prosternum est plus ou moins profondément sillonné, et

sa partie postérieure est tantôt arrondie, tantôt rétrécie en ogive; les postépisternums sont ordinairement peu anguleux ou subarrondis à leur angle antéro-interne. Malgré ces variations, elle est facile à reconnaître aux caractères indiqués.

La Pimelia glabra d'Olivier doit sans doute se rapporter à cette espèce, que l'auteur a eu souvent l'occasion de trouver près de son pays natal; mais elle est si mal décrite dans l'ouvrage de ce naturaliste, qu'elle n'est pas reconnaissable; d'ailleurs Olivier, en donnant aussi l'Asie pour patrie à cet insecte, paraît avoir confondu plusieurs espèces sous la même dénomination spécifique.

- 24. Prothorax peu arqué en arrière et sans dents sur la moitié médiaire de son bord postérieur.
- 2. T. Interrupta; Latrielle. Noire; un peu luisante en dessus; pointillée sur la tête et sur le prothorax: celui-ci, arrondi un peu en ogice sur les côtés; faiblement en arc dirigé en arrière et légèrement bissinué à la base; muni à cette dernière d'un rebord sensiblement moins étroit que celui des côtés; rayé d'une ligne médiane obsolète. Ecusson plus large que long. Elytres à stries sulciformes légères, souvent ruguleuses. Métasternum creusé sur sa partie médiaire postérieure d'une fossette triangulaire.

Tentyria glabra, LATR. Hist. nat. t. 40. p. 274. — Id. Tentyrie orbiculée, pl. 87. fig. 7.

Tentyria interrupta, Lath. Gener. t. 2. p. 455. 4. — Le Peletier de Saint-Fargeau [et Audinet-Serville, Encycl. méth. t. 40. p. 578. 4. — Solier, Essai sur les Collaptér. (Tentyrites), in Annal. de la Soc. entom. de F. t. 4. p. 331. 42. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 494. 44.

Moluris interrupta, Lamarck, Anim. s. vert. t. 4 (1817) p. 405. 3.

Tentyria orbiculata, Der. Catal. (1837) p. 204.

Varieté.

Tentyria gallica, Solien loc. cit. p. 333. 45.

Long.  $0^{m}0123$  à  $0^{m}0135$  (5 1/2 à  $6^{1}$ ). Larg. des élytres vers leur milieu  $0^{m}0050$  à 0,0056 (2 1/4 à 2  $1/2^{1}$ ).

Corps en ovale allongé; noir, un peu luisant en dessus. Téte pointillée, plus densement sur l'épistome que sur le front, et surtout que sur la partie postérieure. Epistome non épaissi et sans dent à son bord antérieur. Antennes à dixième et onzième articles pubescents et d'un blond fauve à leur partie antérieure. Prothorax un peu ogivalement

arrondi sur les côtés, en offrant un peu après le milieu sa plus grande largeur; plus sensiblement rétréci et moins courbe dans ses deux cinquièmes postérieurs que dans les antérieurs; un peu plus étroit aux angles de derrière qu'à ceux de devant; en arc assez faiblement dirigé en arrière et légèrement sinué vers chaque cinquième externe à la base; muni à cette dernière d'un rebord non interrompu, plus épais ou moins étroit que celui des bords latéraux; médiocrement convexe; de moitié plus large, dans son diamètre transversal le plus grand, que long dans son milieu; plus légèrement ou plus superficiellement pointillé que la tête; offrant généralement les traces plus ou moins apparentes d'un sillon ou d'une raie longitudinalement médiaire, n'atteignant ni le bord antérieur ni la base. Ecusson de moitié au moins plus large que long. Elytres ovales oblongues, offrant vers les trois septièmes leur plus grande largeur, rétrécies ensuite en pointe obtuse; d'un quart ou d'un tiers plus larges environ que le prothorax, prises ainsi que lui dans leur plus grande largeur; faiblement convexes ou subdéprimées sur le dos ; à stries sulciformes légères ; souvent ruguleuses, surtout dans leur seconde moitié; obsolètement ou peu distinctement pointillées, même vues à la loupe simple; à repli basilaire formant à l'angle huméral une courbe souvent un peu anguleuse, et prolongé sur la base en un repli étroit souvent atteignant à peine ou n'atteignant pas l'écusson. Dessous du corps luisant; finement granuleux sur le menton, qui n'offre pas de sillon longitudinal apparent; densement ponctué sur la partie inférieure des joues, assez faiblement sur le postpectus ; légèrement ruguleux et très-finement granuleux sur les côtés de l'antépectus, et sur le ventre; creusé à la partie postérieure de la pièce prébasilaire d'un sillon transversal graduellement affaibli à ses extrémités, et creusé d'une fossette médiaire; offrant vers la partie basilaire du dessous de la tête d'une ou de deux rides transversales, liées à la fossette précitée par une petite côte ou bande longitudinale courte, élargie d'avant en arrière, plus ou moins saillante. Prosternum longitudinalement convexe; sillonné; rétréci en triangle à sa partie postérieure, dépassant à peine les hanches, offrant ensuite une carène verticale très-obtuse ou subarrondie, élargie vers le bord de l'arceau. Mésosternum obtusément tronqué postérieurement. Métasternum creusé au devant de la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral, d'une dépression triangulaire plus ou moins profonde. Cuisses ruguleusement pointillées : les quatre dernières parcimonieusement marquées de points plus gros. Jambes spinosules ou denticulées en dessous : les quatre dernières grossièrement ponctuées.

Cette espèce habite les parties méridionales occidentales de la France. Elle est commune à la Teste-de-Buch.

Obs. Cette espèce, comme la précédente, présente aussi diverses variations. Ainsi, la ligne ou le sillon médiaire du prothorax, n'est souvent légèrement apparent, qu'en examinant l'insecte à certain jour; parfois ce segment est marqué d'une ou même de quatre points fossettes, disposés d'une manière symétrique de chaque côté de la ligne médiane; les élytres sont plus ou moins convexes, et parfois longitudinalement déprimées sur la suture, tantôt presque lisses, tantôt sensiblement ruguleuses, à stries soit presque linéaires, soit sulciformes, plus ou moins légères ou presque obsolètes. Le dessous de la tête offre quelquefois peu marqué le relief longitudinal qui suit la fossette, d'autres fois ce relief semble, à certain jour surtout, se bifurquer postérieurement; le métasternum est chargé assez rarement vers sa partie antérieure, d'un petit tubercule plus ou moins apparent, et sa dépression ou fossette postérieure est plus ou moins prononcée.

La Tentyria gallica, Soliba, Annal. de la Soc. entom. de France, t. 4. p. 333. 15, se rapporte à l'une de ces variétés, offrant à la fois le prothorax biponctué, le relief du dessous de la tête bifurqué en arrière et le mésosternum tuberculeux, caractères accidentels ou inconstants, qui se voient rarement réunis chez le même individu.

Solier n'a probablement pas eu à sa disposition un assez grand nombre d'exemplaires de cette espèce. Plus heureux que ce savant, grâces aux échantillons nombreux pris par mon ami M. Perroud, à la Teste-de-Buch, j'ai pu m'assurer que ces prétendus caractères spécifiques ne sont que des signes fugitifs et de simples variations de l'espèce.

La T. interrupta se distingue de la T. mucronata par son épistome édenté en devant; par sa tête et son prothorax plus légèrement pointillés; par ce dernier segment faiblement arqué en arrière et légèrement bissinué à la base, inerme et non tronqué dans la partie de celle-ci, muni à son bord postérieur d'un rebord non interrompu et moins étroit que celui des bords latéraux, rayé d'une ligne ou d'un sillon longitudinal médiaire plus ou moins apparent; par son écusson plus large que long; par son métasternum creusé postérieurement d'un ensoncement ou d'une sorte de fossette triangulaire.

## DEUXIÈME FAMILLE.

# LES PIMÉLIENS.

CARACTÈRES. Palpes maxillaires à dernier article à peine plus gros que le précédent. Menton laissant un intervalle plus ou moins notable entre ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale; mais voilant en partie la base des máchoires. Téte engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux; non chargée, au côté interne de ces organes, d'un pli longitudinal. Epistome tronqué ou entaillé, ne voilant pas la base des mandibules. Celles-ci, courtes; épaisses; bidentées ou bifides à l'extrémité. Machoires courtes, à deux lobes épais et garnis de poils : l'interne, terminé par un crochet corné. Languette peu ou point saillante. Antennes de onze articles : le troisième, aussi grand, ou à peu près, que les deux suivants réunis. Prothorax transverse; tronqué généralement en devant et en arrière. Ecusson transverse ou élargi d'avant en arrière. Elytres soudés ; à large repli. Mésosternum et métasternum non réunis au côté externe des hanches intermédiaires. Epimères du médipectus distinctes. Cuisses postérieures plus courtes que l'abdomen. Jambes généralement rugueuses ou spinosules.

Cette famille est réduite au genre suivant.

# Genre Pimelia, Pimetie; Fabricius (1).

(Πιμελης, obèse (2).)

Caractères. Tête généralement plus large que longue. Yeux transverses, situés sur les côtés de la tête, faiblement ou à peine échancrés par les joues; les débordant. Joues moins avancées que l'épistome, ordinairement rétrécies d'arrière en avant. Antennes ordinairement prolongées au moins jusqu'à l'extrémité du prothorax; presque d'égale grosseur ou plutôt un peu renslées vers l'extrémité; de onze articles: le premier peu allongé, obconique; le deuxième petit, subglobuleux; le troisième au moins aussi grand que les deux suivants réunis; les quatrème à huitième articles soit obconiques, soit moni-

<sup>(1)</sup> Syst. entomol. (1775) p. 251.

<sup>(2)</sup> Fabricius, Philosophia entom, p. 444.

lisormes; les neuvième et dixième, globuleux, un peu plus gros que les précédents; le onzième petit et souvent en partie embotté dans l'avant-dernier. Prothorax à bords latéraux, courbés en dessous. Elytres à repli large, au moins égal dans son milieu au tiers de la largeur du dos de chacune. Quatrième arceau ventral notablement plus court que le précédent. Pieds médiocrement ou assez allongés. Tibias antérieurs comprimés, élargis de la base à l'extrémité en triangle allongé; extérieurement terminés par une dent : les suivants, souvent anguleux ou canaliculés. Tarses filiformes, ciliés: premier article graduellement moins court des antérieurs aux postérieurs, moins grand chez ceux-ci que le dernier article : les intermédiaires courts.

Les Pimélies sont encore des insectes particuliers aux contrées méridionales; elles abondent près du bassin méditerranéen. La seule espèce trouvée en France jusqu'à ce jour, est commune sur les plages sablonneuses de la Provence. On la voit, pendant les heures les plus chaudes de la journée, à la recherche des matières organisées dans un état d'altération plus ou moins sensible; elle fait principalement son profit de celles que les flots de la mer rejettent sur le rivage; elle déchire souvent alors les insectes non encore privés de vie. Quand le besoin de prendre de la nourriture ne se fait plus sentir, elle se tient en repos pendant quelque temps. Graces à ses tarses garnis de poils spinosules, faisant l'office de cardes, elle gravit avec agilité les monticules de sable, s'y creuse à l'aide de ses pattes une petite retraite, dans laquelle elle demeure immobile, jusqu'au moment de se mettre de nouveau en quête. Pendant l'hiver, on trouve souvent, enfoncées dans le sol, celles dont la vie ne s'est pas terminée avec les jours froids de l'automne. C'est là, vraisemblablement, qu'elle vit à l'état de larve. Cette espèce n'a pas, comme nos Tentyries, la faculté de couvrir son corps d'une matière rorulente ou pruineuse.

<sup>1.</sup> P. Bipunetata; Fabricius. D'un noir peu ou point luisant; subdéprimée en dessus. Prothorax tuberculeux sur les côtés, plus légèrement sur le milieu; marqué sur son disque de deux points enfoncés, parfois unis en ligne transversale. Elytres chargées (y comprises la suturale et la marginale) de cinq côtes longitudinales, presque lisses en devant, crénelées postérieurement: les intermédiaires raccourcies. Intervalles souvent cendrés ou poudreux; ridés transversalement et finement granuleux; garnis de poils livides courts et clairsemés.

Le Ténébrion canelé, Geoffa. Hist. abrég. t. 1. p. 352.

Pimelia bipunctata, Fabric. Spec. t. 1. p. 316 6. — Id. Mant. t. 1. p. 208. 8. — Id. Ent. syst. t. 1. p. 401. 40. — Id. Syst. El. t. 1. p. 430. 44. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 2003. 22. — Herbst, Naturs. t. 8. p. 87. 41. pl. 423. fig. 1. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 265. — Id. Gener. t. 2. p. 447. 1. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. (4848) t. 26. p. 422. — Id. Régn. Anim. de Cuv. (4847) t. 3. p. 294. — Id. (4829) Ins. t. 2. p. 6. — Id. Ency. mith. pl. 494. fig. 9 et 12 (peu reconnaissable). — Lepellet. S. Farg. et Audin. Serv. Ency. myth. t. 40. p. 429. 2. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 483. 44. — Solier, Ess. sur les Collapt. Ann. Soc. entom. t. 3. p. 474. 69. — Blanchard, Hist. d. Ins. t. 2. p. 47. pl. 9. fig. 47. — Küster, Kaef. Europ. 46. 41.

Tenebrio sulcata, Founca. Entom. par. t. 1. p. 459. 44.

Tenebrio muricatus, De VILL, C. LINN. Entom. t. 1. p. 390. 13. — Cuvier, Tabl. élém. p. 546.

Pimelia muricata, Oliv. Entom. t. 3. n° 59. p. 9. n° 40. pl. 4. fig. 4. a, b. (la fig. 4 de la pl. 4, citée également, est peu reconnaissable). — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. (1803) t. 18. p. 3. pl. M. 29. fig. 8. — Id. (1818) t. 26. — Tigny, Hist. nat. t. 5. p. 207. — Schönh. Syn. ins. t. 4. p. 133. 17. var. β. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 401. 1. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 40. p. 478. 1. pl. 14. n° 2. — Muls. Lett. à Jul. t. 2. p. 279. 1.

Long.  $0^{m}0135$  à  $0^{m}0180$  (6 à  $8^{l}$ ). Plus grande largeur des élytres  $0^{m}0090$  à  $0^{m}0112$  (4 à  $5^{l}$ ).

Corps ovalaire; noir. Tête peu luisante; ponctuée et souvent un peu rapeuse sur le labre et sur l'épistome, ponctuée d'une manière graduellement plus unie, plus fine et plus légère, depuis la partie antérieure du front jusqu'au vertex; à suture frontale plus ou moins apparente; ordinairement rayée d'une courte ligne transversale sur le milieu du front. Antennes garnies à chacun de leurs articles de poils assez raides. Yeux bruns. Prothorax peu luisant; tronqué en devant et à la base; à angles antérieurs peu avancés; ordinairement garni de cils blonds à son bord antérieur; arqué sur les côtés, mais un peu sinueux près des angles postérieurs; muni dans sa périphérie d'un rebord étroit : le latéral invisible en dessus, presque en ligne droite et subparallèle dans ses trois cinquièmes antérieurs, subsinueusement et obliquement dirigé postérieurement, c'est-à-dire rétrécissant notablement la superficie prothoracique; médiocrement convexe; plus d'une fois plus large que long; faiblement plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; chargé, sur les côtés, d'une granulation assez serrée, graduellement affaiblie et transformée en points légèrement rapeux en se rapprochant du milieu; offrant ordinairement sur la ligne médiane les traces d'une ligne longitudinale lisse ou à peine

saillante, légère, étroite, généralement raccourcie; marqué de chaque côté du milieu de cette ligne de deux points enfoncés disposés sur la même ligne transversale: ces points, quelquefois transformés par leur union en ligne transverse, parfois obsolètes ou peu apparents. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax aux angles postérieurs; de deux cinquièmes plus larges que lui dans leur milieu; ovalaires, plus larges vers le tiers de leur longueur; paraissant sinueusement rétrécies et terminées par un prolongement obtusément tronqué quand on examine l'insecte en dessus; subdéprimées ou faiblement convexes; presque planes ou peu convexes sur le dos, convexement subperpendiculaires dans leur quart postérieur; chargées chacune de cinq côtes longitudinales élevées (y comprises la suturale et la marginale), d'un noir peu luisant, presque lisses en devant, sensiblement créaelées à leur partie postérieure (surtout les trois intermédiaires), ou chargées sur cette partie de points allongés ou d'une ligne entrecoupée à de courtes distances : ces côtes, généralement un peu plus étroites dans le milieu de leur longueur : la suturale, entière, ordinairement bisurquée ou parsois seulement élargie en devant : les juxta-suturale, subexterne et marginale presque également prolongées jusqu'aux douze treizièmes de la longueur : la juxta-suturale ordinairement un peu plus courte : la subexterne souvent unie postérieurement à la juxtasuturale et parfois à la marginale : celle-ci laissant apparaître, à partir de son extrémité, le bord du repli : la côte intermédiaire la plus courte, parfois raccourcie en devant, prolongée à peine jusqu'aux trois-quarts de la longueur; ordinairement isolée, parfois unie à la juxta-suturale. Intervalles ridés transversalement (ces rides plus apparentes quand l'insecte est examiné de côté) et finement granuleux; garnis de poils livides, courts, clairsemés, souvent usés; ordinairement cendrés ou d'un noir cendré par l'effet de la poussière attachée à leur surface. Repli presque aussi large vers le milieu que les deux premiers intervalles; plus finement et moins densement granuleux. Dessous du corps et pieds granuleux.

Commune sur les bords de la Méditerranée, jusqu'à une lieue ou deux dans les terres.

Obs. J'ai trouvé dans la terre d'une caisse dans laquelle j'avais placé divers Pimélides, principalement des Pimelia bipunctatu, Scaurus tristis et Elenophorus collaris, des larves, dont voici la description :

Corpt cylindrique; revêtu d'une enveloppe parcheminée, lisse, luisante, d'un roux orangé, garnie de poils très-clair-semés; composé,

outre la tête, de douze anneaux. Tue ovalaire; penchée; convexement déclive; offrant, sur la partie postérieure, une ligne transverse, peu saillante, noirâtre, arquée presque en demi-cercle; déprimée après cette ligne; marquée, au devant de celle-ci, de rides longitudinales; rugueuse sur son disque et chargée, sur cette partie, de cinq tubercules, savoir : trois, rapprochés du bord antérieur, disposés en ligne transverse : deux, situés chacun après le tubercule externe de la rangée précédente; échancrée en devant, avec les angles avancés, voilant la base des mandibules; frangée ou ciliée en devant; d'un roux rougeatre, avec les tubercules noiratres. Mandibules noires; arquées; peu saillantes à l'état de repos; assez larges à la base, graduellement en forme de lame presque tranchante sur ses côtés. Machoires frangées. Palpes maxillaires de quatre articles : les trois premiers presque de même grosseur : le dernier, brusquement plus petit. Palpes labiaux de deux articles : le premier assez grand, cylindrique : le dernier, brusquement plus petit. Menton de largeur presque égale sur les côtés. Languette ciliée. Antennes courtes; situées vers la base des mandibules; de quatre articles: le basilaire, subglobuleux; les deuxième et troisième cylindriques, de même grosseur; le quatrième brusquement plus étroit, conique, court, peu apparent, en partie caché par des poils. Segment prothoracique aussi grand que les méso et métathoraciques réunis; avancé en dessous presque en forme de mentonnière; voilant la base du menton; lisse en dessus, rugueux et garni de rides transverses en dessous. Segment mésothoracique lisse : le métathoracique et les deux premiers abdominaux chargés en dessus de rides transversales: les suivants lisses; les premier à huitième presque égaux, un peu moins grands que le prothoracique en dessus; rayés longitudinalement sur les côtés d'une ligne servant de séparation entre les parties supérieures et inférieures du corps ; le neuvième segment abdominal plus long que les deux précédents réunis, sans ligne longitudinale sur les cotés, terminé en ogive obtuse, lisse en dessus et en dessous, dépourvu de mammelon à son extrémité inférieure : segment mésothoracique muni d'un stigmate oblique, situé près de son bord antérieur, au côté externe des pattes intermédiaires : les dixième à onzième segments ou les premiers à huitième de l'abdomen munis chacun d'un stigmate plus petits situés près du bord antérieur de chacun, au dessus de la ligne longitudinale latérale. Pieds composés de quatre parties; hérissés de poils spinosules et terminés chacun par un ongle : ces pieds, très-rapprochés les uns des autres; très-courts : les deuxième et troisième paires ne dépassant pas les côtés du corps : la première paire d'un tiers plus courte.

Long. 0m,0315 (141).

Ces larves ont péri avant d'arriver à leur état parfait. Je ne saurais donc dire à quelle espèce il faut les rapporter.

### TROISIÈME FAMILLE.

#### LES AKISIENS.

CARACTÈRES. Palpes maxillaires à dernier article à peine plus gros que le précédent. Menton laissant un intervalle plus ou moins notable entre ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale; mais voilant une partie de la base des mâchoires. Tête engagée jusqu'aux yeux ou audelà dans le prothorax, notablement moins large que ce dernier; chargée, au côté interne de ces organes, d'un pli longitudinal. Epistome avancé à ses angles de devant, voilant la base des mandibules. Celles-ci courtes. Máchoires à deux lobes ciliés : l'interne, armé d'un crochet ordinairement entier à son extrémité. Languette peu ou point saillante. Antennes de onze articles : le troisième notablement plus grand que le suivant : les neuvième et dixième, moniliformes, plus courts que les précédents; le onzième, en toupie renversée. Prothorax fortement échancré en devant, recevant la tête dans cette échancrure; à peine plus étroit que les élytres; non appuyé contre la base de celles-ci. Ecusson rétréci d'avant en arrière. Elytres soudées; à large repli. Hanches intermédiaires ovalaires; incomplètement entourées par les méso et métasternum. Pieds grêles. Cuisses postérieures ordinairement aussi longues ou presque aussi longues que l'abdomen. Jambes presque lisses ou peu spinosules.

Cette famille est encore réduite au genre suivant.

Genres Akis, Akis, Herbst (1).

(Aζιε, pointe.)

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents: Tête plus longue que large, offrant vers le milieu des joues sa plus grande largeur. Yeux transverses, situés sur les côtés de la tête; entiers ou peu échancrés, dé-

<sup>(1)</sup> Hearst, Natursystem, t. 8, p. 224.

bordés par les joues ou à peine aussi saillants que celles-ci. Epistome. Celui-ci échancré. Antennes au moins aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax; de onze articles très-apparents: le premier, peu allongé; le deuxième, annulaire; le troisième, plus long que les deux suivants réunis; les quatrième à huitième, presque d'égale largeur, comprimés, ordinairement rétrécis d'avant en arrière; les neuvième et dixième, plus courts, moniliformes, un peu moins larges; le onzième, subarrondi à la base, rétréci en pointe à l'extrémité. Prothorax plus large que long ; dilaté et relevé sur les côtés ; à angles postérieurs prolongés en pointe. Elytres à repli très-large; en général presque planes transversalement sur le dos, à tranche externe prononcée; déclives à leur partie postérieure et prolongées à l'extrémité d'une manière obtuse. Menton ordinairement échancré en devant, arqué sur les côtés et sensiblement rétréci d'avant en arrière. Postépisternums parallèles ou presque parallèles; trois ou quatre fois aussi longs que larges. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral large, presque parallèle; arquée à son bord antérieur. Quatrième arceau ventral notablement plus court que le précédent. Pieds allongés, grêles; les postérieurs un peu plus écartés que les intermédiaires. Hanches postérieures transverses, prolongées à leur côté externe au moins jusqu'au bord interne des postépisternums. Cuisses presque filiformes. Tibias rapeux. Tarses filiformes; garnis de cils spinosules à leur bord antérieur, et offrant de chaque côté en dessous un angle ou une courte dent dirigée en avant, formée par des poils spinosules; premier article des postérieurs à peine aussi long que les deux suivants réunis, moins long que le dernier.

Les Akis, exclusivement propres aux contrées du midi, sont principalement lucifuges, et ont la démarche lente, comme la plupart des espèces nocturnes de ce premier groupe. Durant le jour, ils se retirent dans les grottes, les ruines, les vieux édifices, surtout au pied des ramparts ou des murs de clôture, près desquels les dieux termes sont habitués à recevoir journellement un encens peu suave. Dès que les ombres commencent à couvrir la terre, ils travaillent à faire disparaître les immondices qu'ils ont reçu la mission de détruire. Malgré le contact qu'ils peuvent avoir avec elles, leur robe lisse et lustrée n'en reste jamais souillée. Leur larve a le même genre de nourriture. On la trouve facilement en grattant la terre, dans les lieux où vit l'insecte parfait.

Les deux sexes offrent entre eux des différences légères, qu'un œil exercé parvient cependant à saisir. Les mâles ont les angles postérieurs

du prothorax plus longuement prolongés et plus aigus; le ventre plus ridé ou moins lisse.

1. A. Punetata; Thunberg. D'un noir luisant; superficiellement pointillé en dessus. Prothorax à rebord plissé. Elytres à tranche externe prolongée jusqu'aux cinq sixièmes, denticulée; ornées purallèlement à celle-ci, vers les deux septièmes externes, d'une rangée irrégulière de points tuberculeux; chargées sur les trois cinquièmes externes de chacune de plis transversaux.

Tenebrio reflexus, De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 394, 27. pl. 2. fig. 48. Pimelia punctata, Thuns. Mus. arod. 4. p. 49. pl. fig. 48. Pimelia reflexa, Oliv. Entom. t. 3, n° 59. p. 25. 34. pl. 1. fig. 7. — Encycl. méth. pl. 494. fig. 47.

Akis reflexa, Hernst, Naturs. t. 8. p. 428. 2. pl. 425. fig. 6. — Oliv. Nouv. Dict. d'Hist. nat. (4803) (article Eurychore), t. 8. p. 474. — Schönh. Syn. ins. t. 4. p. 439. 8. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 268, 3. pl. 87. fig. 6. — Id. Gen. t. 2. p. 452. 4. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 407. 2. — Duméril, Dict. des Sc. nat. 45° cah. des planches, pl. 42. fig. 4. — Lepellet, S. Farg. et Audin. Serv. Encycl. méth. t. 40. (article Piméliaires) p. 427. 4. — Muls. Lettr. t. 2. p. 278. 4

Akis punctata, Solien, Essai sur les Collapt. in Ann. Soc. entom. de Fr. t. 5. p. 688. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 490. 3. — Küsten, Kaef. Eur. 43. 52.

Akis plicata, LATR. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. t. 4. (4816). p. 280.

Long.  $0^{m}$ ,0150 à  $0^{m}$ ,0200 (6 3/4 à  $9^{l}$ ) — Larg.  $0^{m}$ ,0073 à  $0^{m}$ ,0090 (3 1/4 à  $4^{l}$ .)

Corps entièrement noir, brillant et comme vernissé, surtout sur les élytres. Têts pointillée sur l'épistome, presque lisse sur le front; inégale; chargée au côté interne des yeux, à partir de la moitié de ces organes, d'une arête ou ligne élevée avancée, parallèlement au bord latéral des joues, jusqu'à la suture frontale, qui est peu distincte; relevée en carène obtuse, entre les deux lignes. Prothorax élargi en ligne peu courbe jusqu'à la moitié environ de ses côtés, rétréci ensuite et d'une manière très-sinueuse entre ce point et les angles postérieurs; prolongé à ceux-ci en dent plus longue et plus aiguë chez le o que chez la ç; tronqué ou à peine arqué en arrière, entre ces angles, à la base; sillonné au-devant de celle-ci ou relevé en rebord ordinairement plus étroit chez la ç que chez le o; relevé latéralement en un rebord plissé, de largeur uniforme, égal chacun environ au huitième de son diamètre transversal le plus grand; une

fois à peu près plus large à celui-ci que long dans son milieu; superficiellement et peu densement pointillé; presque plane entre ses rebords latéraux, ordinairement bossué sur son disque. Elytres ovalaires et obtusément prolongées postérieurement ; à tranche marginale trèsmarquée, saillante, ne laissant pas voir le repli si ce n'est vers son extrémité, prolongée environ jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur, denticulée surtout dans son tiers antérieur; fortement déclives à leur partie postérieure, presque planes en dessus, mais chargées presque jusqu'à l'extrémité de la tranche de rides ou replis transversaux, occupant les trois cinquièmes externes de la largeur de chacune; ornées, parallèlement à la tranche marginale, vers les deux septièmes de la largeur de chacune, d'une rangée inégale de points tuberculeux; souvent parées, sur la partie plus interne de leur surface, de quelques points semblables. Repli ordinairement chargé, près de la tranche marginale, de tubercules formant une rangée parallèle, tantôt assez bien remplie, tantôt réduite à des tubercules peu nombreux; offrant un peu plus inférieurement des tubercules plus petits, rarement presque nuls, en général formant une rangée longitudinale, soit avancée presque jusqu'aux épaules et subcrénelée, soit réduite à la moitié postérieure. Dessous du corps ponctué (o'), ordinairement pointillé (?); sillonné en arc entre les méso et métasternum, et transversalement entre celuici et le premier arceau ventral ; ridé à la partie antérieure de ce dernier. Pieds grêles. Cuisses presque lisses. Jambes aspèrement ponctuées. Plantule obtuse ou tronquée à son extrémité.

Cette espèce est commune à Aigues-Mortes, à Marseille et dans divers autres lieux de nos départements du midi. Pendant le jour elle se tient habituellement cachée; cependant il n'est pas rare de voir quelques individus se trainer à pas lents hors de leurs demeures, pendant les heures diurnes. Elle vit principalement de matières sordides.

J'ai fait connaître, il y a quelques années, la larve de cette espèce (1); en voici la description: Corps allongé; semi-cylindrique; d'un blanc flave; parcimonieusement hérissé de poils roux. Tête faiblement convexe; notablement plus large que longue; irrégulièrement marquée de points donnant chacun naissance à un poil roux: ceux-ci hérissés et plus épais sur les côtés; rayée, sur le milieu du front, d'une ligne naissant du bord postérieur, avancée jusqu'aux deux cinquièmes antérieurs, où elle se bifurque en s'affaiblissant. Epistome transversal;

<sup>(1)</sup> Annales de la Société linnéenne de Lyon (1845-1846), p. 9-12. pl. fig. 1.

rétréci d'arrière en avant sur les côtés. Labre un peu plus étroit, presque en demi-cercle; cilié en devant. Joues très-distinctes entre les angles antérieurs de l'épistome et la base des mandibules ; hérissées de poils roux. Mandibules cornées; noires; arquées; planes en dessus; légèrement rebordées au côté extérieur; armées d'une ou de deux dents à leur côté interne. Mâchoires à un seul lobe, terminé par un crochet; muni de poils spiniformes au côté interne. Palpes maxillaires de trois articles : les deux premiers graduellement un peu renslés chacun vers l'extrémité; le dernier plus étroit, conique ou un peu rétréci de la base à l'extrémité. Palpes labiaux de deux articles : l'antérieur plus grêle. Antennes de quatre articles: le premier, globuleux ; le deuxième, le plus long, subcylindrique, légèrement renslé vers l'extrémité : le troisième, d'un tiers environ plus court que le précédent, de forme semblable: le quatrième, court, grêle, aciculé. Corps proprement dit composé de douze anneaux; hérissé de poils roux clairsemés sur le dos, plus nombreux ou plus apparents sur les côtés : le premier anneau ou le prothoracique, à peine plus large et au moins aussi long que la tête jusqu'au labre; en parallélogramme transverse; paré d'une bordure d'un roux brun à ses bords antérieur et postérieur : les deux suivants ornés d'une bordure analogue, mais plus pâle : les deux derniers égaux entre eux, d'un tiers environ moins grand chacun que le premier : le deuxième, muni sur les côtés d'un stigmate : les huit premiers anneaux de l'abdomen parallèles; rayés sur les côtés d'une ligne longitudinale, formant le point de séparation des arceaux supérieurs avec les inférieurs; marqué chacun d'un stigmate au-dessus de cette ligne, près du bord antérieur : neuvième arceau arrondi à sa partie postérieure, concave ou creusé en corbeille en dessus, et postérieurement armé de quatre pointes brunâtres, relevées, formant inférieurement une sorte de bourrelet semi-circulaire débordant l'arceau inférieur : celui-ci pourvu de deux tubercules en partie rétractiles ; anneaux thoraciques muni chacun en dessous d'une paire de pieds, composés de quatre pièces : les antérieurs plus robustes, moins courts, propres à fouir, munis de poils raides au côté interne des cuisses et des jambes, armés d'un ongle plus long et plus fort.

Ces larves vivent, comme l'insecte parfait, de matières excrémentielles. Elles se tiennent cachées dans la terre, d'où elles ne laissent sortir que la partie de leur corps nécessaire pour atteindre leur nourriture. Quand les matières sordides destinées à leur servir d'aliments viennent à être enlevées, elles se contentent des molécules qui ont

pu être entraînées dans le sol. Elles s'y pratiquent ensuite une retraite dans laquelle elles se transforment en nymphes.

# QUATRIÈME FAMILLE.

## les élénophoriens.

CABACTÈRES. Palpes maxillaires à dernier article à peine plus gros que le précédent. Menton laissant un intervalle plus ou moins notable entre ses côtés et ceux de l'échancrure progéniale, mais voilant une partie de la base des machoires. Tete à peine moins large que le prothorax; prolongée après les yeux, sensiblement étranglée à sa partie postérieure; peu engagée dans le prothorax, chargée d'un pli longitudinal au côté interne des yeux. Epistome avancé à ses angles de devant, voilant la base des mandibules. Celles-ci courtes; peu apparentes dans l'inaction. Mâchoires à deux lobes : l'interne cilié et armé d'un crochet ordinairement bidenté. Languette peu ou point saillante. Antennes de onze articles : le troisième, notablement plus long que les suivants: les neuvième et dixième, presque cylindriques, plus courts et un peu plus grêles que les précédents; le onzième en toupie renversée. Prothorax presque hexagonal ou subglobuleux; tronqué ou à peu près en devant et en arrière; notablement plus étroit que les élytres; séparé de la base de celles-ci par un petit intervalle. Ecusson rétréci d'avant en arrière. Elytres soudées, à large repli. Hanches intermédiaires presque orbiculaires; entourées complètement ou à peu près par les méso et métasternums. Pieds allonges; grêles. Cuisses postérieures aussi longues ou presque aussi longues que l'abdomen.

Cette famille ne comprend encore que le genre suivant.

Genres Elenophorus, Elenophorus; (Megerle) Latreille (1).

(Etymologie obscure (2).)

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Tête presque aussi longuement prolongée après les yeux, que depuis ces organes jusqu'à la partie an-

<sup>(1)</sup> Megerle, in Dahl Catal. p. 41. — LATR. Regn. anim. (1829) 2. p. 40.

térieure de l'épistome; offrant sa plus grande largeur vers le milieu des joues, qui sont anguleusement dilatées et relevées dans ce point. Yeux non saillants, situés sur les côtés de la tête; coupés dans leur milieu. Epistome tronqué sur la moitié médiaire au moins de son bord antérieur; avancé à ses angles antérieurs en forme de dent incourbée, voilant la base des mandibules; étroitement échancré à la base de cette dent, entre celle-ci et la partie tronquée. Antennes un peu plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax; presque filisormes, ou graduellement et à peine rétrécies à partir du troisième article jusqu'à l'extrémité; à troisième article aussi long que les trois suivants réunis : les quatrième à huitième, presque cylindriques, grossissant à peine vers l'extrémité; les neuvième et dixième, courts, faiblement obconiques; le onzième en toupie dont la pointe forme l'extrémité. Prothorax à peine aussi large que la tête dans son diamètre transversal le plus grand. Elytres ovalaires, en ligne courbe à partir des épaules; en arête sur les côtés; presque planes sur le dos, déclives à leur partie postérieure et prolongées à l'extrémité d'une manière obtuse; à repli au moins aussi large que le dos de chacune. Menton en carré plus large que long, ordinairement entaillé à son bord antérieur. Pièce prébasilaire obtriangulaire, entaillée en devant, aussi large à son bord antérieur que le menton, à peu près aussi longuement prolongée que lui. Prosternum large, plus élevé que les hanches. Postépisternums presque parallèles, quatre fois environ aussi longs que larges. Epimères postérieures apparentes. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral large, presque parallèle, tronquée ou à peu près en devant. Quatrième arceau ventral une fois environ plus court que le précédent. Pieds allongés : les postérieurs plus écartés que les intermédiaires. Hanches postérieures presque glubuleuses, n'arrivant pas au côté interne des postépisternums. Cuisses presque filiformes. Jambes rapeuses, spinosules en dessous. Tarses presque filisormes; garnis chacun, à l'exception du dernier, de cils spinosules à leur bord antérieur, et ossrant de chaque côté, en dessous, une sorte de dent ou d'épine dirigée en avant et formée par des poils spinosules : premier article des postérieurs à peine aussi

sous le nom d'Elanophorus, transformé en celui d'Elenophorus dans le Catalogue Dejean. Duponchel, dans le Dictionnaire d'Histoire naturelle publié par M. d'Orbigny fait dériver ce mot de ελενη, flambeau; φορον, qui porte, étymologie qui s'accorde mal avec ces insectes noirs et ténébreux. Peut-être au lieu du mot ελενη, Pauteur allemand avait-il en vue celui d'ελειον, huile.

grand que les deux suivants réunis, à peine aussi long que le dernier.

Les Elénophores sont encore des insectes exclusivement méridionaux; ils ont une vie entièrement nocturne. Pendant le jour ils se cachent dans les décombres, les ruines, les édifices abandonnés, les grottes: si on les tire alors de leur repos, leur démarche est timide et paresseuse. La nuit, ils errent çà et là pour chercher leur nourriture; ils vivent de matières organisées en voie de décomposition, d'immondices, d'excréments. Ils peuvent du reste garder pendant très-longtemps l'abstinence.

Les deux sexes sont presque semblables ou n'offrent que de trèslégères différences. Les o' ont les antennes un peu plus longues et plus grêles, ainsi que les pattes; les sutures des arceaux du ventre plus sensiblement relevées et plus granuleuses.

1. E. collaris; Linné. D'un noir obscur; superficiellement pointillé en dessus. Tête carénée sur le milieu de sa dernière moitié, transversalement sillonnée postérieurement. Prothorax sillonné longitudinalement sur son milieu. Elytres à tranche prolongée jusques près de l'angle sutural, affaiblie et subcrénelée postérieurement.

Tenebrio collaris, Linn. Syst. nat. t. 1. p. 677. 21. — Goeze, Entom. Beytr. t. 1. p. 675. 21. — De Vill. C. Linn. Entom. t. 1. p. 391. 47.

Pimelia collaris, Fabr. Syst. entom. p. 252. 11. — Id. Spec. t. 1. p. 349. 49. — Id. Mant. t. 1. p. 209. 23. — Id. Ent. syst. t. 1. p. 404. 26. — Gnel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 2006. 41. — Olivier, Entomol. t. 3. n° 59. p. 22. 31. pl. 1. fig. 8. — Id. Encycl. méth. pl. 494. fig. 46. — Herber, Naturs. t. 8. p. 448. 67. pl. 425. fig. 3. — Schönd. Syn. ins. t. 1. p. 439. 42.

Akis collaris, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 268. 4. — Id. Gen. t. 2. p. 453. 4.

— Goldfuss, Handb. p. 325.

Elenophorus collaris, Latr. Règn. anim. de Cuvier (1829) part. entom. t. 2.
p. 40. — Solier, Essai sur les Collapt. in. Ann. Soc. entom. de Fr. t. 5.
p. 645. 1. — De Casteln., Hist. nat. t. 2. p. 491. 2. — Küster, Kaef. Europ. 13. 53. — Lucas, Explor. sc. de l'Algér. (anim. articul.) p. 340. 838.

Long.  $0^{m}$ ,0158 à  $0^{m}$ ,0211](7 1/2]à  $9_{4}^{*}1/2^{1}$ ). Larg.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0082 (3 à 3 2/3<sup>1</sup>).

Corps entièrement d'un noir obscur. Tête parcimonieusement pointillée; creusée après le vertex d'un sillon transversal; inégale, chargée d'arrière en avant, à partir du sillon précité, de trois carènes longitudinales obtuses: la médiaire prolongée en s'affaiblissant, à peine jusqu'au milieu de l'épistome: chacune des latérales faible, bornée à la

a statustic

parlie antéro-interne des yeux. Suture génale sulciforme. Epistome tronqué. Antennes un peu plus longuement prolongées que la moitié du corps. Prothorax obtusément anguleux vers les deux cinquièmes de la longueur de ses côtés; subsinueux près des angles postérieurs; tronqué en devant et à la base; rebordé à cette dernière; muni latéralement d'une tranche peu saillante, raccourcie en devant; superficiellement pointillé; creusé de trois sillons longitudinaux : le médiaire, affaibli à ses extrémités, à peine avancé jusqu'au bord antérieur et à peine prolongé jusqu'au sillon transversal qui précède le rebord basilaire: les latéraux, situés entre celui-ci et la tranche externe, peu marqués ou à peine apparents. Elytres superficiellement pointillées, quelquesois d'une manière presque sériale, offrant souvent les traces plus ou moins obsolètes de rides plus ou moins légères; munies latéralement d'un rebord prolongé, jusques près de l'angle sutural, affaibli et crénelé postérieurement. Dessous du corps très-finement granuleux. Menton chargé d'un relief en forme d'X. Posternum à plusieurs sillons; tronqué et à peine entaillé postérieurement. Mésosternum à quatre ou cinq rides longitudinales. Métasternum transversalement sillonné. Plantule tronquée.

Cette espèce se trouve à Nismes, à Aiguemortes, à Marseille et dans divers autres lieux du midi de la France.

## CINQUIÈME FAMILLE.

#### LES TAGÉNIENS.

Caractères. Palpes maxillaires à dernier article faiblement plus gros que le précédent; peu comprimé. Menton laissant complètement à découvert la base des mâchoires. Tête prolongée après les yeux; sensiblement étranglée à sa partie postérieure; peu engagée dans le prothorax; non chargée d'un pli longitudinal au côté interne des yeux. Epistome avancé; voilant la base des mandibules : celles-ci courtes, peu apparentes dans l'inaction. Mâchoires à deux lobes : l'interne armé d'un crochet corné. Languette saillante. Palpes labiaux à découvert. Antennes de onze articles : les quatrième à dixième transverses : le onzième à peine plus long ou parfois plus court que le précèdent. Youx transverses. Ecusson apparent. Elytres soudées; à repli médiocre. Hanches intermédiaires ordinairement presque orbiculaires. Picds médiocres.

Cette famille est réduite en France au genre suivant :

Genre Tagenia, Tagenie; Latreille (1).

(Etymologie obscure.)

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Tête au moins aussi longue que le prothorax; un peu plus large vers le milieu des joues, plus étroite en arrière qu'en devant. Youx entiers; subarrondis ou un peu en croissant. Epistome avancé; assez faiblement échancré en arc à son bord antérieur; souvent peu nettement séparé du front. Antennes à peine aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax; grossissant faiblement et graduellement jusques vers l'extrémité; un peu comprimées; à premier article obconique, au moins aussi long que le troisième: le deuxième, aussi grand ou plus grand que le quatrième: le troisième, plus grand que le quatrième, plus court que les deux suivants réunis : les quatrième à dixième, transverses, au moins en majeure partie : le onzième, arrondi en devant, à peine aussi long ou à peine moins court que le dixième. Prothorax plus long que large ; tronqué ou presque tronqué à ses bords antérieur et postérieur; offrant un peu après le bord antérieur sa plus grande largeur; à peine aussi large ou à peine plus large dans ce point, rétréci ensuite; séparé de la base des élytres par un intervalle; plus etroit que celles-ci, examiné comme elles dans leur diamètre transversal le plus grand. Elytres en ovale allongé; convexement déclives sur les côtés et n'offrant pas d'arête latéralement. Menton plus large que long; tronqué en devant; souvent échancré vers les deux cinquièmes antérieurs de ses côtés (2). Pièce prébasilaire aussi large en devant que la base du menton; généralement creusée d'un sillon transversal après son bord antérieur, et paraissant, par là, rebordée en devant; peu distinctement séparée des autres pièces du dessous de la tête. Prosternum large, plus élevé que les hanches. Médipectus séparé

= 150 V)

<sup>(1)</sup> LATREILLE, Histoire naturelle des insectes, etc. t. 40, an XII, p. 272. Ce genre avait été créé antérieurement, sous le nom de Stenosis, par Herbst.

<sup>(2)</sup> Le caractère d'un menton en lyre, donné par Solier comme l'un des signes les plus caractéristiques de ce genre, n'est pas commun à toutes les espèces; chez le Tag. minuta, par exemple, le menton n'offre aucune échancrure bien marquée sur les côtés.

de l'antépectus par une sorte d'étranglement. Mésosternums ordinairement presque parallèles. Postépisternums presque parallèles, un peu élargis postérieurement; cinq ou six fois aussi longs que larges. Epimères postérieures distinctes. Pieds médiocres ou assez courts: les intermédiaires un peu plus séparés ou moins rapprochés que les postérieures. Hanches intermédiaires à peu près globuleuses. Hanches postérieures fransverses; prolongées au moins jusqu'au niveau du côté interne des postépisternums. Cuisses un peu renflées. Jambes presque filiformes. Tarses filiformes; garnis de poils raides, formant, en dessous, de chaque côté de leur bord antérieur, une sorte d'épine dirigée en avant: premier article des postérieurs un peu plus long que le deuxième: celui-ci à peu près égal au troisième: le quatrième, le plus long. Corps allongé; subfiliforme.

Les Tagénies sont encore des insectes exclusivement méridionaux. Comme les précédents, ils vivent de matières organisées en voie de décomposition. Ils sont nocturnes. Ils habitent principalement les lieux secs; souvent on les trouve sous les pierres couvrant des végétaux flétris ou mi-pourris. Ceux dont l'existence ne s'est pas terminée avec les beaux jours se rencontrent pendant l'hiver dans les fentes des vieux édifices, sous les platras des murailles et parfois sous les écorces et sous les excroissances des arbres.

Les larves de ces insectes ne sont pas encore connues.

Les deux sexes ont entre eux peu de différences. Les o, vus de profil, ont généralement le corps moins bombé en dessus, moins luisant en dessous; les trois derniers arceaux du ventre sensiblement déprimés.

- 2 Ecusson en carré plus large que long. Menton échancré sur les côtés. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral tronquée en devant.
  - β Ventre lisse ou indistinctement pointillé sur les arceaux intermédiaires.
- 1. T. angustata; Henbst. D'un noir peu luisant. Antennes à troisième article plus grand que le deuxième. Tête et prothorax marqués de points peu rapprochés: le second, à rebord latéral tranchant, marqué d'un liger sillon à l'extrémité de la ligne médiane et ordinairement d'une faible fousette ponctiforme vers chaque angle postérieur. Elytres échancrées (prises ensemble) en arc obtus, avec les angles saillants en forme de dent et au moins aussi avancés que ceux du prothorax; en ovale presque parallèle sur le quart médiaire; à rangées striales de points peu rapprochés. Intervalles garnis d'une rangée de poils. Prosternum ordinairement canaliculé et peu ponctué.

Ventre lisse ou peu distinctement pointillé au moins sur les deuxième à quatrième arceaux.

Stenosis angustata, Никизт, Naturs. (Kaef.) t. 8. p. 460. 4. pl. 427. fig. 4. — Schönn. Syn. ins. t. 4. p. 441. 1.

Rhinomacer brentoides, Rossi, Faun. etrusc. t. 1. p. 435, 347. pl. 3. fig. 14. — Id. edit. Hellw. t. 1. p. 444. 4. pl. 3, fig. 14.

Tagenia filiformis, Lata. Hist. nat. t. 40. p. 272. — Id. Gen. t. 2. p. 450. 4. pl. 40. fig. 9. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 403. 4. — Duméril, Dict. d. Sc. nat. t. 52. p. 447. cah. 45. pl. 42. fig. 9. — Olivier, Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 32 (1819) p. 364. — Muls. Lettr. t. 2. p. 279. 4.

Tagenia angustata, Solier, Ess. sur les Collapt. (Tagénites), in Annales de la Soc. entom. de Fr. t. 7 (1838) p. 45. nº 4. — Küster, Kaef. Europ. 44. 82.

Long. 0<sup>m</sup>,0064 à 0<sup>m</sup>,0070 (27/8 à 31/8<sup>1</sup>). — Plus grande largeur des élytres 0<sup>m</sup>,0015 à 0<sup>m</sup>,0018 (2/3 à 3/4<sup>1</sup>).

Corps allongé; d'un noir peu luisant. Tête au moins aussi longuement ou plus longuement prolongée après les yeux, que depuis ces organes jusqu'au bord antérieur de l'épistome; peu convexe, surtout sur la partie antérieure du front; marquée de points peu rapprochés, généralement plus petits sur l'épistome que sur le front : ces points donnant chacun naissance à un poil livide, fin, couché, souvent peu apparent ou usé; creusée, sur chaque suture génale, d'une fossette ou d'une sorte de sillon obliquement longitudinal; rayée, après les yeux, d'une ligne longitudinale ou d'un sillon assez léger, parallèle au bord latéral. Palpes fauves ou d'un fauve brun. Antennes d'un brun noir, brunes ou d'un brun fauve, quelquefois même fauves, surtout vers l'extrémité, ou paraissant telles par l'effet des poils dont elles sont garnies; à troisième article d'un tiers plus grand que le deuxième: le dernier plus large que long; munies, sur les côtés surtout, de poils fauves, un peu raides, dirigés en avant. Prothorax tronqué ou faiblement arqué en devant à son bord antérieur; émoussé à ses angles de devant; sensiblement élargi en ligne un peu courbe jusqu'au cinquiéme de sa longueur et offrant vers ce point sa plus grande largeur, rétréci ensuite en ligne presque droite jusqu'à ses angles postérieurs; ceux-ci, rectangulairement ouverts et non émoussés; plus étroit à la base qu'en devant; tronqué en ligne un peu arquée ou en angle obtus et très-ouvert dirigé en arrière, à son bord postérieur; muni à celui-ci d'un rebord très-étroit; d'un quart au moins plus long que large; peu convexe en dessus; à bord latéral tranchant, formant ordinairement

un léger rebord, quelquefois plus sensiblement relevé en rebord, et offrant alors, à son côté interne, une gouttière plus ou moins sensible; marqué de points à peu près semblables à ceux de la tête, et donnant, comme ceux-ci, naissance à un poil livide souvent peu apparent; ordinairement creusé d'une fossette oblongue, ou d'un court et faible sillon, à l'extrémité de la ligne médiane; marqué, vers chaque angle postérieur, d'une fossette plus ou moins sensible et parfois peu distincle. Ecusson petit; presque carré. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; offrant, prises ensemble, une échancrure en arc obtus à leur base; à angles huméraux saillants en forme de dent, avancés au moins jusqu'au niveau des angles postérieurs du prothorax ou un peu plus avant et paraissant les embrasser un peu; elliptiques ou en ovale très-allongé presque parallèle dans le quart médiaire de la longueur, offrant vers ce point leur plus grande largeur; deux fois et demie environ aussi longues que larges dans leur milieu; en ogive étroite, postérieurement; peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés et à leur partie postérieure; munies latéralement d'un rebord léger et tranchant formé par le bord supérieur du repli; à dix rangées striales de points, séparés longitudinalement les uns des autres, sur les deux tiers au moins de la longueur, par un espace double de leur diamètre : ces points plus rapprochés en arrière et surtout vers la sbase, donnant chacun naissance à un poil livide, court, parfois usé ou peu apparent (environ trente-trois à trente-six de ces points sur la première strie et vingt-cinq à vingthuit sur la quatrième): la dixième rangée ou la juxta-marginale, en forme de strie ou de sillon étroit et peu profond sur toute sa longueur : les premier et deuxième, en forme de strie au moins postérieurement : la première, liée à la dixième, vers l'angle sutural : les cinq premières avancées à peu près jusqu'à la base : la cinquième, ou moins visiblement la sixième, aboutissant à peu près à l'angle huméral : les septième à neuvième, plus courtes ou moins rapprochées de la base; offrant de chaque côté de l'écusson une strie rudimentaire, à peine plus longuement prolongée que celui-ci, et faisant paraître l'écusson comme ensoncé. Intercalles plans, marqués chacun, vus à une trèsforte loupe, d'une rangée longitudinale médiaire de très-petits points, souvent indistincts, donnant chacun naissance à un poil livide ou fauve livide, fin, couché, beaucoup plus long que celui qui sort des points des rangées striales, mais parfois usé, surtout dans la moitié antérieure des étuis. Repli presque imponctué. Dessous du corps ponctué sur le menton; marqué sur les côtés de l'antépectus de points à peu

près égaux à ceux de la partie supérieure; plus grossièrement ponctué sur la partie médiaire de l'antépectus et surtout sur les autres parties pectorales; presque lisse sur les deuxième à quatrième arceaux du ventre, plus distinctement pointillé sur le premier et surtout sur le dernier arceau; garni de poils fins et très-clairsemés. Prosternum plus ou moins ponctué. Postépisternums presque lisses, marqués, dans leur moitié postérieure, d'une rangée longitudinale médiaire de points peu profonds. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral tronquée ou à peu près à son bord antérieur. Pieds garnis de poils livides ou d'un fauve roussâtre livide, plus fins et plus clairsemés sur les cuisses, plus serrés et plus apparents sur les jambes, surtout sur la seconde moitié de celles-ci. Cuisses ordinairement noires ou brunes, parfois d'un brun fauve. Jambes et tarses d'un fauve brun ou fauve roussâtre.

Cette espèce n'est pas rare dans les environs de Marseille et dans diverses autres localités du midi de la France.

Obs. Elle montre sur ses diverses parties des variations plus ou moins prononcées; ainsi :

La tête offre les sillons des sutures génales parfois réduits à une sorte de fossette voisine de la suture frontale, d'autres fois ils s'avancent jusqu'aux angles antérieurs de l'épistome. Quelquefois se montre, à la partie antérieure du front, une dépression transversale plus ou moins sensible.

Le prothorax est marqué de points qui varient un peu de grosseur. Son rebord latéral est parfois assez sensiblement relevé pour former, à son côté interne une gouttière longitudinale très-apparente; d'autres fois, près de ce rebord se montre un espace plane ou non concave, moins déclive que le reste de la surface; chez d'autres individus enfin, la faible convexité de la surface s'étend uniformément jusqu'au rebord latéral : ce rebord, vu horizontalement de côté, est parfois presque en ligne droite, d'autres fois sensiblement courbé en bas, vers son extrémité, mais en général moins sensiblement que chez l'espèce suivante. Le court sillon qui termine la ligne médiane, souvent trèsapparent, est parfois réduit à une fossette légère, ou presque indistincte. Les fossettes situées près des angles postérieurs sont en général peu profondes ou peu marquées.

Les élytres offrent les points des rangées striales de grosseur variable. Quelquefois les première et deuxième rangées sont striées sur toute leur longueur. La rangée de petits points située sur chaque intervalle est souvent peu distincte même à une forte loupe. Les poils sont parfois usés et indistincts.

Le prosternum, généralement un peu convexe longitudinalement, est ordinairement canaliculé dans son milieu d'une manière plus ou moins marquée. Habituellement il est noté de points peu épais.

Le ventre est ordinairement presque lisse sur les deuxième à quatrième arceaux, moins indistinctement pointillé sur la partie antéromédiaire du premier et surtout sur le dernier.

Quant à la couleur, elle varie suivant que le pygmentum a plus ou moins fait défaut. Ce sont les antennes et les pattes et quelquefois le ventre, chez lesquels la matière colorante est la plus sujette à manquer. Les antennes sont brunes dans leur état normal, et non d'un roux obscur, comme le dit Solier; mais souvent elles sont d'une teinte plus claire; quelquefois elles sont, ainsi que les pieds, entièrement fauves ou d'un fauve roux. Le ventre alors et souvent d'autres parties du corps participent à cette décoloration.

L'Akis filiformis, de Fabricius (Entomol. syst. t. 1. p. 114. 20), ne peut évidemment être rapporté à cette espèce; les expressions: thorax lavissime striatus; elytra lavia ne sauraient lui convenir. Peut-être est-il identique avec la Tagenia obsoleta de Solier. En reproduisant dans son Systema Eleutheratorum, t. 1. p. 137, la description donnée dans son ouvrage précédent, l'entomologiste de Kiel la modifie sensiblement. On dirait qu'il s'agit d'une espèce différente. Quant à la Tagenia filiformis de Latreille que M. Küster donne pour synonyme de la Tagenia filiformis de Solier, elle est, sans aucun doute, identique avec la Stenosis Angustata de Herbst, trouvée par Bosc, à Montpellier.

 $\beta\beta$  Ventre visiblement marqué de petits points sur toute la surface.

2. T. Intermedia; Solien. D'un noir peu luisant. Téte et prothorax marqués de points médiocrement rapprochés: le second, à rebord latéral tranchant, à angles postérieurs déclives; marqué d'une fossette vers chacun de ceux-ci et d'un sillon court à l'extrémité de la ligne médiane. Elytres échancrées (prises ensemble) en arc régulier à la base, avec les angles ordinairement non avancés jusqu'à ceux du prothorax; en ovale allongé plus large vers le milieu; à rangées striales de points médiocrement rapprochés. Intervalles garnis d'une rangée de poils. Prosternum ordinairement plan; ponetué. Ventre visiblement pointillé.

Tagenia intermedia, Solier, Essai sur les Collapt. (Tagenites) in Annales de la Soc. entomol. de Fr. t. 7 (1838) p. 47. 2. (suivant l'exemplaire typique confié par Solier.) — Küster, Kaef. Europ. 44. 84.

Long.  $0^{m}$ ,0051 à  $0^{m}$ ,0064 (2 1/3 à 2 7/8<sup>1</sup>). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0013 à 0, $^{m}$ 0016 (3/8 à 3/5<sup>1</sup>).

Corps allongé; d'un noir peu luisant. Tête un peu plus longuement prolongée après les yeux que depuis ces organes jusqu'au bord antérieur de de l'épistome ; peu convexe, surtout sur la partie antérieure du front; marqué de points médiocrement rapprochés, généralement plus petits sur l'épistome que sur le front : ces points donnant chacun naissance à un poil livide, fin, couché, souvent peu apparent; rayée ou sillonnée sur chaque suture génale; rayée, après les yeux, d'une ligne peu profonde, parallèle au bord latéral. Palpes fauves, ou d'un fauve brun, plus clairs à l'extrémité. Antennes brunes, ou d'un brun noir, souvent moins obscures; garnies de poils un peu raides, plus apparents sur les côtés, et dirigés en avant; à troisième article d'un quart ou d'un tiers plus grand que le deuxième : le dernier presque orbiculaire, à peu près aussi long que large. Prothorax un peu arqué en devant à son bord antérieur; émoussé à ses angles de devant; faiblement élargi jusqu'au sixième environ de sa longueur, rétréci ensuite en ligne à peu près droite, jusqu'à ses angles postérieurs: ceux-ci, déclives, rectangulairement ouverts et non émoussés; plus étroit à la base qu'en devant; tronqué en ligne à peu près droite à son bord postérieur; muni à celui-ci d'un rebord très-étroit; d'un quart au moins plus long que large; peu convexe en dessus; à rebord latéral tranchant, courbé en bas vers sa partie postérieure : ce rebord parfois légèrement relevé en rebord; marqué de points médiocrement rapprochés, à peu près semblables à ceux de la tête, et donnant, comme ceux-ci, naissance à un poil livide, peu apparent; creusé d'une fossette oblongue ou d'un sillon court à l'extrémité de la ligne médiane et d'une fossette suborbiculaire au devant de chaque angle postérieur. Ecusson petit; presque carré. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; offrant, prises ensemble, une échancrure en arc régulier ou non obtus dans sa partie médiaire, à leur base; à angles huméraux en forme de dent aiguë, généralement un peu moins avancés que les angles postérieurs du prothorax, et par conséquent ne paraissant pas les embrasser; elliptiques ou en ovale très-allongé régulier, offrant vers le milieu leur plus grande

largeur et rétrécies en avant et en arrière à partir de ce point ; deux fois et demie environ aussi longues que larges dans leur milieu; en ogive étroite postérieurement; peu convexes sur le dos; convexement déclives sur les côtés et à leur partie postérieure; munies latéralement d'un rebord léger et tranchant formé par le bord supérieur du repli ; à dix rangées striales de points médiocres, séparés longitudinalement les uns des autres, sur les deux tiers médiaires au moins de la longueur, par un espace un peu plus grand que leur diamètre : ces points plus rapprochés à la base et en arrière, donnant chacun naissance à un poil livide court, souvent usé ou peu apparent (environ trente-cinq à trente-sept de ces points sur la première rangée et vingtsix à vingt-neuf sur la quatrième ) : la dixième rangée ou la juxtamarginale, en forme de strie sur toute sa longueur : les première et deuxième en forme de strie au moins postérieurement : la première, liée à la dixième, vers l'angle sutural : la cinquième, ou moins visiblement la sixième, aboutissant presque à l'angle sutural : les septième à neuvième plus courtes ou moins rapprochées de la base; offrant de chaque côté de l'écusson une strie rudimentaire, à peine plus longuement prolongée que celui-ci, et faisant paraître l'écusson comme cosoncé. Intervalles plans; marqués chacun d'une rangée de très-petits points, souvent indistincts, même à une forte loupe, donnant chacun naissance à un poil livide fauve, fin, couché, souvent usé. Repli presque imponctué. Dessous du corps ponctué sur le menton; marqué sur les côtés de l'antépectus de points à peu près analogues à ceux du dessus; plus grossièrement ponctué sur la partie médiaire et surtout sur les parties pectorales suivantes; distinctement marqué de points petits et peu rapprochés sur les quatre premiers arceaux du ventre, plus rapprochés sur le dernier. Prosternum assez densement ponetué; ordinairement plan. Postépisternums presque lisses, marqués, dans leur moitié postérieure, d'une rangée longitudinale médiaire de points presque obsolètes. Partie antéro-médiaire du premier arceau tentral tronquée à son bord antérieur. Pieds garnis de poils livides ou d'un fauve livide, plus fins et plus clairsemés sur les cuisses, plus apparents sur les jambes. Cuisses ordinairement brunes ou d'un brun rougeatre. Hanches, jambes et tarses ordinairement d'un brun rouge ou d'un rouge brun.

Cette espèce, plus rare que la précédente, se trouve dans les environs de Marseille et de quelques autres parties du midi.

Ohs. Elle offre des variations analogues à celles de la précédente;

cependant le rebord latéral du prothorax se relève très-rarement assez pour former une gouttière à son côté interne, et les points de la surface de ce segment, un peu plus rapprochés que chez l'angustata, sont parfois disposés sérialement sur la ligne médiane, de manière à former une raie ou strie longitudinale. Les rangées de points des élytres ont parfois de la tendance à former des stries, ou semblent même rarement légèrement ou sensiblement striées.

- La T. intermedia se distingue de la T. angustata par une taille habituellement un peu plus petite; par sa tête et son protorax marqués de points moins écartés ou plus rapprochés. Son prothorax est proportionnellement un peu plus étroit; paraissant souvent rétréci d'avant en arrière presque à partir des angles de devant; à rebord latéral (quand il est examiné horizontalement de côté) plus sensiblement courbé en bas vers sa partie postérieure; à angles postérieurs plus déclives; à fossettes plus marquées, moins petites; à bord postérieur tronqué plus visiblement en ligne droite. Les élytres sont échancrées en devant en arc plus régulier et non obtus dans sa partie médiaire; à angles huméraux constituant une dent plus aiguë, mais moins saillante, non avancée jusqu'aux angles postérieurs du prothorax et ne paraissant pas les embrasser; en ellipse non obtuse dans son milieu; à rangées striales marquées de points plus petits et plus rapprochés. Le prosternum est plus densement ponctué et généralement plan. Le ventre est visiblement marqué de petits points sur toute sa surface.
  - Ecusson triangulaire. Menton sans échancrure sur les côtés. Partie antéromédiaire du premier arceau ventral en ogive, en devant.
- 3. T. minuta; (Latreille.) Solien. D'un noir brun, parfois moins obscure. Tête moins prolongée après qu'avant les yeux; sans ligne longitudinale après ces organes; ponctuée. Prothorax marqué de points médiocrement rapprochés; sans rebord tranchant sur les côtés. Ecusson triangulaire. Elytres, en devant, de la largeur du prothorax à sa base; peu échancrées; offrant vers les trois cinquièmes leur plus grande largeur; à rangées striales de pointes légères, presque oblitérées postérieurement. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en ogive. Pieds d'un rouge brun.

Tagenia minuta (LATREILLE), Solier, Essai sur les Collapt. (Tagénites) in Annalde la Soc. entomol. de Fr. t. 7, 4838, p. 32. 48. (suivant l'exemplaire typique de Solier.) — Küster, Kaef. Europ. 44. 88.

a statusti

Long. 0m,0033 (1 1|21). Larg. 0m,0011 (1/21).

Corps allongé; noir ou plus ordinairement d'un noir brun, un peu luisant. Tete moins longuement prolongée depuis les yeux jusqu'à l'étranglement, que depuis ces organes jusqu'à la partie antérieure de l'épistome; plus élargie vers le milieu des joues que chez les espèces précédentes; marquée, sur le front, de points allongés; légèrement ponctuée sur l'épistome; creusée sur chaque suture génale d'un sillon profond; non rayée d'une ligne longitudinale après les yeux, ou n'offrant que les traces d'un sillon léger, étroit et raccourci; ordinairement noire ou d'un noir brun, parfois avec l'épistome moins obscur, d'autres fois d'un brun fauve ou roussâtre, ou même d'une teinte plus claire. Palpes ordinairement obscurs. Antennes ordinairement brunes, à dernier article plus clair, souvent un peu moins obcures; garnies, sur les côtés, de poils dirigés en avant; à troisième article habituellement sensiblement plus grand que le deuxième, parfois à peine plus long que lui : le dernier presque carré ou presque orbiculaire, à peu près aussi long que large. Prothorax tronqué en devant, émoussé et déclive à ses angles antérieurs; faiblement élargi jusqu'au cinquième environ, rétréci ensuite en ligne presque droite ou à peine courbe jusqu'aux angles postérieurs : ceux-ci un peu ouverts; un peu plus étroit à la base qu'en devant ; sensiblement plus étroit que la tête, examiné comme celle-ci dans son diamètre transversal le plus grand; tronqué en ligne à peine arquée en arrière à son bord postérieur; d'un quart environ plus long que large; assez convexe; sans rebord sur les côtés et à la base ; marqué de points arrondis médiocrement rapprochés. Ecusson en triangle subéquilatéral. Elytres, en devant, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs; n'offrant pas, prises ensemble, une échancrure bien marquée à la base; à angles huméraux peu saillants, notablement distants de ceux du prothorax; en ovale très-allongé un peu régulier, c'est-à-dire offrant ordinairement vers les trois cinquièmes sa plus grande largeur, en ogive obtuse postérieurement; deux fois et quart à peine aussi longues que larges dans leur diamètre transversal le plus grand; très-médiocrement convexes; à rangées striales de pointes légères, ordinairement plus marquées en devant ou vers le milieu, surtout celles de la moitié interne, presque oblitérées ou confuses vers l'extrémité. Intervalles plans; notés d'une rangée longitudinale médiaire, de très-petits points, souvent indistincis, même à une forte loupe. Dessous du corps ponctué, plus grossiérement sur les médi et postpectus que sur les autres parties, moins densement mais à peu près non moins finement sur le ventre que sur le dessous de la tête: les points du ventre, presque égaux à ceux des rangées des élytres. Prosternum pointillé ou ponctué; plan; ordinairement rayé d'une ligne médiaire. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en ogive ou presque arrondie en devant. Pieds d'un brun rouge ou d'un rouge brun.

Cette espèce se trouve dans les environs de Marseille, de Fréjus et

dans divers autres lieux du midi de la France.

Obs. Les diverses parties du corps varient parfois de couleur suivant le développement de la matière noire.

Elle se distingue facilement des espèces précédentes, par sa taille beaucoup plus petite; par sa tête plus élargie vers le milieu des joues, plus courte après les yeux, sans ligne longitudinale après ces organes; par son prothorax sans rebord tranchant sur les côtés; par son écusson triangulaire; par ses élytres n'offrant à la base que la largeur de celle du prothorax, peu échancrées en devant, offrant leur plus grande largeur vers les trois cinquièmes de leur longueur; par son menton non en forme de lyre; par sa partie antéro-médiaire du ventre en ogive au lieu d'être tronquée.

## SIXIÈME FAMILLE.

### LES SCAURIENS.

CARACTÈRES. Palpes maxillaires à dernier article à peine plus gros que le précédent. Menton petit; laissant la base des mâchoires complètement à découvert. Tête peu engagée dans le prothorax; moins longuement prolongée après qu'avant les yeux; plus ou moins sensiblement étranglée à sa partie postérieure. Epistome tronqué ou entaillé à son bord autérieur, voilant soit par ses angles de devant, soit conjointement avec les joues, la base des mandibules. Machoires à deux lobes : l'interne, cilié, sans crochet corné apparent. Antennes de onze articles : les quatrième à huitième plus longs que larges : le dernier, plus long que le précédent. Yeux situés sur les côtés de la tête, transverses, non saillants. Ecusson apparent. Elytres soudées; à large repli.

Cette famille n'offre, en France, que le genre suivant:

# Genre Scaurus, Scaure; Fabricius (1).

(Znaspos, qui a les jambes arquées (2).)

Caractères. Tête plus longue que large; assez brièvement prolongée après les yeux en conservant sa largeur, puis rétrécie en forme de cou; beaucoup moins prolongée après les yeux que depuis ces organes jusqu'à la parlie antérieure de l'épistome; creusée d'une dépression ou d'un sillon transversal sur la suture frontale. Antennes subfiliformes ou à peine plus grosses vers l'extrémité; à premier article obconique : le deuxième petit, subglobuleux : le troisième un peu moins long que les deux suivants réunis : les quatrième à dixième obconiques, parfois submoniliformes, surtout les septième à dixième: le dernier, plus long que le précédent, terminé en pointe. Yeux entiers. Joues peu distinctes de l'épistome; à lobe inférieur allongé en forme de dent corniforme et obtuse, plus robuste et plus saillante chez les o que chez les Q. Epistome tronqué ou échancré. Labre peu saillant; cilié. Prothorax plus large que la tête, un peu moins que les élytres; séparé de celles-ci par une sorte de pédoncule rugueusement ponctué. Elytres à repli moins large que le dos de chacune et visiblement muni d'un rebord. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière, à peine une fois plus longs que larges. Epimères postérieures distinctes. Hanches postérieures prolongées à leur côté externe au moins jusqu'au bord interne des postépisternums. Pieds robustes. Cuisses antérieures fortement renslées en massue : les suivantes plus faiblement épaisses vers l'extrémité: les postérieures un peu moins longuement prolongées que le ventre. Tibias aspèrement ponctués : les intermédiaires et postérieurs assez grêles , faiblement épaissis à l'extrémité. Tarses filiformes; garnis en dessous de deux rangées de cils spiniformes; subsillonnés entre ces rangées : les quatre premiers articles de ceux de devant et des intermédiaires assez courts, avec le premier plus large: premier article des postérieurs moins long que le dernier, aussi grand ou a peu près que les deux suivants réunis.

A ces caractères on peut ajouter, au moins pour les espèces ci-après décrites: *Tête* penchée; presque en parallélogramme allongé, sensiblement élargie dans son milieu; chargée d'un pli longitudinal au côté

<sup>(1)</sup> System, entomol. (1775) p. 253.

<sup>(2)</sup> Fabricius, Philosoph. cntom. p. 411.

interne des yeux. Prothorax un peu moins long que large; presque tronqué ou peu fortement échancré en arc en devant et à la base; plus ou moins régulièrement arqué sur les côtés; en général subdéprimé sur le dos; muni d'un rebord dans sa périphérie; creusé au devant de celui de la base d'un sillon plus ou moins faible, subtriangulairement élargi dans son milieu. Ecusson en triangle au moins une fois plus large que long. Elytres ordinairement ovoïdes; presque planes transversalement au moins sur les deux tiers internes du dos, déclives sur les côtés; longitudinalement presque planes au moins sur les trois cinquièmes ou deux tiers antérieurs, convexement déclives à leur partie postérieure; prolongées à l'extrémité d'une manière faible et obtuse, point sur lequel le repli et le dos se confondent. Dessous du corps ponctué de manière régulière sur le ventre et à la base du premier arceau ventral, plus faiblement sur le reste. Prosternum élargi entre les hanches qu'il dépasse à peine, rétréci entre ce point et le bord postérieur de l'antépectus où il s'élargit triangulairement ; ordinairement trisillonné en dessus. Partie antéro-médiaire du ventre tronquée : bord postérieur du premier arceau souvent marqué d'une fossette. Quatrième arceau notablement plus court que le précédent. Hanches graduellement un peu moins rapprochées entre elles, des antérieures aux postérieures : celles-ci, en ovale transverse, joignant à peu près le rebord du repli. Pieds plus robustes et plus fortement armés chez le c. Cuisses de devant planes ou sillonnées en dessous, au moins dans leur seconde moitié; munies, près de l'articulation fémoro-tibiale, à leur bord antéro-inférieur, d'une dent dirigée en bas, et souvent d'une autre plus courte, à leur bord postéro-inférieur. Tibias antérieurs plus ou moins arqués, ordinairement échancrés en dessous et souvent pourvus d'une dent, au moins chez le &. Corps suballongé; ordinairement plus gros chez le o que chez la Q.

Latreille et quelques autres auteurs, trompés sans doute par la grosseur du corps des of, ont pris ceux-ci pour des Q, et vice-versa.

Les Scaures sont des insectes méridionaux, nocturnes, à démarche assez lente. Pendant le jour, ils se cachent dans les ruines, au pied des vieilles murailles, sous les pierres, et ne sortent de leur retraite qu'au moment où les ténèbres commencent à couvrir la terre. Ils vivent de végétaux en voie de décomposition, de débris ou d'ordures. Tous ont une couleur noire; mais ils ont la faculté de couvrir leur corps d'une sorte de matière pruineuse, qui donne à leur robe une teinte moins obscure ou bleuâtre.

- A Elytres offrant chacune, en dehors de la suture, trois arêtes soit entières, soit raccourcies, tranchantes sur toute leur largeur.
  - B Arête juxta-suturale nulle dans ses deux cinquièmes antérieurs. Articles des antennes, à partir du troisième, tous de moitié environ plus longs que larges: le dernier subparallèle au moins dans sa moitié basilaire.
- 1. S. tristis; OLIVIER. Elytres à suture postérieurement saillante; chargées en outre chacune de trois arêtes longitudinales: la juxta-suturale naissant un peu avant la moitié: les autres de la base. Intervalles intercostaux presque lisses ou à rangées striales de points d peine marqués.
- of. Cuisses de devant armées de deux dents: l'antérieure, au moins aussi longuement prolongée que l'espace qui la sépare du genou, courbée en dessous, souvent obtuse à l'extrémité: la postérieure courte, parfois rudimentaire. Jambes de devant sensiblement arquées; échancrées en dessous dans leur tiers ou leurs deux cinquièmes basilaires, sillonnées ensuite sur toute leur longueur. Prothorax plus arqué sur les côtés et plus convexe, débordant la côte subexterne vers la partie la plus large des élytres.
- Q. Cuisses antérieures armées en devant d'une dent droite et aiguë, à peine aussi longuement prolongée que l'espace qui la sépare du genou. Jambes de devant peu sensiblement arquées, faiblement échancrées en dessous. Prothorax moins arqué sur les côtés, moins convexe ou plus plane, à peine aussi large que la côte subexterne vers la partie la plus large des élytres.

Scaurus tristis, Oliv. Entom. t. 3. nº 62. p. 4. 4. pl. 4. fig. 4. a, b. — Id. Encycl. méth. pl. 495. fig. 7. — Herbst, Naturs. t. 8. p. 435. 4. pl. 425. fig. 10. — Latr. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 30. (1819) p. 312 & Q(d). — Solier, Essai s. les Collapt. in Ann. Soc. entom. de Fr. t. 7. p. 467. 2. — Lucas, Explor. de l'Algér. (Anim. articul.) p. 310. 839. — Küster, Kaef. Europ. 43. 55. Scaurus calcaratus, Fabr. Suppl. p. 42. 4. — Herbst, Naturs. t. 8. p. 439. 5. — Schöm. Syn. Ins. t. 4. p. 426. 3.

Long.  $0^{m}$ ,0150 à  $0^{m}$ ,0190 (6 3/4 à 8 1/2<sup>1</sup>). Long.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0090 (3 à 4<sup>1</sup>).

Corps entièrement d'un noir mat ou peu luisant. Tête tronquée ou très-faiblement en arc dirigé en arrière, à la partie antérieure de l'épistome; chargée sur le front d'une saillie transversale ou plutôt en angle dirigé en arrière, ordinairement assez faible, parfois peu marquée; presque lisse sur le milieu de l'épistome, ponctuée sur le reste de sa surface et d'une manière ruguleuse sur la saillie frontale.

Antennes prolongées environ jusqu'à la moitié de la longueur du corps; peu épaisses; à articles troisième et suivants de moitié environ plus longs que larges; à dernier article en grande partie d'égale grosseur ou à peu près, rétréci vers l'extrémité, au moins aussi long que les deux précédents réunis. Prothorax un peu plus étroit aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; offrant vers les deux cinquièmes ou trois septièmes sa plus grande largeur, rétréci presque en ligne droite postérieurement; à rebord antérieur non interrompu dans son milieu; à rebord latéral en grande partie invisible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; longitudinalement creusé, d'un sillon médiaire, inégalement faible, ordinairement plus large et moins léger vers le tiers de la longueur et vers la base, parfois peu apparent; noté sur son disque, de chaque côté de ce sillon, de deux fossettes légères, dont les antérieures surtout quelquefois peu marquées; moins fortement ponctué sur le dos que sur les côtés. Elytres deux fois et demie aussi longues que le prothorax; relevées à la suture en côle ou arête, peu ou point marquée dans sa moitié ou ses trois cinquièmes antérieurs, munies chacune des trois autres arêtes longitudinales tranchantes, ou en carène prononcée sur toute leur longueur : la juxtasuturale, indistincte dans sa moitié ou ses deux cinquièmes antérieurs, affaiblie et liée postérieurement avec l'externe ou avec la subexterne : celle-ci, la plus saillante, naissant de la base, ordinairement liée à l'une de ses voisines, près de leur extrémité, quelquefois libre à sa partie postérieure : la marginale ou tranche externe, naissant également de la base et prolongée jusques près de l'extrémité; obsolètement marquées sur chaque intervalle intercostral de quatre rangées striales de points peu distincts; parfois finement ou obsolètement granuleuses entre les intervalles de ces rangées. Repli offrant des rangées striales de points plus ou moins marques. Dessous du corps ordinairement marqué de rides longitudinales, plus prononcées chez les o, à la base du premier arceau de celui-ci; assez rarement creusé d'une petite fossette près du bord postérieur du premier arceau.

Cette espèce se trouve dans les environs de Nismes, de Marseille, de Fréjus, etc.

Obs. Quelquefois le sillon et les fossettes prothoraciques sont trèsdistincts, d'autres fois ils sont effacés. La côte suturale indistincte ou peu sensible en devant, n'offre pas une bifurcation sur les côtés de l'écusson. La côte juxta-marginale est parfois un peu raccourcie postérieurement et ne se lie pas à l'une de ses voisines.

- BB Arête juxta-suturale avancée jusqu'à la base et au moins aussi saillante, près de celle-ci que les autres. Articles des antennes, à partir du quatrième, en partie à peine aussi longs que larges: le dernier commençant à se rétrécir avant la moitié de sa longueur.
- 2. S. striutus; Fabricius. Antennes à articles subterminaux à peine aussi longs que larges. Elytres ovales-oblongues d suture postérieurement saillante; chargées chacune, en outre, de trois arêtes longitudinales naissant toutes de la base: la juxta-suturale au moins aussi saillante en devant qu'en arrière. Intervalles intercostaux finement granuleux, d rangées striales de points ou à stries ponctuées plus ou moins faibles. Bordure suturale imponctuée, moins large que le quart du premier intervalle.
- o'. Cuisses de devant armées de deux dents: l'antérieure, plus longuement prolongée que l'espace qui la sépare du genou, courbée en dessous et ordinairement obtuse à son extrémité: la postérieure courte et parfois rudimentaire. Jambes de devant sensiblement arquées; sillonnées en dessous; faiblement échancrées sur leur tiers basilaire et inférieur; denticulées sur leur côté externe. Prothorax un peu plus convexe ou moins plane, plus large que les élytres dans leur plus grande largeur.
- Q. Cuisses antérieures armées en devant d'une dent à peu près droite, plus courte que l'espace qui la sépare du genou, terminée en pointe. Jambes de devant légèrement arquées; peu sensiblement arquées et sillonnées en dessous seulement sur le tiers basilaire; granuleuses sur leur côté externe. Prothorax moins convexe ou plus plan, plus étroit que les élytres dans leur plus grande largeur.

Tenebrio dentipes, (la cuisse armée striée). De VILL. C. LINN. Entom. t. 1. p. 396. 40 (9).

Scourus striatus, Fabr. Ent. syst. t. 4. 4. p. 93. 2. — Id. Syst. el. t. 4. p. 422. 2. — Oliv. Entom. t. 3. nº 62. p. 4. 2. pl. 4. fig. 2. — Id. (Pimelia) pl. 2. fig. 45. — Id. Nouv. Diet. d'Hist. nat. (1803) t. 20. p. 217. pl. P. 44. fig. 40. — Tigny, Hist. nat. t. 5. p. 223. pl. fig. 3. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 273. 4. pl. 88. fig. 2(3). — Id. Gen. t. 2. p. 459.  $4 \circ (3)$  et  $3 \circ (3)$ 

Pimelia carinata, Petagn. Spec. insect. Calabr. p. 26. pl. 26. fig. 49. — Rossi, Faune etr. 4. p. 230. 574. — Id. ed. Helw. 4. 277. 574.

Long.  $0^{m}$ ,0146 à  $0^{m}$ ,0180 (6 1/2 à 8<sup>1</sup>). Long.  $0,^{m}0045$  à  $0,^{m}0061$  (2 à 2 3/4<sup>1</sup>).

Corps entièrement d'un noir mat ou peu luisant. Tête entaillée en angle rentrant à la partie antérieure de l'épistome; chargée sur le front d'un relief en arc ou en angle dirigé en arrière, généralement très-marqué; pointillée sur l'épistome, ponctuée d'une manière plus serrée sur le reste de sa surface, plus rugueuse ou granuleuse sur le relief frontal. Antennes prolongées environ jusqu'à la base (o') ou un peu moins (?) du prothorax; médiocrement épaisses; à articles subterminaux à peine aussi longs que larges : le dernier se rétrécissant presque à partir de la base; presque aussi long (5°) ou sensiblement plus court (9) que les deux précédents réunis. Prothorax à peine moins large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; obtusement arqué (♂) ou faiblement arrondi (♀) sur les côtés; à rebord antérieur non interrompu dans son milieu; à rebord latéral visible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; offrant sur la ligne médiane les traces quelquesois assez prononcées d'un sillon longitudinal médiaire, affaibli vers les bords antérieur et postérieur ou ne les atteignant pas: ces traces d'autres fois indistinctes; parfois noté de chaque côté de ce sillon d'une ou de deux fossettes légères ou peu apparentes; pointillé en devant, subréticuleusement ponctué sur sa partie postérieure et surtout sur les côtés de celle-ci. Elytres ovales oblongues, rétrécies à leurs extrémités et graduellement plus larges dans le milieu; ordinairement creusées après l'écusson d'une fossette suturale oblongue; à suture relevée en arête sur son dernier tiers; chargées chacune, en outre, y comprise la tranche externe, de trois arêtes ou côtes longitudinales en carene tranchante, naissant toutes de la base : les deux internes, plus saillantes: la juxta-suturale saillante surtout à sa partie antérieure : les juxta-suturale et externe, prolongées presque jusqu'à l'extrémité, généralement unies, en enclosant l'intermédiaire qui est un peu plus courte; marquées sur chaque intervalle intercostal de quatre rangées de points habituellement légers, parfois peu marqués : ces intervalles finement granuleux : partie imponctuée comprise entre la suture et la première rangée plus étroite que le quart et souvent que le cinquième du premier intervalle intercostal vers la moitié de la longueur de l'élytre. Repli striément et plus fortement ponctué. Dessous du corps marqué, vers le milieu du bord postérieur du premier arceau ventral, d'une impression ou fossette triangulaire parfois peu distincte.

Cette espèce est assez commune dans les arènes de Nismes, dans les environs de Montpellier, etc. Elle paraît rare en Provence.

Obs. Elle se distingue très-facilement de l'espèce précédente par son corps plus étroit; par les articles plus courts de ses antennes; par ses élytres plus ovoïdes; par la côte juxta-suturale avancée jusqu'à la base; par les intervalles ponctués, etc.

Elle a été découverte dans le midi par De Villers; mais il a appliqué

le nom de dentipes à deux espèces différentes.

AA Elytres n'offrant pas, en dehors de la suture, des arêtes ou côtes tranchantes sur toute leur largeur.

- C Elytres chargées, en dehors de la suture, de trois côtes en partie obtuses, avancées, d'une manière plus ou moins marquée, jusqu'à la base.
- 3. S. punctatus; Herbst. Antennes à articles en partie moins longs que larges. Elytres subparallèles, à suture saillante postérieurement et plus faiblement à la base, où elle se bifurque pour enclore l'écusson; chargées chacune, en outre, de trois côtes longitudinales en partie obtuses, naissant toutes de la base: la juxta-suturale affaiblie en devant. Intervalles intercostaux sinement granuleux, à rangées striales de points assez gros. Bordure sulurale imponctuée plus large que le quart de l'intervalle.
- o'. Cuisses de devant armées de deux dents: l'antérieure plus longuement prolongée que l'espace qui la sépare du genou, courbée en dessous, et ordinairement obtuse à son extrémité: la postérieure, plus courte, plus aiguë, parfois rudimentaire. Jambes de devant arquées, échancrées et sillonnées en dessous sur leurs trois cinquièmes basilaires, munies d'une dent à l'extrémité postéro-externe de cette échancrure. Prothorax sensiblement plus large que les élytres dans leur plus grande largeur.
  - a Dent des tibias antérieurs nulle ou à peine marquée.
- Q Cuisses de devant armées en devant d'une dent à peu près droite, plus courte que l'espace qui la sépare du genou, terminée en pointe; sans dent ou n'offrant que de très-faibles traces de la dent postérieure. Jambes de devant faiblement arquées, sans échancrure et sans dent. Prothorax à peine aussi large ou moins large que les élytres dans leur plus grande largeur.

Scaurus punctatus, Hennst, Naturs. t. 8. p. 438. 4. pl. 425. fig. 43. — Latr. Hist, nat. t. 40. p. 275. 3 (\$\phi\$). — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 30. (4849) p.

1000

312. & (Q) et Q (d). — Schönn. Syn. ins. t. 1. p. 126. 5. — Solien, Essai sur les Collapt. in Annal. Soc. ent. de Fr. t. 7. p. 182. 14. — Lucas, Explor. scient. de l'Alg. p. 310. 811. pl. 28. fig. 10, a, b. — Küster, Kaef. Europ. 13. 62.

Long.  $0^{m}$ ,0123 à  $0^{m}$ ,0146 (5 1/2 à 6 1/2 l). Larg.  $0^{m}$ ,0051 à 0, $^{m}$ 0056 (2 1/4 à 2 1/2 l).

Corps entièrement d'un noir obcur ou peu luisant. Tête échancrée en angle rentrant très-ouvert à la partie antérieure de l'épistome; ordinairement entaillée en outre dans le milieu de cet angle; chargée sur le front d'un relief en arc ou en angle dirigé en arrière et ordinairement rendu plus saillant par une dépression ou un sillon creusé entre les deux branches; souvent presque lisse ou finement pointillée sur la majeure partie de l'épistome, rugueusement ponctuée sur le relief frontal et plus faiblement sur la partie occipitale. Antennes prolongées à peine au delà des deux tiers ou des trois quarts de la longueur du prothorax; offrant les articles quatrième à dixième, à peine plus longs que larges et plusieurs même moins longs que larges; à dernier article commençant à se rétrécir peu après sa base; à peine aussi long que les deux précédents réunis. Prothorax à peine moins large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; obtusement arqué (3) ou subarrondi ( ♀ ) sur les côtés; à rebord antérieur souvent affaibli ou interrompu dans son milieu; à rebord latéral à peine complètement visible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; offrant rarement de faibles traces d'un sillon longitudinal médiaire raccourci à ses extrémités, et plus rarement d'une ou de deux fossettes à peine indiquées de chaque côté de ce sillon; ponctué, plus ou moins finement sur le dos, plus grossièrement et parfois d'une manière subréticuleuse sur les côtés. Elytres subarrondies aux épaules, subparallèles du sixième aux deux tiers de leur longueur; à suture saillante postérieurement et parfois sur la majeure partie de sa longueur, généralement un peu saillante en devant de manière à former une bifurcation, ou deux branches enclosant chacune l'écusson; chargées chacun en outre, y comprise la tranche externe, de trois arêtes, ordinairement assez faibles, et au moins en partie obtuses : la juxta-suturale, plus obtuse, plus faible et surtout près de la base. Les juxta-suturale et externe prolongées presque jusqu'à l'extrémité, habituellement unies et enclosant l'intermédiaire qui est un peu plus courte; marquées sur chaque intervalle intercostal de quatre rangées de points ordinairement assez gros: ces intervalles finement granulcux, du moins en général: partie imponctuée comprise entre la suture et la première rangée de points égal au moins au quart et parfois presque au tiers dudit intervalle, vers la moitié de la longueur de l'élytre. Repli granuleux et striément ponctué. Dessous du corps marqué, vers le milieu du bord postérieur du premier arceau ventral, d'une dépression ou fossette triangulaire, parfois nulle ou peu apparente.

Cette espèce se trouve dans les environs de Perpignan et dans quelques autres points des parties méridionales et occidentales de la France.

Obs. Elle offre, comme les autres, dans sa ponctuation, des variations plus ou moins sensibles. Parfois elle se rapproche du S. striatus par ses côtes plus saillantes et par les rangées striales de points plus saibles; mais elle s'en distingue néanmoins toujours d'une manière assez facile, par ses antennes moins longues, à articles plus courts; par son épistome offrant, outre l'entaille ordinaire, une petite échancrure, rarement nulle, dans le milieu de l'angle rentrant ; par son prothorax rarement et très-faiblement sillonné sur la ligne médiane; par ses élytres subparallèles sur la majeure partie médiaire de leur longueur, chargées d'arêtes généralement faibles, au moins en partie obtuses, par la côte juxta-suturale affaiblie en devant; par la suture en général légèrement saillante en devant et formant une sorte de bifurcation enclosant l'écusson; par l'espace imponctué existant entre la suture et la première rangée, plus large que le quart de la largeur du premier intervalle intercostal; par les intervalles ordinairement plus grossièrement et plus fortement ponctués. Le & a d'ailleurs les jambes de devant habituellement armées d'une dent obtuse.

- CC Elytres n'offrant point de côtes en dehors de la suture, ou n'en offrant que des traces plus ou moins incomplètes : l'externe, ordinairement la seule plus ou moins distincte.
- 4. S. atratus; Fabricius. Antennes à articles en partie moins longs que larges. Elytres subparallèles, à rangées striales de points ou à stries ponctuées assez faibles; à suture postérieurement saillante; sans côtes, ou n'en offrant que des traces incomplètes ou très-faibles.
- o' Cuisses antérieures armées d'une dent, moins longue que l'espace qui la sépare du genou, un peu courbée en dessous, ordinairement obtuse. Jambes de devant arquées, offrant en dessous deux échancrures séparées par une dent, vers le tiers ou les deux cinquièmes de leur longueur, habituellement crénelées ou denticulées à leur bord inférieur.

- a Dent de la cuisse peu obtuse.
- B Jambes de devant sans crénelures ou dentelures à leur bord inférieur.
- Q Cuisses de devant armées d'une dent assez courte, droite, pointue ou peu obtuse. Jambes de devant peu arquées ; faiblement échancrées près de leur base; sans dent; ordinairement denticulées à leur bord inférieur.

Scaurus atratus, FABR. Syst. entom. p. 253 (3). - Id. Spec. ins. t. 1. p. 320. 1. (d). - Id. Mant. ins. t. 1. p. 210. 1. (d). - Id. Ent. syst. t. 1. p. 93. 1. (3). - Id. Syst. el. t. 1. p. 422. 1. (3). - GMEL, C. LINN. Syst. nat. 1. p. 4994. 21. — Oliv. Entom. t. 3. nº 62. p. 5. 3. pl. 1. fig. 3. b. (♀). — Неввят, Nat. t. 8. p. 439. 6. — Late. Hist. nat. t. 40. p. 275. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 30. (4819) p. 312 & (?) et ? (д). — Schonh, Syn. ins. t. 1. p. 126. 1. - LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 402. 2. - Solier, Ess. sur les Collapt. in Ann. Soc. entom. de Fr. t. 7. p. 183. 45. - Lucas, Explor. scient. de l'Algér. (Anim. articul.) p. 311. 842. — Küster, Kaefr. Europ. 43. 63. Tenebrio dentipes (la cuisse armée lisse), De VILLERS, CAR. LIN. Entomol. p. 396. 41.

Long.  $0^{m}$ ,0112 à  $0^{m}$ ,0146 (5 à 6  $1/2^{1}$ ). Larg.  $0^{m}$ ,0053 à  $0^{m}$ ,0059 (2 1/3 à 2 2/31).

Corps entièrement d'un noir obscur ou peu luisant. Tête irrégulièrement tronquée ou à peine entaillée en arc à la partie antérieure de l'épistome, entaillée dans le milieu de celle-ci, et souvent, mais plus légèrement, de chaque côté de cette petite entaille; chargée sur le front d'un relief en angle dirigé en arrière, et ordinairement rendu plus saillant par un sillon creusé entre ses branches; presque lisse sur l'épistome, rugueusement ponctué sur le relief frontal et plus faiblement sur la partie postérieure. Antennes prolongées à peine au delà des deux tiers des côtés du prothorax ; épaisses ; offrant la majeure partie des articles quatrième à dixième aussi larges que longs; à dernier article commençant à se rétrécir peu après sa base, plus court, au moins chez la Q, que les deux précédents réunis. Prothorax paraissant un peu plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; obtusement arqué (♂), ou subarrondi (♀), sur les côtés; offrant vers le milieu de la longueur sa plus grande largeur; à rebord antérieur ordinairement affaibli ou interrompu dans son milieu; à rebord latéral visible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; ordinairement sans traces de sillon sur la ligne médiane; ponctué, légérement et plus finement sur la partie dorsale, plus grossièrement

et parfois d'une manière presque réticuleuse sur les côtés. Elytres subarrondies aux épaules, subparallèles du sixième aux deux tiers de la longueur; à douze rangées de points striément disposés et de grosseur moyenne, ou parfois à dix stries légères et ponctuées; à suture postérieurement saillante; à tranche marginale ordinairement saillante à sa partie postérieure, et quelquefois mais d'une manière plus obsolète sur la majeure partie de sa longueur; offrant parfois les traces de deux autres côtes obtuses : la juxta-suturale moins indistincte postérieurement: la juxta-marginale plus visible en devant, rarement indiquée au-delà du tiers de la longueur. Intervalles entre les rangées obsolètement marqués de points plus petits. Dessous du corps creusé vers le milieu du bord postérieur du premier arceau ventral, d'une fossette subtriangulaire, rarement oblitérée.

Cette espèce est commune dans les environs de Marseille, etc.

Obs. Elle se distingue facilement des espèces précédentes par ses élytres n'offrant que des traces faibles et incomplètes des côtes ; par la brièveté du dernier article des antennes, etc.

DEUXIÈME DIVISION. Palpes maxillaires à dernier article obtriangulaire ou sécuriforme.

|         | Menton remplissant presque entièrement l'échan-<br>crure progéniale. Epimères du postpectus ca-<br>chées. Dernier article des antennes en partie<br>reçu dans le précédent                                                                                                                                                                                | Familles.    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Elytres | Menton remplissant presque entièrement l'échancrure progéniale. Epimères du postpectus cachées. Dernier article des antennes en partie reçu dans le précédent  Menton taissant la base des machoires à découvert. Epimères du postpectus distinctes. Dernier article des antennes non reçu dans le précédent                                              | BLAPSIENS.   |
|         | libres; à repli étroit. Epistome arrondi presque en de-<br>mi-cercle en devant. Labre transverse. Yeux débor-<br>dant les joues. Menton laissant à découvert la base<br>des mâchoires. Dixième article des antennes monili-<br>forme ou obtriangulaire, à peu près aussi large que<br>long. Prosternum horizontal, postérieurement termi-<br>né en ogive. | CRYPTICIENS. |

#### SEPTIÈME FAMILLE.

#### LES ASIDIENS.

CARACTÈRES. Palpes maxillaires à dernier article notablement plus gros que le précédent, fortement obtriangulaire, ordinairement comprimé. Menton voilant plus ou moins la base des machoires. Epistome tronqué ou à peine échancré; laissant le labre à découvert et ne voilant pas la base des mandibules. Machoires à deux lobes ciliés : l'interne, ordinairement muni d'un crochet corné très-apparent. Languette bilobée. Antennes à pénultième article plus large que le dernier. Ecusson distinct. Elytres soudées; très-embrassantes. Méso et métasternum non réunis au côté interne des hanches intermédiaires. Epimères du postpectus cachées.

Cette famille est réduite au genre suivant :

### Genre Asida, ASIDE; Latreille (1).

(Etymologie obscure.)

CARACTÈRES. Tête généralement plus large que longue; anguleuse sur les côtés, par l'effet de la dilatation des joues dans leur milieu; enfoncée dans le prothorax au moins jusqu'aux yeux; non chargée d'un pli longitudinal au côté interne de ces organes. Labre un peu plus large que long, un peu échancré en arc dans le milieu de son bord antérieur. Mandibules courtes, épaisses, bidentées à l'extrémité, et, en général, celle de gauche plus faiblement. Palpes maxillaires à dernier article comprimé, en triangle dirigé en arrière assez régulier, au moins aussi long qu'il est large à son extrémité. Palpes labiaux à dernier article le moins court, un peu renssé dans son milieu, au moins de l'un des côtés. Menton remplissant à peu près en entier l'échancrure progéniale, et couvrant la base des mâchoires; habituellement plus large que long, anguleux vers le milieu de ses côtés; subarrondi à ses angles de devant; échancré ou entaillé d'une manière plus ou moins prononcée dans le milieu de son bord antérieur. An-

<sup>(1)</sup> Hist. nat. des Crust. et des ins. t. 10. p. 269.

tennes moins prolongées ou à peine plus prolongées que les angles postériours du prothorax; de onze articles : le premier, obconique : le deuxième petit, subglobuleux : les troisième à huitième ordinairement subcylindriques, émoussés aux angles : le troisième un peu moins long, en général, que les deux suivants réunis : le neuvième élargi vers son extrémité : le dixième ; ordinairement transverse , notablement plus large ou plus gros que le précédent, souvent échancré et recevant alors une partie du onzième : celui-ci, plus court, et étroit. Prothorax plus large que long; échancré presque en demi-cercle et peu ou point rebordé, en devant; à angles antérieurs aigus et ordinairement plus avancés que les yeux; relevé de chaque côté en un rebord plus ou moins large, formant entre lui et la partie discale une gouttière ou un sillon presque parallèle à son bord; bissinué à la base et s'appuyant, à celle-ci, sur la majeure partie des élytres. Ecusson triangulaire. Elytres offrant à peu près en devant la largeur de la base du prothorax; rétrécies et convexement déclives dans leur dernier tiers, constituant sur cette partie (prises ensemble) une ogive obluse et souvent un peu sinuée près de l'extrémité; à tranche marginale en forme d'arête ou de carène, généralement plus saillante aux angles huméraux, visible en dessus sur toute sa longueur: repli large, égal, vers la base, au moins au tiers de la largeur du dos de chacune. Prosternum dépassant les hanches antérieures de la moitié, plus ou moins, de la longueur de celles-ci, ne s'appuyant pas ordinairement sur le mésasternum. Medipectus offrant en devant un étranglement remarquable. Postepisternums peu ou point rétrécis postérieurement. Ventre à quatrième arceau à peine plus grand que la moitié du précédent : partie antéro-médiaire du premier arceau assez étroite, arrondie ou en ogive. Pieds de longueur médiocre. Hanches intermédiaires un peu ovales, et obliquement enchâssées : les postérieures faiblement plus écartées entre elles que les précédentes. Cuisses assez grêles. Tibias peu ou médiocrement élargis vers l'extrémité; généralement rapeux ; garnis de poils et de petits piquants : les antérieurs dilatés extérieurement à leur extrémité en une dent prononcée, plus sensiblement crénelés sur leur arête. Tarses subfiliformes; garnis en dessous de poils et de petits piquants; à premier article graduellement moins court ou plus long des pieds antérieurs aux postérieurs, à peine aussi long ou moins long à ceux-ci que le dernier article : articles intermédiaires triangulaires, les plus courts ou les moins longs : le dernier un peu rensié. Plantule peu saillante entre la base des ongles : ceux-ci, assez forts.

A ces caractères, on peut en ajouter quelques autres moins importants, communs à toutes les espèces de notre pays. Tête creusée sur la suture frontale d'un sillon arqué en arrière ou transversal; creusée de points plus gros sur les joues et surtout sur l'épistome que sur le reste de sa surface; garnie de poils, parfois usés. Antennes garnies de poils, parfois assez raides, d'autres fois plus flexibles. Prothorax élargi d'avant en arrière sur les côtés, en ligne courbe ou arquée; ordinairement subcrénelé et cilié sur les bords, ainsi que les élytres sur sa tranche externe: celles-ci, chargées de côtes ou lignes en relief, parfois presque droites, plus ou moins interrompues, ordinairement sinueuses ou caténiformes. Corps ovalaire ou oblong; ordinairement encroûté de matières terreuses.

Ce genre est l'un de ceux qui offrent le plus d'embarras ou de difficultés pour la détermination des espèces; non seulement par le faciès souvent très-différent que présentent les deux sexes, mais encore par les variations des côtes des élytres, etc.

Les & des trois premières espèces ont le corps peu convexe ou presque plan sur les trois cinquièmes médiaires de leur longueur; les antennes plus longues ou moins courtes, à neuvième article plus grêle ou plus long; le prothorax plus arqué sur les côtés, à angles postérieurs plus prononcés; les élytres plus larges à la base, presque parallèles dans leur moitié ou leurs trois cinquièmes antérieurs, offrant ordinairement vers ce dernier point leur plus grande largeur, à côtes habituellement plus flexueuses, plus saillantes, à reliefs plus nettement dessinés; les pieds moins courts; le dernier article des tarses plus long; le dernier arceau ventral plus large, presque semi-circulaire.

Les Q des mêmes espèces ont le corps plus ou moins convexe; les élytres élargies depuis la base jusqu'à la moitié de leur longueur, où elles offrent leur plus grande largeur, paraissant par là moins larges ou rétrécies en devant; le dernier arceau ventral en ogive, etc.

Chez la dernière espèce, le 🗸 se rapproche, par sa forme, de celle de la 🔾 .

Les larves de ces insectes n'ont pas encore été décrites. Souvent, avec l'Asida grisea, j'ai trouvé, soit dans la terre, soit sous les pierres recouvrant des plantes flétries ou à moitié pourries, des larves analogues à celles des autres Pimélides, qui semblent être celles de cette espèce d'Aside; mais aucune n'est arrivée sous mes yeux, à l'état parfait. Je ne puis donc à ce sujet émettre que des doutes.

Voici toutefois la description de cette larve.

Corps allongé; semi-cylindrique; composé, outre la tête, de douze anneaux; revêtu d'une peau parcheminée, luisante. Tête de largeur à peu près égale depuis sa partie postérieure jusqu'à la base des antennes; peu convexe; presque lisse, hérissée de poils très-clairsemés et d'un jaune rougeatre depuis son bord postérieur jusqu'à l'épistome, ridée, un peu déprimée ou concave dans sa partie antéro-médiaire et noirâtre, en devant. Epistome entaillé en devant. Labre peu visible. Mandibules noires; inégalement bidentées à l'extrémité. Echancrure progéniale prolongée au moins jusqu'aux deux tiers de la longueur du dessous de la tête; plus longue que large, occupée par les deux mâchoires et le menton, constituant trois pièces allongées presque d'égale longueur et d'égale largeur : la médiaire ou le menton, un peu plus étroite. Palpes maxillaires de trois articles, d'un diamètre successivement moins gros : le dernier, presque aciculé. Palpes labiaux à peu près aussi avancés que les maxillaires; de deux articles: le dernier aciculé. Antennes courtes, à peine plus avancées que la moitié des mandibules à l'état de repos; de trois articles, non comprise la base : ces articles un peu rétractiles : le dernier aciculé et terminé par un poil. Corps d'égale largeur jusqu'à l'extrémité du onzième anneau; d'un jaune de miel ou d'une teinte rapprochée, mais un peu moins clair au bord postérieur de chaque segment, en raison de la membrane de l'arceau suivant qui se cache sous cette partie; obsolètement pointillé; hérissé de huit ou dix poils assez longs disposés transversalement près du bord de chaque anneau : le premier ou le prothoracique, plus long que chacun des suivants : les quatrième à onzième peu sensiblement inégaux : le douzième, aussi long que les deux précédents réunis; rétréci en ogive étroite dans sa seconde moitié, terminé par une petite pointe; hérissé de poils clairsemés irrégulièrement disposés; offrant entre la ligne médiane et chaque bord latéral, une boutonnière égale au douzième de sa longueur, en partie voilée par le bord du onzième anneau, ayant l'apparence d'un gros stigmate : ce dernier anneau offrant en dessous son arceau inférieur à peine prolongé au-delà des deux cinquièmes basilaires de sa longueur, terminé en demi-cercle, et pourvu d'une sorte de mammelon exsertile. Stigmates au nombre de neuf paires, savoir : une paire thoracique, située vers le bord antérieur du deuxième arceau, près des pattes, moins petite que les autres: celles-ci placées un peu plus en dehors, de chaque côté des quatrième à onzième anneaux. Pieds au nombre de six, situés par paire sous chacun des segments thoraciques; assez courts; composés

de quatre pièces, garnies de petites épines : la dernière, terminée par un ongle grêle et allongé.

- Prothorax plus prolongé en arrière dans le milieu de sa base qu'aux angles postérieurs; à gouttière servant de limites au rebord latéral, aboutissant à peu près à la sinuosité basilaire.
  - β Antennes assez épaisses; à dernier article de moitié à peine aussi long que le précédent.
    - $\gamma$  Deuxième et troisième côtes dirigées en dehors de l'angle sutural.
- 1. A. griscu; Olivier. D'un noir obscur, souvent terreuse; granuleuse sur son prothorax, plus sinement sur les élytres; garnie de poils courts. Prothorax à rebord latéral épais; relevé, de chaque côté, sur une largeur égale postérieurement à environ le cinquième de la moitié de la base; sinué à celleci vers chaque neuvième externe. Elytres à quatre côtes en forme de chasnes à anneaux incomplets: les deuxième et troisième postérieurement plus courtes, unies à leur extrémité, dirigées en dehors de l'angle sutural, l'interne de celles-ci, naissant de la base: ces deux côtes et l'espace qui les sépare ne couvrant pas ordinairement le tiers de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur de l'étui.

Le Tenebrion ridé, Groffa. Hist. abr. des ins. t. 1. p. 347. pl. 6. fig. 6. Silpha grisea. De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 85. 33. pl. 1. fig. 40. Tenebrio rugosa, Fourer. Entom. par. t. 1. p. 457. 2.

Opatrum griseum. Oliv. Entom. t. 3. nº 56. p. 4. 1. planche 4. fig. a, b, c, d. — Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 484. pl. fig. 4 (♀). — Schöne. Syn. ins. t. 1. p. 421. 1. rar. β. — Illig. Mag. t. 1. p. 333. 1, — Sturm. Dentsch. Faun. t. 2. p. 467. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 36. p. 487. pl. 43. fig. 4.

Tenebrio (opatrum) griseus, Cuv. Tabl. élém. p. 547. — Muls. Lettr. t. 2. p. 280. 4.

Platynotus morbillosus . FAB. Syst. Eleuth. t. 1. p. 140. 11.

Asida grisea, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 270. 4. pl. 87. fig. 8. — Id. Gener. t. 2. p. 454. 4. — Id. Règn. an. de Cuv. t. 3. (4847) p. 296. — Id. Encycl. méth. pl. 494. fig. 3. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2° édit. (4846) t. 2. p. 592. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 409 4. — Goldfuss, Handb, p. 326. — St-Fargeau et Audinet-Surville, Encycl. méth. t. 40. p. 28. f.

Opatrum variolosum, Duffscu. Faun. austr. t. 2. p. 291. 2.

Long.  $0^{m}$ ,0112 à  $0^{m}$ ,0146 (5 à 6 1/2<sup>1</sup>). Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0067 (2 1/2 à 3<sup>1</sup>) ( $\sigma$ ), ou 0, $^{m}$ 0070 à  $0^{m}$ ,0090 (3 1/5 à 4<sup>1</sup>) ( $\circ$ ).

Corps oblong; d'un noir mat, généralement terreux, et grisatre par l'effet de la terre dont il est couvert; garni de poils courts, couchés, jaunatres. Tête granuleuse; sillonnée sur la suture frontale. Antennes prolongées presque jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ( o o o o un peu plus courtes (?); assez épaisses; à onzième article fauve, plus court que la moitié du précédent. Prothorax arcuément élargi sur les côtés, offrant généralement vers les deux tiers sa plus grande largeur; à rebord latéral épais; relevé de chaque côté, sur une largeur égale postérieurement au cinquième ou un peu plus de la moitié de la base; sinué à son bord postérieur, vers l'extrémité de chacun des sillons séparant le rebord de la partie discale ou à peine plus en dedans que ce sillon, avec la partie intermédiaire médiocrement arquée en arrière, parsois tronquée d'une manière obtuse ou un peu échancrée; plus prolongé en arrière au milieu de cette partie qu'aux angles postérieurs : ceux-ci ordinairement presque rectangulairement ouverts surtout chez la ?; une fois plus large à la base qu'en devant; de deux tiers plus large à celle-ci que long dans sen milieu; médiocrement convexe entre chaque sillon : ceux-ci plus profonds dans le milieu qu'aux extrémités; couvert de granulations très-rapprochées donnant chacune naissance à un poil souvent usé. Elytres à peu près de la largeur (♀), ou faiblement moins larges (♂) en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles ou faiblement élargies jusqu'aux trois cinquièmes (o"), ou sensiblement élargies jusqu'à la moitié ou un peu plus de leur longueur (♀); faiblement échancrées en devant, prises ensemble; relevées aux angles huméraux en forme de rebord latéral prolongé en se rétrécissant jusqu'au sixième de leur longueur; à tranche latérale assez épaisse, prononcée dans sa moitié antérieure, affaiblie postérieurement ; peu ( o ") ou médiocrement (?) convexes sur les trois cinquièmes antérieurs; chargées chacune de quatre côtes granuleuses et poilues : ces côtes en grande partie en forme de chaînes à anneaux obliques, incomplets ou interrompus: la première ou juxta-suturale, subbasilaire, prolongée jusques près de l'extrémité, plus étroite, moins sinuée et ordinairement plus interrompue dans sa moitié postérieure : la deuxième, naissant plus près de la base, vers la moitié de la largeur, parfois peu après, ordinairement plus prononcée surtout à sa partie antérieure, prolongée jusqu'aux deux tiers ou cinq septièmes, liée à la troisième plus ou moins près de son extrémité: la troisième, naissant près de la base, aux trois quarts au moins de la largeur, généralement moins large ou plus étroite que la deuxième : ces deux côtes ne couvrant pas ordinairement

le tiers de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur : la quatrième, naissant vers les deux septièmes de la longueur, entre la précédente et le bord externe, ordinairement la plus large, la plus irrégulière, formée d'anneaux plus interrompus, souvent confuse et liée à la troisième, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes un peu plus ou un peu moins de la longueur. Intervalles un peu plus finement granuleux que les côtes, et beaucoup plus que le prothorax. Repli parsemé de granulations peu rapprochées et un peu rapeuses. Prosternum en général obtusement arqué ou tronqué à son extremité, souvent un peu relevé ou chargé dans le milieu de celle-ci d'un petit tubercule poilu. Postépisternums un peu arqués à leur côté interne, au moins aussi large à leur partie postérieure qu'à l'antérieure; de trois-quarts ou à peine une fois plus longs que larges. Partie antéromédiaire du premier arceau ventral en général obtusement arquée (o\*) ou subarrondie (?) en devant, aussi large dans ce point, surtout chez la Q, que la longueur des hanches. Pieds granuleux et garnis de poils courts : dent de l'extrémité des jambes antérieures peu ou médiocrement saillante. Jambes postérieures un peu courbées en arc rentrant sur leur arête externe.

Cette espèce habite la plupart des parties de la France, surtout les coteaux ou les montagnes, dans les terrains arides et exposés au soleil.

Obs. Elle offre diverses variations. Ainsi le prothorax montre parfois la dépression de la partie postérieure de la ligne médiane assez prononcée pour faire paraître le milieu de la base de ce segment muni d'un large rebord; d'autres fois il offre les traces d'une ligne ou d'un léger sillon longitudinal médiaire et plus ou moins court. Les côtes des élytres sont ordinairement moins prononcées ou plus affaiblies chez la que chez le o; elles sont plus ou moins sinuées ou caténiformes: leur extrémité se prolonge d'une longueur et dans une direction un peu variable; la première se montre plus ou moins affaiblie en devant; quelquefois entre celle-ci et la deuxième s'offrent les traces presque indistinctes d'une ligne élevée: la deuxième naît tantôt vers la moitié ou même un peu après la moitié de la largeur de la base, tantôt un peu avant cette moitié.

D'autres modifications plus frappantes ou plus importantes viennent parfois jeter l'entomologiste dans l'embarras de savoir si les différences qui le frappent ne sont pas de nature à constituer des caractères spécifiques; ainsi, Var. 2. Le prothorax au lieu d'être arqué en arrière à la base, entre les sinussités, est tronqué ou à peine échancré en arc, sur presque le tiers médiaire de son bord antérieur.

Asida vicina, Solien, Annales de la Soc. entomol. de France, t. 5, 4836, p. 447, 2. (2). (Suivant l'exemplaire typique existant au Muséum de Paris.)

Obs. Elle a ordinairement le prosternum terminé en angle obtus, et les postépisternums plus sensiblement arqués à leur côté interne. Elle paraît moins rare dans le midi. Je l'ai prise à Failleseu (Basses-Alpes) à une hauteur assez grande. L'exemplaire du Muséum provient de Noirmoutiers.

Var. 3. Le prothorax est sensiblement échancré sur le tiers médiaire de sa base.

Obs. Elle a généralement une taille moins grande ou plus faible; le corps un peu moins plan ( $\sigma$ ) ou un peu plus convexe sur la suture ( $\varphi$ ), le rebord latéral du prothorax paraissant moins épais, etc.

Elle paraît également habiter principalement les parties montagneuses du midi. Elle a été prise par M. le capitaine Godart dans les environs de Briançon.

Var.  $\gamma$ . Les côtes des élytres, les trois premières au moins, semblent parfois, surfout chez la  $\mathbb{Q}$ , se lier ou se confondre entre elles.

La taille de cette espèce varie selon les lieux, les altitudes et l'abondance plus ou moins grande dans laquelle a vécu la larve.

Le corps enfin, proportionnellement plus étroit, plus parallèle et moins convexe chez le o' que chez la o, ainsi que nous l'avons dit, présente quelquefois des différences sans peine appréciables à l'œil, mais variables et difficiles à décrire, et qui néanmoins modifient un peu le faciès habituel de l'espèce.

L'étude des organes internes, le soin que j'ai mis à conserver réunis les individus pris ensemble dans les mêmes lieux, l'occasion que m'a plusieurs fois offerte le hasard de rencontrer de ces insectes appariés, m'ont convaincu que ces diverses modifications se rattachent à une senle espèce, dont j'ai cherché autant que possible à donner les caractères vraiment spécifiques.

L'Opatrum griseum, Fabricius, rapporté comme synonyme de notre Asida grisea, par divers auteurs, en est dissérent sans aucun doute. Les expressions: Thorax planus margine parum elevato; Elytra striis... postice dentatis, ne sauraient, ce me semble, lui convenir, et l'indication de la patrie semble confirmer ces doutes. Peut-être est-il identique avec l'A. Dejeanii.

l'ai trouvé dans les Alpes du midi de la France, un exemplaire o'.

s'éloignant un peu de l'A. grisea sous le rapport des organes internes, et paraissant constituer une espèce nouvelle (A. insidiosa). Elle diffère des exemplaires ordinaires de la grisea, par ses élytres plus élargies vers leur milieu; garnies de poils plus visibles, moins clairsemés et plus fins, paraissant un peu soyeuses; par la première côte des élytres double dans son milieu; par les deuxième et troisième plus rapprochées, presque parallèles jusqu'aux deux cinquièmes de leur longueur. Mais ce n'est peut-être encore là qu'une variation de l'espèce si variable dont la description précède. De nouvelles observations sont nécessaires pour avoir à ce sujet une opinion bien arrêtée.

- γγ Deuxième et huitième côtes dirigées vers les sept huitièmes de la suture.
- 2. A. catemulata. D'un noir obscur, souvent terreuse; granuleuse sur son prothorax, plus finement sur les élytres; garnie de poils courts. Prothorax à rebord latéral épais; relevé de chaque côté, sur une largeur égale postérieurement au cinquième de la moitié de la base; sinué à celle-ci vers chaque neuvième externe. Elytres chacune à quatre côtes poilues : la première, formée de saillies transverses : les troisième et quatrième en forme de chaînes à anneaux incomplets, presque unies sur toute leur longueur, postérieurement raccourcies, dirigées vers les sept huitièmes de la suture : l'interne de celles-ci, naissant de la base : ces deux côtes et le faible espace qui les sépare, couvrant à peine plus du quart de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur.

Long.  $0^{m}$ ,0146 (6 1/2). — Plus grande largeur des Elytres  $0^{m}$ ,0067 (3). (3).

o'. Corps oblong, d'un noir mat, ordinairement terreux; garni de poils courts, fins et livides. Epistome presque tronqué ou à peine échancré en arc sur toute sa largeur. Labre échancré et cilié. Antennes presque aussi longuement prolongées que les côtés du prothorax; assez épaisses; garnies de poils obscurs, d'un noir brun, à dernier article fauve, en partie reçu dans le précédent: celui-ci au moins une fois plus long, fauve vers son extrémité. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers, offrant vers ce point sa plus grande largeur, peu rétréci ensuite; à rebord latéral épaissi, à peine cilié; relevé de chaque côté, sur une largeur à peu près uniforme, postérieurement égale au quart environ de la moitié de la base; bissinué à celle-ci, avec la partie comprise entre chaque sinuo-sité plus prolongée en arrière que les angles, obtuse ou obtusément

tronquée sur le tiers médiaire de la largeur; à angles postérieurs un peu dirigés en arrière; de trois quarts plus large à ces angles qu'aux antérieurs; de trois quarts plus large à la base que long sur son milieu; à gouttières juxtà-latérales assez profondes jusqu'aux deux tiers ou trois quarts, légères postérieurement; faiblement convexe entre chaque gouttière ; offrant les traces d'un léger sillon longitudinal médiaire, terminé par une fossette plus apparente, au devant de la base qu'il n'atteint pas; couvert de petites granulations séparées par des points remplis par une écaille membraneuse ayant par côte un poil livide. Elytres au moins aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; à angle huméral rectangulairement ouvert; en ligne droite ou non arquée à la base; au moins aussi avancées à l'épaule qu'au point de leur base correspondant à la sinuosité du prothorax; parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, rétrécies ensuite d'une manière subsinuée, un peu entaillées à l'angle sutural; peu ou très-médiocrement convexes; garnies de points tuberculeux beaucoup plus petits que ceux du prothorax ; parsemées de poils courts; chacune à quatre côtes granuleuses et poilues : la première ou juxta-suturale, naissant presque de la base, prolongée jusqu'aux sept huitièmes, formée de petits reliefs transverses, isolés les uns des autres, souvent affaiblis dans leur tiers antérieur, ponctiformes vers l'extrémité: les deuxième et troisième en forme de chaînes à anneaux incomplets : la deuxième, naissant de la base, un peu avant la moitié de la largeur de celle-ci : la troisième, naissant un peu après la base, entre la deuxième et le bord externe : ces deux côtés presque unies sur toute leur longueur, couvrant, avec l'espace étroit ou peu distinct qui les sépare, à peine plus du quart de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur, prolongés jusqu'aux sept neuvièmes de la longueur, où elles s'unissent à peu près à la première, dirigées vers les sept huitièmes ou un peu plus de la suture, c'est-à-dire un peu en dedans de l'angle sutural : la quatrième, naissant vers le quart et prolongée ordinairement jusqu'aux sept huitièmes ou un peu moins, située entre la troisième et le bord externe, formée, dans sa partie médiaire, de petits reliefs transverses et isolés, et de points tuberculeux à ses extrémités. Repli chargé de points tuberculeux, au moins aussi gros que ceux du prothorax. Dessous du corps assez grossièrement ponctué sur les côtés de l'antépectus, finement ponctué et ruguleux sur le ventre; garni de poils obscurs, plus apparents sur la partie sternale. Prosternum subconvexe longitudinalement, plan transversalement, postérieurement en ogive un peu relevée. Partie antéro-médiaire

du premier arceau ventral subarrondie en devant, ordinairement aussi large que la longueur des hanches. Pieds garnis de poils d'un fauve livide : cuisses inégalement ponctuées : tibias rapeux.

Cette espèce se trouve dans le département de la Lozère. Elle m'a

été communiquée par M. le capitaine Gaubil.

- Obs. Quoique je n'aie eu sous les yeux qu'un individu o, elle constitue sans aucun doute une espèce. A l'inspection des organes internes, on ne saurait la confondre avec la précédente. A l'extérieur, elle semble intermédiaire entre la grisea et la reticulata. Elle se distingue facilement de celle-ci, par ses côtes garnies de poils et ne formant pas d'ailleurs un réseau à beaucoup près aussi prononcé. Elle s'éloigne de la grisea, par sa taille plus avantageuse; par son prothorax plus finement granuleux; muni d'un rebord latéral d'une largeur plus uniforme; par la gouttière servant de limite à ce rebord, très-affaiblie sur son quart ou tiers postérieur; par ses élytres plus parallèles jusqu'aux trois cinquièmes; offrant la première et la quatrième côtes formées, au moins dans leur partie médiaire, de petites saillies transverses, isolées les unes des autres, et ponctiformes vers leur extrémité: les deuxième et troisième côtes, plus rapprochées l'une de l'autre, presque unies sur toute leur longueur, et dirigées vers la suture, plutôt qu'en dehors de l'angle sutural. Ces derniers caractères me semblent les plus caractéristiques et les plus faciles, pour permettre de distinguer ces deux espèces. Du reste, cette A. catenulata réclame de nouvelles observations, sous le rapport des variations qu'elle peut offrir et des différences que peut présenter la Q, qui ne m'est pas connue.
  - Antennes grêles, à onzième article ovalaire, plus long que large, peu reçu dans le précédent dont il égale au moins les deux tiers. Deuxième côte des élytres naissant un peu avant le milieu de la largeur de la base.
- 3. A. Dejeanii; Solier. D'un noir ou brun noir mat, souvent terreuse; garnie de poils livides. Prothorax ruguleusement ponctué; relevé de chaque côté sur une largeur postérieurement égale au tiers de la moitié de la base; bissinué à celle-ci. Elytres peu distinctement parsemés de petits points élevés; chacune à quatre côtes en partie caténiformes, et garnies de soies, plus saillantes et comme dentées postérieurement: la deuxième saillante en devant: les deuxième et troisième plus courtes et liées postérieurement, dirigées à peu près vers l'angle sutural, l'interne de celles-ci naissant de la base; ces deux côtes et l'espace qui les sépare, couvrant ordinairement le tiers au moins de la largeur vers les deux cinquièmes de la longueur.

Opatrum griseum, Faba. Spec. ins. t. 4. p. 89. 1? — Id. Mant. t. 4. p. 50. 4? — Id. Entom. syst. t. 4. p. 88. 4? — Id. Syst. eleuth. t. 4. p. 145. 4?

Asida Dejeanii, Solien, Essai sur les Collapt. (Asidites) in Annales de la Soc. entom. de Fr. t. 5, 4836, p. 420. 5. (Suivant l'exemplaire typique.)

Long.  $0^{m}0112 \stackrel{.}{a} 0^{m}0147 \stackrel{.}{(5 1/2 \stackrel{.}{a} 6 1|2^{l})}$  — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}0063 \stackrel{.}{a} 0,0078 \stackrel{.}{(2 7/8 \stackrel{.}{a} 3 1/2^{l})}$ .

Corps ovalaire ou oblong; d'un noir ou noir brun mat, mais ordinairement terreux. Tête garnie de poils livides. Epistome entaillé en angle très-ouvert. Antennes aussi longuement prolongées que les côtés du prothorax (♂) ou un peu moins longuement (♀); grêles; garnies de poils livides assez flexibles; ordinairement d'un noir brun, avec les deux derniers articles fauves ou d'un brun fauve; à onzième article ovalaire, plus étroit, de deux tiers aussi grand que le dixième, peu ou point enchâssé dans ce dernier. Palpes maxillaires d'un brun noir, avec l'extrémité de chaque article fauve, quelquefois de la même couleur sur leur majeure partie. Prothorax élargi en ligne peu courbe jusques vers les trois cinquièmes des côtés, offrant vers ce point sa plus grande largeur, peu rétréci ensuite ; à rebord latéral non épaissi, à peine cilié; relevé de chaque côté, d'une manière plus médiocre et sur une largeur, graduellement plus sensible d'avant en arrière : cette partie relevée, égale postérieurement au tiers de la moitié de la base; bissinué à celle-ci, avec la partie comprise entre chaque sinuosité assez faiblement arquée et faiblement plus prolongée en arrière que les angles postérieurs : ceux-ci, en forme de large dent; près d'une fois plus large à ces angles qu'aux antérieurs; au moins une sois plus large à la base que long sur son milieu; faiblement convexe entre chaque gouttière servant de limite au rebord ; couvert de points très-rapprochés, séparés par des intervalles très-étroits, saillants ou presque tranchants, qui le font paraître ruguleusement ponctué ou parfois très-finement granuleux : chacun de ces points donnant naissance à un poil livide, couché et paraissant quelquefois adhérent à une petite écaille membraneuse. Elytres à peu près aussi larges, ou parfois un peu moins larges, surtout chez le o que le prothorax à ses angles postérieurs; à angle huméral presque droit ou peu ouvert et peu émoussé; moins avancées ou à peine aussi avancées à l'épaule qu'au point de leur base correspondant à la sinuosité du prothorax; assez faiblement (?) ou faiblement (6) élargies en ligne presque droite jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur des côtés, en ogive

postérieurement; peu convexes (9) ou presque planes (3), sur les trois cinquièmes antérieurs; parsemées de très-petits points élevés visibles seulement à certain jour; garnies de petites soies livides, couchées, assez fines ; chargées chacune de quatre côtes munies sur leurs parties les plus en relief de poils grossiers, assez longs, couchés, d'un roux livide : ces côtes sinueuses ou en partie en forme de chaînes à anneaux incomplets ou interrompus: la première, ou juxta-suturale, naissant vers la base, prolongée jusqu'aux six septièmes ou un peu plus de la longueur, peu prononcée en devant, la plus saillante la plus sinueuse, plus dentée vers les deux tiers ou quatre cinquiemes de la longueur, réduite ensuite à des tubercules ou points tuberculeux plus ou moins irréguliers, soit isolés, soit unis : la deuxième, naissant aussi de la base, un peu avant le milieu de la largeur, généralement plus saillante à sa partie antérieure et d'une manière graduellement affaiblie jusques vers le quart de la longueur, le plus souvent presque linéaire sur cette partie, caténiforme ensuite, prolongée jusqu'aux deux tiers environ, postérieurement unie à la troisième : celle-ci, naissant un peu après la base, souvent assez faible (♀), plus ordinairement saillante (♂) à sa partie antérieure, caténiforme, et, comme la deuxième, plus saillante postérieurement, mais en général moins que la première, dirigée vers l'angle sutural ou à peine en dehors de celui-ci : ces deux côtes et l'espace qui les sépare couvrant en général plus du tiers de la largeur, vers les deux cinquièmes de la longueur : la quatrième, naissant vers le quart de la largueur, entre la précèdente et le bord externe, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur, souvent confuse ou réduite à des points tuberculeux, parfois liée et confondue avec la troisième. Repli parseme de petits points à peine rapeux. Dessous du corps assez grossièrement ponctué sur les côtés de de l'antépectus; garni sur la partie sternale de ce segment de poils jaunâtres, d'un flave fauve ou d'un fauve jaunâtre marqué sur le ventre de points à peine saillants, donnant chacun naissance à un poil d'un flave fauve assez fin. Prosternum longitudinalement convexe, obtus ou arrondi postérieurement. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral, ordinairement tronquée et à peu près aussi large que la longueur des hanches. Pieds garnis de poils d'un fauve livide : cuisses ruguleusement ponctuées : tibias moins rapeux que chez l'espèce précédente.

Cette espèce est commune dans l'ancienne Provence, dans les lieux secs, mais en général dans les parties moins dénudées que l'A. grisea.

Obs. L'A. Dejeanii se distingue facilement de l'A. grisca par ses an-

des précédents, à onzième article fauve, ainsi que parfois plusieurs des précédents, à onzième article ovalaire, peu enchâssé dans le dixième, au moins aussi grand que les deux tiers de celui-ci; par son prothorax peu arqué en arrière entre les sinuosités de la base, à peine plus prolongé que les angles postérieurs, à rebord plus large et moins épais, et offrant postérieurement le tiers de la largeur de la moitié de la base, ponctué plutôt que granuleux; par ses élytres généralement un peu plus avancées vers le point de leur base correspondant à la sinuosité du prothorax qu'à l'épaule; moins convexes chez la Q, à côtes plus étroites, plus tranchantes, moins caténiformes, plus saillantes à leur partie postérieure et garnies de soies livides, plus sensiblement dirigées vers l'angle sutural: la deuxième, naissant toujours avant le milieu de la largeur de la base, au lieu de prendre naissance après ce milieu.

- AA Prothorax moins prolongé en arrière, vers le milieu de sa base qu'aux angles postérieurs; à gouttière servant à limiter le rebord latéral aboutissant à un point du bord postérieur plus en dehors que la sinuosité basilaire.
  - y Antennes assez épaisses. Angles huméraux des élytres presque rectangulairement ouverts; voilés par ceux du prothorax.

4. A. Jurinei; Solien. D'un noir ou brun mat, souvent terreuse. Antennes assez épaisses, à articles cinquième à septième d'un tiers plus longs que larges. Prothorax bissinué à la base; rugueusement ponctué. Elytres à angle huméral presque droit; chargées chacune d'une nervure naissant vers le milieu de la base, postérieurement raccourcie et affaiblie, et de quatre côtes, n'atteignant pas la base, prolongées jusques vers les deux tiers, presque droites; glabres ou garnies de poils courts et raides: les deux externes peu interrompues; offrant parfois deux autres lignes élevées: l'une entre la première et la deuxième: l'autre entre la troisième et la quatrième côte. Intervalles granuleux.

Asida Jurinei, Solier, Essai sur les Collapt. (Asidites) t. 5, 4836, p. 429. 43. (Suivant l'exemplaire & confié par l'auteur.)

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0112 (3 1/2 à 5<sup>1</sup>). Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0045 à 0,0058 (2 à 2 3/5<sup>1</sup>).

Corps oblong; noir ou d'un noir brun, ordinairement terreux. Tête peu garnie de poils. Epistome tronqué ou très-légèrement échancré en arc. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers (?) ou aux trois quarts

(d') des côtés du prothorax; assez épaisses; noires, avec le dernier article fauve; garnies de poils d'un livide jaune, souvent usés; à articles cinquième à septième généralement d'un tiers ( 2 ), ou de moitié au moins (5) plus longs que larges : le onzième, en partie reçu dans le précédent, souvent à peine égal à plus de la moitié de celui-ci. Prothorax élargi en ligne courbe jusques vers les trois cinquièmes de la longueur, presque parallèle ou à peine rétréci (♀), ou sensiblement rétréci ensuite (o'); à rebord latéral assez relevé en devant et d'une manière moins sensible postérieurement, grossièrement ponctué, épais sur son bord, paraissant un peu élargi d'avant en arrière, égal postérieurement au tiers ou à un peu moins de la moitié de la base; bissinué à celle-ci, avec la partie comprise entre chaque sinuosité ordinairement tronquée ou à peine arquèe en arrière, parfois plus ou moins sensiblement échancrée, surtout chez le o, moins prolongée en arrière que les angles postérieurs : ceux-ci en forme de large dent : chaque sinuosité, située vers le cinquième externe de la largeur du bord postérieur, et sensiblement plus en dedans que l'extrémité de la gouttière qui limite le rebord; de quatre cinquièmes environ plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs ; presque aussi large sur la moitié de la base que long sur son milieu; très-médiocrement ( ?), ou faiblement ( o convexe entre chaque gouttière; parfois sans traces de rebord basilaire, souvent assez faiblement relevé à la base en un rebord rendu plus apparent par une dépression transversale qui le précède; couvert de points assez gros, séparés par des intervalles étroits, tranchants et paraissant ainsi rugueusement ponctué: chacun de ces points donnant naissance à un poil d'un livide jaunatre, couché, peu apparent, souvent usé. Ecusson petit; souvent un peu aoilé par les poils d'un cendré jaunâtre qui couvrent la partie qui le précède. Elytres ordinairement à peu près aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs, parfois plus étroites; en ligne presque droite à la base, ou faiblement anguleuse vers le milieu du bord antérieur de chaque étui; à angle huméral presque rectangulairement ouvert et ordinairement voilé par les angles du prothorax; presque parallèles ou faiblement élargies jusqu'à la moitié ou aux quatre septièmes de la longueur et moins larges dans ce point que le prothorax dans sa plus grande largeur (0°), ou très-sensiblement élargies depuis la base jusqu'à la moitié et plus larges dans ce point que le prothorax dans sa plus grande largeur (2), en ogive dans le dernier tiers; convexes (♀), ou faiblement convexes (♂); chargées chacune, vers le milieu de leur bord antérieur ou un peu plus en dehors, d'une

nervure tantôt prolongée jusqu'à la moitié ou un peu plus, tantôt réduite à peine au cinquième de la longueur, très-saillante vers la base, rétrécie et affaiblie d'avant en arrière, soit d'une manière graduelle (surtout chez le o'), soit plus brusquement très-légère à partir du sixième de la longueur; chargées chacune, en outre, de quatre à six côtes n'arrivant pas distinctement jusqu'à la base, plus raccourcies postérieurement, droites (3º) ou peu sinuées (3º), interrompues: la première des quatre principales, juxta-suturale, prolongée environ jusqu'aux quatre cinquièmes, formée (chez le ♂) à partir de la moitié ou un peu plus et parfois sur la majeure partie de sa longueur, de reliefs saillants, allongés ou subarrondis, plus séparés les uns des autres vers leur extrémité; moins entrecoupée et légèrement onduleuse (?): la deuxième, naissant vers le dixième de la longueur, vers les deux cinquièmes de la largeur, prolongée, en se rapprochant un peu de la suture, jusqu'aux deux tiers environ de la longueur où elle s'unit à la troisième, droite et tantôt peu interrompue, si ce n'est vers son extrémité, tantôt comme formée de lignes courtes (0°), ou composée de saillies un peu obliques, soit liées ou détachées, et paraissant par là un peu flexueuse (?): la troisième, naissant en dehors de la nervure basilaire, un peu moins avant que la deuxième, vers les deux tiers de la largeur, prolongée en se dirigeant graduellement vers la moitié de la largeur, ordinairement droite et d'une seule pièce jusqu'à la moitié de la longueur (ơ), habituellement entrecoupée et un peu flexueuse (♀): la quatrième, presque liée en devant à la précédente, à peine plus postérieurement prolongée, presque parallèle ou à peu près au bord externe, naissant en devant vers les trois quarts ou quatre cinquièmes de la largeur, inclinant un peu en dedans postérieurement, droite ou à peu près surtout chez le 🛷 et peu interrompue; offrant souvent, entre la première et la deuxième côte, une nervure parfois aussi saillante que ses voisines, et plus rarement, entre la troisième et la quatrième une nervure, plus ou moins faible ou peu distincte : ces côtes, surtout les principales, garnies de poils courts, assez raides, presque couchés d'avant en arrière, noirs ou obscurs, peu apparents, souvent indistincts ou usés, surtout chez la Q. Intervalles assez finement granuleux ; garnis de poils fauves, fins, clairsemés, peu apparents, souvent uses. Repli moins finement et plus parcimonieusement granuleux. Dessous du corps grossièrement ponctué sur la poitrine, ruguleusement pointillé sur le ventre, et garni de poils d'un fauve livide. Prosternum peu arqué longitudinalement, à peine convexe; obtus postérieurement; pubescent; en carène à sa partie postéro-inférieure.



Partie antéro-médiaire du ventre à peine aussi large en devant que la longueur des hanches. Pieds garnis de poils d'un fauve livide : cuisses assez grossièrement ponctuées.

Cette espèce habite les provinces méridionales de la France, depuis les Alpes jusqu'à l'Océan, mais principalement les parties occidentales et montagneuses de ces contrées. Elle a été prise dans nos montagnes du Beaujolais, par M. Rey.

Obs. Elle présente, d'une manière plus prononcée que les autres, les différences extérieures servant à distinguer le & de la Q. Les deux sexes offrent généralement si peu d'analogie dans leur faciès, qu'aux yeux des personnes peu familiarisées avec les insectes de ce genre, ils sembleraient devoir constituer deux espèces distinctes. Solier, faute d'exemplaires assez nombreux, paratt l'avoir cru ainsi. Outre les difficultés produites par ces dissemblances, naissent pour la détermination, des embarras et des perplexités provenant des variations plus ou moins nombreuses de leurs parties extérieures; ainsi, le Prothorax parfois sans rebord apparent à la base, se relève ou se boursoufle plus ou moins à celle-ci, chez divers individus, de manière à constituer une sorte de rebord en forme de bourrelet, rebord d'autant plus marqué, que se montre plus prononcée au devant de lui une dépression ou une sorte de sillon transversal; souvent sans traces de ligne longitudinale médiaire, il présente d'autres fois une ligne enfoncée vers la partie postérieure du milieu de son dos, ou même une ligne légèrement saillante sur toute sa longueur. A cette variation, se rapporte

Asida bigorrensis, Solier, Ess. sur les Collapt. (Asidites) in Annales de la Société entomologique de France. t. 5, 4836, p. 430. 14. (Suivant l'exemplaire typique existant au Muséum de Paris. — Cet exemplaire est une Q à élytres dénudées.)

Rarement le prothorax offre un point allongé et enfoncé près du milieu de la base, et un autre semblable, de chaque côté de la ligne médiane vers le milieu de la longueur. Le prothorax enfin est plus grossièrement ponctué et plus rugueux chez la  $\mathcal{P}$  que chez le  $\mathcal{O}$ , et il le paraît d'autant moins que les points sont plus ou moins remplis de matières terreuses.

Les élytres, à leur base, ordinairement à peu près de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs, rarement un peu plus larges, se montrent quelquefois sensiblement plus étroites, et, dans ce cas, elles

paraissent s'élargir plus visiblement dans leur milieu. Chez quelques individus ?, elles sont sensiblement sinuées après l'angle huméral. Cet angle, en général presque rectangulaire, s'ouvre plus ou moins chez d'autres, surtout chez la Q, et se rapproche ainsi de la forme qu'il présente dans l'espèce suivante. Leurs côtes, droites ou presque droites et plus saillantes chez le 🗸 , plus faibles et plus ou moins flexueuses chez la Q, offrent des variations dont la description précédente peut donner une idée. Dans tous les cas, le o', par son corps presque parallèle, peu convexe; par les côtes de ses élytres droites ou à peu près, se distingue facilement de celui de l'espèce suivante. La Q se rapproche souvent beaucoup de celle de l'Asida sericea; cependant le corps glabre ou presque glabre de l'A. Jurinei; ses antennes plus épaisses, à articles moins allongés; son prothorax rugueux; ses élytres chargées de côtes plus droites, moins interrompues; ses angles huméraux presque rectangulairement ouverts et voilés par ceux du prothorax, permettent de la reconnaître assez facilement.

A notre A. Jurinei, se rapportent les A. pyraennea, Dejean; tumida, Gaubil; ligeriensis ( $\sigma$ ) et obesa ( $\varphi$ ), Chevrolat; sinuata ( $\varphi$ ), des catalogues et des collections.

- 77 Antennes grêles. Angles huméraux des élytres obliquement coupés pour faire place à ceux du prothorax, non voilés par ceux-ci.
- 5. A. sericen; Olivien. Noire, brune ou d'un brun fauve, ordinairement terreuse; convexe. Antennes gréles, à articles cinquième à septième de moitié plus longs que larges. Prothorax bissinué à la base; couvert de points remplis par des sortes d'écailles membraneuses, ayant pour côte un poil livide. Elytres à angle huméral très-ouvert; chargées chacune d'une nervure naissant vers le milieu de la base, ordinairement très-courte et de quatre côtes n'atteignant pas la base, prolongées jusques vers les deux tiers, interrompues, sinucuses, garnies de poils blonds un peu laineux; offrant parfois une ou deux autres côtes plus faibles. Intervalles revêtus de petites écailles.

Opatrum sericeum. Ottv. Entom. t. 3. nº 56. p. 5. pl. 1. fig. 3. (Voy. Encycl. meth. t. 8. p. 502, Nota.)

Asida sericea, Soliea, Essai sur les Collapt. (Asidites) in Annal. de la Soc. entom. de Fr. t. 5, 4836, p. 431. (Suivant l'exemplaire typique.)

Long.  $0^{m}$ ,0090 à  $0^{m}$ ,0135 (4 à 6<sup>1</sup>). Plus grande largeur des élytres,  $0^{m}$ ,0063 à  $0^{m}$ ,0078 (27/8 à 3 1/2<sup>1</sup>).

Corps ovalaire ou ovale oblong; convexe (Q) ou assez convexe (Q\*); d'un noir obscur, d'un brun noir ou même parfois d'un brun fauve ou roussatre, mais ordinairement terreux. Tête garnie de poils livides, plus longs et plus apparents sur le front : Epistome assez faiblement entaillé. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts (d'), ou un peu moins (2) des côtés du prothorax; grêles: cinquième à septième articles oblongs, généralement de moitié (2), ou de deux tiers (0") plus longs que larges: le onzième en partie reçu dans le précédent dont il égale environ les deux tiers. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes (♂) ou aux deux tiers (♀) de ses côtés, très-sensiblement ( or ), ou faiblement ( Q ) rétréci ensuite ; à rebord latéral assez relevé, d'une manière presque uniforme ou un peu plus faible en arrière, presque d'égale largeur ou à peine élargi d'avant en arrière ; égal à sa partie postérieure au moins au tiers de la moitié de la base; bissinué à celle-ci, avec la partie située entre ces sinuosités, moins prolongée en arrière que les angles, entaillée dans son milieu et figurant ainsi une accolade; à angles postérieurs en forme de large dent : chaque sinuosité située vers le cinquième externe de la largeur du bord postérieur et sensiblement plus en dedans que l'extrémité de la gouttière qui limite le rebord ; de deux tiers ou de quatre cinquièmes plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; à peu près aussi large sur la moitié de sa base que long sur son milieu; médiocrement convexe (♂?) entre chaque gouttière; offrant ordinairement à la base une sorte de rebord parfois interrompu ou plus faible dans son milieu, produit ou rendu plus sensible par une dépression ou une sorte de sillon transversal parallèle à la base; offrant une ligne longitudinale médiaire lisse ou à peine enfoncée, tantôt trèsapparente, tantôt visible seulement vers l'extrémité, plus rarement peu ou point distincte; marqué de points médiocres, presque contigus ou très-rapprochés, remplis chacun d'une sorte d'écaille membraneuse, ayant pour côte longitudinale une soie livide, couchée. Ecusson petit. Elytres ordinairement un peu plus larges en devant que le prothorax; en angle émoussé et très-ouvert, chacune vers le milieu de leur base; obliquement coupées à l'angle huméral pour faire place aux angles postérieurs du prothorax; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes ou faiblement plus larges dans leur milieu; plus larges dans ce point (♂♀) que le prothorax dans sa plus grande largeur; médiocrement (♂) ou assez (♀) convexes; chargées chacune vers le milieu de leur bord antérieur ou un peu plus en dehors, d'une nervure tantôt trèscourte et réduite presque à un tubercule basilaire allongé et graduel-

lement rétréci, prolongé à peine jusqu'au huitième ou au dixième de la longueur, tantôt continuée ensuite d'une manière affaiblie jusqu'à la moitié environ de la longueur; chargées chacune, en outre, de quatre à six côtes n'arrivant pas distinctement jusqu'à la base, plus raccourcies postérieurement, sinueuses ou un peu en zig-zag, interrompues, parfois en partie faiblement caténiformes, garnies de poils assez raides, presque couchés, ordinairement blonds ou d'un blond livide jaunâtre, quelquefois obscurs : la première des quatre principales, prolongée jusqu'aux cinq sixièmes ou un peu plus de la longueur : la deuxième, naissant en devant, vers les deux cinquièmes de la largeur, prolongée en se rapprochant un peu de la suture, jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la longueur, où elle paraft s'unir à la troisième : celle-ci, naissant en dehors de la nervure basilaire, un peu moins avant que la deuxième, vers les deux tiers de la largeur, ordinairement un peu caténiforme dans sa moitié antérieure : la quatrième, presque liée en devant à la précédente, liée ou presque liée postérieurement soit à la troisième, soit à la deuxième, naissant en devant vers les trois-quarts ou quatre cinquièmes de la largeur, inclinant un peu en dedans postérieurement; offrant souvent entre la première et la deuxième côte une autre nervure, interrompue comme celles-ci, et parfois aussi saillante; laissant voir plus rarement entre la troisième et la quatrième côte une faible ligne élevée. Intervalles finement granuleux, couverts soit de poussière soit d'espèces de petites écailles, membraneuses grisatres et garnies de poils souvent indistincts qui leur donnent un aspect soyeux. Repli finement et peu densement granuleux. Dessous du corps grossièrement ponctué et presque sillonné sur les côtés de l'antépectus, grossièrement ponctué sur les autres parties pectorales, ruguleusement pointillé sur le ventre; garni de poils couchés d'un blond livide. Prosternum longitudinalement peu arqué dans sa partie antérieure, convexement déclive postérieurement; presque plan, subconvexe sur la partie postéro-inférieure, pubescent. Partie antéro-médiaire du ventre plus étroite que la longueur des hanches. Pieds garnis de poils d'un blond livide : cuisses assez grossièrement ponctuées.

Cette espèce est commune dans le midi de la France.

Obs. L'A. sericea présente, comme les autres, des variations qui en altèrent un peu la physionomie. Ainsi, le prothorax offre l'espèce de rebord basilaire plus ou moins marqué; la raie lisse sur la ligne médiane est souvent peu distincte; les côtes des élytres varient de nombre

suivant que les deux supplémentaires sont nulles ou apparentes : ces côtes sont plus ou moins interrompues, ou sinueuses; malgré ces différences, cette espèce offre moins d'embarras que les autres, par l'effet de la presque identité de faciès chez les deux sexes.

L'A. sericea s'éloigne des A. grisea et Dejeanii, par la partie médiaire de la base de son prothorax moins prolongée en arrière que les angles; par les gouttières limitant la partie relevée des côtés du même segment aboutissant à un point de la base plus extérieur que la sinuosité. Elle se distingue de l'A. Jurinei par son corps garni de poils qui lui donnent un aspect soyeux; par son prothorax marqué de points plus petits et remplis de sortes d'écailles membraneuses; par ses élytres plus obliquement coupées à l'angle huméral, pour faire place aux angles postérieurs du prothorax et non recouvertes dans ce point par ces angles; par ses côtes sinueuses; par ses antennes grêles, à articles plus allongés proportionnellement à leur longueur.

### HUITIÈME FAMILLE.

#### LES BLAPSIENS.

Caractères. Palpes maxillaires à dernier article obtriangulaire ou sécuriforme. Menton petit, ne remplissant pas l'échancrure progéniale; laissant complètement à découvert la base des mâchoires. Epistome tronqué ou faiblement arqué en arrière, laissant le labre visible. Mandibules non voilées à la base par l'épistome; bidentées à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes, garnis de poils ou de cils: l'interne, armé d'un crochet corné. Palpes maxillaires à dernier article plus ou moins comprimé; obtriangulaire ou presque sécuriforme, plus gros que le précédent. Languette saillante, à deux lobes. Antennes à dernier article non reçu dans le précédent. Yeux situés sur les côtés de la tête; transverses, peu saillants; non coupés par les joues. Front non chargé d'un repli saillant au côté interne des yeux. Epimères du post-pectus distinctes.

Cette famille est réduite au genre suivant :

# Genre Blaps, BLAPS; Fabricius (1).

(Bax1, inutile (2).)

Caractères. Tête assez petite; non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, rétrécie en devant; à suture frontale ordinairement apparente. Antennes en général un peu plus ou un peu moins prolongées que le bord postérieur du prothorax; de onze articles : le premier, obconique: le deuxième, petit, suborbiculaire: le troisième, plus long que les deux suivants réunis : les quatrième à septième, habituellement plus longs que larges, obconiques: le septième, ordinairement un peu plus élargi à son sommet : les huitième à dixième, moniliformes ou subglobuleux : le onzième, en ovoïde acuminé ou rétréci en pointe dans sa seconde moitié, plus long que le dixième. Joues peu distinctes de l'épistome, atteignant à peine la moitié du bord latéral de celui-ci. Labre transverse, entier ou échancré. Crochet corné des machoires inégalement bidenté. Palpes maxillaires à deuxième article le plus long de tous. Palpes labiaux à dernier article sécuriforme ou inégalement obtriangulaire. Menton presque plan; à peine aussi large ou plus large à la base que le tiers de l'échancrure progéniale; élargi d'arrière en avant, émoussé ou subarrondi à ses angles de devant; peu ou point échancré. Echancrure dans laquelle se montre la base de chaque mâchoire, notablement plus prolongée en arrière que la base du menton. Pièce prébasilaire en triangle moins long que large; égale en devant à la base du menton. Prothorax généralement plus long que large; peu ou médiocrement échancré en arc, en devant; offrant avant la moitié sa plus grande largeur; voilant de sa base celle des élytres. Ecusson plus ou moins apparent; triangulaire; en partie voilé par des cils. Elytres appuyées sur le prothorax; à peine plus larges en devant que celui-ci à sa base, ou parfois de même largeur; à angles huméraux ordinairement assez prononcés; acuminées postérieure ment. Ventre de cinq arceaux : le quatrième près de moitié plus petit que le précédent. Repli formant aux élytres par son bord externe une sorte de rebord marginal plus ou moins visible en dessus. Postépis ternums rétrécis d'avant en arrière; deux fois et demie à trois fois aussi longs que larges dans leur diamêtre transversal le plus grand. Epi-

<sup>(1)</sup> Entomol. system. p. 254.

<sup>(2)</sup> Fabricius philios, entom. p. 111.

mères postérieures distinctes. Partie antéro-médiaire du ventre large et tronquée en devant. Pieds allongés: les postérieurs plus longs que les autres. Cuisses un peu renslées: les postérieures le plus souvent moins longuement prolongées que le ventre. Tarses filiformes; non comprimés; plus courts que les tibias; garnis de cils courts et spinosules: premier article des postérieurs moins long que le dernier: celui-ci, biside en dessus à son extrémité, terminé par deux ongles robustes. Plantule plus ou moins saillante.

A ces caractères, on peut ajouter pour les espèces ci-après décrites : Tête plus fortement ou moins finement ponctuée sur le labre que sur le reste de sa surface. Epistome transverse, tronqué, mais avancé en forme de dent plus ou moins sensible à chacun de ses angles de devant. Suture frontale soit courbée en arrière, soit presque droite. Prothorax tronqué à la base, ou peu prolongé en arrière à ses angles postérieurs; sensiblement plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs. Prosternum aussi saillant que les hanches; longitudinalement arqué et sillonné; graduellement élargi entre les hanches, rétréci ensuite et souvent comprimé en carêne ou presque en forme de nez parsois écrasé. Mésosternum longitudinalement sillonné, offrant souvent sur les côtés de celui-ci des rides longitudinales plus ou moins marquées. Ventre rayé de rides transversales plus ou moins prononcées sur la partie médiaire de la seconde moitié du premier arceau; souvent creusé d'une impression transverse ou arquée, sur le cinquième arceau. Tibias rapeux et parfois spinosules sur les arêtes. Dernier article des tarses le plus souvent sillonné en dessous. Corps noir.

Les Blaps présentent dans leur labre soit presque entier, soit échancré; dans la direction de la suture frontale; dans la longueur des antennes; dans la forme du repli des élytres; dans celle des pro et mésosternums, des postépisternums et des plantules, et dans la longueur des cuisses, des caractères qui n'ont pas été utilisés jusqu'ici, et qui peuvent servir à rendre plus facile la distinction des espèces.

Les & ont, en général, le corps moins large, la ponctuation plus fine, le prolongement caudal plus long ou moins court. La plupart offrent sous le ventre, une touffe de poils (1) roux ou d'un roux fauve, insérée sur la partie médiaire, entre le premier et le deuxième arceau. A la base de cette marque distinctive, se trouve au-dessous des viscères,

<sup>(1)</sup> Heinecken (Journ. zool. 48. 200) et quelques autres écrivains (Voy. Diet. des Sc. nat. t. 1. p. 452) ont cru à tort que cette sorte de parure était particulière aux  $\circ$ .

un groupe fort serré de vésicules blanches, ovales et sessiles (1). La partie antéro-médiaire de leur premier arceau ventral est souvent chargée d'un tubercule destiné à produire, par son frottement contre d'autres corps, un bruit particulier, destiné à favoriser la rencontre de ces animaux dans l'obscurité. Quelquefois ils font entendre une sorte de frôlement, en faisant mouvoir l'extrémité de l'abdomen contre l'appendice des étuis.

Ces insectes d'un aspect triste et lugubre se tiennent dans les endroits humides et ténébreux; ils habitent les caves, les ruines, les tombeaux et souvent les lieux les plus orduriers; ils vivent de matières fécales, de substances animales ou végétales altérées ou décomposées; ils marchent avec lenteur, s'arrêtent quand quelque danger semble les menacer, fuient la lumière, mais se rencontrent cependant quelquesois hors de leur retraite pendant les heures diurnes. La nature leur a donné comme moyen de défense la faculté de laisser suinter une huile d'une odeur pénétrante, d'une persistance désagréable, qui empeste pendant longtemps les doigts qui se sont mis en contact avec elle. Cette propriété dégoûtante avait fait donner par les anciens, à ces insectes, le nom de Blattes fétides. Autrefois un préjugé populaire les faisait considérer comme des animaux de mauvais augure.

Forskál (2) raconte, et divers auteurs, Fabricius (3) entre autres, ont répété après lui, que les femmes turques, pour acquérir plus d'embonpoint, genre de beauté fort prisé comme on sait dans l'Orient, mangent, cuite dans du beurre, une espèce de ce genre (4); mais ce récit est trop singulier pour ne pas mériter une nouvelle confirmation. Il est plus croyable que dans le même pays on se serve de ces insectes infusés dans de l'huile, contre les douleurs d'oreilles et les piqures des scorpions; mais dans ce cas, le liquide oléagineux est sans doute le seul dont la vertu ait quelque action.

Les larves de Blaps ont le faciès général de celles des autres insectes de ce premier groupe; mais elles offrent, selon les espèces, des différences qui reposent principalement sur la manière dont le dernier anneau de l'abdomen est armé et sur les callosités ou sur les poils spinosules dont les pieds antérieurs sont munis.

(1) L. Dufour, Annales des Sc. nat. t. 8 (1836) p. 47.

<sup>(2)</sup> Descriptiones animalium... quæ in itinere orientali observavit Petrus Forrskal. Hauniae, 4775. in-4°. p. 80.

<sup>(3)</sup> Species insectorum. t. 1. p. 321.

<sup>(4)</sup> Tenebrio polychrestus, Forskal (Blaps sulcata, Fabricius).

Elles se tiennent cachées dans la terre, d'où elles font parfois sortir la partie antérieure de leur corps, quand cette opération est nécessaire, pour atteindre les matières alimentaires placées au-dessus de leur retraite. Malgré leur vie obscure, elles trouvent dans les larves des Sphodres, sortes de coléoptères carnassiers, des ennemis chargés de les décimer (1). Elles se nourrissent des mêmes substances que l'insecte parfait (2); mais souvent elles sont obligées de se contenter des parties fluides, produits de la décomposition de ces corps, qui ont pénétré dans le sol. Elles peuvent du reste, sous cette forme, comme après avoir subi toutes leurs métamorphoses, rester longtemps privées de nourriture.

Quand le moment est venu pour elles de passer à un autre état, elles se pratiquent dans la terre une retraite, et au bout de quelques jours, s'y transforment en nymphe. Celle-ci est munie de petites aspérités destinées à faciliter les divers changements de position de son corps.

A Plantule en triangle ou en forme de dent graduellement rétrécie d'arrière en avant.

Obs. Les espèces de notre pays rentrant dans cette division ont le

(1) Suivant la remarque de M. Kouchakevitch. — Voy. Études entomolog. par V. de Motschoulsky, p. 21.

De tels faits ne peuvent servir ni à la science, ni à l'histoire des insectes.

<sup>(2)</sup> Est-il besoin de répéter ici les récits de quelques écrivains au sujet de larves, de nymphes, ou même de Blaps à l'état parfait, rejetés de l'estomac par quelques personnes? Qu'une femme, comme celle citée par le Dr Pikells (Transact. of associated Physicians in Ireland, t. 4, 5 et 6 (4824-4828), poussée par des idées superstitieuses ou par un travers rapproché de la folie, ait vomi des larves de Blaps après avoir avalé de la terre prise dans des sépuleres, ce n'est pas un fait impossible : ces larves se trouvaient confondues avec les matières brutes introduites dans son tube digestif; mais à coup sur elles ne se sont ni nourries ni développées dans l'estomac. Le fait cité par M. Patterson, d'une larve de Blaps vomie par un enfant, rentre dans la même catégorie. La grand'mère avoue au médecin qu'elle a vu souvent des vers semblables dans un des recoins de la maison où jouaient ses petits enfants, et effectivement, quelques jours après, elle en procure deux à l'auteur de ce récit. Il est donc clair que l'enfant avait avalé, peut-être avec les débris au sein desquels elle se trouvait, la larve qu'il avait vomie; et celle-ci n'a pas dû séjourner longtemps dans son estomac, puisque M. Patterson à qui elle a été remise, a pu, en la plaçant dans la terre, la voir au bout de peu de temps se changer en nymphe et en insecte parfait. (Note respecting the larva of Blaps Mortisaga. in the transactions of the entomolog. Society of London. t. 2, 4837-40. p. 99-100. - Westwood, introd. to modern Classif. p. 321.)

labre plus ou moins entaillé ou échancré; l'épistome tronqué, mais sensiblement avancé en espèce de dent à chacun de ses angles de devant; les articles quatrième à septième des antennes de moitié au moins plus longs que larges; le prothorax presque tronqué ou faiblement échancré en arc à son bord antérieur, subarrondi ou très-émoussé aux angles de devant, élargi en s'arrondissant avant le milieu et sensiblement rétréci postérieurement, tronqué et plus ou moins convexe à la base, peu ou point émoussé aux angles postérieurs.

B Repli des élytres d'égale largeur jusqu'aux trois-quarts de sa longueur.

1. B. gigns; Linné. Suballongé; presque lisse, pointillé. Labre cilié en devant, glabre en dessus. Prothorax élargi, en s'arrondissant jusques vers les deux cinquièmes, postérieurement rétréci. Elytres terminées par un prolongement allongé, de largeur presque égale, bifide; à rebord marginal en majeure partie visible en dessus. Repli à peu près d'égale largeur depuis la base ou peu après jusqu'aux trois quarts. Prosternum postérieurement en forme de carène comprimée plus longuement prolongée que le bord de l'antépectus.

o' Prolongement caudal plus long (ordinairement 0<sup>m</sup>,0028 à 0<sup>m</sup>,0033 −1 1/4 à 1 1/2<sup>l</sup>). Cuisses denticulées sur leurs bords inférieurs. Tibias postérieurs faiblement arqués. Premier arceau ventral chargé entre les hanches d'un tubercule comme usé par le frottement : ce tubercule suivi de six à huit rides transverses prononcées. Ventre orné d'une brosse ou touffe de poils.

- <sup>2</sup> Tubercule du premier arceau ventral peu ou point obtus, presque bituberculeux.
- Prolongement caudal plus court (parfois à peine 0<sup>m</sup>,0016 2/3<sup>i</sup>). Cuisses non denticulées sur leurs bords inférieurs. Tibias postérieurs droits. Premier arceau ventral sans tubercules, à rides moins prononcées; sans touffe de poils.

Tenebrio gigas. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 676. 44. (Suivant l'exemplaire typique existant à la Société linnéenne de Londres.) — Goeze, Entom. Beyt. t. 1. p. 673-44 — De Villers, Car. Linn. Entom. t. 1. p. 389. 44.

Blapx gages. Fabr. Spec. ins. t. 4. p. 321. 4. — Id. Mant. t. 4. p. 240. 4. — Id. Ent. syst. t. 4. p. 406. 4. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 441. 4. — Panz. Faun. germ. 96. 4. — Schönh. Syn. ins. t. 4. p. 443. 4. — Latr. Gener. t. 2. p. 462. Observ. — Duponchel, Dict. univ. d'Hist. de d'Orbigny, t. 2. p. 596.— Solier, Essai sur les collapter. (Blaptistes). in Baudi et Truqui, Studi entom. p. 334. 31. pl. 45. f. 2, 3, 8, 19. (détails). — id. Tiré à part, 188. 31.

Pimelia (Blaps) gages, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 4. p. 2000. 4.

Blaps gigas, Oliv. Encycl. méth. t. 4. p. 308. 4. — Id. Entom. t. 3. nº 60. p. 5. 4. pl. 4. fig. 4. (La planche semble représenter le producta.) — Herbst, Naturs. t. 8. p. 484. 4. pl. 428. fig. 4. — De Tigny, Hist. nat. t. 6. p. 245. (Semble la copie de la figure de l'Entom. d'Olivier.) — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 278. 4. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 202. 4. — Lamarck. Anim. s. v. t. 24. p. 440. 4. — Muls. Lettr. t. 2. p. 281. 2. — Steph. Illust. of brit. Entom. t. 5. p. 23. 4. — Id. Man. p. 336. 2557. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 200. 4.

Blaps lusitanica, Herbst, Naturs. t. 8. p. 497. 21. pl. 429. fig. 2.

Long.  $0^{m}$ ,0248 à  $0^{m}$ ,0382 (11 à 17<sup>1</sup>). Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0090 à 0, $^{m}$ 0140 (3 à 6  $1/4^{1}$ ).

Corps suballongé; d'un noir peu luisant; paraissant lisse, mais plus ou moins superficiellement pointillé en dessus. Labre bifestonné ou presque bilobé et cilié en devant; glabre en dessus. Antennes à peine aussi longuement prolongées que la base du prothorax; à troisième article presque aussi large que les trois suivants réunis. Prothorax élargi en s'arrondissant jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, rétréci ensuite en ligne presque droite, à peine sinueux près de la base; sensiblement plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; muni latéralement d'un rebord un peu relevé et assez obtus; assez convexe; d'un sixième environ moins long que large dans son diamètre transversal le plus grand. Elytres à peu près d'égale largeur en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois et tiers aussi longues que lui; d'un cinquième ou d'un quart plus larges que ce dernier, examinées comme lui dans leur plus grande largeur; en ovale allongé; terminées par un prolongement caudiforme subparallèle, formé de deux branches accolées et postérieurement séparées en deux pointes obtuses et souvent sensiblement divergeantes; munies latéralement d'un rebord indistinct depuis la moitié ou les quatre septièmes jusqu'aux cinq sixièmes de leur longueur totale, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; convexes; ordinairement presque lisses; repli de largeur presque égale jusqu'aux deux tiers, presque égal, vers sa moitié, au tiers de la largeur de chaque élytre; chargé près de son rebord d'une nervure parallèle et postérieurement divergeante. Pièce basilaire en ogive en devant. Prosternum formant, après les hanches, une carène, postérieurement en forme de dent, ordinairement relevée et notablement prolongée après le bord postérieur de l'antépectus. Métasternum déprimé et marqué transversalement d'une sorte de cicatrice sur son milieu; parfois rayé d'une ride transversale de chaque côté de cette cicatrice; plus faiblement ridé postérieurement. Postépisternums rétrécis en ligne sensiblement courbe à leur côté interne. Premier arceau ventral déprimé ou subéchancré dans le milieu de son bord antérieur : cette faible échancrure suivie d'un sillon longitudinal assez court. Plantule avancée en forme d'angle souvent inégalement bidenté ou obliquement coupé à son extrémité.

Cette espèce est méridionale; elle habite quelquefois en très-grand nombre les vieux édifices, les ruines, les caves, les lieux orduriers, etc. Je l'ai prise abondamment à Nismes, Aiguesmortes, Marseille, Fréjus.

J'en ai élevé un certain nombre de larves, en les nourrissant avec des matières fécales, des tronçons de laitues et autres matières végétales. Elles étaient sorties d'un œuf jaune, ovale. Elles ont beaucoup d'analogie, par leur forme, avec celle des autres espèces de ce genre.

Obs. Le Bl. gigas présente différentes variations plus ou moins prononcées; ainsi:

Var. 2. Le prothorax est parfois rétréci en ligne faiblement courbe dans sa partie postérieure.

Var. \(\beta\). Les élytres au lieu d'avoir des petits points irrégulièrement disposés, semblent montrer des rangées de points striément disposés.

Var. y. Quelquefois leurs intervalles ont une tendance plus ou moins sensible à la convexité: la disposition des points en rangées striales est alors plus facilement appréciable.

Var. d. Plus rarement les élytres offrent une dixaine de sillons très-légers. Les rangées striales de points sont alors plus difficiles d suivre.

Var. c. Chez quelques exemplaires les rangées de points forment des lignes superficielles en zig-zag et rendent ainsi ruguleuses les surfaces des étuis.

Var. n. Très-rarement ces lignes sont unies par de courtes lignes transversales.

Malgré ces variations cette espèce se distingue par son labre glabre; par la largeur médiocre de ses élytres; par la forme et la longueur de leur prolongement caudal; par leur rebord marginal en partie non visible en dessus; par leur repli aussi large au milieu que près de la base; par la forme de son prosternum et souvent par ses plantules obliquement coupées à l'extrémité.

BB Repli des élytres d'inégale largeur sur ses trois quarts antérieurs. C Rebord marginal des élytres entièrement visible en dessus.

- 2. B. plana; Solier. Ovale oblong; presque lisse, pointillé. Labre garni de poils en dessus. Prothorax élargi en s'arrondissant jusques vers les deux cinquièmes, postérieurement rétréci. Elytres près d'une fois plus longues que larges réunies; offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur, sans sinuosité vers les cinq sixièmes de leur longueur, subdéprimées sur le dos, à prolongement très-court, bidenté; à rebord marginal entièrement visible en dessus. Repli élargi de la base au sixième, faiblement rétréci ensuite jusqu'aux trois quarts. Prosternum postérieurement en carène plus longuement prolongée que le bord de l'antépectus.
- O' Prolongement caudal très-court (ordinairement 0<sup>m</sup>,0011-1/2<sup>l</sup>). Tibias postérieurs très-légèrement arqués. Premier arceau ventral chargé entre les hanches d'un tubercule comme usé par le frottement : ce tubercule suivi d'une dixaine de rides transverses assez prononcées. Ventre orné d'une brosse ou tousse de poils roux.
- Prolongement caudal presque nul. Tibias postérieurs droits. Premier arceau ventral sans tubercule, ou faiblement convexe longitudinalement, non usé; à rides moins prononcées; sans touffe de poils.

Blaps plana, Solier, Ess. sur les collapt. in Baudi et Truqui, Studi entom. p. 338. 34. — id. Tiré à part, p. 492. 34.

Long.  $0^{m}$ ,0323 à  $0^{m}$ ,0347 (14 1/2 à 15 1/2<sup>1</sup>). Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0135 à  $0^{m}$ ,0146 (6 à 6 1/2<sup>1</sup>).

Corps ovale oblong; peu luisant; paraissant presque lisse, mais superficiellement ou finement pointillé, en dessus, ordinairement marqué entre les yeux de deux fossettes parfois réunies. Labre bifestonné ou presque bilobé et cilié, en devant; hérissé de poils obscurs en dessus. Antennes prolongées à peine jusqu'à la base du prothorax; à troisième article presque aussi long que les trois suivants réunis. Prothorax élargi en s'arrondissant jusqu'aux deux cinquièmes de ses côtés, rétréci ensuite en ligne peu courbe, à peine subsinueux près des angles postérieurs; muni latéralement d'un rebord un peu relevé et tranchant; offrant ordinairement les traces plus ou moins complètes d'un léger rebord à la base, peu convexe; d'un quart environ moins long que large dans son diamètre transversal le plus grand. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax; quatre fois environ aussi longues que lui; d'un tiers ou de moitié plus larges que ce dernier examinées

comme lui dans sa plus grande largeur; ovales oblongues, offrant vers le tiers ou les deux cinquièmes leur plus grande largeur; graduellement rétrécies ensuite et sans sinuosité jusqu'au prolongement : celuici très-court (o") ou presque nul ( \Q), bidenté à son extrémité; munies latéralement d'un rebord tranchant, constituant une gouttière étroite, entièrement visible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; subdéprimées ou faiblement convexes sur le dos; presque lisses, mais offrant, surtout sur leur moitié interne, les traces de légers sillons. Repli sensiblement élargi de la base au sixième de la longueur, de largeur presque uniforme ou faiblement rétréci de ce point aux trois quarts, aussi large dans son milieu que les trois septièmes du dos de chaque élytre; muni d'un rebord subdenticulé; offrant surtou près de sa partie antérieure, les traces d'une nervure parallèle au rebord. Pièce basilaire subarrondie en devant. Prosternum offrant après les hanches une carène concave sur son dos, prolongée assez notablement après le bord postérieur de l'antépectus, chargée près de ce bord d'un petit tubercule sur chacun de ses flancs. Postépisternums rétrécis en pointe ; en ligne courbe à leur côté interne. Pieds robustes.

Cette espèce est exclusivement méridionale, et particulièrement d'Espagne. Solier m'en a communiqué un exemplaire, pris par feu Maille, dans les arènes de Nísmes.

Obs. Cette espèce se distingue facilement des B. gigas et producta par sa tête ordinairement marquée entre les yeux de deux fossettes légères, parfois unies; ses élytres plus élargies, à rebord marginal tranchant, relevé en gouttière étroite, visible sur toute sa longueur quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; son prolongement caudal court, terminé par deux dents plus ou moins aigües; son mésosternum obsolètement ridé longitudinalement de chaque côté du sillon principal.

Elle a de commun avec le Bl. magica, Erichson, (in M. Wagner Reis. in d. Regentsch. Algier t. 3. p. 183. 30. pl. 7. fig. 16) tous les caractères que je viens de signaler; elle s'éloigne de ce dernier par son prothorax moins dilaté vers les deux cinquièmes, paraissant par là moins rétréci postérieurement; par ses élytres moins larges, moins arrondies après les épaules, plus régulièrement ovales, moins convexes, moins abruptement déclives postérieurement; non sinuées sur les côtés après cette déclivité; surtout par son prolongement cauda; sensiblement plus court, à dents peu divergeantes. Ces différences secondaires qui peuvent n'être que des variations, donnent au B.

plana un facies particulier. J'ai eu sous les yeux un trop petit nombre d'individus de ces insectes pour pouvoir juger si, conformément à l'opinion de Solier, le B. plana ne serait peut-être qu'une variété du B. magica.

Le o' unique et en assez mauvais état du B. plana qu'il m'a été donné d'examiner, avait le bord inférieur des cuisses sans dentelures et les plantules en triangle très-émoussé.

CC Rebord marginal des élytres en majeure partie invisible en dessus.

3. B. producta; Brullé. Suballongé; presque lisse, pointillé. Labre garni en dessus de poils peu apparents. Prothorax élargi en s'arrondissant jusques vers les trois septièmes, postérieurement rétréci. Elytres terminées par un prolongement caudal allongé, graduellement rétréci, à peine bifide; à rebord marginal en majeure partie invisible en dessus. Repli rétréci à partir de la base. Prosternum postérieurement écrasé, trituberculeux, à peine prolongé après le bord de l'antépectus.

Blaps gigas. Ouv. Entom. t. 3. 60. pl. 4. fig. 4? — Tigny. Hist. n. t. 6. pl. p. 245. f. 4?

Blaps producta. Dr. inéd. — Brullé, Exped. de Mor. (Ins.) p. 203. 351. pl. 40. fig. 7. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 200. 3. — L. Duf. Exc. p. 66. 393. — Solier, Essai sur les Collapt. (Blapsites) in Baudi et Truqui, Stud. entom. fasc. 2. p. 320. 48. — Id. Tiré à part. p. 474. 48.

Long.  $0^{m}$ ,0315 à  $0^{m}$ ,0337 (14 à 15<sup>1</sup>). Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0123 à  $0^{m}$ ,0125 (5 1/2 à 6<sup>1</sup>).

Corps suballongé; peu luisant; paraissant lisse ou presque lisse, mais superficiellement pointillé en dessus. Labre, glabre; entaillé ou bifestonné en devant. Antennes moins longuement prolongées que la base du prothorax. Prothorax élargi en s'arrondissant jusqu'aux trois septièmes ou parfois presque à la moitié de la longueur, rétréci ensuite en ligne peu courbe, ordinairement subsinueux un peu avant la base; muni latéralement d'un rebord assez faible; médiocrement convexe; d'un cinquième environ moins long que large dans son diamètre transversal le plus grand. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax; près de quatre fois aussi longues que lui; d'un tiers environ plus larges, examinées comme lui dans leur diamètre transversal le plus grand; en ovale allongé, offrant ordinairement vers leur moitié leur plus grande largeur; ordinairement égales

dans ce point (prises ensemble) à la moitié de leur longueur; terminées par un prolongement allongé (♂?), horizontal, graduellement rétréci, à peine divisé à son extrémité, ordinairement un peu relevé; munies latéralement d'un rebord invisible depuis le tiers jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur totale, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; subdéprimées ou médiocrement convexes sur le dos; presque lisses, offrant assez rarement des sillons superficiels. Repli plus large à la base ou un peu après, graduellement rétreci ensuite jusqu'aux trois quarts et plus sensiblement de là à l'extrémité; moins large dans son milieu que le tiers du dos de chaque élytre; chargé près de son rebord d'une faible nervure parallèle, postérieurement divergeante. Pièce basilaire en triangle ou en ogive sinueuse sur les côtés. Prosternum offrant après les hanches une carène écrasée ou concave sur son dos, trituberculeuse ordinairement à sa partie postérieure : le tubercule médiaire beaucoup plus saillant, à peine plus postérieurement prolongé que le bord postérieur de l'antépectus; garni de poils. Métasternum creusé d'un sillon transversal, plus faible ou oblitéré dans son milieu; ridé sur les côtés de sa partie antérieure. Premier arceau ventral obtusement arqué et relevé en rebord sur les côtés, à son bord antérieur. Postépisternums rétrécis en pointe; en ligne courbe à leur bord interne.

Cette espèce est exclusivement méridionale. On la trouve près de Marseille, principalement le long des murs qui bordent les cours d'eau. Elle paraît moins rare ou plus commune en Languedoc et surtout dans le département des Pyrennées-Orientales. On l'y rencontre surtout dans les champs, et alors ordinairement par paire, suivant l'observation de M. le capitaine Godart. Elle habite aussi les lieux obscurs et humides des habitations, suivant M. Perris.

Obs. Elle se distingue des B. gigas et plana, par le rebord marginal des élytres en majeure partie invisible en dessus; par la forme et la longueur du prolongement caudal; par le repli des élytres plus large près de la base et graduellement rétréci ensuite; par la forme de son prosternum. Le of, diffère d'ailleurs de celui des deux autres espèces par l'absence d'une touffe de poils sur le ventre.

La figure donnée par Olivier et par son abréviateur Tigny, semble se rapporter à cette espèce; mais vraisemblablement le premier de ces auteurs, dans sa description, avait en vue le B. gigas qui se trouve beaucoup plus communément en Provence. Probablement il a confondu ces deux sortes d'insectes.

Voici la description de la larve du Bl. producta, telle qu'elle a été donnée par M. Perris (1), avec le talent qu'on lui connaît :

Tête du même diamètre que le corps, forte, cornée, convexe en dessus. Epistome trapézoïdal, bord antérieur comme translucide, le reste roux, à l'exception d'une tache trapézoïdale, d'un brun ferrugineux, qui occupe la partie postérieure sans atteindre les bords latéraux. Labre échancré, d'un roussatre livide, brun à la base, velu, cilié, antérieurement marqué de rides longitudinales derrière lesquelles se trouve une série transversale de points enfoncés. Mandibules larges, crochues, planes en dessus et comme rebordées, d'un noir presque mat, avec quelques nuances ferrugineuses; munies extérieurement d'une petite échancrure. Machoires fortes, cylindriques; lobe conique, allongé, armé intérieurement de cils spinuliformes. Palpes maxilliaires arqués, de trois articles, les deux premiers égaux, cylindriques, le troisième plus court et subconique. Levre inférieure cordiforme, avec une petite languette dans l'échancrure. Palpes labiaux de deux articles, dont le premier un peu plus long que le deuxième : tous ces organes de couleur ferrugineuse, sauf les articulations des palpes qui sont blanchatres. Antennes de quatre articles, le premier court, le second et le troisième assez grêles, celui-ci un peu renslé en dedans, celui-là en dehors, l'un et l'autre plus épais à l'extrémité qu'à la base; le quatrième très-petit et pointu : leur couleur est ferrugineuse, avec le premier article et le bout des deux suivants de nuance pâle. Bord antérieur de la tête droit dans toute la largeur de l'épistome, puis faiblement échancré comme pour loger les antennes; ayant quatre callosités noirâtres, deux à la naissance des échancrures et deux en regard des antennes. Le dessus de la tête faiblement et irrégulièrement ridé et d'un roux isabelle, sauf le milieu qui est occupé par une tache transversale ferrugineuse et semi-elliptique; bords latéraux hérissés de poils courts et fauves. Thorax lisse, luisant, corné, convexe en dessus, plane en dessous, c'est-à-dire demi-cylindique, à bords parallèles. Prothorax grand, un peu plus large que long. Mésothorax et métathorax sensiblement plus courts. Ces trois segments de couleur isabelle, avec une bande ferrugineuse aux bords antérieur et postérieur du prothorax et au bord postérieur des deux autres ; chacun de

<sup>(1)</sup> Histoire des métamorphoses du Blaps producta, DBJ., et du Blaps fatidica, Sturm, in Annal. de la Soc. entom. de Fr. 2° série. t. 40. 1852. p. 603-612. pl. 45. n° 3. fig. 43 à 21.

ces segments ayant un petit poil roussâtre de chaque côté, non loin du bord postérieur, et portant en dessous une paire de pattes médiocrement longues, comprimées, robustes, les premières surtout, propres à fouir, composées de quatre parties bien distinctes, hanche, trochanter, cuisse et tibia; de couleur ferrugineuse avec les articulations pâles; terminées par un ongle noir, plus court, plus épais et un peu obtus aux pattes antérieures; pourvues de poils et de cils dont quelques-uns spiniformes; les antérieures munies en dedans de trois callosités noires. Abdomen cylindrique, ou à peine aplati en dessous, lisse luisant, subcorné comme le thorax; composé de neuf segments de couleur isabelle; les huit premiers ayant le bord postérieur ferrugineux et un petit poil roussatre de chaque côté: le neuvième subconique, déprimé en dessus; bordé de petits poils roussatres et de deux ou trois rangs de petites épines relevées, noires et implantées sur de petits tubercules ferrugineux, et terminé par une épine forte, courte, tronquée, relevée; noir avec la base ferrugineuse, en dessous un mamelon à peine extractilée au milieu duquel est l'anus. Stigmates ovales et au nombre de neuf paires, la première, qui est la plus grande, placée en dessous près du bord antérieur du mésothorax, les autres latéralement près du bord antérieur des huit premiers segments abdominaux.

Long. 40 à 45 millimètres. Larg. 5 1/2 à 6 millimètres.

Voir les fig. 43 à 49 de la pl. 45, nº III des Annales de la Soc. entom. de Fr. 2 série. t. 40.

Dans cette division se placerait le Blaps mortisaga, Linn., confondu par beaucoup d'auteurs avec le Bl. Chevrolatii. Le premier, habite le nord de l'Europe. Il n'a pas été trouvé en France à notre connaissance; il paraît ne pas habiter les îles britanniques, ou du moins l'Angleterre proprement dite. Il peut être caractérisé ainsi:

Corps allongé; assez finement ponctué. Quatrième à septième articles des antennes de moitié plus longs que larges. Prothorax élargi en s'arrondissant presque jusqu'aux trois septièmes, sensiblement rétréci ensuite; très-faiblement convexe à la base. Elytres offrant vers la moitié de leur longueur leur plus grande largeur; une fois au moins plus longues que larges dans leur milieu, prises ensemble; à rebord marginal à peu près entièrement visible en dessus; à prolongement caudal assez long; à repli rétréci d'avant en arrière. Métasternum sillonné transversalement. Plantule triangulaire.

Tenebrio mortisagus, Linn. Faun. succ. p. 226, 822. — Id. Syst. nat. t. 1. p. 676. 15 (suivant l'exemplaire typique existant à la Société linnéenne de Londres). — Pave. Faun. succ. t. 1. p. 87. 1. — Gyll. Ins. succ. t. 2. p. 598. 1. — Solier, Essai sur les collapt. (Blapsites) in. Baudi et Truqui, stud. entom. p. 306. 7. — id. Tiré à part p. 160. 7. etc.

Tenebrio acuminatus, De Geer, Mém. t. 5. p. 31. 1. — Retzius, Gen. p. 134. 826.

## Long. 0m,025 (101). Larg. 0m,0078 (3 1/21),

Cette espèce se distingue facilement des deux suivantes, par sa plantule triangulaire. Elle dissère d'ailleurs du Chevrolatii avec laquelle elle a été souvent confondue, par son corps beaucoup plus étroit; son labre sans raie longitudinale médiaire; son épistome plus sensiblement avancé en dent assez aiguë à chacun de ses angles de devant ; son prothorax offrant un peu plus postérieurement sa plus grande largeur, sensiblement rétréci ensuite, un peu moins rapproché de la surface plane à la base; ses élytres offrant vers le milieu leur plus grande largeur, d'un sixième à peine plus larges dans ce point que le prothorax dans sa plus grande largeur, un peu plus d'une fois plus longues que leur diamètre transversal le plus grand; peu ou point repliées en dessous sur les côtés, c'est-à-dire laissant apparent le bord du repli, en forme de tranche marginale, à peu près sur toute la longueur, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus, rétrécies d'une manière plus sensiblement sinuée à la base du prolongement caudal; par ce prolongement notablement plus long (ordinairement  $0^{m}$ ,0022 (11)  $o^{r}$ ,  $o^{m}$ ,0019 (7/81)  $\circ$ ; enfin par son corps proportionnellement beaucoup plus étroit. Le o' d'ailleurs se distingue par une brosse de poils sur le ventre.

## AA Plantule plus ou moins courte, largement tronquée.

Obs. Les espèces suivantes ont le labre peu ou point échancré; l'épistome tronqué ou à peine avancé en dent obtuse à chacun de ses angles antérieurs; le prothorax notablement ou assez fortement arqué en arrière à son bord antérieur, à angles de devant plus ou moins saillants et peu ou médiocrement émoussés, faiblement élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou deux cinquièmes, subparallèle ou moins sensiblement rétréci ensuite, tronqué ou légèrement échancré en arc sur les deux tiers médiaires au moins de la base, avec les parties latérales de celle-ci un peu plus postérieurement prolongées; faiblement ou médiocrement convexe en devant, presque plan postérieurement.

- 3. B. Chevrolatii; Solien. Ovale-oblong. Cinquième et sixième articles des antennes de moitié au moins plus longs que larges. Epistome rayé d'une ligne médiaire longitudinale. Suture frontale anguleusement avancée dans son milieu. Prothorax faiblement plus large vers les deux cinquièmes, subparallèle postérieurement, presque plan à la base. Elytres plus larges après le milieu; subdéprimées sur le dos; finement ponctuées; à rebord en majeure partie invisible en dessus; à prolongement court, obtus; à repli rétréci de la base à l'extrémité. Métasternum transversalement sillonné sur son milieu.
- o' Appendice caudal des élytres ordinairement égal à 0<sup>m</sup>,0016 (2/3<sup>l</sup>). Premier arceau du ventre chargé entre les hanches, après son bord antérieur d'un tubercule transversal; peu ou point relevé en rebord sur les côtés de celui-ci. Point de houppe de poils entre les premier et deuxième arceaux. Jambes du devant proportionnellement un peu plus longues; sensiblement plus rensiées en dessus vers leur tiers et vers leur extrémité, qu'entre ces deux points.
- Appendice caudal ordinairement égal à 0<sup>m</sup>,0014 (2/5<sup>1</sup>) ou un peu moins. Premier arceau ventral chargé après son bord antérieur d'un tubercule subarrondi; sensiblemeut relevé en rebord sur les côtés de celui-ci. Jambes de devant subgraduellement épaissies de la base à l'extrémité.

Le Ténébrion lisse à prolongement. George. Hist. t. 1. p. 347. 1.

Tenebrio mortisagus, Schranck, Enum. p. 220, 415 ? - Fource, Entom. paris. t. 1. p. 456. 1. - Razoumow. Hist. nat. du Jorat, t. 1. p. 470. 88. - DE VILLERS, CAR. LINN. Entomol. t. 4. p. 389. 42. — Cuvier, Tabl. élém. p. 545. Blaps mortisaga. Ouv. Encycl. méth. t. 4. p. 308. 3. - Id. Entomol. t. 3. nº 60, p. 3, 2, pl. 4, fig. 2, b. - Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 4rº édit. t. 3, (1803) pl. A. 24. fig. 6. — Id. 2° édit. t. 3. (1816) p. 473. — Schrank, Faun. boic. t. 1. p. 661. 847? - HERBST, Naturs. t. 8. p. 482. pl. 418. fig. 2? -MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 479. 1. - WALCKEN. Entom. paris. t. 1. p. 32. 1. - Тіску, Hist. nat. t. 7. p. 215. - Lats. Gen. t. 2. p. 161. 1. - Id. Règne animal de Cuvier, t. 3. p. 297. - Id. 2º édit. t. 2 de la partic entomol. p. 47. — Dungeril, Diet. des Sc. nat. t. 4. (1816) p. 452 & (?) et ? (д). — La-MARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 410, 2, - Muls. Lettr. t. 2. p. 280. 1. -Steph. Illustr. of Brit. Entom. t. 5. p. 23. 2. d (?) et ? (d) — Id. Man. p. 326. 2558. ♂ (♥) et ♥ (♂) — Westwood, Introd. p. 321. fig. 39. 7. Gurain, iconog. p. 116. pl. 29. fi. 9. 4. — Blancii. Hist. des ins. t. 2. p. 23. Blaps mucronata, LATR. Hist. nat. t. 40. p. 279, 2. pl. 88. fig. 3.

Blaps obtusa, Stunn, Deutsch. Faun. t. 2. p. 206. 4. pl. 44. — Durtsch. Faun. austr. t. 2. p. 283. 3.

Blaps Chevrolatii, Solien, Essai sur les Collapt. in Baudi et Truqui, Studi entom. t. 2. p. 298. 1. — Id. Tiré à part, p. 452. 1.

Long.  $0^{m}$ ,0203 à  $0^{m}$ ,0248 (9 à  $11^{1}$ ). — Larg.  $0^{m}$ .0084 à  $0^{m}$ ,0100 (3 3/4 à 4  $1/2^{1}$ ).

Corps ovale allongé; peu ou point luisant en dessus, luisant en dessous. Tête assez unie, marquée de points plus petits et parfois presque oblitérés sur le front. Epistome longitudinalement marqué dans son milieu d'une raie lisse plus ou moins distincte. Suture frontale anguleusement avancée dans son milieu. Antennes un peu plus longuement prolongées que la base du prothorax; offrant leurs articles quatrième à septième, de moitié au moins plus longs que larges. Prothorax élargi sur les côtés en ligne peu courbe jusqu'aux deux cinquièmes environ de leur longueur, subparallèle ensuite ou faiblement rétréci en ligne droite; muni latéralement d'un rebord parfois faiblement relevé dans ses trois cinquièmes postérieurs; à peine rebordé à la base, mais paraissant muni d'un rebord rendu moins indistinct par une dépression transversale située au-devant de lui; d'un cinquième à peine (o') ou presque d'un quart ( ?) plus large à la base que long dans son milieu; ordinairement marqué de chaque côté, entre la ligne médiane et le bord latéral, vers le milieu de la longueur, d'une impression transversale ou de deux fossettes accolées plus ou moins faibles; offrant rarement les traces presque indistinctes et plus ou moins raccourcies d'une raie longitudinale médiaire; marqué de points ordinairement fins et peu serrés. Elytres près de trois fois aussi longues que le prothorax; médiocrement arquées latéralement; plus larges de la moitié aux trois cinquièmes de leur longueur; ordinairement égales dans ce point (prises ensemble) aux neuf quatorzièmes de leur longueur; terminées par un prolongement caudal court, graduellement rétréci, obtusement tronqué et peu ou point divisé à son extrémité; munics latéralement d'un rebord, indistinct depuis le tiers de leur longueur jusques près du prolongement postérieur, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; subdéprimées sur le dos; marquées de points ordinairement assez fins. Repli presque lisse; graduellement et très-sensiblement rétréci à partir de la base ou près de celle-ci ; égal, vers le milieu, au tiers environ de la partie de chaque élytre visible en dessus; à peine égal, vers les trois quarts de la longueur, à la partie repliée en dessous des élytres. Pièce basilaire ruguleuse; en ogive ou presque en triangle incomplet en devant. Prosternum offrant après les hanches une carene obtuse ou parfois un peu écrasée; faiblement prolongée en dent obtuse après le bord postérieur de l'antépectus, ridée transversalement. Métasternum non relevé en rebord, en devant; creusé, sur le milieu de sa longueur, d'un sillon transversal arqué et plus profond dans son milieu; muni postérieurement de rides moins prononcées. *Postépisternum* rétréci en ligne droite jusqu'à la moitié, légèrement sinué après celle-ci à son côté interne.

Cette espèce est commune presque dans toutes les parties de la France.

Sa larve a été décrite par Haliday (Transact. of the Linnean Soc. of London. t. 2. (1838) p. 400-402. pl. XI. fig. 4. 4 a, dernier segment de l'anneau abdominal. — 4 b Id. vu de profil. — 4 c, d, e, parties de la bouche. — 4 f, antennes. — 4 g, pieds antérieurs. — Westwood, Int. to the modern classif. (1839) 4. p. 329. fig. 39-11. (Ces deux auteurs l'ont donnée comme étant celle du Bl. mortisaga.) — Chapuis et Candèze, Catal. des larves des Collapt. p. 475. pl. 6. fig. 5.

Obs. Elle offre, suivant les individus, des variations assez sensibles: 1° Dans sa forme. Son corps est parfois plus étroit et paraît ainsi suballongé. 2° Dans sa couleur. Quelquefois diverses parties, principalement le labre, les palpes, les jambes, sont brunes au lieu d'être noires. 3° Dans sa ponctuation. Ordinairement assez fine, elle est tantôt plus superficielle, tantôt plus marquée.

Var. 2. Tête chargée entre les yeux d'un léger relief anguleusement dirigé en arrière. (Montagnes de Briançon. Collect. Godart.)

Var. 3. Prothorax incliné à ses angles postérieurs. (Solien. 1. c. var. A.)

Var. 7. Côtés du prothorax relevés en rebord et formant une légère goultière dans ses trois cinquièmes postérieurs.

Var. d. Prothorax offrant une impression antébasilaire peu distincte, d'autrefois inégale et peu marquée.

Var. s. Elytres à intervalles plus ou moins sensiblement convexes, et paraissant ainsi plus ou moins légèrement sillonnées.

Sturm avait confondu cette espèce avec le *B. obtusa* de Fabricius: Le nom donné par Solier empêche toute équivoque.

B. fatidien; Sturm. Ovale-oblong. Cinquième et sixième articles des antennes à peine plus longs que larges. Suture frontale droite dans son milieu. Prothorax faiblement plus large sur les deux cinquièmes, presque parallèle ou à peine rétréci postérieurement; presque plan à la base. Elytres offrant avant la moitié de leur longueur leur plus grande largeur; ordinairement subconvexes; ponctuées d'une manière un peu rapeuse; à rebord en grande partie visible en dessus; à prolongement court, obtus; à repli rêtréci de la base à l'extrémité. Métasternum convexe ou à peine ridé sur son milieu.

- O' Prothorax ordinairement plus parallèle ou moins rétréci dans sa moitié postérieure et paraissant ainsi moins large et moins arrondi vers les deux cinquièmes. Appendice caudal des élytres atteignant jusqu'à 0<sup>m</sup>,0020 (9/10<sup>l</sup>). Ventre chargé sur le premier arceau, entre les hanches intermédiaires, d'une gibbosité oblongue; orné d'une brosse ou touffe de poils roux. Tibias antérieurs légèrement arqués à la base.
- Prothorax ordinairement moins parallèle ou plus sensiblement rétréci dans sa moitié ou ses trois cinquièmes postérieurs, et très-légèrement sinueux avant la base. Appendice caudal des élytres presque nul. Ventre offrant longitudinalement une saillie convexe entre les hanches postérieures; sans brosse de poils. Tibias antérieurs droits.

Blaps mortisaga, Duméril, Dict. des sc. nat. t. 4. p. 453. & (9) et 9 (8). pl. cah. 45. fig. 42. — Herbst, Naturs. t. 8 (Kaef) pl. 428. fig. 3.

Blaps fatidica (CREUTZER), Wiener Auctions-Catalog. — Sturm, Deutsch. Fauna, t. 2. p. 205. pl. 45 a (3), b (\$\varphi\$). — Duftsch. Faun. Austr. t. 3. p. 282. 2. — Fischer de Waldheim, Entomogr. de la Russic, t. 4. p. 486. 3. pl. 46. fig. 3? — Barker-Web et Sabin Berthelot, Hist. nat. des Canar. p. 68. 425. — Solier, Essai sur les Collapt. (Blapsites) in Baudi et Truqui, Studi entom. t. 2. p. 308. — Id. Tiré à part, p. 462. — Küster, Kaef Europ. 3. 47.

Blaps similis, Hist. nat. t. 40. p. 279. — Id. Gen. t. 2. p. 462. Observ. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 411. 3. — L. Dufour, Excurs. entom. p. 66. 394. Blaps obtusa, Curtis, Brit. entom. t. 4. 448. pl. id. — Steph. Illustr. t. 5. p. 23. 2. S(2) et 2(3)— Id. Man. p. 326. 2559. S(2) et 2(3)— Samouel's, Entom. cab. 20. I. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 200. 8. pl. 48. fig. 2.

Long.  $0^{m}$ ,0203 à  $0^{m}$ ,0270 (9 à  $12^{l}$ ). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0084 à  $0^{m}$ ,0112 (3 3/4 à  $5^{l}$ ).

Corps oblong ou ovale oblong; d'un noir obscur en dessus, luisant en dessous. Tête peu unie; marquée de points médiocrement rapprochés, parfois plus légers ou presque effacés sur son milieu; quelque-fois notée postérieurement d'une ligne imprimée arquée en arrière. Suture frontale en ligne droite dans son milieu. Epistome non rayé d'une ligne médiane. Antennes un peu moins longuement prolongées que la base du prothorax; offrant leurs articles cinquième et sixième, à peine plus longs que larges. Prothorax ordinairement en ligne droite (5°), souvent subsinueux, sur les côtés, près de la base (\$\mathbb{Q}\$); rebordé ou même relevé en rebord latéralement; d'un quart environ plus large à la base que long dans son milieu; marqué de points, en général, assez fins (surtout sur le disque) chez le 5°, habituellement plus forte-

ment et parfois subruguleusement ponctué chez la 🔾 ; offrant les traces apparentes ou marquées d'un sillon longitudinal médiaire, n'atteignant quelquesois pas la base et surtout le bord antérieur. Elytres près de trois fois aussi longues que le prothorax; peu arquées latéralement; offrant généralement du quart à la moitié leur plus grande largeur; ordinairement égales dans ce point (prises ensemble) aux trois quarts de leur longueur; terminées par un prolongement caudiforme court, graduellement rétréci, peu ou point divisé à son extrémité; munies latéralement d'un rebord ordinairement indistinct seulement des deux cinquièmes ou de la moitié aux cinq sixièmes de la longueur, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; faiblement convexes sur le dos; marquées de points assez gros, et d'une manière un peu rapeuse ou ruguleuse. Repli marqué de points moins rapprochés et moins profonds; rétréci de la base à l'extrémité; égal vers le milieu au tiers ou un peu moins du dos de chaque élytre; constituant à lui seul presque toute la partie des élytres courbée en dessous et invisible en dessous. Menton et pièce prébasilaire ponctués, rapeux ou ruguleux. Prosternum sensiblement écrasé après les hanches; à peine prolongé après le bord postérieur de l'antépectus; trituberculeux postérieurement : les tubercules latéraux presque nuls : le médiaire ordinairement saillant, mais parfois à peine. Métasternum relevé en rebord en devant; convexe dans son milieu ou n'offrant que sur les côtés les traces peu marquées d'un sillon transverse.

Cette espèce, plus méridionale que l'autre, n'est pas rare dans les environs de Lyon.

Obs. Elle offre, suivant les individus, quelques variations, ainsi:

Var. 2. Parfois le corps des & est proportionnellement plus étroit, avec l'appendice caudiforme plus brusquement rétréci et plus court. (Var. A. Solier l. c.)

Var.  $\beta$ . Prothorax un peu plus large ou au moins aussi large à la base que celle des élytres.

Var. 7. Prothorax proportionnellement plus étroit à la base. (B. Mucronata, (Cristofori.) Solier, ouvrag. cité p. 163. 9 (suivant l'exemplaire typique.)

Var. 8. Elytres offrant des rangées de points striément disposées.

Var. s. Elytres à intervalles plus ou moins légèrement convexes et paraissant ainsi faiblement sillonnées.

Malgré ces variations, les caractères indiqués dans la phrase diag-

nostique, suffisent pour permettre de distinguer facilement cette espèce de la précédente. Elle est d'ailleurs proportionnellement plus large.

Sa larve a été décrite par M. Letzner (Aüs. aus d. Uebers. d. Schlesich. Gesellschafft, 1843, p. 4.) et par M. Perris (Annales de la Soc. entom. de Fr. 2° série, t. 40. 1852, p. 609, pl. 45, fig. 20. — 21.

L'espèce suivante, décrite par Solier, ne m'est pas connue. Je me bornerai à reproduire la description de cet auteur.

B. proxima; Solier. Oblonga subovalis: prothorace vix transverso elytris angustiore, supra planato, ante coarctato paululum inflexo, postice subparallelo, basi angulatim vix emarginato subtruncato, supra dense punctato: elytris minus dense punctatis, postice obtusis ultra abdomen haud productis.

Blaps proxima, Solien, in Baudi et Truqui, Studj entomologici, p. 313. 12.

Long. 0<sup>m</sup>,0190 (8 1/2<sup>l</sup>) Larg. 0<sup>m</sup>,0080 (3 5/8<sup>l</sup>).

Tête couverte de points très-serrés et de plis longitudinaux courts et assez marqués à la partie postérieure, près le prothorax. Ce dernier plan et à peine courbé antérieurement, rétréci vers la tête, mais parallèle dans les deux tiers postérieurs, dos couvert de points enfoncés plus gros que sur la tête, serrés et réunis sur les côtés par des rides longitudinales. Bourrelet marginal effacé au milieu du bord antérieur, bien marqué sur les côtés et un peu moins à la base, qui est très-légèrement échancrée en arc et presque tronquée carrément. Elytres sensiblement plus larges que le prothorax, couvertes de points enfoncés moins serrés et plus petits que celui de ce dernier, avec quelques rides transversales écartées et peu marquées, rétrécies et arrondies postérieurement, mais nullement prolongées au-delà de l'abdomen. Antennes à articles de quatre à sept légèrement allongés, coniques, le septième plus gros que les autres : les trois suivants globuleux, un peu plus étroits que le septième. Abdomen avec quelques points écartés et légèrement rapeux et quelques rides longitudinales peu marquées sur les deux premiers segments où les points sont plus marqués et plus serrés; segment terminal avec une impression formant un sillon arqué en demi-cercle.

France méridionale. (Collection Dupont.)

## NEUVIÈME FAMILLE.

#### LES CRYPTICIENS.

Caractères. Palpes maxillaires à dernier article obtriangulaire ou sécuriforme. Elytres libres; à angles huméraux assez prononcés et presque rectangulairement ouverts; à repli étroit. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon arrondi en demi-cercle en devant, sans échancrure, laissant le labre à découvert : celui-ci transverse. Yeux débordant les joues. Menton laissant complètement à découvert la base des mâchoires. Antennes à dixième article moniliforme ou obtriangulaire, à peu près aussi large que long. Prosternum horizontal, postérieurement terminé en ogive. Tarses spinosules en dessous.

Cette famille est réduite au genre suivant.

# Genre Crypticus, CRYPTIQUE; Latreille (1).

(Κρυπτικός, habile à cacher.)

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Corps ordinairement obtusément arqué longitudinalement. Tête plus large que longue, enfoncée presque jusqu'aux yeux dans le prothorax. Antennes graduellement et assez faiblement plus grosses vers l'extrémité; subcomprimées; prolongées jusqu'aux angles du prothorax (♂) ou un peu moins (♀); de onze articles : le premier , moins long que le troisième : le deuxième , de moitié à peine aussi long que le suivant : le troisième, d'un quart au moins plus grand que le quatrième : les cinquième à dixième, graduellement plus larges proportionnellement à leur longueur, plus sensiblement obtriangulaires ou moniliformes : le dixième, aussi large que long : le dernier, presque orbiculaire ou ovalaire. Prothorax transverse; échancré en devant; coupé en arc assez faible et dirigé en avant, à la base; appuyé sur les élytres, voilant un peu les angles huméraux de celles-ci. Ecusson apparent. Elytres à peine aussi larges ou un peu moins larges en devant que le prothorax à sa partie postérieure; en ogive à l'extrémité. Repli prolongé en se rétrécissant graduellement jusqu'à l'angle sutural ; la seule partie des élytres visible en dessous.

<sup>(1)</sup> Règne animal, distribué d'après son organisat. par Cuvier, 1º édition (1817), t. 3. (par Latreille), p. 298.

Menton élargi d'arrière en avant, relevé en carène longitudinale dans son milieu. Postépisternums presque parallèles, rétrécis d'avant en arrière. Partie antéro-médiaire du ventre en pointe : cinquième arceau plus court que le quatrième, anguleusement dirigé en arrière près des côtés. Pieds médiocres; comprimés. Hanches postérieures prolongées au moins jusqu'au bord interne des postépisternums. Cuisses postérieures non arquées, non canaliculées en dessous. Jambes droites : les antérieures peu élargies. Tarses garnis en dessous de poils spinosules : premier article des tarses postérieurs à peu près aussi long que les deux suivants réunis, notablement plus grand que le dernier. Tarses antérieurs sans dilatation sensible chez le of.

Le Tenebrio quisquilius de Linné, sur lequel cette coupe a été fondée, doit-il être rangé parmi les Pimélides, ou avec les Hélopiaires? Telle est la question qu'on est naturellement porté à se faire, en voyant les places différentes que lui ont assignées les auteurs. Malgré l'analogie qu'il semble offrir avec les Hélops, par ses élytres libres et couvrant des ailes, et par quelques autres caractères, Fabricius, selon nous, le rapprocha de sa place naturelle, en le transportant du genre Hélops dans celui de Blaps. Latreille, en le colloquant avec les Pédines, dans son Histoire naturelle, avait saisi, avec le coup-d'œil observateur qui lui était particulier, les relations intimes qui le lient à ces derniers Coléoptères. Par ses tarses spinosules en dessous, par son menton caréné, par son chaperon, par la base de son prothorax échancrée en arc, par ses habitudes enfin, le Tenebrio quisquilius nous semble un mélasome ailé, destiné avec les Platyscelis et d'autres insectes à faire la transition des Blaps aux Pédines.

- 1. C. quisquillus; Linné. Ovale oblong; assez convexe; d'un noir un peu luisant; densement et finement pointillé. Antennes brunes; subcomprimées; à articles sixième à dixième obtriangulaires. Prothorax offrant des trois quarts aux quatre cinquièmes sa plus grande largeur, rétréci ensuite en ligne courbe. Elytres offrant d'une manière à peine distincte des rangées striales de points. Prosternum assez étroit, rebordé jusqu'à la moitié des hanches. Pieds bruns, avec les tarses d'un rouge brun.
- or Antennes un peu plus longuement prolongées que les côtés du prothorax. Celui-ci plus élargi, moins convexe. Elytres presque parallèles ou faiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers, moins larges que le prothorax dans sa plus grande largeur; moins convexes. Dernier arceau de l'abdomen arrondi en demi-cercle. Pieds un peu plus longs.

?. Antennes un peu moins longuement prolongées que les côtés du prothorax. Celui-ci moins large, plus convexe. Elytres un peu élargies jusqu'à la moitié ou un peu plus de leur longueur, plus larges dans ce point que le prothorax dans sa plus grande largeur : dernier arceau de l'abdomen obtus à son extrémité. Pieds un peu moins longs.

Tenebrio quisquilius, Linn. Faun. suec. p. 226, 821. — Id. Syst. nat. t. 1. p. 676, 43. — De Vill. C. Linn. Entom. t. 1. p. 388, 40.

Le Ténébrion noir lisse, Georg. Hist. t. 4. p. 351. 8.

Helops glaber, Fabr. Syst. entom. p. 258. 9. — Id. Spec. t. 4. p. 326. 44. — Id. Mantiss. t. 4. p. 244. 20. — Oliv. Encycl. méth. t. 7, p. 49. 31. — Id. Entom. t. 3. n° 58. p. 46. 21. pl. 2. fig. 42. — Тібму, Нізt. nat. t. 7. p. 202. — Ісціс. Kaef preuss. p. 420. 3. — Schönh. Syn. ins. t. 1. p. 453. 53. — Gyllenn. Ins. spec. t. 2. p. 338. 2.

Tenebrio luctuosus, Schnank, Enum. p. 219. 413.

Tenebrio nigra, Founca. Entom. paris. t. 1. p. 458. 8.

Pimelia (Helops) lavis, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 2011. 80.

Blaps glabra, Farr. Ent. syst. t. 4. p. 409. 45. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 443. 45. — Parz. Entom. germ. p. 39. 4. — Id. Faun. germ. 50. 4. (♀). — Herest, Naturs. (Kaef) t. 8. p. 492. 42. pl. 428. fig. 42. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 214. 8.

Helops laticollis, Panz. Faun. germ. 36. 4. (3) (Voy. ILLIG. mag. t. 3. p. 453. — Panz. Krit. Revis. p. 34.)

Helops quisquilius, PAYK. Faun. suec. t. 4. p. 96. 4.

Blaps pusilla, Hennst, Naturs. (Kaef) t. 8. p. 199. 23. pl. 129. fig. 4. (3).

Pedinus glaber, LATR. Hist. nat t. 40. p. 281. — Id. Gen. t. 2. p. 164. 4. — DUFTSCH. Faun. Aust. t. 2. p. 287. 3. — Goldfuss, Handb. p. 322. — Muls. Lett. t. 2. p. 281. 4.

Crypticus glaber, Latr. Regn. anim. de Cuvier, 4rº édit. (1817) t. 3. p. 299. — Id. 2º édit. (1829) t. 2 de la partie entom. p. 22. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 414. 1. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 211. — L. Dufour, Excursion entom. p. 396. — L. Redtenb. Faun. Aust. p. 600.

Cpyplicus quisquilius, Stepn. Illust. t. 5. p. 21. 1. — Id. Man. p. 324. 2545. — Козтва, Kaef. Europ. 49. 54.

Long.  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0067 (2 1/2 à 3<sup>l</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0028 à  $0^{m}$ ,0030 (1 1/4 à 1 2/5<sup>l</sup>).

Corps ovale-oblong; médiocrement convexe; noir; un peu luisant en dessus. Téte en ovale transverse; penchée et souvent presque verticalement inclinée; finement ponctuée; faiblement rayée sur la suture frontale, surtout chez la Q. Antennes brunes ou d'un brun rougeâtre;

sensiblement comprimées; à articles sixième à dixième plus ou moins obtriangulaires : le onzième suborbiculaire. Prothorax assez faiblement échancré en arc en devant, avec les angles antérieurs émoussés ; élargi, (et plus fortement chez le ♂ que chez la ♀) en ligne peu courbe jusqu'aux trois-quarts ou quatre cinquièmes, rétréci ensuite en ligne plus courte chez le & que chez la ♀; presque tronqué ou faiblement en arc dirigé en avant à la base, avec les angles sensiblement dirigés en arrière; muni sur les côtés d'un rebord étroit, peu ou point saillant; rayé d'une ligne au-devant et très-près du bord postérieur; une fois (ơ) ou une fois et quart (?) plus large à ce dernier que long sur son milieu; convexe (♀) ou médiocrement convexe (♂), marqué de points rapprochés, ordinairement plus petits chez le o que chez la 9; offrant au-devant de chaque angle postérieur une dépression légère, et souvent nulle, surtout chez la Q; plus rarement noté d'une dépression semblable au devant de l'écusson; noir, avec la partie déclive du bord postérieur souvent d'un rouge brun. Ecusson triangulaire; pointillé. Elytres à peine aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles ou faiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers, et moins larges dans leur plus grande largeur que le prothorax dans la sienne (d'), ou sensiblement et assez faiblement élargies jusques vers la moitié de leur longueur et plus larges dans ce point que le prothorax dans sa plus grande largeur (9), en ogive subarrondie postérieurement; munies latéralement d'un rebord visible sur toute sa longueur, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; plus convexes chez la Q que chez le o"; plus finement ponctuées que le prothorax : ces points forment des rangées striales peu et parsois point distinctes. Dessus du corps d'un noir un peu soyeux; garni de poils fins, clairsemés, peu apparents; densement et assez finement ponctué ou très-finement granuleux. Prosternum à peine plus large que le quart de largeur des hanches antérieures dans leur milieu; prolongé un peu après celles-ci et terminé en ogive; presque horizontal longitudinalement; assez faiblement convexe; densement pointillé; rebordé seulement jusqu'au niveau du milieu des hanches. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière; obtusément arrondis à l'extrémité; de moitié au moins plus étroits à celle-ci qu'en devant. Pieds ponctués; à peine pubescents; bruns, avec les tarses d'un rouge brun: genoux et hanches, surtout les antérieures, souvent de même couleur : cuisses comprimées : jambes peu distinctement spinosules sur leur arête externe: tarses garnis en dessus de cils spinosules : premier article des tarses postérieurs plus long que les deux suivants réunis; plus grand que le dernier.

M. Bouché (1) a donné de sa larve la description suivante :

Corps cylindrico-filiforme; brunâtre sur la tête et le prothorax, presque entièrement brun sur les deux derniers segments; d'un jaune sale sur le reste, avec les articulations d'un gris brun; couvert de petits points, avec le bord des anneaux lisse : dernier segment armé à son extrémité de quatre épines d'un noir brun. Pieds bruns. Stigmates d'un roux brun.

## Long. 0m,0112 (51).

On la trouve en automne et pendant l'hiver dans le bois pourri du saule.

### DEUXIÈME GROUPE.

## LES PÉDINIDES.

CARACTÉRES. Menton laissant complètement à découvert la base des mâchoires; à peine aussi large ou à peine plus large à la base; que les sinuosités postmaxillaires. Epistome profondément échancré ou entaillé dans son milieu, ne laissant voir le labre que dans cette échancrure. Antennes à neuvième et dixième articles généralement moni-liformes, ou aussi larges que longs.

Ces insectes ont de grands rapports de mœurs avec les Pimélides, parmi lesquels plusieurs ont été compris par les divers auteurs. Comme eux, ils se nourrissent généralement de substances organiques altérées ou desséchées. La plupart sont nocturnes; d'autres ont pendant le jour une vie active. Plusieurs se plaisent dans la plupart des provinces de notre pays, mais d'autres, en plus grand nombre, recherchent le ciel plus chaud de nos départements du midi; la plupart se plaisent dans les lieux secs, dans les champs peu cultivés, sur les coteaux exposés aux ardeurs du soleil; quelques-uns ne s'éloignent pas des bords sablonneux de la mer. Les premiers ont généralement le corps noir: celui des derniers est souvent terreux ou d'une teinte en harmonie avec les endroits qu'ils fréquentent.

<sup>(1)</sup> Bouché, Naturgesch. der Insekten, etc., 1834, p. 191. Coléoptères.

Ces insectes se partagent en trois familles.

Repli des Elytres
prolongé jusqu'à l'angle sutural. Parttie
antéro-médiaire du premier arceau ven
tral tronquée et plus large que la partie
no postérieure du mésosternum.
le postérieure du mésosternum.
le postérieure du mésosternum.

Partie médiaire du menton, chargée d'une carène longitudinale médiane avancée ou à peu près jusqu'au bord antérieur : parties latérales ou ailes du menton, généralement apparentes et profondément entaillées en devant, entre la partie médiaire et leur angle antérieur qui est en forme de dent.

PEDINTENS.

PANDARIENS.

OPATRIENS.

## PREMIÈRE FAMILLE.

## LES PÉDINIENS.

CARACTÈRES. Repli des élytres prolongé jusqu'à l'angle sutural. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral tronquée et plus large que la partie postérieure du mésosternum. Menton offrant trois parties plus ou moins visibles: la médiaire, chargée d'une carène longitudinale médiane, avancée ou à peu près, jusqu'au bord antérieur: chacune des latérales ou ailes, entaillée à son bord antérieur, entre le bord de la partie médiaire et leur angle antérieur, qui, par là, est en forme de dent. Youx coupés par les joues. Tête plus large que longue. Elytres à peine plus larges que les angles postérieurs du prothorax, dont les angles s'appuient sur la partie humérale, ou sont reçus dans une fossette humérale de la base des étuis. Dessous du corps creusé sur les côtés de l'antépectus de rides longitudinales profondes, ou de sillons étroits, parfois ponctués ou formés de gros points liés. Cuisses postérieures canaliculées en dessous; généralement arquées, au moins chez le c'.

Cette famille est réduite au genre suivant :

Genre Pedinus, Pedines; Latreille (1).

(Hediror, qui habite la plaine.)

Caractères. Prothorax échancré en arc sur toute la largeur de sa base. Elytres, prises ensemble, arquées en devant.

A ces caractères, et aux précédents, ajoutez:

Corps arqué longitudinalement, et d'une manière ordinairement plus sensible chez la 9 que chez le or; quelquefois presque plan sur sa partie longitudinale médiaire, surtout chez le dernier sexe. Antennes parfois aussi longuement prolongées que les côtés du prothorax, d'autres fois dépassant à peine les deux tiers de ceux-ci, surtout chez la 9; graduellement et très-faiblement plus grosses vers l'extrémité; de onze articles : le troisième, d'un tiers ou de moitié plus long que le suivant : les cinquième à septième , obconiques : les huitième à dixième, ordinairement plus larges que longs (?), ou à peine aussi larges ou moins larges que longs (o'): le dernier, ovalaire. Tête marquée, sur la suture frontale, d'un sillon plus ou moins prononcé, et souvent d'un autre après les yeux. Prothorax échancré plus ou moins profondément à son bord antérieur; rayé, près de ses bords latéraux, d'une ligne ou de strie constituant une sorte de rebord non saillant; marqué au devant du bord postérieur d'une strie basilaire plus faible, partant des angles postérieurs et plus ou moins prolongée vers le milieu; noté assez souvent, surtout entre le dos et les côtés (qui sont finement ponctués), de points en losange, plus ou moins allongés, séparés par des intervalles étroits paraissant par là plus ou moins saillants et constituant une sorte de réseau. Ecusson en triangle plus large que long. Elytres habituellement presque parallèles ou faiblement rétrécies jusqu'aux trois cinquièmes, chez le 🗸, plus ou moins sensiblement élargies dans leur milieu chez la 🔉 ; à neuf stries plus ou moins prononcées: les troisième et quatrième ordinairement unies à leur extrémité, ainsi que les cinquième et huitième : celles-ci, enclosant les sixième et septième qui sont plus courtes; mais offrant parfois des variations dans l'union de ces stries. Repli ordinairement plus large en devant que l'épisternum du médipectus. Cuisses postérieures garnies

<sup>(1)</sup> Précis des caractères génériques des insectes, p. 20.

en dessous, chez le o, de poils flavescents, plus ou moins allongés; glabres chez la 9: les intermédiaires et les postérieures, plus sensiblement arquées chez le o que chez la Q. Jambes de formes variables : celles des deux dernières paires, droites, comprimées, râpeuses et marquées de gros points sur les deux tiers postérieurs de leur côté externe, chez la 2, plus lisses et moins ponctuées chez le & : les antérieures, plus fortement élargies chez ce dernier sexe, offrant à l'extrémité de leur arête externe une échancrure plus grande, chargées en dessous d'une carène longitudinalement arquée : ces mêmes jambes, planes et rapeuses en dessous chez la Q. Jambes intermédiaires du g° comprimées sur la majeure partie de leur longueur, ordinairement en forme d'S peu arquée; souvent chargées au côté interne, chez le même sexe, d'une carène variable, laissant une gouttière entre elle et l'arête dorsale externe, quand cette carène est plus ou moins prononcée et se trouve près du milieu de la face interne; mais d'autres fois nulle ou paraissant se confondre avec l'arête inférieure : sans carène chez la Q. Jambes postérieures faiblement ou un peu inégalement élargies; presque planes ou très-légèrement canaliculées en dessous chez le o', parfois glabres, d'autres fois garnies de cils flavescents; toujours glabres chez la Q. Trois premiers articles des tarses antérieurs des & dilatés et garnis en dessous d'une sorte de brosse.

Ces insectes se tiennent ordinairement cachés pendant le jour sous les pierres, dans les lieux sers ou sablonneux parsemés de plantes basses. Leur vie est principalement nocturne.

- 2 Prothorax ponctué d'une manière plus ou moins réticuleuse. Jambes intermédiaires du d'anguleuses en dessous vers la partie antérieure de la dilatation.
  - β Prosternum plan ou plus ou moins concave. Jambes antérieures du δ échancrées vers le milieu de leur arête inférieure : les postérieures ciliées sur toute leur longueur.
- 1. P. punctato-striatus; (ULLRICH) MULSANT et REY. Oblong; obtusément arqué; d'un noir luisant. Prothorax offrant, vers le tiers ou vers la moitié, sa plus grande largeur; ponctué, souvent d'une manière réticuleuse. Elytres à stries très-apparentes, marquées de points plus profonds, qui les débordent notablement (environ trente-deux sur la quatrième, ou parfois moins): les sixième et septième stries droites en devant. Intervalles assez densement pointillés. Prosternum ordinairement concave, à deux ou trois sillons peu profonds.
  - o'. Cuisses antérieures un peu anguleusement dilatées en dessous,

vers leurs trois cinquièmes; chargées, sur leur côté inférieur ou interne, d'une carène obtuse, laissant assez étroite la gouttière voisine de l'arête interne. Cuisses postérieures légèrement échancrées à l'extrémité. Jambes de devant assez faiblement arquées, élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité, mais échancrées vers le milieu de leur arête inférieure, dans la partie correspondante à la saillie anguleuse de la cuisse; échancrées à l'extrémité de leur arête externe sur le cinquième environ de la longueur de celle-ci; à peine aussi larges dans leur diamètre transversal le plus grand que le quart de leur arête inférieure. Jambes intermédiaires comprimées et dilatées dans leurs deux cinquièmes postérieurs, avec l'angle antéro-inférieur de cette dilatation prononcé, souvent en forme de dent, suivant que la partie de l'arête inférieure qui le suit se montre plus ou moins entaillée ou échancrée; chargées sur leur face interne d'une arête ou d'une carène un peu obtuse, plus rapprochée de l'arête inférieure que de la dorsale, et par là, offrant une gouttière peu marquée au côté interne de leur arête externe. Jambes postérieures canaliculées en dessous, et garnies sur presque toute la longueur de cette sorte de rainure, de longs cils flavescents. Tarses antérieurs offrant les articles dilatés assez longuement ciliés : les intermédiaires presque aussi grêles que les postérieurs.

3 Jambes droites. Tarses non dilatés.

Pedinus punctato-striatus, (Ulricu) (Dej.) Catal. (1837) p. 212. Muls. et Rev, Essai d'une Divis. etc. in Muls. Opusc. 4° cah. p. 173. Pedinus Bassii, (Baudi) in litter.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0090 (3 1/2 à  $4^{1}$ ). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0042 (1 1/2 à 1 7/8).

Corps très-obtusément arqué longitudinalement, presque plan sur les trois cinquièmes antérieurs des élytres; d'un noir un peu luisant. Tête densement ponctuée; peu profondément sillonnée sur la suture frontale. Antennes noires ou d'un noir brun, avec le dernier article au moins d'un fauve livide. Prothorax arqué sur les côtés, c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'au tiers environ ou parfois presque jusqu'à la moitié, faiblement rétréci ensuite; sensiblement plus large vers le tiers ou la moitié de sa longueur que vers la base des élytres; rayé d'une strie basilaire naissant des angles postérieurs et avancée au moins jusqu'à la quatrième strie, en tendant à s'écarter de la base; très-médiocrement convexe; couvert de points assez rapprochés, ayant

plus ou moins de tendance à constituer un réseau, entre le milieu et les bords latéraux; quelquefois réticuleusement ponctué entre ces parties ou même sur presque toute sa surface. Ecusson à peine égal sur la moitié de sa base au cinquième de la largeur de chaque étui; densement pointillé. Elytres presque parallèles jusqu'aux trois-cinquièmes (♂) ou un peu plus larges vers la moitié de leur longueur (♀); médiocrement ou très-médiocrement convexes; à stries très-apparentes' marquées de points subarrondis plus profonds, les débordant plus ou moins, souvent d'un diamètre égal environ à la moitié de l'un des intervalles dorsaux (environ trente à trente-deux de ces points sur la quatrième strie): les cinquième et septième stries en ligne à peu près droite, et parallèles à leur extrémité antérieure. Intervalles presque plans; assez densement ponctué sur un fond paraissant impointillé, souvent peu muni ou presque ruguleux. Dessous du corps d'un noir luisant. Prosternum parfois presque plan et offrant en devant les traces de deux sillons (très-rarement d'un seul), peu profonds ou obsolètes. Postépisternums deux fois et demie aussi longs que leur diamètre transversal le plus grand; offrant vers la moitié ou un peu après leur plus grande largeur.

Cette espèce, très-rare en France, plus particulière à la Sicile et à quelques autres parties méridionales de l'Europe, a été prise à Irigny, près Lyon, par M. Perroud.

Obs. Elle se distingue du P. meridianus par son prothorax ordinairement plus réticuleux; par les stries de ses élytres très-apparentes, marquées de points moins nombreux, plus gros et les débordant notablement; par les sixième et septième stries non incombées en devant, et surtout par son prosternum non convexe. Elle s'éloigne du P. femoralis par la réticulation de son prothorax et la grosseur des points des stries. Le &, par ses jambes antérieures échancrées en dessous, par les postérieures hérissées de poils sur toute leur longueur, ne peut être confondu avec celui des deux autres espèces.

- ββ Prosternum, convexe, à deux sillons, divisant longitudinalement sa surface en trois côtes assez faibles: la médiaire plus saillante. Jambes antérieures du δ non échancrées en dessous: les postérieures ciliées seulement vers l'extrémité.
- 2. P. meridianus; (Des.) Muls. et Rey. Ovale-oblong; plus ou moins arqué; d'un noir peu luisant. Prothorax offrant vers la moitié, un peu avant ou un peu après, sa plus grande largeur; marqué de points ayant

parfois de la tendance à la réticulation. Elytres à stries marquées de points les débordant à peine (environ quarante-deux à quarante-cinq sur la quatrième) : les sixième et septième stries ordinairement incourbées en devant. Intervalles densement ponctués. Prosternum rayé de deux sillons séparés par une côte convexe.

Pedinus meridianus, (Des.) Catal. (1837) p. 242. — Mulsant et Rey, Essai d'une Divis, des derniers Melasomes, in Muls. Opusc. entomol. 4º cah. p. 475. 8.

- o'. Cuisses de devant renslées en dessous vers les trois cinquièmes; chargées en dessous d'une carène obtuse, laissant assez étroite la gouttière voisine de l'arête interne. Jambes de devant élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité, peu sensiblement échancrées sur le milieu de leur arête inférieure ; échancrées à l'extrémité de leur arête antérieure sur le sixième environ de leur longueur; aussi larges dans leur diamètre transversal le plus grand que le tiers à peu près de leur arête insérieure. Jambes intermédiaires comprimées en carré long sur leurs trois septièmes postérieurs, avec l'angle antéro-inférieur de cette dilalation prononcé; souvent sinuées ou entaillées entre cet angle (qui semble alors offrir l'image d'une courte dent) et l'extrémité; chargées sur leur face interne d'une carène obtuse, occupant à peu près la ligne médiane de la largeur, et laissant une gouttière peu profonde, entre elle et l'arête externe ou dorsale. Jambes de derrière presque planes sur leur partie inférieure, peu sensiblement bissinuées sur celle-ci; garnies, vers l'extrémité, de poils flavescents, fins et parfois usés. Tarses antérieurs offrant leurs articles dilatés brièvement ciliés : les intermédiaires faiblement dilatés : le deuxième, presque moins faiblement que le premier.
- Q. Jambes de devant faiblement incourbées sur leur arête inférieure; sans sinuosité: jambes suivantes, droites. Trois premiers articles des tarses antérieurs faiblement dilatés: le premier moins faiblement que les autres.

Long.  $0^{m}$ ,0059 à  $0^{m}$ ,0078 (2 3/4 à 3 1/2<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0036 (1 1/2 à 1 2/3<sup>1</sup>).

Corps souvent obtusément arqué longitudinalement, c'est-à-dire presque plan depuis le tiers jusqu'aux trois cinquièmes des élytres chez le o', ordinairement moins plan ou arqué chez la Q; faiblement ou médiocrement convexe; d'un noir luisant. Tête couverte de points rapprochés; assez légèrement sillonnée sur la suture frontale et plus obso-

l'étement après les yeux. Antennes noires, avec les quatre ou cinq derniers articles moins obscurs, passant graduellement au brun fauve ou au fauve. Prothorax élargi d'abord en ligne courbe, parfois à peine jusqu'au tiers, d'autres fois jusqu'à la moitié ou rarement presque jusqu'aux trois-quarts, presque parallèle ou à peine rétréci postérieurement; offrant ordinairement vers la moitié ou un peu avant sa plus grande largeur; rayé d'une strie basilaire avancée jusqu'au devant de la cinquième ou de la quatrième strie, en s'écartant du bord postérieur à partir du quart externe de la largeur; médiocrement convexe; marqué de points analogues à ceux de la tête, offrant parfois entre le dos et les bords latéraux une légère tendance à la réticulation. Elytres faiblement plus larges vers le tiers (♂) ou après la moitié (♀); à stries peu ou médiocrement profondes, marquées de points les débordant peu et d'un diamètre ordinairement égal au quart des intervalles dorsaux (environ quarante-deux à quarante-cing de ces points sur la quatrième strie): les sixième et septième stries ordinairement incourbées d'une manière sensible à leur extrémité antérieure : la plus voisine de la suture un peu anguleuse vers le septième ou le sixième de la longueur et antérieurement dirigée en ligne presque droite ou peu courbe du côté externe. Intervalles presque plans ; densement et assez finement ponctués, parfois d'une manière légèrement ruguleuse, sur un fond très-finement pointillé. Repli lisse ou légèrement pointillé. Dessous du corps et pieds d'un noir luisant : tarses moins obscurs. Prosternum rayé de deux sillons qui divisent sa surface en trois sortes de côtes longitudinales : la médiaire, à peine plus large et un peu plus saillante que les latérales. Postépisternums près de trois fois aussi longs que larges dans leur diamètre transversal le plus grand; presque d'égale largeur, faiblement plus larges vers le milieu ou un peu après.

Cette espèce est méridionale. Elle n'est pas très-rare dans les environs de Marseille.

Obs. Elle se distingue du P. punctato-striatus par son prothorax à peine réticuleux; par les sixième et septième stries des élytres incourbées ordinairement à leur extrémité antérieure; par les points des stries moins gros et plus nombreux et surtout par son prosternum convexe rayé de deux lignes ou sillons longitudinaux, divisant sa surface en trois côtes longitudinales, dont la médiaire convexe. Les of, sans échanceure vers le milieu de l'arête inférieure de leurs jambes de devant et distincts par d'autres caractères, sont surtout très-faciles à séparer de ceux de l'espèce précédente.

relevé en rebord dans sa périphérie, presque plan et réticuleusement rayé sur le reste de sa surface. Jambes intermédiaires du c' en ligne courbe et non anguleuses en dessous, vers la partie antérieure de leur dilatation.

- 3. P. femoralis; Linné. Médiocrement convexe; d'un noir peu luisant. Prothorax offrant vers le milieu sa plus grande largeur; assez finement ponctué, non réticuleux. Elytres à stries légères, très-étroites, marquées de points assez petits, ne les débordant pas, peu distincts postérieurement (environ quarante-deux sur la quatrième): les sixième et septième droites en devant. Intervalles pointillés. Prosternum ordinairement rebordé, avec la partie médiaire moins saillante, plane, réticuleusement rayée.
- gies depuis la base jusqu'à l'extrémité; échancrées à l'extrémité de leur arête externe, sur le cinquième environ de la longueur de celle-ci; à peine plus de deux fois aussi longues que leur diamètre transversal le plus grand. Jambes intermédiaires comprimées et graduellement élargies; arrondies ou sans angle à la partie antéro-inférieure de leur dilatation; chargées sur leur face interne d'une carène laissant entre elle et leur arête externe, un sillon un peu rapeux, rétréci avant son extrémité. Jambes postérieures glabres et planes en dessous, avec les bords de cette partie plane très-légèrement relevés: cette surface plus large dans le milieu, rétrécie à ses extrémités, surtout à la postérieure. Tarses antérieurs offrant les articles dilatés brièvement ciliés: les intermédiaires un peu moins grêles que les postérieurs.
- Q. Jambes droites ou presque droites, graduellement élargies de puis la base jusqu'à l'extrémité: les antérieures beaucoup plus que les intermédiaires et surtout que les postérieures. Tarses peu ou point dilatés.

Le Ténébrion à stries jumelles, Georga, Hist. abr. 1. p. 348. 3.

Tenebrio femoralis, Linné, Syst. nat. t. 1. p. 679. 32 ( $\heartsuit$ ), (suivant l'exemplaire typique existant à Londres dans la collection de Linné). — De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 393. 24. ( $\heartsuit$ ). — Oliv. Entom. t. 3. n° 57. p. 47. 23. pl. 2. fig. 22 ( $\heartsuit$ ). — Panz. Faun. germ. 36. 6 ( $\heartsuit$ ). — Id. Krit. Revis. t. 1. p. 23 ( $\heartsuit$ ).

Tenebrio gemellata, Founca. Entom. paris. t. 1. p. 23 (9).

Tenebrio dermestoïdes, Fann. Mant. ins. t. 1. p. 212. 14 (♀). — GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 4796. 34 (♀).

Pinelia femoralis, GMEL. CAR. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 2008, 53 (9).

Tenebrio.... Zschach, Mus. Lesk. p. 42. 937.

Blaps femoralis, Fabr. Entom. syst. t. 1. p. 109. 43 (3). — Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 143. 42 (3). — Schneider, Neuest. Mag. p. 356. — Panz. Faun. germ. 39. 6 (3). — Id. Entom. germ. p. 39. 3 (3). — Id. Krit. Revis. t. 1. p. 32 (3). — Herbst, Naturs. t. 8 p. 488. 9. pl. 428. fig. 40 (3). — Illig. Mag. t. 1. p. 340. 41 (3?). — Schönk. Syn. ins. t. 1. p. 446. 45. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 209. 7 (3).

Blaps dermestoides, Fann, Entom. syst. t. 4. p. 407.  $7(\diamondsuit)$ . — Id. Syst. Eleuth, t. 4. p. 442.  $9(\diamondsuit)$ . — Panz. Entom. germ. p. 29.  $2(\diamondsuit)$ . — Walck. Faun, par. t. 4. p.  $32(\diamondsuit)$ . — Tigny, Hist. nat. t. 5. p.  $216(\diamondsuit)$ . — Oliv. Nouv. Dict. d'Hist. nat. (1803) p.  $204(\diamondsuit)$ .

Opatrum femoratum, ILLIG. Vezeich. p. 409. 9 (8).

Opatrum femorale, ILLIG. Vezeich. p. 409. 5 (9).

Helops lavigatus, Panz. Faun. germ. 50. 6 ( $\varphi$ ). — Id. Krit. Revis. t. 1. p. 53. ( $\varphi$ ).

Blaps laticollis, Herbst, Natursyst. (Kaef.) t. 8. p. 498. 22. pl. 429. fig. 3 †

Pedinus dermestoides, Oliv. Nouv. Diction. d'Hist. nat. (4803) t. 47. p. 204 (\$\varphi\$).

Pedinus femoralis. Latr. Hist. nat. t. 40. p. 282. 2 pl. 88. 4 (\$\varphi\$). — Id. Gener.

t. 2. p. 465. 2 (\$\varphi\$). — Duptisch. Faun. austr. t. 2. p. 286 (\$\varphi\$). — Lamarck,

Anim. s. vert. t. 4. p. 412. 4. — Lepelletier Saint-Fargeau et Audinet-Serville, Encycl. méth. (insectes) t. 40. p. 25. 4 (\$\varphi\$). — Duméril, Dict. des sc.

nat. t. 38. p. 214 (\$\varphi\$). et pl. 43. n° 3 (\$\varphi\$). — Muls. Lettr. t. 2. p. 281. 2.

— De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 240. 5 (\$\varphi\$). — L. Redtenb. Faun. aust.

p. 599 (\$\varphi\$). — Küster, Kaef. Europ. 26. 33. — Muls. et Rey, Essai d'une divis., etc. in Muls. opusc. 4° cah. p. 491. et Mém. Acad. d. Lyon t. 3. p. 408.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0086 (3 1/2 à 3 4/5<sup>1</sup>). Larg.  $0^{m}$ ,0061 (2 3/4<sup>1</sup>) ( $\sigma$ ),  $0^{m}$ ,0064 (2 7/8<sup>1</sup>).

Corps longitudinalement arqué, ordinairement plus élevé vers le milieu des élytres ou un peu après; d'un noir luisant et parfois très-légèrement métallique. Téte densement ponctuée; transversalement sillonnée sur la suture frontale. Antennes noires, avec les derniers articles moins obscurs, et le dernier fauve ou d'un fauve testacé. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié ou aux trois cinquièmes, subparallèle (o') ou faiblement rétréci (Q) ensuite; généralement plus large dans son diamètre transversal le plus grand que la base des élytres; offrant une strie basilaire avancée ordinairement jusqu'au niveau de la cinquième strie des étuis, et souvent plus rapprochée de l'écusson, mais alors affaiblie ou peu apparente, en s'écartant d'abord un peu de la base, pour s'en rapprocher ensuite; convexe; marqué de points analogues à ceux de la tête, non réticuleux ou n'offrant qu'une très-légère tendance à la réticulation, sur un fond presque im-

perceptiblement pointillé. Elytres subparallèles (o') jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus, ou faiblement élargies vers leur milieu (?); médiocrement convexes; à stries ponctuées très-étroites, légères ou très-légères, souvent presque réduites, surtout chez la Q, à des rangées striales de points : ceux-ci débordant à peine les stries, peu distincts vers la partie postérieure (environ quarante à quarante-quatre de ces points sur la quatrième strie) : la première et souvent la deuxième stries incourbées à leur partie antérieure, parfois unies en devant ou ayant de la tendance à s'unir, ainsi que les troisième et quatrième : les autres à peu près droites. Intervalles plans ou à peu près ; finement ponctués sur un fond presque imperceptiblement pointillé: les troisième et cinquième, généralement un peu plus larges que leurs voisins, vers le tiers de leur longueur. Dessous du corps et pieds d'un noir luisant. Prosternum ordinairement rebordé avec la partie médiaire moins saillante, rayée de lignes obliquement croisées ou presque réticuleusement ponctuées; offrant parfois, mais rarement sur la partie médiaire un relief plus élevé que les bords latéraux et réticuleusement rayé-Postéputernums deux sois et quart environ aussi longs que leur diamètre transversal le plus grand; arqués à leur côté interne, un peu moins larges en arrière qu'en avant, offrant vers le milieu leur plus grande largeur.

Cette espèce se trouve dans les environs de Paris, et dans diverses autres parties de la France.

Obs. Elle se distingue facilement du P. punctato-striatus par son prothorax non réticuleux; par ses stries marquées de points ne les débordant pas et plus nombreux. Elle s'éloigne du P. meridionalis par son prothorax offrant peu ou point de tendance à la réticulation, par les stries des élytres affaiblies postérieurement; par les sixième et septième stries non incombées en devant; et surtout par son prosternum rebordé et réticuleusement rayé. Le o', par ses jambes intermédiaires non anguleuses en dessous, et par ses jambes postérieures glabres, ne peut être confondu avec celui des deux autres espèces.

## DEUXIÈME FAMILLE.

### LES PANDABIENS.

CARACTÈRES. Repli des élytres prolongé jusqu'à l'angle sutural, généralement un peu dilaté et souvent comme creusé d'une fossette vers le

bord du quatrième arceau ventral. Tête plus large que longue. Yeux soit entiers, soit coupés par les joues. Antennes subcomprimées et grossissant graduellement et faiblement vers l'extrémité; de onze articles: le troisième article sensiblement plus grand que le suivant : les neuvième et dixième submoniliformes, au moins aussi larges que longs : le dernier ovalaire. Ecusson plus large que long. Menton en ovale tronqué ou subcordiforme; soit presque plan, soit relevé sur sa partie longitudinalement médiaire d'une carène obtuse, naissant de la base, à peine avancée au-delà de la moitié de la longueur, plus ou moins sensiblement convexe au-devant de cette sorte de carène. Postépisternums plus ou moins sensiblement arqués à leur côté interne. Partie antéromédiaire du premier arceau ventral, tronquée ou obtusément tronquée en devant, plus large que la partie postérieure du mésosternum. Tarses garnis en dessous de duvet ou de poils spinosules.

Les of ont généralement le ventre plus ou moins sensiblement concave sur sa partie longitudinalement médiaire; les antennes proporlionnellement plus longues; et ils présentent divers autres caractères suivant les genres.

Ils peuvent être divisés en deux branches:

Branches.

ordinairement entiers, quelquefois cependant presque coupés par les joues, mais alors plus larges dans leur partie visible en dessus, qu'ils ne sont longs à leur côté interne. Prothorax appuyé sur les élytres et bissinué à la base, avec les angles postérieurs dirigés en arrière. Elytres creusées d'une fossette à la base, pour recevoir les angles postérieurs du prothorax. Intervalle voisin du repli visible en dessous, plus large que le repli, vers la base du 

coupés par les joues; ordinairement soit presque arrondis, soit moins larges ou à peine aussi larges dans leur partie visible en dessus, qu'ils sont longs à leur côté interne. Prothorax souvent sans sinuosités prononcées à sa base. Héliopathaires,

PREMIÈRE BRANCHE.

### LES PANDARAIRES.

CARACTERES. Yeux ordinairement entiers, quelquefois cependant presque coupés par les joues, mais alors plus larges dans leur partie visible en dessus qu'ils ne sont longs à leur côté interne. Prothorax

appuyé sur les élytres et bissinué à la base, avec les angles postérieurs dirigés en arrière. Elytres creusées d'une fossette à la base, pour recevoir les angles postérieurs du prothorax. Repli en général faiblement élargi vers le quatrième arceau ventral, surtout vers le bord postérieur de celui-ci. Intervalle voisin du repli visible en dessous; plus large que ce repli vers la base du ventre. Côtés de l'antépectus sillonnés et ponctués: côtés des autres parties pectorales grossièrement ponctuées; partie antéro-médiaire du premier arceau ventral offrant ordinairement des rides longitudinales.

Ces insectes vivent des débris des matières animales ou végétales; ils sont généralement nocturnes; pendant le jour ils se tiennent cachés sous les pierres, etc.

Ils se répartissent dans les deux genres suivants :

## Genre Pandarus, PANDARB; (Mégerle).

( Πανδαρος, vulgaire.)

CARACTÈRES. Yeux transverses; entiers; plus larges dans leur partie visible en dessus que longs sur les côtés; limités postérieurement par une sorte de bourrelet terminé en arrière par un rétrécissement. Antennes prolongées jusqu'aux angles postérieurs du prothorax. Tête non ensoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux; chargée au côté interne de ceux-ci d'un repli plus ou moins sensible. Prothorax échancré en devant; à angles postérieurs prolongés en arrière en forme de large dent. Elytres à peine ou faiblement plus larges en devant que le prothorax à sa base; en ogive obtuse postérieurement. Postépisternums ordinairement à peine moins larges en arrière qu'en devant. Pieds médiocrement allongés. Premier article des tarses postérieurs aussi long à

peu près que les deux suivants réunis, environ aussi long ou parfois plus long que le dernier. Corps souvent arqué longitudinalement.

Les of ont les jambes de devant souvent arquées, quelquefois échancrées; les deux ou trois premiers articles des tarses antérieurs et souvent des intermédiaires garnis en dessous d'un duvet presque en forme de brosse et de sortes de ventouses: les deuxième et troisième articles des mêmes tarses plus ou moins dilatés: le deuxième plus large que le troisième: le premier, moins étroit que le quatrième. Ils offrent divers autres caractères suivant les espèces. Les  $\mathfrak P$  ont les jambes de devant peu ou point arquées. Les tarses peu ou non dilatés.

- Obs. Les élytres ont en général neuf stries, y comprise la marginale, outre une strie rudimentaire près de la suture: les première et deuxième stries subterminales: les troisième et quatrième ordinairement unies postérieurement, en enclosant les quatrième et cinquième.
- 1. P. coarcticollis. Très-faiblement convexe; d'un noir peu luisant. Prothorax élargi jusques au delà de la moitié, assez brusquement raccourci en ligne courbe vers les quatre cinquièmes, et presque parallèle ensuite; graduellement épaissi sur les côtés, d'avant an arrière, et parfois rebordé près des angles postérieurs; réticuleux; rayé d'une ligne longitudinale médiane plus ou moins apparente. Elytres d stries ponctuées. Intervalles très-densement et ruguleusement ponctués: les plus internes presque plans: les autres subconvexes: le septième plus saillant, en forme d'arrête sur toute sa longueur. Bord supérieur du repli débordant les élytres en devant. Prosternum à un sillon.
- o'. Jambes antérieures arquées, sensiblement plus larges à l'extrémité que les intermédiaires; sillonnées en dessous; sans échancrure près de l'extrémité de leur arête externe : les intermédiaires munies en dessous, avant l'extrémité, d'une petite pointe. Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous d'une sorte de brosse; les deuxième et troisième des antérieurs et moins fortement ceux des intermédiaires, dilatés; le deuxième des antérieurs aussi large que l'extrémité des jambes.
  - Q. Jambes antérieures moins arquées, à peine plus larges à l'extrémité que les intermédiaires: celles-ci inermes en dessous, vers l'extrémité. Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous d'une sorte de brosse, mais divisée par une ligne longitudinale; les deuxième et troisièmes des antérieurs faiblement dilatés; le mêmes des intermédiaires, non dilatés.

Bandarus tristis, Des. Catal. (1821) p. 65.

Pandarus tristis, Des. Catal. (1833) p. 491. — Id. (1837) p. 212.

Pedinus (Pandarus) tristis. E. Blanchard, in Cuvier, Regn. anim. ed. Croch. p. 364. pl. 48. fig. 8, (patte antérieure.)

Long.  $0^{m}$ ,0123 à  $0^{m}$ ,0135 (5 1/2 à  $6^{l}$ ). — Larg.  $0^{m}$ ,0056 à 0,0067 (2 1/2 à  $3^{l}$ ).

Corps oblong; faiblement ou très-faiblement convexe; d'un noir peu luisant. Tets assez finement ponctuée sur l'épistome; ruguleuse sur le front. Antennes noires à la base, graduellement fauves à l'extrémité. Prothorax élargi en ligne droite ou peu courbe jusqu'à la moitié ou aux trois cinquièmes, rétréci en ligne très-courbe des trois aux quatre cinquièmes, brusquement parallèle ensuite; bissinué à la base, avec les trois cinquièmes médiaires de celle-ci peu arqués en arrière et les angles prolongés en forme de large dent; muni latéralement d'un rebord très-étroit ou parfois presque nul en devant, graduellement élargi ou épaissi jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur; à peine aussi large postérieurement, sans saillie en devant, assez faiblement relevé ensuite; faiblement ou très-faiblement convexe; réticuleux, surtout entre le dos et les bords latéraux; rayé sur la ligne médiane d'un sillon léger, ordinairement moins apparent chez la Q que chez le o. Elytres assez faiblement (♀) ou faiblement (o") élargies jusqu'à la moitié de leur longueur; à stries très-prononcées; marquées de points crénelant un peu les intervalles (environ quarante de ces points sur la quatrième strie : les derniers peu distincts). Intervalles pointillés densement et d'une manière ruguleuse : les deux plus voisins de la suture presque plans sur leurs deux cinquièmes antérieurs : les suivants faiblement convexes en devant, plus ou moins convexes postérieurement: les premier et troisième plus larges et plus saillants postérieurement : le septième, en forme d'arête sur toute sa longueur, uni en devant au neuvième, ou à la partie antérieure du bord du repli, postérieurement lié au troisième. Repli offrant son bord supérieur visible en dessus et débordant les élytres depuis les épaules jusqu'au douzième environ de la longueur. Dessous du corps rayé sur les côtés de l'antépectus de sillons ponctués; réticuleux sur les postépisternums, ponctué densement sur le reste, et d'une manière plus grossière sur les médi et postpectus que sur le ventre. Prosternum creusé d'un seul sillon. Pieds densement ou assez densement ponctués : cuisses glabres en dessous : jambes peu élargies : les intermédiaires et postérieures , sans traces de sillons sur leur arête externe.

Cette espèce ne se rencontre qu'au dessous de Lyon, et par conséquent elle est méridionale par rapport à cette ville; mais on la trouve depuis les plaines jusqu'à des hauteurs assez grandes. Elle a été prise près de la croix du Planil, sur le mont Pila, par plusieurs de nos entomologistes lyonnais. Elle paratt se plaire surtout dans les bois de pins ou dans leur voisinage.

Obs. Pendant la vie, le corps se couvre, suivant la volonté de l'a-

nimal, d'une matière pruineuse.

L'Helops tristis de Rossi, que Dejean regardait comme synonyme de cette espèce, ne peut pas lui être rapporté. Les expressions : thorax convexus; elytra convexa obsolete punctato-striata ne lui sauraient convenir.

# Genre Bioplanes, BIOPLANE.

( Βιοπλανής, qui cherche sa vie de côté et d'autre. )

CARACTÈRES. Yeux presque coupés par les joues, qui se prolongent sur ces organes, en formant un canthus graduellement affaibli; parfois même paraissant entièrement coupés par ce canthus. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois-quarts des côtés du prothorax. Tête enfoncée dans le prothorax à peu près jusqu'aux yeux : ceux-ci, suivis d'un faible bourrelet, puis d'un rétrécissement. Prothorax échancré en devant ; à angles postérieurs en forme de large dent. Ecusson plus large que long. Elytres faiblement plus larges en devant que les angles postérieurs du prothorax ; à angles huméraux prononcés ; en ogive obtuse postérieurement; très inclinées ou presque perpendiculairement déclives à leur partie postérieure. Postépisternum un peu plus étroit en arrière qu'en devant. Pieds médiocrement allongés. Jambes de devant graduellement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité. Premier article des tarses postérieurs moins long que le dernier.

Les tarses sont tous à peu près filiformes dans les deux sexes.

Obs. Les élytres ont ordinairement neuf stries et le commencement d'une dixième plus ou moins apparente, près de la suture : les première et deuxième subterminales : la troisième postérieurement unie à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième unies et plus courtes; les septième et huitième subterminales.

- 1. B. meridionalis. Oblong; médiocrement convexe; noir ou d'un noir brun, luisant. Prothorax médiocrement arqué sur les quatre cinquièmes des côtés, sinué ou presque parallèle ensuite; muni latéralement d'un rebord deux ou trois fois moins étroit que le basilaire. Elytres à stries ordinairement peu profondes, ponctuées (trente-sept à quarante-deux points sur la quatrième). Intervalles un peu crénelés, peu ruguleusement ponctués; presque plans ou peu convexes en devant: les premier, troisième et septième obtusement saillants près de l'extrémité: le troisième, postérieurement élargi: le cinquième plus court, enclos par ses voisins.
- o'. Jambes de devant plus sensiblement arquées; un peu moins brièvement échancrées à l'extrémité, moins larges ou à peine aussi larges vers le commencement de l'échancrure que le cinquième, de la longueur de l'arête externe : les intermédiatres, munies d'une petile épine, près de l'extrémité de leur arête inférieure. Ventre déprimé et ridé longitudinalement sur les trois premiers arceaux.
- ¿. Jambes de devant moins sensiblement arquées; plus brièvement échancrées à l'extrémité; a moins aussi larges vers le commencement de l'échancrure que le quart de la longueur de l'arête externe : les intermédiaires inermes. Ventre convexe et ponctué.

Helops tristis? Rossi. Faun. etrusc. t. 4. p. 236. 586. — Id. Edit. Helw. p. 286. 586.

Phylax meridionalis, (Dej.) Catal. (4821) p. 65. — (4833) p. 492. — (1837) p. 213. Heliopathes quadricollis, (Gaubil) Catal. p. 219? Heliopathes punctatissimus, (Chevrolat, Gaubil) Cat. p. 219 (type).

Long.  $0^{m}$ ,0093 à  $0^{m}$ ,0104 (4 1/8 à 4 2/3). Larg.  $0^{m}$ ,0045 à  $0^{m}$ ,0052 (2 à 2 1/3).

Corps oblong; médiocrement convexe; d'un noir luisant. Tête couverte de points contigus; peu ruguleuse sur le front; creusée d'un sillon sur la suture frontale. Antennes à peine plus longuement prolongées que la moitié ou les trois cinquièmes des côtés du prothorax; noires, avec l'extrémité ordinairement moins obscure. Prothorax échancré en devant en arc obtus et dirigé en arrière, avec les angles antérieurs avancés en espèce de dent; arqué sur les côtés, sinué au devant des angles postérieurs et par là presque parallèle dans son dernier sixième; bissinué à la base, avec le quart médiaire de celle-ci presque en ligne droite et moins prolongé en arrière que les angles; étroitement rebordé sur les côtés et surtout à la base; médiocrement convexe; presque uniformément couvert de points rapprochés, à peine de la grosseur de ceux du front, séparés par des intervalles assez

lisses; offrant rarement les traces très-légères d'un sillon longitudinal médiaire raccourci à ses extrémités, surtout en devant. Ecusson près d'une fois plus large que long. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; légèrement sinuées au bord interne du repli un peu après la partie antérieure de celui-ci et paraissant munies d'une petite dent obtuse aux épaules; presque parallèles ou à peine élargies en ligne peu courbe jusqu'à la moitié de leur longueur; à peine de moitié plus longues que larges, prises ensemble; médiocrement ou peu fortement convexes, souvent déprimées sur les deux premiers intervalles de chacune ; à stries assez prononcées ; mar. quées de points longitudinalement séparés les uns des autres par des intervalles plus courts que leur diamètre : ces points crénelant un peu les intervalles (environ trente-deux sur la quatrième strie): les septième et huitième stries moins rapprochées de la base, en devant et unies entre elles : les première et deuxième, postérieurement subterminales : la troisième, ordinairement liée à son extrémité à la septième, en enclosant les quatrième à sixième. Intervalles assez densement ponctués et souvent d'une manière légèrement ruguleuse; subconvexes, au moins à partir du troisième : celui-ci, ordinairement un peu plus large et postérieurement élargi, plus saillant ainsi que le septième, auquel il s'unit à son extrémité postérieure : le premier ou sutural également un peu élargi et plus saillant en se rapprochant de l'extrémité. Bord interne du repli ordinairement visible en dessus jusqu'au septième de la longueur. Dessous du corps d'un noir plus luisant; marqué, sur les côtés de l'antépectus, de points unis en sillons plus ou moins prononcés; ponctué un peu moins grossièrement sur les médi et postpectus et surtout sur le ventre; noté d'une fossette ou cicatrice de chaque coté des trois premiers arceaux du ventre. Pieds ponctués; noirs, avec les tarses moins obscurs.

Cette espèce est commune en Provence, dans les lieux secs, principalement sur les côtes de la mer. Pendant le jour, elle se cache sous les pierres, dans les fentes de rochers, etc. Pendant l'hiver, on la trouve souvent blottie au pied des astragales voisins du rivage de la Méditerranée. Elle se couvre aussi selon la volonté de l'animal d'une matière pruineuse, blanchâtre, qui donne au corps une teinte bleuâtre.

Obs. J'ai vu dans la collection de M. Chevrolat un individu de cette espèce, inscrit de la main d'Olivier, sous le nom de Pedinus tristis, avec l'indication du Piémont pour patrie. L'entomologiste français aurait-il reçu cet insecte de Rossi? Serait-ce le véritable Helops tristis du

naturaliste de Pise? La description de cet auteur convient bien mieux à notre Bioplanes meridionalisqu'su Pandarus coarcticollis, mais la figure, mal faite d'ailleurs, semble plutôt représenter un Pandare qu'un Bioplane, et la taille indiquée semble confirmer les indications de la figure. Rossi paraît d'ailleurs avoir confondu plusieurs espèces sous le nom de Helopos tristis, car il ajoute à la fin de la description : occurit etiam alius valde minor, qui tantum differe videtur elytris minus obsolete striatis. Enfin l'habitat que donne à son insecte l'auteur italien, se rapporte plutôt aux habitudes des Hélopiaires qu'à celles des Pandarides.

Dans cet état d'incertitude, j'ai conservé à ce Bioplane le nom de meridionalis donné par Dejean, et sous lequel il est généralement connu.

Le B. meridionalis, comme d'autres insectes de cette famille, offre des individus, principalement des Q, dont les intervalles alternes sont assez sensiblement saillants pour donner à ces exemplaires une physionomie particulière, capable de les faire considérer par des yeux peu exercés, comme devant constituer une espèce particulière. Je me suis assuré que ce n'est là qu'une de ces variations exceptionnelles, qui viennentajouter des difficultés nouvelles à l'étude déjà si ardue de cesinsectes.

L'Heliopathes punctatissimus de MM. Chevrolat et Gaubil, provenant de l'Algérie, ne m'a paru s'éloigner que par une taille proportionnellement un peu moins courte, variation légère, particulière à quelques individus o' de cette espèce.

### DEUXIÈME BRANCHE.

## LES HÉLIOPATHAIRES.

CARACTÈRES. Youx coupés par les joues; ordinairement presque arrondis, moins larges ou à peine aussi larges dans leur partie visible en dessus, qu'ils sont longs à leur côté interne.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants:

| yeothorax uyant sur les élytres: sei à angle huméral oncé, le plus souvent ides à la partie anté- terne de leur base, fossette destinée à oir les angles pos- rs du prothorax. | Prothorax non brusquement rétréci sur les côtés, au-devant des angles postérieurs; ordinairement bissinué à la base  Prothorax brusquement rétréci sur les côtés, au-devant des angles | PHYLAX.                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| séparé des élytres par i                                                                                                                                                       | postérieurs ; non bissinué à la base                                                                                                                                                   | Omogrates.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | s'appuya<br>celles-ci<br>creusde<br>creusde<br>d'une fo<br>ferieurs                                                                                                                    | sur les côtés, au-devant des angles postérieurs; ordinairement bissinué à la base  Prothorax brusquement rétréci sur les côtés, au-devant des angles côtés, au-devant des angles postérieurs; non bissinué à la |

Genre Phylax, Phylax; (Megerle), Brullé (1).

(φύλαξ, gardien.)

CABACTERES. Ajoutez à ceux qui sont communs à tous les insectes de cette famille ou de cette branche: Antennes moins longuement prolongées que les côtés du prothorax. Tête graduellement rétrécie après les yeux; chargée d'un pli à leur côté interne; enfoncée dans le prothorax jusqu'à ces organes ou presque jusqu'à eux. Prothorax échancré en arc en devant; postérieurement appuyé sur les élytres; non brusquement rétréci sur les côtés près des angles postérieurs; ordinairement bissinué à la base. Elytres au moins aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; habituellement aussi larges dans leur milieu que celui-ci dans son diamètre transversal le plus grand; généralement creusées à la base d'une fossette, pour recevoir les angles postérieurs du prothorax; à angles huméraux prononcés; en ogive plus ou moins obtuse postérieurement. Postépisternums presque parallèles ou peu arqués au côté interne. Pieds médiocrement allongés. Jambes de devant graduellement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité. Premier article des tarses postérieurs ordinairement moins longs que le dernier.

Les & ont le corps généralement plus étroit, moins arqué longitudinalement; les antennes moins courtes; le prothorax proportionnellement plus large; le ventre concave longitudinalement; les jambes antérieures moins élargies.

Les tarses sont tous à peu près filiformes dans les deux sexes.

1. P. littoralis. Oblong; d'un noir luisant sur les élytres. Prothorax sinué près des angles postérieurs; presque réticuleusement ponctué. Elytres à neuf stries (les deux dernières ordinairement invisibles en dessus) prononcées, marquées de points assez gros, crénelant les intervalles: ceux-ci, rugueusement et finement ponctués, alternativement relevés en toit ou en arêtes médiocrement saillantes, à tranche droite: les autres médiocrement ou assez faiblement convexes: le voisin du repli, en majeure partie invisible, quand l'insecte est examiné en dessous.

<sup>(1)</sup> Brullé, Expédit. scient. de Morée, t. 3. première partie, deuxième section, animaux articulés, p. 209. — Les caractères indiqués par M. Brullé sont assez élastiques pour pouvoir convenir à plusieurs autres genres de nos pédinites. Notre genre Phylax a des limites plus restreintes.

Phylan crenatus, (Del.) Catal. (1821) p. 66.

Phylan crenatus, Del. Catal. Id. (1833) p. 492. — Id. (1837) p. 213.

Phylan littoralis, Solien, in. littér.

Long.  $0^{m}$ ,0090 à  $0^{m}$ ,0100 (4 à 4 1/2<sup>l</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0042 à  $0^{m}$ ,0045 (1 7/8<sup>l</sup> à 2<sup>l</sup>).

Corps oblong; d'un noir peu luisant sur la tête et sur le prothorax, luisant ou un peu luisant sur les élytres. Tête densement ponctuée. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus (\$). ou jusqu'aux trois-quarts (8) des côtés du prothorax; noires, avec les derniers articles paraissant moins obscurs. Prothorax médiocrement arqué sur les côtés, assez faiblement ou peu fortement sinué près des angles postérieurs; bissinué à la base, avec les trois cinquièmes médiaires de celle-ci, en ligne assez faiblement arquée en arrière, obtuse ou subéchancrée dans son milieu; assez faiblement convexe; couvert de points presque ronds, séparés par des intervalles étroits comprimés, un peu saillants, constituant une sorte de réseau; parfois marqué de dépressions ou de fossettes légères. Ecusson en triangle près d'une fois plus large que long. Elytres subdéprimés longitudinalement sur le dos, jusqu'à la deuxième strie, médiocrement convexes ensuite, avec les côtés convexement subperpendiculaires; à neuf stries : les deux premières, plus marquées ou plus profondes: les autres un peu moins prononcées: les deux dernières, ordinairement non visibles en dessus: ces stries marquées de points médiocres ou assez gros, longitudinalement séparés les uns des autres par un intervalle un peu moins grand que leur diamètre (environ vingt-huit de ces points sur la quatrième strie). Intervalles couverts de petits points, contigus ou presque contigus; ruguleux; crénelés jusqu'au quart environ de leur largeur par les points des stries; alternativement relevés en arête ou plutôt en toit, à arête médiocrement saillante, à tranche non onduleuse: autres intervalles à peu près aussi larges que ceux en toit un peu moins saillants, médiocrement ou assez faiblement convexes: le voisin du repli en majeure partie invisible, quand l'insecte est examiné sur sa face inférieure. Dessous du corps marqué de gros points sur les côtés de l'antépectus, noté de points ronds, un peu moins gros sur les côlés du ventre, légèrement ridé sur le milieu de celui-ci. Prosternum rétréci en pointe inclinée ou renversée en dessous, et paraissant, par là, obtus à son extrémité. Pieds ponctués, peu fortement sur les cuisses.

Cette espèce est méridionale, elle est très commune pendant la

belle saison sur les bords méditerranéens de notre ancienne Provence. On la trouve pendant le jour surtout sous les pierres, dans les lieux secs ou humides indistinctement. Elle ne quitte sa retraite qu'aux approches de la nuit. J'ai adopté le nom donné à cet insecte par Solier, Fabricius ayant décrit un Opatrum crenatum.

## Genre Omocrates, OMOCRATE.

(ώμοκραθής, qui a de fortes épaules.)

Caractères. Ajoutez à ceux qui sont communs aux insectes de cette branche: Antennes moins longuement ou plus longuement prolongées que les côtés du prothorax. T'éte graduellement rétrécie après les yeux; enfoncée dans le prothorax presque jusqu'à ces organes. Prothorax échancré en arc, en devant; postérieurement appuyé sur les élytres; brusquement ou assez brusquement rétréci sur les côtés, près des angles postérieurs; non bissinué à la base. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à sa partie postérieure, ordinairement moins larges que celui-ci dans son diamètre transversal le plus grand ; généralement creusées à la base d'une fossette humérale pour recevoir les angles postérieurs du prothorax; à angles huméraux prononcés; en ogive plus ou moins obtuse postérieurement. Postépisternums arqués au côté interne; rétrécis et souvent subsinués postérieurement. Pieds médiocrement allongés. Jambes de devant graduellement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité. Premier article des tarses postérieurs un peu moins long que le dernier.

Les o ont les cuisses et les jambes des deux dernières paires ciliées en dessous ; les tarses antérieurs garnis en dessous d'espèces de ventouses sur les trois premiers articles, et les deuxième et troisième très dilatés : le troisième, un peu plus fortement et échancré en devant pour recevoir une partie du quatrième : les quatre tarses postérieurs garnis de deux rangées de poils raides et assez longs.

Les 2 ont les cuisses et les jambes glabres, et les tarses antérieurs sans dilatation et dépourvus de ventouses.

Obs. Les élytres ont habituellement neuf stries ou rangées striales de points: les première, deuxième, septième et huitième subterminales: les troisième et sixième postérieurement unies en enclosant les quatrième et cinquième.

- 1. 6. abbrevlatus; Otivier. Oblong; médiocrement convexe; d'un noir un peu luisant. Prothorax élargi jusqu'aux deux tiers, puis rétréci en ligne plus courbe jusqu'aux six septièmes, subparallèle postérieurement; ponctué, non réticuleux. Elytres un peu obtusément anguleuses en dehors, aux épaules; à rangées de points ou à stries étroites, ordinairement légères; linéaires, ponctuées (32 à 40 points sur la quatrième). Intervalles finement ponctués. Bord supérieur du repli incisible en dessus après l'angle huméral. Prosternum obtusément tronqué postérieurement.
- o'. Cuisses postérieures garnies de cils flaves, en dessous. Jambes intermédiaires et postérieures hérissées de longs cils flavescents, sur leur côté inférieur. Tarses, surtout les quatre premiers, garnis en dessous de poils roux: deuxième et troisième articles des antérieurs fortement dilatés. Antennes un peu plus longues; corps moins large; jambes de devant à tranche externe presque droite.
- Q. Cuisses et jambes glabres. Tarses tous filiformes et peu garnis de poils en dessous. Antennes de longueur plus médiocre. Corps plus large. Jambes de devant à arête externe sensiblement arquée en dehors.

Tenebrio abbreviatus, Oliv. Entom. t. 3. nº 57. p. 47. 22. pl. 2. fig. 24 (type). Tenebrio tristis, Herrs, Natursyst. (Kaef) t. 7. p. 243. 3. pl. 41. fig. 3? Pedinus hybridus, (pedina hybrida, sans doute par erreur typographique,) Lath. Hist. nat. t. 40. p. 284. 4. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 25. (1817) p. 112. — German, Faun. ins. Europ. 41. 42. — Id. Insect. spec. p. 143. 238. — Lepelletier-Saint-Fargeau et Audinet-Serville, Encycl. méth. t. 40. p. 25. 3.

Heliophilus hybridus, (Des.) Catal. (1821) p. 65.
Heliopathes hybridus, (Des.) Catal. (1833) p. 491. — Id. (1837), p. 212.

Dendarus hybridus, DE CASTEL, Histoire Nat. t. 2. p. 209, 2. — GAUBIL, Catal. p. 219.

Long.  $0^{m}$ ,0123 à  $0^{m}$ ,0147 (5<sup>1</sup> 1/2 à 6<sup>1</sup> 1/2). — Larg. 0,0045 à 0,0056 (2 à 2 1/2<sup>1</sup>).

Corps oblong; d'un noir un peu luisant. Tôte marquée de points médiocrement rapprochés; à suture frontale ordinairement indistincte sur sa majeure partie médiaire; presque sans pli au côté interne des yeux. Antennes prolongées jusqu'aux trois-quarts des côtés  $(\mathbb{Q})$ , ou presque jusqu'aux angles postérieurs  $(\mathbb{Q})$  du prothorax; médiocrement épaisses, à sixième et septième articles presque parallèles

(♂) ou submonilisormes (♀): les neuvième et dixième presque cupiformes; noires, graduellement moins obscures ou fauves à l'extrêmité. Prothorax en arc obtus dirigé en arrière et sinué derrière chaque œil, à son bord antérieur; élargi presque jusqu'aux deux tiers, puis rétréci en ligne plus courbe jusqu'aux six septièmes, parallèle postérieurement; offrant vers les trois cinquièmes ou les deux tiers, sa plus grande largeur; à peine aussi large ou un peu moins large dans ce point que les élytres dans leur milieu; muni latéralement d'un rebord écrasé, ordinairement rétréci ou affaibli postérieurement; faiblement en arc dirigé en avant et peu ou point sensiblement bissinué, à la base; muni à celle-ci d'un rebord très étroit et ordinairement interrompu ou presque interrompu dans son milieu; près d'une fois (♀) ou de trois-quarts (♂) plus large à son bord postérieur que long dans son milieu; médiocrement convexe; uniformément marqué de points à peu près semblables à ceux de la tête. Ecusson en triangle obtus, une sois au moins plus large à la base que long dans son milieu; obsolètement ponctué. Elytres peu ou point émoussés à l'angle huméral; offrant ordinairement à cet angle une dent faible et obtuse dirigée en dehors, plus apparente chez la 9 que chez le o ; élargies en ligne courbe jusques vers la moitié, rétrécies ensuite; avec l'extrémité obtuse; à bord supérieur du repli formant une sorte de rebord sur le septième postérieur de leur longueur; médiocrement convexes; à stries légères ou peu profondes, linéaires; les deux premières postérieurement plus marquées, par la subconvexité des intervalles, notées de points ne les débordant pas (environ 32 à 40 de ces points sur la quatrième). Intervalles finement et densement ponctués; plans; les deuxième, quatrième et sixième, postérieurement rétrécis: les premier, troisième et cinquième plus larges: les premier et deuxième subconvexes à leur extrémité. Repli invisible en dessus presque immédiatement après l'angle huméral, jusqu'aux cinq sixièmes de la longueur; peu pointillé, souvent ruguleux. Dessous du corps plus luisant que le dessus; ponctué et sillonné sur les côtés de l'antépectus; moins grossiérement ponctué sur les médi et postpectus; plus finement ponctué sur le ventre; rayé de quelques rides longitudinales sur la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral. Prosternum ponctué; offrant vers le milieu des hanches sa plus grande largeur, obtusément tronqué postérieurement; rayé d'un sillon longitudinal médiaire, non prolongé jusqu'à l'extrémité, quelquesois presque oblitéré. Postépisternums arqués à leur côté interne, rétrécis à partir de la moitié de leur longueur,

rapeux ou rugueusement ponctués. Pieds noirs avec les tarses à peine moins obscurs: cuisses ponctuées, ruguleuses: les postérieures peu ou point arquées, canaliculées en dessous sur la presque totalité de leur longueur. Jambes antérieures ponctuées triangulairement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité; aussi large en devant que les deux cinquièmes de leur arête inférieure; à peine arquées planes ou plutôt un peu concaves et rapeuses en dessous: les intermédiaires et postérieures, droites, grossièrement ponctuées, rapeuses, spinosules et dentées vers leur tranche externe. Tarses filiformes: premier article des postérieurs moins long que les deux suivants réunis, sensiblement moins long que le dernier.

Cette espèce habite nos provinces du midi. On la trouve depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées. Elle se plaît souvent au bord des champs cultivés. Pendant le jour elle vit cachée. Elle ne sort de sa retraite qu'aux approches de la nuit.

Obs. Elle offre des modifications qui en varient la physionomie. Le o' a généralement le corps moins arqué longitudinalement; moins large et paraissant, par là, plus allongé, le prothorax ordinairement plus large que les élytres: celles-ci, parallèles ou à peu près jusqu'aux trois cinquièmes. Chez la Q, au contraire, les étuis sont habituellement sensiblement élargis dans leur milieu; au moins aussi larges vers ce point que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand, plus convexes ou plus renslés vers les deux tiers de leur longueur; mais on trouve des exceptions à ces règles.

Indépendamment de ces différences sexuelles, les divers individus présentent souvent diverses autres variations plus ou moins sensibles. Ainsi, le prothorax ordinairement ponctué d'une manière simple ou à peu près, offre parfois, près des côtés, quelque tendance à la réticulation; son rétrécissement latéral est tantôt assez brusque, tantôt plus graduel: cette partie rétrécie, quelquefois presque parallèle, plus habituellement un peu obliquement longitudinale, prend rarement la forme d'une sinuosité; sa base offre les traces plus ou moins indistinctes ou plus ou moins sensibles d'une double subsinuosité; sa surface offre quelquefois de chaque côté de la ligne médiane, un gros point enfoncé dont la situation varie.

Les élytres ont, surtout chez le &, l'angle huméral relevé en forme de dent obtuse d'une manière plus marquée (Heliopathes humerosus, Chevrolat); chez la Q, les angles sont babituellement moins saillants et moins rectangulairement ouverts. Les rangées striales de

points sont parfois très légères (Heliopathes nitidus, Chevrolat), quelquefois assez faibles (Heliopathes sublævis, Solien); d'autres fois elles sont plus ou moins prononcées, ou même se transforment en stries.

Quelques individus Q, se rattachant à ces variations extrêmes, offrent avec les exemplaires typiques des différences assez marquées pour parattre devoir constituer des espèces particulières. Ils ont les élytres peu relevées ou un peu déclives aux angles huméraux, moins ou peu distinctement munies d'une petite dent obtuse à ces angles, et paraissant, par là, plus ovalaires; quelques uns de ces exemplaires ont, au lieu de rangées striales, de véritables stries, et même rendues quelquefois plus prononcées par la subconvexité des intervalles : les troisième, cinquième et septième de ceux-ci, sont souvent alors plus saillants, au moins vers leur extrémité postérieure; dans ce cas, parfois les cinquième et sixième stries s'unissent près de la base, au lieu de s'avancer parallèlement jusqu'à elle. A ces variations, d'ailleurs assez rares, se rapportent les Heliopathes proximus, Solien, et intermedius, Chevrolat, des collections. Ces modifications ne sont évidemment que des variations de l'espèce. On trouve toutes les transitions entre l'état normal et les individus présentant les différences signalées ci-dessus. D'autres considérations viennent à l'appui de cette opinion : je n'ai jamais vu aucun 🗸 montrer ces variations singulières, et j'ai trouvé un jour, sous la même pierre, une paire de ces insectes, dont le o offrait tous les caractères généraux de l'espèce, dont la 9 au contraire était conforme à l'H. proximus, reçu en communication de feu Solier.

L'O. abbreviatus se distingue du gibbus par sa taille plus grande; par son prothorax moins régulièrement arqué sur les côtés, offrant plus postérieurement sa plus grande largeur, plus brièvement parallèle ou subparallèle vers l'extrémité de ses bords latéraux, plus indistinctement bissubsinué à la base; par ses élytres offrant aux épaules une petite dent obtuse plus ou moins marquée et dirigée en dehors; à bord supérieur du repli invisible après l'angle huméral; à intervalles non rugueux; par son prosternum généralement obtus ou obtusément tronqué à sa partie postérieure, plus étroitement et souvent à peine sillonné.

L'O. abbreviatus se distingue au premier coup d'œil du Bioplanes meridionalis, par son prothorax sans sinuosités bien marquées à la base.

- 2. O. gibbus; Fabricius. Oblong; médiocrement convexe; d'un noir un peu luisant. Prothorax arqué sur les côtes jusqu'aux cinq sixièmes, parallèle postérieurement; ponctué, non réticuleux. Elytres non anguleuses en dehors, aux épaules; à stries peu profondes en devant, ponctuées (environ 22 à 25 points sur la quatrième). Intervalles pointillés, souvent rugueux, à peine convexes en devants: les troisième, cinquième et septième, convexes et saillants au moins vers l'extrémité, parfois sur presque toute leur longueur. Bord supérieur du repli visible en dessus, au moins jusqu'au sixième de sa longueur. Prosternum arrondi ou en ogive postérieurement.
- o'. Cuisses postérieures, et moins sensiblement les intermédiaires, garnies en dessous de cils flavescents. Jambes intermédiaires et postérieures hérissées en dessous de cils de même couleur graduelle-lement plus longs dans leur partie médiaire. Quatre tarses postérieurs garnis en dessous de ploils flavescents: deuxième et troisième articles des antérieurs, dilatés; le troisième, plus sensiblement. Jambes de devant à tranche externe presque droite.
- Q. Cuisses et jambes glabres. Tarses tous filiformes, presque glabres en dessous. Arète externe des jambes de devant sensiblement arquée en dehors.

Opatrum gibbum, Fabr. Syst. entom. p. 76. 2. — Id. Spec. ins. t. 4. p. 90. 3. — Id. Mant. ins. t. 4. 50. 3. — Id. Ent. syst. t. 4. p. 89. 4. — Id. Syst. cl. t. 4. p. 446. 6. — Gmel. Car. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4632. 3. — Panz. Entom. germ. p. 35. 2. — Id. Faun. germ. 39. 4. — Illig. Kaef. Preuss. p. 408. 3. — Walcken., Faun. par. t. 4. p. 29. 2. — Illig. Magas. t. 4. p. 339. 6. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 470. 3. — Oliv. Encycl. méth. t. 8. p. 504. 27. — Lamarck, Anim. s. v. t. 4. p. 443. 2.? — Gylleng. Ins. succ. t. 2. p. 598. 2. — Duméril, Dict. des sc. nat. t. 36. p. 457. 3. — Saulb. Ins. fenn. p. 482. 2.

Opatrum convexum, Kugel. nº 3. (Voy. Panz. Faun. germ. 39. 4).

Tenebrio pilipes, Herbst, Naturs. t. 7. (Kaef.) p. 260. 29. pl. 412. fig. 3. B(d).

Tenebrio gemellatus, Marsu. Entom. brit. p. 475 (d).

Tenebrio arenosus, Marsu. Entom. brit. p. 475 (Q).

Pedinus gibbus, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 283. 3. — Panzer, Index entom. p. 28. 3. — Lepelletiea Saint-Fargeau et Audinet-Serville, Encycl. méth. t. 40. p. 26. B.

Pedinus maritimus, Leach, Edinburgh Encycl. t. [9. p. 402. — Samouelle, The Entomol. p. 92, pl. 4. fig. 2.

Heliophilus gibbus, Des. Cat. (1821) p. 65. — L. Dur. Excurs. scient. p. 67.

Pedinus gibbium, Curris, Guide, 255. 1.

Phyllan gibbus, Steps. Illust. t. 5. p. 20. 4. — Id. Man. p. 324. 2544.

Heliopathes gibbus, Del. Catal. (1833) p. 191.— Id. (1837) p. 212.— L. Redtene. Faun. austr. p. 598.— Ed. Perris, Lettres, etc. in Mém. de l'Acad. des Sc. de Lyon, 1850, (Sciences) p. 471.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0090 (3 1/2 à 4<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 (1 1/2 à 2<sup>1</sup>).

Corps oblong; médiocrement ou assez faiblement convexe; d'un noir peu luisant. Tête densement ponctuée; déprimée ou obsolètement et largement sillonnée sur la suture frontale. Antennes à peine prolongées jusqu'aux deux tiers des côtés du prothorax ; assez épaisses, moniliformes à partir du cinquième article, avec le neuvième et dixième cupiformes: les neuvième à onzième, un peu plus gros; noires; graduellement moins obscures ou fauves à l'extrémité. Prothorax en arc obtus dirigé en arrière et sinué derrière chaque œil, à son bord antérieur; assez faiblement arqué sur les quatre cinquièmes antérieurs de ses côtés, plus étroit et presque parallèle postérieurement; offrant vers la moitié sa plus grande largeur; un peu moins large ou à peine aussi large dans ce point que les élytres dans leur milieu; muni latéralement d'un rebord uniforme, peu saillant, convexe, faiblement en arc dirigé en avant et peu ou point sensiblement bissinué, à la base; muni à celle-ci d'un rebord très étroit et presque interrompu, dans son milieu; une fois (♀) ou près d'une fois ( o' ) plus large à son bord postérieur que long sur son milieu; médiocrement convexe; uniformément marqué de points à peu près semblables à ceux de la tête. Ecusson transverse; arqué à son bord postérieur; deux fois plus large à la base que long sur son milieu; ponctué. Elytres peu ou point émoussées à l'angle huméral; n'offrant pas à celui-ci une petite dent ou un angle dirigé en dehors, presque parallèles jusqu'à la moitié, faiblement rétrécies ensuite jusqu'aux deux tiers, en ogive postérieurement, médiocrement ou assez faiblement convexes; à stries peu profondes en devant, rendues plus profondes postérieurement par la saillie des intervalles; ponctuées (environ 22 à 25 points sur la quatrième). Intervalles pointillés ou un peu plus finement ponctués que le prothorax; souvent rugueux: les deuxième, quatrième et sixième à partir de la suture, presque plans ou à peine convexes: les premier ou sutural, troisième, cinquième et septième sensiblement relevés en toit

et d'une manière ordinairement plus prononcée vers leur extrémité : le troisième, postérieurement uni au septième, en enclosant les quatrième à sixième. Repli visible en dessus au moins jusqu'au sixème de la longueur, et faisant habituellement paraître les élytres un peu élargies après l'angle huméral jusqu'à ce point ; ponctué. Dessous du corps d'un noir plus luisant que le dessus; pontué et presque sillonné sur les côtés de l'antépectus; un peu moins grossièrement ponctué sur les médi et postpectus; et plus finement sur le ventre; rayé de quelqes lignes ou sillons longitudinaux sur la partie antéro-médiaire da premier arceau ventral. Prosternum rugueusement pointillé ou ponctué; offrant après le milieu des hanches sa plus grande largeur, en ogive postérieurement; perpendiculairement coupé à son bord postérieur, ne dépassant pas le bord de l'arceau : longitudinalement et assez profondément sillonné. Postépisternums arqués à leur côté interne, rétrécis à partir de la moitié de celui-ci et légèrement sinués un peu avant l'extrémité; de moitié à peine aussi larges vers celleci que vers le tiers de leur longueur; ponctués. Pieds noirs, avec les tarses d'un brun rouge ou d'un rouge brun : cuisses assez grossièrement ponctuées; ruguleuses; garnies de poils clairsemés et peu apparents: les postérieures peu ou point sensiblement arquées; non canaliculées en dessous sur la majeure partie de leur longueur. Jambes antérieures triangulairement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité; aussi larges en devant que la moitié de leur longueur; creusées d'une fossette vers la partie médiaire de leur bord antérieur; faiblement arquées; planes ou plutôt un peu concaves et rapeuses, en dessous: les intermédiaires et postérieures, droites; grossièrement ponctuées, rapeuses, spinosules ou denticulées vers leur tranche externe. Tarses filisormes: premier article des postérieurs presque aussi grand que les deux suivants pris ensemble, un peu moins long que le dernier.

Cette espèce se trouve dans les lieux sablonneux et surtout voisins de la mer. On la trouve depuis le nord de la France jusqu'au sud ouest. Elle paraît commune dans le département des Landes.

Genre Heliopathes, Heliopathe; (Dejean.)

( Ηλιος, soleil: «άθη ου «άθος, qui endure.)

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux communs aux insectes de cette branche: Antennes à peine aussi longuement ( ? ) ou moins longuement ( ? )

prolongées que les côtés du prothorax. Tête graduellement rétrécie après les yeux; enfoncée dans le prothorax presque jusqu'à ces organes. Prothorax irrégulièrement arqué sur les côtés, obliquement rétréci en ligne peu ou point sinuée à partir des deux tiers ou un peu plus de sa longueur; tronqué en ligne faiblement arquée en devant, à la base; à angles postérieurs en angle ouvert, peu ou point prolongé en arrière, très isolés des épaules des étuis. Elytres arrondies ou subarrondies à l'angle huméral; ordinairement moins larges que le prothorax dans son diamètre transversal, le plus grand. Pieds médiocrement allongés. Jambes de devant graduellement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité. Premier article des tarses postérieurs sensiblement moins long que le dernier.

Les & ont le ventre longitudinalement un peu concave sur la partie médiaire; les cuisses postérieures, les jambes intermédiaires et postérieures garnies de longs cils en dessous : les cuisses intermédiaires plus brièvement et plus parcimonieusement ciliées ; les deuxième et troisième articles des tarses antérieurs dilatés : le troisième, un peu plus fortement, échancré en devant pour recevoir la base du quatrième : ces articles, ainsi que le premier, garnis en dessous d'un duvet serré ou d'espèces de ventouses.

Les Q ont les cuisses et les jambes glabres, et les tarses sans dilatation et dépourvus de ventouses.

Obs. Les élytres ont ordinairement des stries ou rangées striales de points plus ou moins marquées : les quatrième et cinquième généralement plus courtes et encloses ou presque encloses par leurs voisines.

Ces insectes habitent particulièrement les provinces méridionales.

1. III. luctuosus; Lepel. de Saint-Fargeau et Audinet-Serville. D'un noir luisant. Prothorax subarrondi: sur les deux tiers des côtés, offrant vers ce point ou peu avant sa plus grande largeur, obliquement rétréci ensuite en ligne peu ou point sinuée; à angles postérieurs peu ou point émoussés; muni d'un rebord latéral étroit, saillant, affaibli vers son extrémité; ponctué, presque réticuleux ou réticuleux sur les côtés. Elytres arrondies aux épaules et rebordées par le repli jusqu'au huitième; à stries distinctes, étroites, ponctuées (33 à 38 points sur la quatrième). Intervalles assez finement ponctués, subruguleux; presque plans en devant: les premier, troisième, cinquième et septième saillants ou gra-

duellement un peu en toit à leur extrémité. Prosternum faiblement tuilé; obtusément tronqué postérieurement.

- des côtés du prothorax. Cuisses intermédiaires peu garnies de poils: Cuisses postérieures, jambes intermédiaires et postérieures garnies en dessous de cils d'un blanc flavescent. Tarses antérieures garnis, en dessous des trois premiers articles, d'un duvet serré, et de sortes de petites ventouses; à deuxième et troisième articles très dilatés: Tarses intermédiaires et postérieurs garnis en dessous de deux rangées de longs poils roux.
- Q. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts environ de la longueur des côtés. Cuisses et jambes glabres. Tarses à articles filiformes; garnis en dessous d'une double rangée de longs poils roussâtres peu allongés. Heliopathes hispanicus, (Del.) Catal. (1833). p. 491. Id. (1837). p. 212. Pedinus luctuosus, Lepeletter de Saint-Fargeau et Audinet-Serville, Encycl. méth, t. 40. (1825), p. 27. 9. (suivant l'exemplaire typique existant dans la collection de M. Chevrolat). Heliophilus hispanicus, Del. Cat. (1824). p. 65.

Long.  $0^{m}$ ,0090 à  $0^{m}$ ,0100 ( 4 à 4 1/2<sup>1</sup>). —  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 ( 1 1/2 à 2<sup>1</sup>).

Corps oblong; médiocrement convexe; d'un noir luisant. Tête densement ponctuée. Antennes noires, un peu moins obscures vers l'extrémité, soit par l'effet de leur couleur naturelle, soit par l'effet du duvet. Prothorax échancré en arc obtus en devant, avec les angles un peu avancés; un peu et inégalement arqué sur les côtés; subarrondi vers les cinq septièmes ou deux tiers, offrant vers ce point un peu au-devant sa plus grande largeur, obliquement rétréci ensuite en ligne peu ou point sinuée; muni latéralement d'un rebord étroit, ordinairement sensiblement saillant au moins jusqu'aux deux tiers, mais souvent affaibli vers son extrémité; à angles postérieurs peu ou à peine émoussés et trés ouverts, correspondant à la cinquième strie ou à peine en dehors de celle-ci ; en ligne presque droite ou très faiblement en arc dirigé en devant, à la base; à rebord basilaire interrompu dans son tiers médiaire; convexe ou peu fortement convexe; ponctué sur le dos, plus ou moins sensiblement réticuleux près des côtés. Ecusson en triangle une fois plus large que long; ponctué; un peu relevé à l'extrémité. Elytres arrondies aux épaules;

assez étroitement rebordées à celles-ci, par le bord supérieur du repli, jusqu'au huitième environ de la longueur; presque parallèles jusqu'aux deux tiers, ou assez faiblement élargies vers le milieu, obtuses postérieurement, avec le bord du repli visible sur le dernier sixième de leur longueur; très médiocrement convexes sur le dos, convexes et inclinées sur les côtés; à stries distinctes, étroites, ordinairement linéiformes; marquées de points les débordant à peine et longitudinalement séparés les uns des autres par un espace à peine égal à leur diamètre (environ 33 à 38 de ces points sur la quatrième strie). Intervalles assez finement ponctués; un peu ruguleux; ordinairement plans ou à peine convexes en devant : les premier, troisième, cinquième et septième postérieurement plus larges que leurs voisins, graduellement saillants ou obtusément un peu en toit: le cinquième souvent presque depuis la base; les autres, à partir d'un point moins rapproché de celle-ci. Repli finement ponctué, parfois ruguleux. Dessous du corps marqué sur les côtés de l'antépectus de gros points souvent en partie au moins unis en sillons. Prosternum densement et assez finement ponctué; obtusément tronqué à l'extrémité; peu profondément tuilé ou creusé d'un sillon large, naissant généralement au niveau de la partie antérieure des banches, parfois en partie oblitéré; rayé, au devant des hanches, d'une ligne prolongée environ jusqu'à la moitié de celles-ci. Postépisternums rapeux. Ventre ponctué. Pieds ruguleusement ponctués; noirs, luisants.

Cette espèce habite les environs de Marseille et diverses autres parties du midi. Elle court en jour midi dans les lieux sablonneux et brûlés du soleil. Elle n'est pas rare de mai à la fin de juillet.

#### TROISIÈME FAMILLE.

#### LES OPATRIENS.

Caractères. Repli des élytres généralement non prolongé jusqu'à l'angle sutural; quelquefois cependant entier, c'est-à-dire prolongé jusqu'à cet angle, chez des insectes ayant, soit la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en pointe ou en ogive, soit les jambes de devant fortement élargies en triangle, presque aussi larges à leur extrémité que longues à leur côté le plus court. Tête plus large que longue; généralement entaillée plutôt qu'échancrée au milieu du bord antérieur de l'épistome. Antennes insérées dans le bord laté-

ral formé par les joues; courtes ou assez courtes; graduellement subcomprimées et grossissant vers l'extrémité; de onze articles: le premier, renslé; le deuxième, court; le troisième, de moitié environ plus long que le suivant; les cinquième et sixième, ou cinquième à septième, submoniliformes; les septième à dixième, ou au moins les huitième à dixième, transverses, ordinairement cupiformes, constituant avec le dernier une massue plus ou moins brusque ou plus ou moins graduelle. Prothorax plus large que long. Elytres soit un peu plus larges, soit un peu moins larges en devant que le prothorax, soit à peu près de même largeur que lui, presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, ou faiblement renslées chez diverses Q, en ogive ou subarrondies postérieurement. Menton de forme variable; tantôt élargi depuis la base jusques près de son bord antérieur ou subcordiforme, et n'offrant pas de traces de parties latérales, tantôt en angle ou en ogive étroite dans sa moitié antérieure et offrant alors de chaque côté de cette partie principale, une aile ou partie latérale plus ou moins étroite entaillée en devant, montrant par là son angle antérieur en forme de dent : ces ailes plus ou moins apparentes, mais généralement plus rétrécies et moins distinctes que chez les Pédines. Postépisternum généralement parallèles. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral de forme variable, tantôt tronquée ou obtusément tronquée chez les uns, comme dans les familles précédentes, tantôt en ogive ou en pointe. Pieds médiocres. Jambes de devant offrant souvent des modifications remarquables, suivant les genres ou les espèces. Tarses habituellement garnis en dessous de poils spinosules el parsois moins raides ou plus slexibles. Ongles simples.

Les o' ont ordinairement le ventre plus ou moins sensiblement concave sur sa partie longitudinalement médiaire; les antennes pro portionnellement moins courtes ou un peu plus longues; ils présentent courtes proportionnellement moins courtes ou un peu plus longues; ils présen-

tent en outre divers autres caractères selon les genres.

Ces insectes se partagent en deux branches:

Branches.

péu ou point saillants; débordés latéralement par les joues, qui les coupent en grande partie, et qui forment sur leur côté externe une tranche ou un canthus, contre le bord postérieur duquel vient habituellement s'appuyer l'angle antérieur du prothorax....

OPATRAIRES.

globuleux; saiflants; à grosses facettes; débordant les joues qui ne forment pas de canthus prononcé sur leur côté externe

LEICHENAIRES.

21

### PREMIÈRE BRANCHE.

#### LES OPATRAIRES.

CARACTÈRES. Yeux peu ou point saillants; débordés latéralement par les joues, qui les coupent en grande partie, et qui forment sur leur côté externe une tranche ou un canthus, contre le bord duquel vient habituellement s'appuyer l'angle antérieur du prothorax, qui contribue ainsi à enclore l'œil au côté extérieur.

La disposition prise par la nature, pour protéger les organes de la vision de ces insectes, suffit pour révéler leurs habituels fouisseuses. Chez les premiers, les jambes antérieures sont grêles ou peu élargies; chez les autres, elles s'élargissent en une sorte de triangle, souvent armé de dents sur sa tranche externe.

Cette branche peut être partagée en deux rameaux :

#### PREMIER RAMEAU.

#### LES OPATRATES.

CARACTÈRES. Repli des élytres à peine prolongé au delà du quatrième arceau. Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'au delà des yeux; offrant sa plus grande largeur au-devant de ces organes, vers la partie la plus dilatée des joues; profondément entaillée au bord antérieur de l'épistome. Joues formant sur les yeux un large canthus. Antennes parfois prolongées à peine jusqu'aux deux tiers des côtés du prothorax; d'autres fois dépassant faiblement les angles postérieurs; à premier article en grande partie voilé par le rebord formé par les ioues: les huitième à dixième, et parfois quelques-uns des

Rameaux.

précedents, plus larges que longs; le onzième, variable. Prothorax plus large que long; échancré en arc ou presque en demi-cercle, en devant; à bords latéraux tranchants; généralement bissinué à la base; souvent en gouttière près des côtés. Ecusson apparent. Dernier article des tarses postérieurs le plus long.

Ces insectes vivent de débris de matières organisées, principalement de substances végétales. Ils habitent généralement les lieux secs ou sablonneux. Ils sont diurnes, et souvent recherchent les lieux les plus expressés.

lieux les plus exposés au soleil.

Ils peuvent être partagées en deux genres.

à peine plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; presque cordiforme, élargi d'arrière en avant, jusqu'aux deux tiers au moins de sa longueur à partir de la base; presque tronqué à son bord antérieur, avec les angles de devant subarrondis; sans traces de parties latérales.

OPATRUM.

Geares.

notablement plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; en losange, élargi, à partir de la base, environ jusqu'à la moitié de sa longueur, rétréci ensuite en devant, offrant ainsi dans sa moitié antérieure, ou du moins dans celle de sa partie centrale, un angle ou une ogive étroite; présentant ordinairement de chaque côté de cette partie principale, une aile ou partie latérale plus ou moins apparante, profondément entaillée en devant, avec son angle antéro-externe en forme de dent.

GONOCEPHALUM.

## Genre Opatrum, Opatre; Fabricius (1).

(Opatrum, étymologie obscure (2).

CARACTÈRES. Menton à peine plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; presque cordiforme, élargi d'arrière en avant jusqu'aux deux tiers au moins de sa longueur, à partir de la base; presque tronqué à son bord antérieur, avec les angles de devant subarrondis; sans traces de parties latérales. Prothorax

<sup>(1)</sup> Systema entomologiæ (1775). p. 76. Genre 23.

<sup>(2)</sup> Philosophia entomologica. p. 410.

souvent profondément bissinué à la base, avec les angles postérieurs en forme de large dent, voilant ordinairement un peu l'angle huméral des étuis. Elytres habituellement un peu plus étroites en devant que le prothorax à ses angles postérieurs. Ailes nulles ou incomplètes. Jambes de devant peu ou point élargies. Corps le plus souvent granuleux.

1. O. sabulosum; Linné. Assez faiblement convexe; noir, souvent terreux. Prothorax faiblement arqué sur les côtés, presque plan près de ceux-ci, avec le rebord latéral relevé; d deux sinuosités en arc régulier à la base; granuleux. Elytres un peu moins larges en devant que le prothorax; munies d'une petite dent humérale dirigée en dehors; à stries légères, chargées de tubercules (huit à douze sur la quatrième) paraissant souvent appartenir en partie aux intertervalles; ceux-ci très finement granuleux: les deuxième, cinquième et septième, saillants.

Silpha sabulosa, Linn. Faun. suec. p. 450. 456.— Id. Syst. nat. t. 4 p. 572. 47. — Scopol. Ent. earn. p. 24. 58. — Goeze. Entom. Beyt. t. 4. p. 483. 47. — Schrank, Enum. p. 45. 83 (84). — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4632. 2. — DE VILLERS. CAR. Linn. Entom. t. 4. p. 79. 44.

Opatrum sabulosum, Fabr. Syst. entom. p. 76. 4. - Id. Spec. ins. t. 4. p. 89. 2. - Id. Mant. t. 1. p. 50. 2. - Id. Ent. syst. t. 1. p. 89. 3. - Id. Syst. el. t. 1. p. 116. 5. - Petagn. Spec. p. 7. 32. - Preyssl. Boehm. Ins. p. 89. 83. - Rossi, Faun. etr. t. 1. p. 56, 437. - Id. ed. Helw. p. 59, 437. - Panz. Faun. germ. 3. 2. - Id. Entom. germ. p. 35. 4. - Id. Index. p. 26. 4. — Herbst. in Fuessly's, Arch. 5me cah. p. 35. 4. — 1d. Trad. fr. p. 51. - Id. Naturs. t. 5. p. 214. 3. pl. 52. fig. 5. - Olivier, Entom. t. 3. nº 56, p. 6, 5, pl. 1, fig. 5, - Id. Nouv. Dict. t. 16, p. 254. - Id. Encycl. métho. t. 8. p. 497. 1. — Сереви. Faun. ingr. prodr. p. 41. 32. — Ісце. Verzeich, p. 407, 2. — PAYK. Faun. suec. t. 4. p. 81, 4. — Schrank, Faun. boic. t. 4. p. 519, 602. - WALCK. Faun. par. t. 4. p. 28. 4. - TIGNY, Hist. t. 7. p. 185. — LATR, Hist. nat. t. 40. p. 285, 4. pl. 88. fig. 5. — Id. Gen. t. 2. p. 466. 1. - Id. Regn. anim. (1817). t. 3. p. 298. - Id. (1829) (part. entom.) t. 2. p. 23. - Id. Nouv. Dict. d'hist. nat. t. 29 (1818). p. 525. — Schonn. Syn. ins. t. 1. p. 121. 7. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 169. 40, pl. 40. — Duftsch. Faun. austr. t. 2. p. 292. 3. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 413. 1. - Samouelle, The. Entom. p. 51. 193. pl. 2. fig. 8. - Gyllenii. Ins. succ. t. 2. p. 597. 1. - Goldfuss, Handb. p. 321. - Dumenil, Dict. d'Hist. nat. t. 36. p. 457. 4. - Curtis, Brit. ent. t. 7, 349. 4. - Muls. Lettr. t. 2. p. 282, 1. — Steps. Illustr. t. 5. p. 47. 1. — Id. Man. p. 323. 2539. - Sahlb. Ins. feun. p. 482. 1. - E. Blanchard, in Cuvier, Regn. anim. ed. Croch. p. 366. pl. 49. fig. 2. a, b, c, détails. - DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 211. pl. 18. fig. 6. - L. Duf. Excurs. p. 67. 395. - L. REDTENB. Faun. aust. p. 597. - Küsten, Kaef, Europ. 2. 26.

Le tenebrion à stries dentelées, Geoffn. Hist. abr. t. 1. p. 350. 7. Tenebrio rugosus, de Geer, Mem. t. 5. p. 43. 5. pl. 2. fig. 21. 22. Tenebrio sabulosa, Founc, Entom. par. t. 4. p. 458, 7. Tenebrio (opatrum) sabulosus, Cuvien, Tabl. élém. p. 547.

Long.  $0^{m}$ ,0073 à  $0^{m}$ ,0084 ( 3 1/4 à 3 3/4<sup>1</sup> ). — Larg.  $0^{m}$ ,0028 à  $0^{m}$ ,039 ( 1 1/4 à 1 3/4<sup>1</sup> ).

Corps oblong, presque parallèle sur les trois cinquièmes médiaires de la longueur; assez faiblement (♂) ou médiocrement (♀) convexe; noir, mais ordinairement cendré ou terreux; presque glabre, garni de soies livides, très courtes, peu apparentes, souvent usées. Tête linement granuleuse; sillonnée sur la suture frontale; chargée d'un faible relief au côté interne des yeux, et ordinairement d'un autre plus obtus et moins distinct sur la partie longitudinale médiaire du front. Antennes à peine prolongées au delà des deux tiers (?) ou des trois quarts (o') des côtés du prothorax; noires ou d'un noir brun, avec la moitié apicale du dernier article revêtue d'une pubescence blanchâtre; garnies de poils peu épais, grossissant à partir du septième article: le troisième, de moitié au moins plus long que le quatrième; les septième à dixième, cupiformes, plus larges que longs; le onzième, moins court que le dixième, de moitié plus large que long, en ogive obtuse à son extrémité. Prothorax échancré presque en demi-cercle en devant: faiblement arqué sur les côtés, c'est-àdire élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, faiblement rétréci ou presque parallèle ensuite; bissinué à la base, c'est-à-dire sinué en ligne courbe régulière, vers chaque cinquième externe, avec la partie médiaire obtuse ou tronquée (o') ou obtusément arquée en arrière (?), un peu moins prolongé à cette partie médiaire (surtout chez le o') qu'aux angles postérieurs qui sont prononcés, un peu dirigés en arrière en forme de large dent et un peu aiguement ouverts; rayé, au devant de la base, d'une ligne naissant vers chaque angle postérieur, à peine prolongée au-delà de chaque sinuosité, en s'écartant graduellement un peu du bord postérieur : cette ligne, plus prononcée ou plus profonde vers le point le plus avancé de chaque sinuosité: ce point, dépassant à peine la partie médiaire de la base, du huitième de la longueur du segment; un peu plus d'une fois plus large à la base que long sur son milieu; faiblement conveve sur le disque, avec la partie rapprochée de chaque bord latéral presque plane ou en large gouttière, égale environ au cinquième de la moitié de la largeur vers

la moitié de la longueur ; à rebord latéral relevé et un peu tranchant ; assez finement granuleux ; ordinairement déprimé au devant de chaque sinuosité; souvent un peu inégal, offrant, de chaque côté de la ligne médiaire, des traces plus ou moins faibles de quelques bosselures longitudinales raccourcies. Ecusson en triangle à côtés curvilignes; d'un quart environ plus large que long: finement granuleux. Elytres un peu moins larges en devant, surtout chez le o, que le prothorax à ses angles postérieurs; un peu voilées aux épaules par ces derniers; obliquement coupées sur les côtés de leur base, à partir de la sixième strie, faiblement échancrées en arc dirigé en arrière sur leur partie médiaire, prises ensemble; munies d'une petite dent diririgée en dehors, à l'angle huméral; parallèles, jusqu'à leur trois cinquièmes (♂), ou faiblement élargies dans leur milieu (♀), en ogive obtuse et à peine sinuée postérieurement; munies latéralement d'un rebord étroit, peu saillant et un peu tranchant; médiocrement (?) ou assez faiblement (o') convexes; à neuf stries très légères, parfois peu distinctes, chargées chacune, à l'exception de la marginale, de points tuberculeux assez gros, situés à des distances inégales et un peu variables, plus étendus sur les intervalles saillants que sur les autres (ordinairement huit à douze de ces tubercules sur la quatrième strie): la cinquième strie correspondant au point le plus avancé de la sinuosité de la base du prothorax. Intervalles finement granuleux: les premier, troisième, cinquième et septième, à peine aussi larges ou un peu moins larges que les autres, saillants en forme de côtes subconvexes, paraissant comme dentés de chaque côté par les tubercules des stries qui sont liés à eux, et qui souvent paraissent leur appartenir en partie : intervalles pairs plans : le deuxième déprimé et formant souvent une sorte de gouttière, avec le premier qui est déclive à son côté interne. Repli granuleux Ailes nulles ou rudimentaires. Dessous du corps ponctué. Menton subcordiforme; assez fortement élargi d'arrière en avant; très obtusément arqué à son bord antérieur, avec les angles antérieurs arrondis; offrant sa plus grande largeur vers les trois cinquièmes de sa longueur à partir de la base ou un peu plus avant : plan ou à peine chargé d'une carène très obtuse dépassant à peine la moitié basilaire de la longueur: ce menton n'offrant pas de traces des parties latérales qui sont oblitérées. Prosternum peu arqué longitudinalement; élargi d'avant en arrière jusqu'au milieu des hanches; terminé après celles-ci en arc obtus ou en ogive, comprimé ensuite et verticalement caréné; trisillonné en dessus; le sillon médiaire souvent peu distinct. Postépisternums presque parallèles; quatre fois aussi longs que larges; moins larges à leur extrémité que la partie voisine du repli. Pieds noirs ou d'un noir brun, avec les tarses souvent un peu moins obscurs; ruguleusement ponctués: jambes de devant sensiblement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité; aussi larges à celleci que les deux cinquièmes ou un peu moins de leur arête externe.

Cette espèce est commune presque dans toutes les parties de la France, on la trouve principalement dans les lieux secs et sablonneux. Quelquefois on voit un assez grand nombre d'individus rassemblés

sur les taupinières exposées au soleil.

Obs. Le corps des Q est ordininairement moins parallèle, plus convexe que celui des o, et présente quelques autres différences plus ou moins sensibles à l'œil. Mais, outre ces particularités relatives aux sexes, l'espèce présente des variations plus on moins frappantes. Ainsi, la partie du prothorax voisine des bords latéraux est tantôt presque plane, tantôt en gouttière plus ou moins prononcée, suivant que le rebord est plus ou moins relevé. La partie de la surface du même segment limitée par ces gouttières, souvent régulièrement convexe, présente d'autre fois, de chaque côté de la ligne médiane, les traces de deux ou trois bosselures longitudinales, inégalement rapprochées de la base et du bord antérieur : la plus interne et la suivante, moins avancées que la voisine de la gouttière; celle-ci, la moins étroite ou la plus large. Les intervalles saillants des élytres le sont ordinairement d'une manière évidente, d'autres fois ils le sont à peine. Dans le second cas, les points tuberculeux occupent souvent une assez grande partie de la moitié de leur surface, semblent leur appartenir autant qu'à la strie, parfois se touchent ou à peu près et forment avec leur pareil, sur le dos des intervalles, une petite bande saillante transverse (Var. 2. opatrum transversum). Dans le premier cas, les points tuberculeux refoulés par les intervalles saillants, semblent appartenir plus spécialement ou presque exclusivement aux stries (Var. \$6. O. granulosum, Solier). Quelquefois ces tubercules au lieu d'être arrondis et opaques, sont ovalaires, oblongs ou même suballongés et luisants (Var. y. O. meridionale, Solika). Enfin d'autres fois les intervalles saillants se montrent plus rétrécis (Var. 5. O. europæum, Chevrolat). La disposition de ces points, tantôt en quinconce, tantôt opposés ou presque opposés de chaque côté des intervalles saillants; leur nombre variable sur les mêmes stries, suivant les individus; les petites soies parfois apparentes, d'autres fois presque indistinctes sur les élytres, sont encore autant de causes

qui contribuent à modifier le faciés et à tromper un œil peu exercé, J'ai trouvé dans les Basses-Alpes, deux individus o', qui semble. raient peut-être, d'après l'examen des parties internes, constituer une espèce particulière (O. sculptum). A l'extérieur, ils sont remarquables par une taille plus avantageuse (0,0100 - 4 1/2), par les jambes antérieures un peu moins élargies et par les bosselures du prothorax. Ce segment offre une ligne longitudinale médiaire étroite, peu saillante, postérieurement terminée par une sorte de renslement sillonné qui n'atteint pas la base; de chaque côté de cette figne, se montrent, assez prononcées, quatre bosselures longitudinales; les deux internes, presque linéaires, parallèles, moins avancées: l'externe de celles-ci, formant postérieument à son côté extérieur la limite interne de la fossette située au devant de la sinuosité basilaire: la troisième bosselure, rapprochée de la base, dirigée vers l'angle postérieur, affaiblie ou presque nulle dans son milieu, égale en largeur aux deux autres réunies: la quatrième assez étroite, située entre celle-ci et le bord externe, à la place de la gouttière qui est peu marquée. Mais les élytres offrent tant de ressemblance avec les autres exemplaires de l'O. sabulosum, que vraisemblablement ces individus ne sont que des variétés méridionales de cette espèce.

# Genre Gonocephalum, GONOCEPHALE, (Solier).

Caractères. Menton notablement plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; en losange, élargi, à partir de la base environ jusques vers la moitié de sa longueur, rétréci ensuite en devant; offrant ainsi, dans sa moitié antérieure (ou du moins dans celle de la partie principale ou centrle) un angle ou une ogive étroite; présentant souvent, de chaque côté de cette partie principale, une partie latérale plus ou moins apparente, profondément entaillée en devant, avec son angle antéro-externe en forme de dent. Élytres habituellement un peu plus larges en devant que le prothorax. Ailes ordinairement développées. Corps rarement granuleux, au moins sur les élytres.

- z. Intervalles alternes saillants.
- 1. G. nigrum; (Sturm) Küster. Faiblement convexe; noir ou noir brun, mat, souvent terreux; garni de soies courtes, couchées, livides. Pro-

thorax faiblement arqué sur les côtés, bissinué à la base, avec les angles postérieurs en forme de dent à peine aussi prolongée en arrière que le milieu; relevé en gouttière étroite sur les côtés; granuleux. Élytres faiblement plus larges en devant que le prothorax; à stries marquées d'assez gros points enfoncés (17 à 19 sur la quatrième). Intervalles crénelés, finement granuleux: les premier, troisième, cinquième et septième saillants et un peu plus larges.

Opatrum viennense. Oliv., Encycl. méth. t. 8. p. 497. 3?

Opatrum pusillum (Dejean), Catal. (1821) p. 66. — Id. (1833) p. 493. — Id. (1837) p. 214.

Opatrum nigrum, (STURM), Catal. (4843) p. 452. Küster, Kaef. Europ. 46. 58.

Long.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0078 (3 à 3 1/2<sup>1</sup>); larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0036 (1 1/2 à 1 [2/3<sup>1</sup>).

Corps oblong; presque parallèle sur les trois cinquièmes médiaires; faiblement convexe; d'un noir mat, souvent terreux; garni de soies très-courtes, couchées, livides, luisantes, paraissant, à une faible loupe, presque semblables à de petits grains de poussière. Téte peu convexe; sans relief apparent au côté interne des yeux ; finement granuleuse ou subgranuleusement ponctuée; creusée sur la suture frontale d'un sillon affaibli à ses extrémités. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou un peu plus des côtés du prothorax ; noires ou d'un noir brun, parfois d'un brun rouge; garnies, surtout sur les côtés des articles, de poils noirs, raides, dirigés en avant; grossissant à partir du septième article : le troisième un peu moins long que les deux suivants réunis : le quatrième plus long que large, un peu moins court que le cinquième : celui-ci à peine aussi long que large : les sixième à onzième plus larges que longs : le dernier, au moins aussi long que large, subarrondi, ou en ogive obtuse à son extrémité. Prothorax échancré presque en demicercle en devant; peu arqué sur les côtés, surtout chez le 🗸, offrant vers la moitié ou près de celle-ci sa plus grande largeur; à deux sinuosités à la base, c'est-à-dire sinué assez faiblement et en ligne courbe assez régulière, dont le point le plus avancé se trouve à peu près vers chaque cinquième externe : ce point le plus avancé dépassant à peine du dixième ou du douzième de la longueur le milieu de la partie intermédiaire : celle-ci, obtusément arquée en arrière et un peu moins prolongée ou à peine aussi prolongée en arrière que les angles postérieurs qui sont un peu en forme de large dent non obtuse; rayé au devant de chaque sinuosité d'une ligne formant rebord, naissant de

chaque angle postérieur et peu prolongée après le point le plus avancé de chaque sinuosité; sans rebord sur la partie intermédiaire; de trois quarts plus large à la base que long sur son milieu; faiblement convexe, avec chaque rebord latéral relevé, en constituant une gouttière étroite; chargé de petits points tuberculeux, derrière chacun desquels naît une soie courte, couchée, luisante, d'un livide jaunaire. Ecusson presque en demi-cercle de trois quarts au moins plus long que large; granuleusement ponctué. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois environ aussi longues que lui ; n'offrant pas les traces d'une très petite dent, à l'angle huméral; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes (o') ou faiblement élargies vers la moitié (♀), en ogive postérieurement; à peine rebordées latéralement : ce rebord denticulé, visible sur toute la longueur quand l'insecte est examiné en dessus; faiblement convexes; à neuf stries assez faibles, marquées de points assez gros, séparés longitudinalement les uns des autres par un intervalle plus grand (surtout en devant) que leur diamètre (17 à 19 de ces points sur la quatrième strie): la troisième postérieurement unie à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième; à strie rudimentaire prolongée jusqu'au huitième ou au sixième de la longueur. Intervalles crénelés par les points des stries; peu convexes; couverts de petits points tuberculeux et de poils plus fins et souvent un peu moins apparents que les soies du prothorax, presque disposées sur trois rangées: les premier, troisième, cinquième et septième intervalles plus ou moins saillants et un peu plus larges : le troisième, postérieurement uni au septième : le deuxième paraissant généralement un peu plus déprimé que les quatrième et sixième. Repli chargé de petits points tuberculeux assez épais. Ailes ordinairement développées. Dessous du corps noir ; densement couvert de points semblables sur les côtés de l'antépectus et du médipectus: ces petits tubercules clairsemés et peu marqués sur les côtés du ventre. Menton étroit, ovalaire, en ogive étroite ou anguleusement avancé en devant, à peine ou très obtusément caréné; offrant ordinairement les traces des parties latérales. Prosternum longitudinalement convexe; ne dépassant pas le bord du postpectus; trissillonné. Postépisternums à peine élargis d'avant en arrière, ordinairement un peu moins larges, à leur extrémité, que la partie voisine du repli. Pieds noirs ou d'un brun noir, avec les tarses souvent moins obscurs; ruguleusement ponctués; garnis de poils courts et courbés. Jambes de devant faiblement élargies, dépassant à peine, à la dent externe de leur extrémité, le bord postérieur du deuxième article des tarses; à peine aussi larges à leur extrémité que le quart de leur tranche externe.

Obs. Cette espèce se distingue facilement de l'O. sabulosum, par sa taille plus petite; par son corps garui de soies plus apparentes; par son prothorax relevé en gouttière étroite sur les côtés, au lieu d'être assez largement presque plan ou un peu déclive; par ses élytres un pen plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; sans dent à l'angle huméral ou n'en offrant qu'une très petite ou peu apparente; à stries très visibles et marquées de points enfoncés, au lieu d'être chargés de tubercules; par les intervalles saillants un peu plus larges que les autres; et surtout par son menton étroit, anguleusement avancé en devant, offrant, surtout lorsqu'on l'enlève, les parties latérales visibles, entaillées chacune à leur bord antérieur.

Quelquefois les points des stries en crénelant ou dentelant les intervalles alternes, semblent offrir dans leurs interstices des sortes de petits tubercules liés à ces intervalles et pas plus saillants qu'eux.

- 2x. Intervalles également saillants.
- $\beta$ . Jambes de devant à peine moins grêles que les autres; moins larges à leur extrémité que le tiers de la longueur de leur arête interne. Dernier article des antennes plus long que large.
- 2. G. rusticum; Olivien. Faiblement convexe; brun ou d'un brun noir; garni en dessus de soies courtes et couchées d'un livide flavescent. Antennes d'un brun de poix, plus claires à l'extrémité et souvent à la base, à dernier article plus long que large. Prothorax médiocrement arqué sur les côtés, bissinué à la base; à rebord latéral relevé. Elytres à stries marquées de points souvent faiblement apparents (près de 50 de ces points sur la quatrième). Intervalles presque plans, égaux, ruguleux, garnis de soies presque disposées en guillochis. Jambes de devant à peine moint grêles que les autres.

Opatrum rusticum, Olivier, Encyclp. méth. t. 8. (1811) p. 498. 7. (suivant l'exemplaire typique conservé au muséum de Paris.) — Brullé, Expéd. sc. de Morée, (anim. articulés) p. 218. 376. — Lucas, Expéd. scient. de l'Algérie (anim. articulés), p. 334. 908.

Opatrum fuscum, Des. Catal. (1821) p. 66. — Id. (1833) p. 193. — Id. (1837) Opatrum

Opatrum modestum, Stunm. Catal. (1843). — Küsten, Kaef. Europ. 16. 53.

#### Variété.

Opatrum pulverulentum, Otiv. Encyclop. méth. t. 8. (1817) p. 500. 21 ?

Long.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0090 (3 à  $4^{l}$ ). — Larg. 0,0027 à 0,0036 (1 1/4 à 1 2/3<sup>l</sup>).

Corps oblong; presque parallèle sur les trois cinquièmes médiaires; faiblement convexe; d'un brun noir ou brun, presque mat; garni de soies courtes, couchées, d'un livide flavescent, luisantes. Tête presque plane, sans relief apparent au côté interne des yeux, un peu rapeuse, marquée de points peu distincts, donnant chacun naissance à une soie; creusée sur la suture frontale d'un sillon paraissant se prolonger au devant des yeux, à la partie postérieure des joues. Antennes prolongées jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; brunes ou d'un brun fauve, surtout aux extrémités, avec le dernier article plus sensiblement fauve; pubescentes; grossissant à partir du septième article: le troisième, presque aussi long que les deux suivants réunis; les quatrième et cinquième, plus longs que larges; les cinq derniers, subcomprimés; les septième à onzième, plus larges que longs; le onzième, moins court, rétréci en pointe obtuse, à partir du quart de sa longueur. Prothorax échancré presque en demi-cercle en devant; médiocrement arqué sur les côtés, c'est-àdire élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié et plus faiblement rétréci ensuite; à deux sinuosités à la base, c'est-à-dire sinué en ligne courbe assez régulière, dont le point le plus avancé se trouve à peu près vers chaque sixième externe, avec la partie intermédiaire obtusément arquée en arrière ou obtusément tronquée, souvent subéchancré au milieu; un peu plus prolongé en arrière vers le milieu de son bord postérieur qu'aux angles qui sont assez prononcés: le point le plus avancé de chaque sinuosité dépassant à peine d'un sixième de la longueur le milieu de la base; rayé d'une ligne antébasilaire, formant un léger rebord, naissant de chacun des angles postérieurs, et graduellement moins voisine de la base en se rapprochant du point le plus avancé de chaque sinuosité; sans rebord sur la partie médiaire; près d'une fois plus large à la base que long sur son milieu; faiblement convexe, avec chaque bord latéral relevé, en constituant une gouttière égale au sixième environ de la moitié de la largeur, vers la moitié de la longueur; un peu rapeux, marqué de points peu apparents donnant chacun naissance à une soie livide ou jaunatre. Ecusson en triangle à côtés curvilignes; un peu plus large que long; finement ou subsolètement ponctué. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses an

gles postérieurs; trois fois aussi longues que lui; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes (5) ou à peine élargies dans leur milieu (♀), en ogive postérieurement; munies latéralement d'un rebord étroit; faiblement convexes; à neuf stries assez profondes et marquées de points très médiocrement ou faiblement apparents surtout à partir de la moitié (près de 50 sur la quatrième); les quatrième et cinquième postérieurement unies et encloses par leurs voisines; la huitième, postérieurement unie à la septième; à strie rudimentaire prolongée jusqu'au dixième de leur longueur. Intervalles à peu pres égaux, le troisième souvent un peu plus large; presque plans ou peu convexes (le troisième paraissant parfois légèrement en toit quand l'insecte est déplié): le troisième postérieurement uni avec le septième et avec le buitième: ces intervalles marqués de points assez petits, donnant chacun naissance à une soie d'un livide flavescent: ces soies, presque disposées sur trois rangées irrégulières sur chaque intervalle. Repli peu ou point granulenx. Dessous du corps noir, grossièrement ponctué sur les côtés de l'antépectus; obsolètement et finement sur le reste ; garni de soies plus clairsemées que le dessus. Menton étroitement ovalaire, anguleusement avancé en devant; sensiblement caréné, souvent comme creusé d'une fossette allongée de chaque côté de cette carène. Prosternum longitudinalement convexe; rebordé, ponctué, paraissant parfois chargé d'un sillon longitudinal médiaire. Postépisternums presque parallèles, assez faiblement élargis d'avant en arrière, quatre fois environ aussi longs que larges, plus larges à leur extrêmité que la partie voisine du repli. Pieds ruguleusement ponctués et garnis de soies courtes; brunes ou parfois d'un brun fauve, surtout les tarses. Jambes de devant à peine plus élargies que les autres: leur dent externe apicale atteignant à peine le bord postérieur du deuxième article des tarses.

Cette espèce est exclusivement méridionale; elle n'est pas rare dans les environs de Marseille. Elle se platt principalement dans les décombres.

Obs. Elle se distingue facilement des deux espèces précédentes par son prothorax plus prolongé en arrière dans le milieu de sa base qu'aux angles; non granuleux sur sa surface; par ses stries plus profondes et dont la quatrième est marquée d'environ cinquante points peu apparents; par les intervalles uniformément presque plans, à peu près égaux, non granuleux et marqués de soies très apparentes disposées irrégulièrement presque sur trois rangées; par

son menton plus étroit et plus sensiblement caréné; par son prosternum ordinairement rayé seulement près de chaque bord; par ses postépisternums plus larges à l'extrémité que la partie voisine du repli; par ses jambes antérieures à peine moins étroites que les autres.

Elle paratt habiter aussi l'Espagne, l'Algérie, et les parties occidentales de l'Asie; mais elle est ordinairement d'une taille un peu plus avantageuse dans ces contrées plus chaudes que dans nos provinces du midi.

Suivant M. Brullé (Expéd. sc. de la Morée, p. 219), l'Opatrum pulcerulentum d'Olivier, d'après l'exemplaire typique existant dans la collection de M. Chevrolat, ne serait autre qu'un individu de petite taille, de l'O. rusticum du même auteur.

- $\beta\beta$ . Jambes de devant notablement plus larges que les intermédiaires; au moins aussi larges à leur extrémité que les deux cinquièmes de leur arête externe. Dernier article des antennes moins long que large.
- 3. G. pigmacum (Dejran) Küstr. Peu convexe; noir ou brun, souvent cendré ou terreux; garni de soies courtes, couchées, presque squammosules, d'un blanc cendré luisant. Antennes à dernier article plus large que long. Prothorax élargi jusqu'à la moitié, sinueusement rétréci ensuite; à rebord latéral relevé en gouttière assex faible; bissinué à la base. Elytres à stries ponctuées (environ 30 de ces points sur la quatrième). Intervalles faiblement plus larges que les stries, égaux, presque plans, généralement d'eux rangées de soies blanches et squammosules. Jambes de devant sensiblement élargies.

Opatrum pygmaeum, Des. Catal. (1821) p. 66. — Id. (1833) p. 193. — Id. (1837) p. 214. — Кüstea, Kaef. Europ. 46. 61.

Long. 
$$0^{m},0056 \pm 0^{m},0059$$
 (  $2 \pm 2 \frac{2}{3^{1}}$ ).  $-0^{m},0026 \pm 0^{m},0028$  (  $1 \frac{1}{4} \pm 1 \frac{1}{2^{1}}$ ).

Corps oblong, presque parallèle sur les trois cinquièmes médiaires; peu convexe; brun ou d'un noir brun; garni de soies courtes, couchées, presque squammosules, d'un blanc cendré luisant, en dessus. Tête chargée d'un relief obtus au côté interne de chaque œil, obsolètement sillonné longitudinalement sur le milieu du front; sillonnée sur la suture frontale. Antennes à peine prolongées jusqu'aux deux tiers des côtés du prothorax; d'un rouge brun ou brunatre; garnies

de soies squammosules; grossissant à partir du sixième article : le troisième, de moitié plus long que le quatrième; celui-ci et les suivants jusqu'au dixième, transverses, assez serrés; le onzième, plus large que long, subarrondi ou largement en ogive à son extrémité. Prothorax fortement échancré en devant, avec la partie médiaire de cette échancrure en ligne droite; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié ou un peu moins de ses côtés et rétréci ensuite d'une manière sinuée; à deux sinuosités à la base, c'est-à-dire sinué en ligne courbe assez régulière dont le point le plus avancé se trouve à peu près vers chaque quart externe ou vers un point un peu plus voisin de l'angle, obtusément arqué entre ces deux sinuosités ; un peu plus prolongé en arrière dans le milieu de son bord postérieur qu'aux angles : chaque sinuosité, dans son point le plus avancé, dépassant à peine du huitième de la longueur la partie arquée; rayé au-devant de la base d'une ligne naissant vers chaque angle postérieur, graduellement moins rapprochée de la base et plus profonde jusqu'au point le plus avancé de la sinuosité où elle paraît s'arrêter; sans rebord sur le reste de la base; peu ou très médiocrement convexe, avec chaque rebord latéral assez faiblement relevé, en constituant une gouttière peu profonde, affaiblie postérieurement, égale au moins au cinquième de la moitié de la largeur vers le milieu de la longueur; offrant vers les trois-quarts ou un peu moins de la longueur, sur les trois cinquièmes médiaires de la largeur, une dépression ou léger sillon transversal affaibli ou presque nul dans son milieu; marqué de points donnant chacun naissance à une soie courte, couchée, d'un blanc cendré, luisante ou brillante, presque squammiforme. Ecusson en triangle un peu obtus, une fois au moins plus large que long; ponctué. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs; près de trois fois aussi longues que lui; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus, en ogive postérieurement; munies latéralement d'un rebord étroit; très médiocrement convexes; à neuf stries marquées de points peu apparents surtout à partir de la moitié (environ 30 sur la quatrième): la strie juxta-marginale la plus large; les quatrième et cinquième plus courles encloses par leurs voisines. Intervalles égaux, uniformément presque plans ( le deuxième, sensiblement déprimé surtout postérieurement ) ; garnis de soies d'un blanc cendré luisant, courtes et couchées, disposées presque régulièrement sur deux rangées parallèles; à strie rudimentaire peu apparente. Repli un peu concave surtout vers son extrémité; garni de soies. Dessous du corps également garni de soies

d'un blanc cendré, couchées et peu épaisses. Menton un peu élargi d'arrière en avant, en ogive à son bord antérieur; plan. Prosternum longitudinalement arqué, ovalairement élargi, ne dépassant pas le bord de l'arceau; plan, ponctué, garni de soics, non sillonné. Postépisternums parallèles, quatre fois aussi longs que larges; au moins aussi larges à leur extrémité que le bord du repli. Pieds rapeux; garnis de soies subsquammosules. Jambes de devant denticulées au côté externe; presque élargies (plus sensiblement chez la que chez le o'), de la base à l'extrémité; à peu près aussi larges à cello-ci que la longueur des quatre premiers articles, surtout chez la q: les autres jambes de grosseur presque égale; les postérieures un peu arquées en dedans sur leur arête externe. Tarses filiformes; premier article des postérieurs un peu moins long que les deux suivants réunis.

Cette espèce habite principalement nos provinces méridionales. On la trouve dans les lieux secs et arides.

Obs. Elle se distingue du G. rusticum, par sa taille plus petite; par son corps couvert de soies plus apparentes, plus blanches, plus squammosules; par son prothorax visiblement sinué sur la seconde moitié de ses côtés; par ses élytres offrant sur chaque intervalle les soies disposées ordinairement sur deux rangées assez régulières; par son menton plus large, en ogive assez large en devant, plan ou non chargé d'une carène; par ses jambes de devant très sensiblement plus larges que les suivantes.

M. Fischer de Waldheim, dans son ouvrage de l'Oryctographie de Russie, Moscou 1830, in-fol., a donné, dans la neuvième des planches consacrées à l'hist. nat. la figure de la larve de l'O. pygmaeum, fig. c et d. — fig. e, f, g (détails). — fig. h, i, (O. pygmaeum?) — fig. j, k, l, m (détails).

#### DEUXIÈME RAMEAU.

#### LES MICROZOUMATES.

CARACTÈRES. Repli des élytres prolongé jusqu'à l'angle sutural. Jambes de devant triangulairement élargies, dentées ou denticulées sur leur tranche externe. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en pointe.

Ce Rameau est réduit au genre suivant :

### Genre Microzoum, Microzoum; (Dejean (1) L. Redtenbach (2).

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents: Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. Joues formant sur ces derniers organes un canthus presque linéaire. Yeux comprimés, non saillants. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers des côtés du prothorax; de onze articles: le deuxième, un peu moins gros que le premier, plus gros que le troisième: celui-ci à peine ou peu sensiblement plus grand que le quatrième; les troisième à sixième, submoniliformes; les cinq derniers, subcomprimés, grossissant graduellement; les septième à dixième, plus larges que longs; le onzième, presque orbiculaire. Prothorax plus large que long; échancré en arc bissubsinué, en devant; presque en ligne droite à la base. Ecusson apparent. Ailes développées. Dernier article des tarses postérieurs le plus long.

Ces insectes se plaisent dans les sablonnières, dans les terrains secs et légers, où ils vivent de débris de matières organisées.

1. M. tibinie; Fabricius. Oblong; convexe; d'un noir presque mat en dessus. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, rétréciensuite d'une manière sinuée; en ligne presque droite à la base; déprimé au devant de chaque quart externe de celle-ci, chargé sur la partie postérieure de la ligne médiane d'un empâtement linéaire peu saillant. Elytres à quatre ou cinq sillons très légers, notés de points fossettes peu marqués. Intervalles peu saillants, un peu onduleux. Jambes de devant triangulairement élargies, à deux ou trois petites dents au côté externe.

Opatrum tibiale, Fabr. Spec. ins. t. 4. p. 90. 7. — Id. Mant. ins. t. 4. p. 51. 7. — Id. Entom. syst. t. 4. p. 91. 43. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 149. 21. — Gnel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4632. 7. — Herbst, Naturs. t. 5. p. 221.43. pl. 52. fig. 8. — Panz, Ent. germ, p. 36. 4. — Id. Faun. germ. 43. 40. — Id. Index. p. 27. 3. — Oliv. Entom. t. 3. n° 56. p. 40. 40. pl. 1. fig. 40. a. b. — Id. Encycl. méth. t. 8. p. 501. 28. — Illig. Verz. p. 407. 1. — Payk. Faun. snec. t. 4. p. 83. 3. — Walck. Faun. par. t. 4. p. 29. 3. — Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 486. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 285. 2. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 23. (1818) p. 526. — Schônh. Syn. ins. t. 4. p. 123.

<sup>(</sup>i) Catal. (1833) p. 215.

<sup>(2)</sup> Die Gatt. (1845) p. 129. - Id. Faun. austr. (1849) p. 597.

24. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 474. 5. — Duftsch. Faun. austr. t. 2. p. 292. 4. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 599. 3. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 36. p. 457. 4. — Muls. Lettr. t. 2. p. 482. 2. — Curtis, Brit. ins. t. 7. 349. 2. fig. — Steph. Illustr. t. 5. p. 47. 2. — Sahlb. Ins. fenn. p. 482. 3. Microzoum tibiale, Des. Catal. (1833) p. 493. — Id. (1837) p. 245. — Steph. Man. p. 323. 2340. — L. Redtenb. Faun. austr. p. 597. — Küst. K. E. 40. 64.

Long. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à  $2^1$ ); larg. 0,0017 à 0,0018 (3/4 à  $4/5^1$ ).

Corps oblong; presque parallèle; convexe; d'un noir peu luisant. Tête ponctuée assez grossièrement; un peu déprimée sur le milieu du front, avec les bords de cette dépression lisses ou presque imponctués; sillonnée sur la suture frontale, légèrement sur le milieu, plus sensiblement ou comme marquée d'une sossette vers chaque extrémité de la suture. Antennes noires; à peine prolongées jusqu'au tiers des côtésidu prothorax ; comprimées, grossissant à partir du septième article: le troisième, un peu plus long que large : les suivants, plus longs que larges : le onzième, moins court que le dixième, obtusément arrondi à son extrémité. Prothorax bissubsinueusement échancré en devant; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, rétréci ensuite d'une manière sinuée; avec les angles postérieurs rectangulairement ouverts; coupé en ligne presque droite ou à peine bissinuée, à la base; étroitement rebordé à celle-ci et sur les côtés; une fois au moins plus large à son bord postérieur que long sur son milieu; convexe; ponctué: chargé sur le tiers postérieur de la ligne médiane d'un empâtement linéaire, lisse, peu saillant, graduellement moins étroit d'avant en arrière; creusé d'une depression au devant de la base, vers chaque quart externe; ordinairement noté d'une fossette, plus près du bord externe, vers les deux cinquièmes de sa longueur. Ecusson en demicercle un peu ogival, plus large que long. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; à angles huméraux très prononcés; de deux tiers plus longues que larges réunies; parallèles jusqu'aux trois-cinquièmes ou un peu plus, arrondies ou à peine ogivales postérieurement; convexes; ponctuées; à quatre ou cinq sillons peu marqués et notés de fossettes obsolètes; ces sillons séparés par des intervalles peu saillants (surtout ceux de la moitié extérieure) paraissant ordinairement un peu onduleux ou un peu en zig-zag, par l'effet des points fossettes très légers qui se montrent dans les sillons superficiels. Repli pointillé; ridé; prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps un peu luisant; noir; légèrement granuleux sur les côtés de l'antépectus, ponctué sur les parties pectorales suivantes, et moins grossièrement sur le ventre. Prosternum longitudinalement convexe; ne dépassant pas le bord postérieur de l'antépectus; trissillonné: le sillon médiaire plus léger. Postépisternums presque parallèles, à peine rétrécis d'avant en arrière; quatre ou cinq fois aussi longs que larges. Pieds noirs; assez courts; comprimés. Jambes plus densement ponctuées que les cuisses: les antérieures triangulairement élargies de la base à l'extrémité, plus larges à celle-ci que la longueur des tarses, ordinairement munies de deux petites dents à leur tranche externe, entre la base et le milieu: les intermédiaires et postérieures peu élargies, à trois ou quatre dentelures sur leur arête externe. Tarses filiformes, garnis de poils spinosules en dessous: premier article des postérieurs moins long que les deux suivants réunis.

Cette espèce n'est pas bien rare dans les sablonnières.

Obs. M. J. Burrel (Entom. transact. (ancienne série), t. 1. p. 812), prétend avoir trouvé sa larve dans le lichen rangiferinus.

### DEUXIÈME BRANCHE.

#### LES LEICHENAIRES.

CARACTÈRES. Yeux globuleux; saillants; à grosses facettes; débordant les joues qui ne forment pas de canthus prononcé sur leur côté externe.

Cette branche est réduite au genre suivant :

Genre Leichenum, Leichene; (Dejean) (1).

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents: Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. Menton plus large que long; subéchancré en devant. Antennes à peine prolongées jusqu'au tiers des côtés du prothorax; de onze articles: le deuxième un peu moins gros que le premier: le troisième plus étroit, presque parallèle, moins long ou à peine aussi long que large; les quatrième à septième plus larges que longs, grossissant lrès faiblement et d'une manière graduelle, un peu dentés de chaque côté: les huitième à onzième constituant une assez faible massue: le

<sup>(</sup>i) Catal. (1833) p. 494. — Id. (1837) p. 215.

premier court et plus étroit que le dixième. Prothorax échancré en devant; bissinué à la base; une fois plus large que long. Ecusson apparent. Elytres plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; généralement marquées de stries ponctuées. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural. Ailes ordinairement développées. Partie antéromédiaire du ventre plus large que le médisternum, obtusément tronquée en devant. Quatrième arceau ventral de moitié environ plus court que le précédent. Jambes de devant presque parallèles et armées de petites dents sur leur tranche externe, dilatées en une forte dent à leur angle antéro-externe. Dernier article des tarses postérieurs le plus long. Corps garni de petites écailles.

1. L. pulchellum. (KLUG) LUCAS. Oblong; médiocrement ou assez faiblement convexe; couvert en dessus de petites écailles et garni de soies grossières. Epistome chargé d'une petite carène. Prothorax arqué sur les côtés et sinué près des angles postérieurs qui sont un peu dirigés en dehors; creusé d'un sillon longitudinal médiaire élargi en fossette vers le tiers et noté d'une fossette plus petite près de la base; à écailles d'un blanc cendré sur les côtés, brundtre, au moins en partie, sur le dos. Etytres à stries sulciformes et ponctuées; à écailles d'un blanc cendré, parsemé de taches brunes. Dessous du corps garni de poils squammiformes, disposés sur cinq rangées sur le quatrième arceau. Jambes de devant à quatre petites dents sur leur arête externe et terminées par une forte dent.

Leichenum pulchellum (Klug), Dejean, Catal. (1833) p. 494. — Id. (1837) p. 215. — Küsten, Kaef. Eur. 26. 65.

Opatrum (Leichenum) pulchellum, Lucas, Exploration scientifique de l'Algérie (animaux articulés ) p. 336, 943. pl. 30. fig. 4.

Long.  $0^{m}$ ,0036 à  $0^{m}$ ,0045 (12|3 à 2|). — Larg.  $0^{m}$ ,0022 à  $0^{m}$ ,0028 (1 à 1 1/4|).

Corps oblong; médiocrement ou assez faiblement convexe; écailleux. Tête revêtue, sur le front, de petites écailles serrées, d'un blanc cendré, et parsemé sur la même partie de soies squammiformes d'un blanc livide; garnie sur l'épistome de soies squammiformes peu épaisses laissant apparaître la couleur foncière brune; chargée sur cette partie d'une ligne élevée en carène longitudinale médiaire non prolongée jusqu'au bord antérieur. Antennes prolongées à peine jusqu'au tiers des côtés du prothorax; garnies de petites écailles ou de poils squammi-

formes; à troisième article plus long que large : les suivants, d'un brun rouge, plus larges que longs: les quatre derniers, constituant une massue ovalaire, noiratre. Prothorax échancré en devant, c'està-dire avec la partie intermédiaire située entre les angles, presque en ligne droite et les angles avancés en forme de dent, déprimé derrière chaque œil; arqué latéralement sur les quatre cinquièmes de la longueur, c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou un peu plus, et rétréci ensuite en ligne courbe jusqu'aux quatre cinquièmes ou un peu plus, offrant vers ce point une sinuosité, presque parallèle ensuite ou avec les angles postérieurs un peu dirigés en dehors, bissinueusement en arc dirigé en arrière, à la base; frangé latéralement et sur le milieu du bord postérieur de soies squammiformes d'un blanc cendré; de deux tiers plus large à la base que long sur son milieu; une fois au moins plus large dans son diamètre transversal le plus grand que long sur son milieu; très-médiocrement convexe; convert de petites écailles et parsemé de soies squammiformes : ces écailles et ces soies, d'un blanc cendré vers les bords latéraux, jusqu'an niveau d'une ligne longitudinale imaginaire partant des yeux et dirigée vers les angles postérieurs; mélangé de taches d'un brun plus ou moins foncé, ou parfois presque entièrement brun ou brunâtre sur la partie dorsale ou médiaire; déprimé au devant de chaque sinuosité basilaire, c'est-à-dire vers chaque cinquième externe de la base; rayé d'un sillon longitudinal médiaire, naissant très-près du bord antérieur et prolongé presque jusqu'à la base : ce sillon triangulairement élargi jusqu'au tiers ou comme creusé, vers ce point, d'une fossette presque orbiculaire, noté d'une fossette ponctiforme plus petite, près du bord postérieur. Ecusson presque en carré une fois plus long que large; revêtu d'écailles brunes. Elytres au moins aussi larges en devant que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand; de moitié plus longues que larges réunies; parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive postérieurement; médiocrement convexes; à neuf stries sulciformes, marquées d'assez gros points (environ quatorze de ces points sur la quatrième strie) : les trois premières, prolongées à peu près jusqu'à l'extrémité: la troisième, postérieurement unie à la huitième, en enclosant les quatrième à septième : la quatrième, à peine prolongée au delà des trois cinquièmes : les cinquième à septième faiblement moins courtes; à intervalles convexes, de moitié environ moins larges que les sillons : la huitième, formant le bord marginal et voilant la neuvième strie, qui est plus étroite que les autres; garnies sur chaque intervalle d'une rangée longitudinale de soies grossières, mi-couchées,

d'un blanc livide, souvent mélangées de quelques-unes qui sont noires; couvertes de petites écailles sur le reste de leur surface : ces écailles, d'un blanc cendré, parsemées de taches brunes, ordinairement moins foncées et moins étendues chez le c' que chez la 2 : ces taches, offrant ordinairement une sorte de point à la base de chacun des troisième et cinquième intervalles, constituant 1º une bande un peu obliquement transversale, prolongée du septième du bord externe jusqu'à la strie juxtà-suturale, vers le cinquième de la longueur : 2º une tache marginale, vers le tiers ou un peu plus de la longueur : 3º une tache un peu en ovale transverse, étendue depuis la suture jusqu'au sixième intervalle: 40 une tache vers les trois-quarts de la longueur, couvrant les deuxième, troisième et quatrième intervalles: 5° quelques autres taches ponctiformes : les première, deuxième, troisième et quatrième taches ci-dessus mentionnées tantôt plus développées et plus foncées, tantôt réduites à des taches isolées et ponctiformes. Repli garni de poils écailleux; prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps brun rouge; revêtu de petites écailles ou poils squammiformes, serrés sur les côtés de l'antépectus, moins rapprochés sur le reste : ces poils disposés à peu près sur cinq rangées transversales sur le troisième arceau ventral. Prosternum élargi dans le milieu des hanches et graduellement rétréci à ses extrémités; convexe longitudinalement; sillonné dans son milieu. Postépisternums parallèles; quatre fois environ aussi longs que larges. Pieds d'un rouge brun; garnis de petites écailles ou de poils squammisormes. Jambes presque d'égale largeur : les antérieures, munies ordinairement de quatre petites dents à leur côté externe, et terminées par une dent extérieurement dirigée, aussi longue que les trois premiers articles des tarses : jambes intermédiaires un peu en arc rentrant sur leur arête externe : les postérieures presque droites. Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que le suivant.

Cette espèce se trouve dans les lieux sablonneux des bords de la

mer Méditerranée.

### TROISIÈME GROUPE.

### LES DIAPÉRIDES.

CARACTÈRES. Menton laissant complètement à découvert la base des mâchoires. Epistome entier ou presque entier (1), laissant le labre vi-

<sup>(4)</sup> Il est échancré chez les Ammobius, qui s'éloignent des Pédinides par la forme de leurs antennes et par divers autres caractères.

sible sur toute sa largeur. Antennes perfoliées, souvent à partir du cinquième article au moins : celui-ci généralement plus large que long.

Notre groupe des Diapérides a des limites plus restreintes que celles qu'on lui connaît dans la plupart des livres d'Entomologie; mais ses caractères distinctifs sont suffisants pour n'offrir aucun embarras sérieux.

Ces insectes, malgré les caractères extérieurs qui permettent de les réunir dans le même groupe, sont loin d'offrir dans leur genre de vie une analogie aussi grande que les précédents. Les premiers, dans le choix de teurs aliments, se rapprochent des Pimélides et des Pédinides, et comme plusieurs de ceux-ci se plaisent dans les lieux sablonneux voisins de la mer. Quelques-uns, dans toutes les phases de leur vie active, sont destinés à détruire les bolets et autres productions fongueuses. Divers paraissent se nourrir indifféremment, au moins à l'état adulte, de farine ou de vermoulure des végétaux; mais plusieurs de ces derniers, selon les observations de M. Perris, sont larvivores pendant leur enfance, c'est-à-dire font la guerre aux larves de différentes espèces de Coléoptères xylophages, avec lesquels, plus tard, ils vivront en parfaite sympathie dans les dédales obscurs destinés à les cacher.

Sous le rapport anatomique les espèces (1) soumises au scalpel de M. Léon Dufour (2) lui ont offert un canal alimentaire variant, suivant les genres, de deux fois et demie à quatre fois la longueur du corps, accompagné de vaisseaux salivaires chez les Diaperis, en manquant chez les autres; offrant un jabot court, voilé par des faisceaux musculeux, mais reconnaissable à son tissu lisse et glabre; un ventricule chylifique débutant dans le corselet même, d'une texture délicate, allongé, cylindroïde, flexueux, hérissé de papilles piliformes bien saillantes. Quant aux vaisseaux hépatiques, on en compte quatre, chez les Bolitophages et les Hypophlées, six chez les Diapères; l'insertion cœcale a lieu par un seul tronc commun. Ces insectes ont aussi un organe propre à la sécrétion d'une humeur excrémentielle. Les vescies ou réservoirs destinés à contenir le produit de ces sécrétions sont

<sup>(1)</sup> Les Diaperis violacea, Bolitophagus reticulatus et Hypophlæus castaneus.

<sup>(2)</sup> Voy. Annal. des sc. nat. t. 3. (1824) p. 481-482. — t. 5. (1825) p. 276. t. 8. (1826) p. 49.

ovales ou oblongs, c'est-à-dire varient un peu de forme, suivant les représentants des genres ci-dessus indiqués.

# Ces insectes peuvent être répartis dans les familles suivantes:

|      | prothorax. I<br>presque tria<br>ciliés sur les                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | que le les ar posté                                                                                                                                                                                                                                               | sternums une fois et demie à peine plus longs arges. Tibias postérieurs au moins épineux : ntérieurs élargis. Premier article des tarses rieurs au moins aussi long que le dernier. Pallériens.  Yeux débordant notablement les joues. Prothorax non denticulé sur les côtés Diapériens.                                                   |
| reux | sibles ou non voilés par le bord antérieur du prothorax: celui-ci, non cine sur les côtés, non plus que les élytres.  isternums deux fois au moins aussi longs que larges. Premier article de mais des tarses postérieurs généralement plus court que le dernier. | les joues. Prothorax non denticulé sur les côtés DIAPÉRIENS.  Yeux débordés par les joues, qui constituent sur ces organes une tranche qui les coupe jusqu'à la moitié. Prothorax dentelé sur les côtés Bolitophagiens.  Tibias antérieurs plus ou moins sensiblement élargis depuis la base jusqu'à l'extrémité; ordinairement denticulés |
|      | très visibles ou non voilés par le le dotés  Postépisternums deux fois au moi des tarses postérieurs généralements postérieurs genéralements de le                                                                            | Yeux notablement coupés par les joues, en général plus ou moins débordés par celles-ci. Pygidium voilé par les élytres. Antennes non en fuseau.  Yeux entiers ou faiblement entamés par les joues qu'ils débordent notablement. Pygidium le plus souvent à découvert. Antennes fusiformes . Hypophléens.                                   |

#### PREMIÈRE FAMILLE.

#### LES TRACHYSCÉLIENS.

CARACTÈRES. J'eux peu apparents, en partie voilés par le bord antérieur du prothorax et coupés par les joues. Antennes très-courtes; de onze articles : les troisième à sixième transverses, courts, étroits, peu distincts: les quatre ou cinq derniers constituant une massue. Mandibules cornées; bidentées à l'extrémité de l'une des deux au moins. Mûchoires à deux lobes ciliés : l'interne plus petit. Palpes maxillaires à dernier article ovo-conique. Palpes labiaux à dernier article conique. Côtés du prothorax et des élytres ciliés : le premier transverse ; un peu en arc dirigé en arrière, à la base : les seconds, à peu près aussi larges en devant que le prothorax à sa partie postérieure. Ventre à peine aussi long que les médi et postpectus réunis; à quatrième arceau notablement plus'court que le troisième : les trois premiers, presque soudés. Tibias garnis d'épines nombreuses : les antérieurs comprimés, presque triangulairement élargis depuis la base jusqu'à l'extrémité; subarrondis ou obtus à l'angle apical de la tranche externe; faiblement moins larges là leur extrémité que la longueur des tarses. Eperons antérieurs assez longs. Corps ovale; convexe.

Les Trachyscéliens sont des insectes d'assez petite taille, dont les caractères extérieurs suffisent pour relever les habitudes. A leurs jambes épineuses, à leurs tibias antérieurs élargis, à leurs yeux en partie cachés et protégés soit par les joues, soit par le bord antérieur du prothorax, il est facile de reconnaître qu'ils sont destinés à fouir. Ils se tiennent en effet dans les sables des bords de la mer, et y vivent des débris de matières animales et végétales que les flots rejettent sur le rivage.

Mon fils, l'abbé Victor Mulsant, paraît avoir obtenu leur larve. Elle a la forme cylindrique particulière aux autres larves de Latigènes, et viendrait justifier ainsi la place assignée à ces insectes par Latreille, contrairement à l'opinion de feu Stéphens et de quelques autres entomologistes; mais cette larve n'étant pas arrivée à l'état parfait, je me bornerai à cette indication.

Cette petite samille se divise en deux genres.

Genres.
Ammobius.

TRACHYSCELIS.

semi circulaire; échancré. Jambes antérieures seules élargies; fortement dentées au côté externe. Ailes nulles.

transverse; entier. Jambes toutes élargies; les antérieures non dentées latéralement. Ailes développées. . . . . .

# Genre Ammobius, Ammobie; Guerin (1).

(Aumor, sable; Stor, vie.)

CABACTÈBES. Epistome constituant avec les joues un chaperon en demicercle, échancré au milieu de son bord antérieur pour le passage du labre, voilant ou à peu près les parties de la bouche. Antennes presque graduellement plus grosses, à massue de quatre articles transverses. Menton plus long que large. Prothorax sans sinuosités marquées à la base. Ailes nulles ou rudimentaires. Prosternum plan, non comprimé. Hanches antérieures globuleuses. Jambes de devant extérieurement festonnées, ou à deux ou trois dents obtuses; la plus rapprochée de celle qui forme l'angle antérieur séparée de celle-ci par une entaille plus large et plus profonde. Jambes intermédiaires et postérieures subcomprimées, non dilatées, subparallèles.

Ces insectes, de petite taille, semblent, par leur épistome échancré, et par leur genre de vie, lier les Pedinides aux Diapérides.

1. A. Pufus (Latreille), Lucas. Ovalaire; convexe; entièrement d'un fauve roux ou d'un roux fauve; rapeux en dessus. Suture frontale indistincte. Prothorax sans rebord. Elytres sans stries apparentes, garnies ou hérissées de longs poils disposés par rangées longitudinales.

Trachyscelis (non nommé), Latr. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 34. 1819. p. 369. Trachyscelis rufus (Latreille), Dejean, Catal. (1837) p. 216. — Lucas, Explorat. scient. de l'Algérie (animaux articulés), p. 339. 918. pl. 30. fig. 3. Ammobius rufus, Guerin, Iconog. du Règne anim. de Cuvier, texte p. 421. Diontopus rufus (Solier), in litter.

<sup>(1)</sup> leonographie du Règne animal de Cuvier, texte p. 421.
Solier, dans une de ses lettres, m'écrivait avoir constitué la même coupe sous le nom de Diontopus.

Long.  $0^{m}$ ,0028 à  $0^{m}$ ,0033 (1 1/4 à 1 1/21). — Larg.  $0^{m}$ ,0012 à  $0^{m}$ ,0015 (1/2 à 2/31).

Corps ovale; longitudinalement arqué; convexe; entièrement fauve ou d'un fauve roux en dessus. Téte convexe; penchée; en demi-cercle; une fois plus large que longue; rapeuse ou couverte de points tuberculeux un peu rapeux; sans suture frontale apparente; denticulée sur les côlés; garnie sous ceux-ci de longs poils subspinosules. Epistome échancré en demi-cercle à son bord antérieur; laissant apercevoir le labre : celui-ci cilié en devant. Antennes glabres. Prothorax faiblement échancré en arc à son bord antérieur; subarrondi aux angles de devant; élargi en ligne courbe jusqu'au quart ou au tiers, puis presque en ligne droite ou peu courbe et légèrement rétréci d'avant en arrière; arrondi aux angles postérieurs; en arc dirigé en arrière à la base; un peu plus étroit à celle-ci qu'en devant; sans rebord marqué dans sa périphérie, excepté dans le milieu de la base où il paraît rebordé; une fois et demie ou près de deux fois plus large que long; convexe; rugueux, rapeux, surtout sur les côtés; garni de longs poils sous la moitié antérieure de ceux-ci. Ecusson petit; peu apparent. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; ovalaires; élargies en ligne courbe environ jusqu'au tiers, en ogive obtuse postérieurement; très-convexes; rugueuses, rapeuses; à stries nulles ou presque indistinctes; hérissées de rangées longitudinales de longs poils blonds; sans rebord apparent sur les côtés. Repli finement granuleux; non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps garni de poils et de très-petits points tuberculeux peu épais. Prosternum oblong; assez large; non comprimé en tranche; postérieurement prolongé en angle. Cuisses postérieures un peu plus larges que les antérieures : celles-ci, plus robustes, un peu arquées. Pieds garnis de longs poils. Jambes de devant comprimées; fortement élargies de la base à l'extrémité; trifestonnées à leur côté externe : le feston basilaire souvent formé de deux ou trois petites dents ; garnies en dessous de points luberculeux. Jambes intermédiaires et postérieures assez grêles, presque d'une égale largeur ; rapeuses ; denticulées à leur arête externe : les intermédiaires droites : les postérieures un peu arquées en dedans. Tarses courts.

Cette espèce se trouve près des bords de la mer, dans les lieux sablonneux, sous les débris marins, dans diverses parties de nos départements du midi.

Elle a été découverte par M. Léon Dufour, et signalée pour la première fois par Latreille, dans le nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.

# Genre Trachyscelis, TRACHYSCELE; Latreille (1).

(τραχύε, rapeux, σκέλοε, jambes.)

CARACTÈRES. Epistome transverse, parallèle, entier, laissant le labre à découvert : celui-ci en carré plus large que long. Antennes offrant les cinq derniers articles brusquement plus larges que les précédents ; constituant une massue ovalaire un peu perfoliée. Menton plus large que long. Prothorax à peine bissinué à la base. Ailes développées. Prosternum comprimé. Hanches antérieures obliques. Jambes toutes élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité, subarrondies à leur angle externe-apical.

1. T. aphodioides; Latreille. Ovale; convexe; lisse et d'un noir luisant, en dessus. Suture frontale creusée d'un sillon. Prothorax tronqué à la base, rebordé dans sa périphérie, excepté dans le milieu du bord antérieur. Ecusson grand, en triangle. Elytres d neuf stries ponctuées: les première et deuxième profondes: les troisième à huitième graduellement faibles ou nulles: la juxta marginale non prolongée jusqu'à l'angle sutural.

Trachyscelis aphadiaides, Latr. Gen. Crustac. t. 4. p. 379. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nst. t. 34. (1819) p. 369. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 391. 4. — L. Saint-Fargeau et Audinet-Serville, Encycl. méth. t. 40. p. 695. — German, Faun. Ins. Eur. 43. 44. — Steph. Illustr. t. 3. p. 214. — Id. Man. p. 325. 2547. — Westwood, Introd. t. 4. p. 315. fig. 37. nos 23-26. — Guerin, Iconogr. du Règn. anim. de Cuv. p. 421. pl. 31, fig. 3. — a, tête vue en dessus. — E. Blanchard, in Cuvier, Règn. anim. ed. Croch. livr. 493. p. 376. pl. 50. fig. 4. (Antenne).

Long.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 (1 1/2 à  $2^{l}$ ). — Larg.  $0^{m}$ ,0018 à  $0^{m}$ ,0022 ( 3/4 à  $1^{l}$  ).

Corps ovale, longitudinalement arqué; d'un noir lisse et luisant en dessus; sans ponctuation apparente sur la tête, le prothorax et les

<sup>(4)</sup> LATREILLE, genera, t. 4. p. 479.

intervalles des élytres. Tête convexe; penchée; en demi-cercle; une fois plus large que longue; creusée d'un sillon transversal sur la suture frontale: épistome transverse, trois fois au moins plus large que long; rayé d'un sillon transversal ridé ou crénelé. Labre, palpes et antennes blonds : le labre, crénelé, spinosule ou denticulé en devant : les antennes, garnies de poils peu épais. Prothorax tronqué en devant et à la base; subarrondi aux angles antérieurs et postérieurs; élargi en arc d'avant en arrière, sur les côtés; rebordé dans sa périphérie, excepté dans le milieu du bord antérieur; garni sous chaque bord latéral de poils ou de longs cils d'un blond fauve; près de trois fois aussi large que long; convexe. Ecusson assez grand; en triangle plus large que long. Elytres de la largeur en devant du prothorax à ses angles postérieurs, moins larges que celui-ci dans le milieu des côtés; ovalaires, sensiblement élargies en ligne faiblement courbe jusqu'aux deux tiers, arrondies postérieurement; convexes; à neuf stries : les deux plus voisines de la suture, parallèles à celle-ci, profondes, prolongées presque jusqu'au bord postérieur : les troisième à buitième graduellement plus faibles : les septième et huitième, à peine distinctes : la neuvième, profonde, presque imponctuée; prolongée à peine jusqu'à l'extrémité de la première strie. Repli d'un fauve blond, garni de poils de même couleur; non prolongé jusqu'à l'extrémité. Dessous du corps d'un noir presque mat; finement ponctué; noir. Prosternum d'un blond fauve; comprimé, presque tranchant; plus saillant que les hanches; garni de longs poils de sa couleur. Pieds, y comprises les hanches, d'un blond fauve; garnis de longs poils de même couleur. Cuisses ponctuées: les postérieures renslées. Jambes de devant comprimées; graduellement et fortement élargies de la base à l'extrémité, prolongées à leur côté externe au-delà de la longueur des éperons, denticulées sur leur arête externe, arrondies à la partie antérieure de celle-ci, garnies en dessous de petites aspérités ou de petites pointes. Jambes intermédiaires et postérieures également élargies de la base à l'extrémité; planes et poilues en dessous, convexes et couvertes de pointes en dessus. Tarses courts: les intermédiaires et postérieurs spinosules,

Cette espèce habite les bords de la mer. On la trouve sous les débris de végétaux et plus rarement sur ceux des animaux, dans les lieux sablonneux; parfois on la voit marchant au soleil en plein midi. Elle est commune sur les côtes de la Méditerranée et dans les dunes de Gascogne.

Elle a été découverte par M. Léon Dufour, en 1806, à Maguelone, près Montpellier, et envoyée à Latreille, qui l'a décrite pour la première fois.

#### DEUXIÈME FAMILLE.

#### LES PHALÉRIENS.

CARACTÈRES. Yeux très-visibles ou à peine voilés par le bord du prothorax; débordant les joues. Tête enfoncée dans le prothorax à peu près jusqu'aux yeux. Antennes moins longuement prolongées que les côtés du prothorax; subcomprimées et grossissant vers l'extrémité; de onze articles : les sixième ou septième à dixième plus larges que longs : le dernier, presque orbiculaire. Epistome constituant avec les joues un chaperon en demi-cercle, laissant le labre à découvert : celuici, transverse. Mandibules bisides à l'extrémité. Machoires à deux lobes: l'interne, cilié et généralement armé d'un crochet corné ou presque corné, simple ou bifide. Prothorax et élytres non ciliés sur les côtés : le premier, non bissinué à la base : les secondes au moins aussi larges en devant que le prothorax à son bord postérieur; voilant le pygidinus. Repli prolongé en se rétrécissant graduellement jusqu'à l'angle sutural. Ventre plus long que les médi et postpectus réunis; à quatrième arceau notablement plus court que le troisième : les trois premiers presque soudés. Postépisternums une fois et demie à peine plus longs que larges. Tibias postérieurs au moins épineux : les antérieurs élargis. Premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que le dernier. Corps ovale.

Les Phalériens, par leurs mœurs et par leurs babitudes, se rapprochent un peu des insectes de la famille précédente; mais ils sont moins spécialement fouisseurs. Ils habitent aussi les sables des bords de la mer, ou ne s'éloignent pas très-loin de ses rives. Ils vivent de matières organisées altérées ou desséchées. La larve se trouve dans le sol, au dessous des mêmes matières.

Cette famille est réduite au genre suivant.

### Genre Phaleria, PHALERIE; Latreille (1).

(Etymologie obscure.)

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Antennes grossissant plus distinctement à partir du sixième article : le premier le plus grand : le

<sup>(1)</sup> Règne anim. de Cuvier, (1817). t. 3. (Partie entomologique rédigée par Latreille), p. 302.

deuxième, court: le troisième plus long que le quatrième: les sixième à dixième plus larges que longs, un peu perfoliés: le onzième suborbiculaire ou en ogive à son extrémité. Palpes maxillaires subcomprimées; à dernier article grossissant à peine depuis la base jusqu'à l'extrémité, obliquement tronqué à celle-ci. Palpes labiaux à dernier article un peu rétréci vers son extrémité. Menton plus large que long; un peu élargi d'arrière en avant; tronqué en devant. Prothorax échancré en arc dirigé en arrière et subbissinué à son bord antérieur; en ligne presque droite à la base, avec les angles postérieurs un peu moins prolongés en arrière que le reste. Prosternum prolongé au-delà des hanches. Mésosternum entaillé. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en pointe. Hanches de devant globuleuses ou presque globuleuses. Pieds comprimés. Tarses grêles, filiformes.

- 2. Prothorax non rayé de courtes lignes vers chaque quart externe de sa base.
- 1. P. hémisphærica; (Dejean), Küsten. Ovale; convexe; blonde ou d'un jaune pale. Prothorax impointillé. Elytres à raies ou stries très-légères et marquées de points peu rapprochés; sans taches. Intervalles impointillés.

Phaleria pallens, Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. t. 25. (1817). p. 493.

Phaleria hemispherica (Del.), Catal. (1821) p. 68. — Id. (1833) p. 194. —

Id. (1837) p. 216. — Küster, Kaef. Eur. 25. 67.

Long.  $0^{m}$ ,0045 (21). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 (1 1/41).

Corps ovale; arqué longitudinalement; convexe; glabre; d'un jaune pâle, blond ou flave, souvent d'un flave testacé après la mort. Tête marquée de points plus petits et un peu moins rapprochés sur le front que sur l'épistome; presque lisse entre ces points. Epistome tronqué ou faiblement arqué en devant; séparé du front par une suture frontale peu apparente. Palpes et antennes blonds ou d'un fauve testacé: celles-ci, brièvement ciliées. Yeux noirs; peu échancrés. Prothorax tronqué ou à peine échancré en arc en devant; élargi presque en ligne droite, d'avant en arrière, sur les côtés; tronqué à la base, en ligne un peu courbée en devant, vers les angles postérieurs; peu émoussé à ceux-ci; rebordé latéralement et aux angles de devant; sans rebord à la base; une fois plus large à celle-ci que long dans son milieu; convexe; sans ponctuation distincte; blond ou d'un flave testacé, avec la base parfois obscure. Ecusson en triangle près d'une fois aussi large

que long; blond ou un peu obscur. Elytres faiblement plus longues en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; ovales, élargies jusqu'au tiers environ, en ogive postérieurement; convexes; à neuf raies ou stries très-étroites, légères, marquées de points faibles, allongés, souvent peu distincts en devant, séparés les uns des autres par un espace égal au moins à deux ou quatre fois leur diamètre transversal; blondes ou d'un flave testacé, sans taches; souvent d'un flave rougeatre à la suture et au bord externe. Intervalles à peu près plans; sans ponctuation apparente. Dessous du corps d'un jaune flave ou parfois légèrement rougeatre; pointillé. Prosternum presque en ser de lance, rétréci après les banches en angle ou en pointe assez notablement prolongée après le bord de l'antépectus. Mésosternum concave; rebordé. Pieds flaves. Cuisses presque également peu renslées, garnies de poils spinosules. Jambes antérieures comprimées; fortement élargies de la base à l'extrémité; denticulées sur les arêtes : les autres, à peine élargies, épineuses. Tarses grêles : premier article des postérieurs à peu près aussi grand que le dernier.

Cette espèce se trouve sur le sable des bords de la mer, dans nos départements du midi. Elle est moins commune que la suivante.

- ax. Prothorax offrant une courte ligne longitudinale au devant de chaque quart externe de la base.
- 2. P. cadaverina. Fabricius. Ovale-oblongue; peu convexe; blonde ou d'un flave testacé. Prothorax légèrement pointillé, rayé d'une ligne longitudinale courte, au-devant de chaque quart externe de la base. Elytres à stries légères et marquées de points petits et rapprochés; ordinairement parées chacune d'une tache subarrondie brune ou noirâtre, située vers le tiers de la longueur, sur les troisième à cinquième intervalles. Cette tache parfois nulle, rarement dilutée jusqu'd s'unir à sa pareille.

Var. A. Elytres sans taches.

Tenebrio cadarerinus, Fabr. Entom. syst. t. 1. p. 143. 48. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 149 25. — Panz. Ent. germ. p. 40. 4. — Herrst, Naturs. t. 7. p. 258. 25. — Illig Mag. t. 3. p. 453. 25. — Schönh. Syn. ins. t. 4. p. 452. 30. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 230. 7. pl. 47. A. B.

Phaleria cadarerina, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 304. 6. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 219. pl. 49. fig. 2. — E. Blanchard, in Cuvier, Règne anim. ed. Croch. p. 274. pl. 50. fig. 4. a, mandibule. — b, machoire et palpe maxill. — c, antennes. — a, patte antérieure.

ETAT NORMAL. Elytres marquées chacune d'une tache noire.

Tenebrio bimaculatus, Henbst, Naturs. t. 8. (Kaef.) p. 46. 39. pl. 448. fig. 7 et b.

Phaleria bimaculata, Lat. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 25 (1817) p. 492. — LEPELET. DE S. FARG. et Audinet Senville, Encycl. méth. t. 10. p. 96. 4. Phaleria cadaverina, Steph. Illustr. t. 5. p. 15. 1. — Id. Man. p. 325. 2549.

Var. B. Taches des élytres réunies et constituant une tache noire commune, échancrée en devant.

Carabus dorsiger, Fabricius, Mantissa insector. t. 1. p. 201. 78 (Suivant l'exemplaire typique décrit par Fabricius). — Id. Entom. syst. t. 1. p. 486. 140. — Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 498. 134. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 4974. 416. — Schönh. Syn. ins. t. 1. p. 206. 210.

Obs. Chez cet exemplaire, la tache de chaque élytre s'étend depuis la suture jusqu'au milieu du septième intervalle, en constituant avec sa parcille une tache commune, profondément échancrée en devant dans son milieu, presque en forme de cœur tronqué posiérieurement, profongé depuis le sixième de la longueur, sur les troisième à cinquième intervalles, jusqu'aux quatre septièmes de la longueur, sur les deuxième et troisième intervalles; échancré jusqu'au quart, vers la suture.

Long.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0078 (3 à 3 1/2<sup>i</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0036 à  $0^{m}$ ,0045 (1 2/3 à 2<sup>i</sup>).

Corps ovalaire; arqué longitudinalement; médiocrement convexe; glabre; blond ou flave, souvent d'un flave testacé mat ou peu luisant après la mort. Tête marquée de points médiocrement serrés, séparés par des espaces presque imperceptiblement pointillés. Epistome tronqué ou faiblement arqué en devant; séparé du front par une suture peu apparente. Palpes et antennes blonds ou d'un flave testacé : ceux-ci, brièvement ciliés. Yeux noirs; échancrés jusqu'au quart par les joues. Prothorax faiblement échancré en arc, en devant; élargi presque en ligne droite d'avant en arrière, sur les côtés; tronqué à la base; à angles postérieurs non émoussés; rebordé sur les côtés et aux angles de devant; muni à la base d'un rebord étroit et peu apparent; près d'une fois plus large au bord antérieur que long dans son milieu; peu ou médiocrement convexe; légèrement ou parfois presque imperceptiblement pointillé; rayé d'une ligne longitudinale courte, au-devant de chaque quart externe de la base; slave ou d'un flave testacé, avec le bord latéral et surtout la base ordinairement d'un flave brunâtre. Ecusson en triangle de moitié plus large que long; d'un flave brunâtre dans sa périphérie. Elytres à peine plus larges en devant que

25

le prothorax; ovalaires, élargies en ligne courbe assez faible jusqu'au quart environ, en ogive allongée et obtuse postérieurement; rebordées; médiocrement convexes; à neuf stries légères, égales environ au huitième de la largeur des intervalles, marquées de points assez petits, séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre; blondes ou d'un flave testacé, avec la suture et le bord externe d'une teinte souvent moins claire; parées chacune d'une tache d'un brun noir, subarrondie, située vers le tiers de la longueur, couvrant souvent de la deuxième à la cinquième strie, quelquefois moins obscure ou nébuleuse et réduite à l'espace compris entre la troisième et la cinquième strie, parfois peu ou point apparente. Intervalles à peu près plans; marqués de points petits et peu apparents, imperceptiblement pointillés entre ceux-ci. Dessous du corps d'un flave testacé ou d'un flave rougeatre; ponctué. Prosternum presque en fer de lance; rétréci après les hanches en pointe ou en angle aigu prolongé assez notablement après le bord de l'antépectus. Mésosternum concave et rebordé. Pieds blonds ou flaves ou d'un flave testacé. Cuisses presque également peu renslées. Jambes antérieures, comprimées, fortement élargies de la base à l'extrémité; denticulées sur les arêtes : les autres à peine élargies, épineuses. Tarses grêles : premier article des postérieurs aussi grand que le dernier.

Cette espèce habite les bords de la mer, principalement les parties sablonneuses. On la trouve ordinairement sous les cadavres ou sous les matières organisées altérées ou décomposées. Je l'ai prise quelque-fois à une lieue ou deux du rivage. Elle n'est pas rare dans le midi de la France.

Obs. La tache des élytres varie de nuance et d'étendue. Elle devient moins obscure en se rétrécissant; quelquefois elle est réduite à une sorte de point orbiculaire ou même disparaît complètement. Chez d'autres exemplaires, au contraire (Carabus dorsiger, Fabb.), cette tache se dilate, s'unit à sa pareille, en constituant une tache commune, fortement échancrée en devant dans la majeure partie médiaire de son bord antérieur.

Cette tache couvre ordinairement les intervalles trois à cinq, parfois les intervalles deux à six, enfin, mais rarement, elle s'étend depuis la suture jusqu'au septième intervalle.

### TROISIÈME FAMILLE.

#### LES DIAPÉRIENS.

CARACTÈRES. Yeux très-visibles; gros; débordant notablement les joues. Tete enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux ou à peu près. Antennes subcomprimées, grossissant vers l'extrémité, quelquefois à partir du quatrième article, d'autrefois seulement du sixième : les septième à dixième au moins, ordinairement perfoliés ou transverses. Epistome laissant le labre à découvert : celui-ci, transverse. Mandibules bisides ou bidentées à l'extrémité. Prothorax transverse, ni cilié, ni denticulé sur les côtés. Ecusson apparent. Elytres aussi larges ou à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; voilant le pygidium. Ventre au moins aussi long que les médi et postpectus réunis; à quatrième arceau plus court que le troisième : les deux ou trois premiers, presque soudés ou moins mobiles que les autres. Postépisternums parallèles, ou faiblement rétrécis d'avant en arrière, trois ou quatre fois aussi longs que larges. Pieds médiocres; comprimés. Cuisses peu ou point renslées. Jambes antérieures peu ou point élargies : les postérieures non épineuses. Tarses grêles. Corps ovale on ovale-oblong.

Les Diapériens vivent uniquement de matières végétales. La plupart sont destinés à dévorer ces bolets ou autres substances fongueuses qui vivent en parasites aux dépens de nos arbres malades ou vieillis. A l'état de larve plusieurs déploient une sorte d'industrie dans la construction du berceau dans lequel ils doivent sommeiller quelque temps avant d'être insectes parfaits. Sous leur dernière forme, leur vie se passe près des substances cryptogamiques qui ont fourni des aliments à leur enfance, ou près d'autres matières semblables auxquelles ils confient les germes de leurs descendants. La plupart ont d'assez belles conleurs.

Ces insectes peuvent être partagés en deux branches.

| Yeux | semi-globuleux, non entamés par les joues. Antennes peu<br>voilées à leur base; terminées brusquement par une<br>massue de cinq articles | PENTAPHYLLA!RES. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      | entamés par les joues. Antennes grossissant graduelle-                                                                                   |                  |

#### PREMIÈRE BRANCHE.

# LES PENTAPHYLLAIRES.

CARACTÈRES. Yeux semi-globuleux; non entamés par les joues. Antennes peu voilées à leur base, terminées brusquement par une massue de cinq articles.

Cette branche est réduite au genre suivant :

Genre Pentaphyllus, Pentaphylle (Meger., Dej. 1); Latreille (2).

(«έντε, cinq; φύλλον, feuille.)

CABACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Antennes courtes ; insérées audevant des yeux, vers le milieu de leur bord antérieur; de onze articles : le premier assez gros : le deuxième moins étroit que le troisième et à peu près aussi long que lui : le troisième grêle, plus long que large : les quatrième et cinquième aussi étroits, courts, lenticulaires ou presque moniliformes : le sixième un peu moins étroit : les cinq derniers brusquement deux fois au moins aussi larges que le cinquième, constituant une massue perfoliée presque de même grosseur, plus longue que tous les articles précédents réunis: les septième, huitième, neuvième et dixième lenticulaires : le dernier, arrondi à son extrémité. Epistome laissant le labre à découvert. Mandibules courtes, ne dépassant pas le labre dans l'état de repos; unidentées à l'extrémité. Palpes maxillaires assez longs ; à dernier article cylindrique ou un peu rétréci de la base à l'extrémité. Palpes labiaux grêles ; courts ; à dernier article presque cylindrique. Menton élargi d'arrière en avant; tronqué ou à peine arqué en devant. Hanches antérieures globuleuses ou à peu près : les postérieures ne dépassant pas à leur extrémité externe le côté interne des postépisternums : ces derniers, parallèles, cinq fois environ aussi longs que larges. Ventre à partie antéro-mé-

<sup>(1) (</sup>DEJ.) Catal. (1831) p. 68. — (DAHL.) Catal. p. 44. (LATR.) Familles nat. (1825) p. 376.

<sup>(1825)</sup> p. 376.
(2) LATR. in CUVIER, Règn. anim. deuxième édit. (1829). Partie entom. t. 2. p. 30. — L. Redtenb. Die Gattung. (1845) p. 138. — Faun. austr. (1849) p. 589.

diaire du premier arceau ventral en pointe obtuse : les premier et deuxième arceaux paraissant soudés. Tarses grêles : premier article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis, à peine aussi grand que le dernier.

Ces insectes sont généralement d'assez petite taille, et portent une robe peu brillante.

- a. Epistome tronqué en devant ; ne constituant pas avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle.
- 1. P. melanophthalmus. Oblong; convexe; fauve ou d'un fauve testacé, pointillé, garni de poils fins et peu épais, en dessus. Prothorax arrondi aux angles antérieurs et postérieurs. Ecusson en triangle au moins aussi long que large. Dessous du corps noir. Hanches antérieures obliques. Pieds d'un roux testacé: jambes de devant un peu élargies de la base à l'extrémité.

Pentaphyllus melanophthalmus (MEGERLE), DEIEAN. Catal. (1821). — Id. (1833) p. 496. — Id. (1837) p. 217.

Long. 0<sup>m</sup>,0033 (1 1/2<sup>1</sup>). Larg. 0<sup>m</sup>,0015 (3/4<sup>1</sup>).

Corps oblong; convexe; fauve ou d'un fauve testacé, pointillé et garni de poils sins, courts, et peu épais, en des us. Tête penchée; presque triangulaire; rayée sur la suture frontale d'une ligne prolongée jusqu'aux jones, qui sont un peu relevées. Epistome tronqué en devant; ne constituant pas avec les joues un chaperon en demi-cercle. Labre presque en demi-cercle en devant. Elytres d'un roux testacé. Yeux noirs; à grosses fo-settes. Antennes à peine prolongées jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; d'un roux testacé. Prothorax tronqué en devant; arqué sur les côtés, subarrondi ou arrondi aux angles de devant et surtout aux postérieurs; faiblement en arc dirigé en arrière et bissinué à la base, c'est-à-dire un peu plus prolongé en arrière sur le tiers médiaire de son bord postérieur, obtus ou obtusément tronqué sur cette partie et faiblement sinué à chacune des extrémités de ce tiers médiaire; muni dans sa périphérie d'un rebord étroit, à peu près nul sur la moitié médiaire du bord antérieur, plus étroit à la hase que sur les côtés; près d'une fois plus large dans son diamètre transversal le plus grand que long dans son milieu; convexe; pointillé, ou marqué de petits points, médiocrement rapprochés, donnant chacun naissance à un poil sin, court, couché, d'un fauve livide.

Ecusson en triangle presque équilatéral; pointillé. Elytres à peu près aussi larges en devant que le prothorax, presque parallèles ou à peine élargies graduellement jusqu'aux deux tiers, obtusément arrondies à l'extrémité; rebordées; convexes, convexement subperpendiculaires postérieurement; pointillées et garnies de poils comme le prothorax. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural, assez brusquement terminé vers le bord postérieur du quatrième arceau. Dessous du corps noir; pointillé. Prosternum comprimé, non prolongé ou à peine prolongé après les hanches. Pieds d'un roux testacé. Jambes comprimées: les antérieures, faiblement élargies de la base à l'extrémité: les intermédiaires vues à une forte loupe, garnies au côté externe de très-courts poils ou soies les faisant paraître denticulées. Tarses grêles: premier article des postérieurs plus court que les deux suivants réunis: le dernier presque aussi long que les trois précédents pris ensemble.

Cette espèce se trouve dans la vermoulure des arbres. Elle est principalement méridionale.

az. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon en demicercle, laissant le labre à découvert.

2. P. testaceus; Helwig. Oblong; médiocrement convexe; testacé, pointillé, garni de poils sins et peu épais, en dessus. Prothorax à angles antérieurs et postérieurs non émoussés. Ecusson arrondi postérieurement, moins long que large. Dessous du corps noir. Hanches antérieures globuleuses. Pieds d'un roux testacé. Jambes de devant aussi grêles que les autres.

Le Tenebrio fauve lisse, Georga, Hist. abr. t. 4. p. 354, 40.

Tenebrio ferruginea, Founca. Entom. par. 4. p. 459. 40.

Mycetophagus testaceus, Helwig, Von neuen Gattung. in Schneiden's Neu. Magaz. p. 400. 7. — Fabr. Entom. syst. t. 2. p. 499. 44. — Id. Syst. eleuth. t. 2. p. 570. 28. — Panz. Ent. germ. p. 339. 43. — Gyllenn. Ins. suec. t. 3. p. 400. 40.

Hypophlaus? testaceus, P. W. J. Müller, in Illiger's, Mag. t. 4. p. 207. Diaperis? testacea, Knoch, in Illiger's, Magaz. t. 5. p. 245. 28.

Pentaphyllus testaceus. Megerle, Dei. Catal. (1821) p. 68. — Id. (1833) p. 196. — Id. (1837) 217. — Gyllens, Ins. Succ. t. 4. p. 631. — L. Redtenbach. Faun. austr. p. 589.

Long.  $0^{m}$ ,0028 (1 1/4). — Larg. 0,0009 (2/5).

Corps oblong; médiocrement convexe; testacé; pointillé, et garni de petits points, médiocrement rapprochés, donnant chacun naissance

à un poil d'un testacé livide, fin et couché. Tête penchée; presque triangulaire; rayée sur la suture frontale d'une ligne droite, prolongée jusqu'aux joues : celles-ci un peu relevées. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle laissant le labre à découvert. Mandibules et palpes testacés. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes des côtés du prothorax; d'un testacé pale. Prothorax tronqué en devant ou en ligne presque droite ou à peine arquée en devant ; à angles antérieurs et postérieurs prononcés ou non émoussés; faiblement en arc dirigé en arrière et bissinué, à la base, c'est-à-dire un peu plus prolongé en arrière sur le tiers médiaire de son bord postérieur, obtus ou obtusément tronqué sur cette partie et faiblement sinué à chaque extrémité de celle-ci, vers le tiers externe; à peine rebordé sur les côtés du bord antérieur, très étroitement rebordé latéralement et à la base; médiocrement convexe; pointillé et garni de poils peu épais. Ecusson presque en demi-cercle à sa partie postérieure, plus large que long. Elytres aussi larges en devant que le prothorax; parallèles jusqu'aux deux tiers ou un peu plus, subarrondies à l'extrémité; très médiocrement convexes, convexement déclives à leur partie postérieure; pointillées et garnies de poils comme le prothorax. Repli prolongé presque jusqu'à l'angle sutural, non brusquement terminé. Dessous du corps noir ou brun; pointillé; pubescent. Hanches antérieures globuleuses. Prosternum assez comprimé, dépassant un peu les hanches de devant. Pieds d'un roux testacé. Jambes comprimées : les antérieures aussi grêles que les autres : les intermédiaires ne paraissant pas denticulées au côté externe. Tarses grêles : premier article des postérieurs plus court que les deux suivants réunis : le dernier un peu moins long que les trois précédents pris ensemble.

Cette espèce se trouve dans la vermoulure des chênes et sous les

écorces des mêmes arbres morts ou décrépits.

Obs. Cet insecte que Geoffroy rattachait à son genre Ténébrion, avait été placé dans celui de Mycétophage par Helwig et Fabricius. Müller en fit un Hypophlée, et Knoch avec plus de raison encore se demandait s'il ne fallait pas le mettre avec les Diapères. Megerle en constitua un genre nouveau dont les caractères sont restés longtemps inédits. Suivant Erichson, Archiv. f. Naturgesch. t. 8 (1842), 1<sup>re</sup> part. p. 366, la larve du P. testaceus a beaucoup d'analogie avec celle des Ténébrions; mais elle a l'épistome non visiblement séparé; les mandibules plus fortement dentées; le dernier article des palpes labiaux plus grand et tronqué; le deuxième article des antennes court : le troisième plus allongé : le dernier segment du corps inerme.

### DEUXIÈME BBANCHE.

# LES DIAPÉRAIRES.

CARACTÈRES. Yeux entamés par les joues. Antennes grossissant graduellement.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                         | Genres.     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| largement tronqué<br>égal au troisième<br>sa base.                                                                                                                                                                                                                                                           | largement tronquée. Quatrième arceau ventral presque égal au troisième. Prothorax en ligne à peu près droite à sa base.   |                                                                                                                         |             |  |
| ent plus court la base.  sugé en arrière dans un sillon Corps ovedaire.                                                                                                                                                                                                                                      | que large :<br>moniliforn<br>cies en pe                                                                                   | rticle des antennes plus long<br>les deux suivants presque<br>nes. Elytres presque rétré-<br>pinte à l'extrémité        | Paileteus.  |  |
| Partie antéro-médiaire du premier arceau ventr<br>Quatrième arceau ventral notablement plus court<br>le troisième. Prothorax bissinué à la base.<br>Prosternum notablement plus prolongé en arrière<br>que les hanches, destiné à être reça dans un sillon<br>en forme de V, du mésosiernum. Corps ovalaire. | natrième article des entennes plus<br>long que large. Eiytres subarron-<br>dies ou largement en ogive à l'ex-<br>trémité. | Hanches antérieures obliques, altongées. Antennes brusquement plus épaisses et perfoliées à portir du quatrième article | DIAPERIS.   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quatrième article des entenues<br>long que large. Eiytres subar<br>dies ou largement en ogive à<br>trèmité.               | Hanches antérieures glo-<br>boleuses. Antennes gros-<br>sissant graduellement à<br>partir du troisième ar-<br>ticle     | PLATYDEMA.  |  |
| Prosternu ches, i crure d                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non destiné                                                                                                               | ngé en arrière après les han-<br>i ĉire reçu dans une échan-<br>um. Corps oblong                                        | OPLOCEPHALA |  |

# Genre Scaphidema, Scaphideme; L. Redtenbacher (1).

(Σκάφη, bateau: δέμας, corps).

CABACTÈRES. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral largement tronquée. Epistome constituant avec les joues une sorte de cha-

<sup>(1)</sup> Faun. aust. 591.

peron peu prononcé, tronqué en devant. Antennes un peu plus longuement prolongées que les côtés du prothorax; sensiblement comprimées; grossissant presque insensiblement; à articles six à dix au
moins, plus larges que longs, sensiblement dentés de chaque côté.
Palpes maxillaires à dernier article le plus long, grossissant un peu de
la base à l'extrémité. Palpes labiaux à dernier article grêle, cylindrique.
Menton plus large que long, élargi un peu d'arrière en devant. Yeux
petits; séparés l'un de l'autre en dessus et en dessous par un espace
près de quatre fois aussi large que le diamètre de chacun d'eux. Hanches antérieures globuleuses: les postérieures ne paraissant pas dépasser
à leur extrémité externe le côté interne des postépisternums. Premier
article des tarses postérieurs à peu près égal en longueur soit aux deuxième
et troisième réunis, soit au dernier. Corps ovale; en ogive assez étroite
à son extrémité.

1. S. aenea; Fabricios. Ovale; médiocrement convexe; d'un brun bronzé et luisante en dessus. Base des antennes et pieds d'un rouge brun. Tête, prothorax et Pieds souvent d'un rouge testacé. Elytres légèrement carénées postérieurement sur la suture; d stries légères et ponctuées.

Mycetophagus metallicus, Fabr. Entom. syst. t. 4. part. 2. p. 499. 43. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 570. 27. — ILLIG. Mag. t. 4. p. 465. 27.

Scolytus? aeneus, Panz. Faun. germ. 8. 2. — Id. Entom. germ. p. 70. 2. — Id. Krit. Rev. 4. p. 438.

Diaperis aenea, Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. 586. 5. — Illig. Mag. t. 5. p. 245. 5. — Walck. Faun. par. t. 1. p. 266. 2. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 308. 4. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 554. 3. — Panz. Index. p. 207. 2. — Sahlb. Ins. fenn. p. 459. 2.

Chrysomela ahena, Marsu. Entom. brit. p. 476. 46.

Platydema bicolor, Laporte et Brullé, Monogr. in Annal. des Sc. nat. t. 23. (4831) p. 364. 46. Var.

Platydema ahena, Steph. Illust. t. 5. p. 14. 5. — Id. Man. p. 325. 2554.

Var. a. Tête et prothorax d'un rouge testacé. Elytres d'un brun verdâtre ou d'une teinte rapprochée.

SCHAEFF. Icon. ins. pl. 257. fig. 5. a, b.

Scaphidium bicolor, FABR. Suppl. entom. syst. p. 479. 2-3.

Diaperis aenea, PAYK. Faun. suec. t. 3. p. 359. 3. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 551. 3. Var. b. — Steph. Illust. t. 5. p. 44. 4.

Diaperis bicolor, Fab. Syst. Eleuth. t. 2. p. 386. 6. — Panz. Faun. germ. 94. 9. — Id. Krit. Rev. 4. p. 438. — Id. Schaeff. Icon. Enumerat. syst.

26

p. 207. 5. — LATR. Hist. nat. t. 40. p. 308. 5. — ILLIG. Mag. t. 4. p. 467. — Dufftsch. Faun. aust. t. 3. p. 307. 3. — Duméril, Diet. d. Sc. nat. t. 43 (1819). p. 467. 3. — Léon Dufour, Excurs. p. 68. 407.

Platydema bicolor, LAPORTE et BRULLÉ, Monogr. in Ann. d. Sc. nat. t. 23. p. 46.

Platydema aenea, Steph. Man. p. 325. 2558. Scaphidema bicolor, L. Redtenb. p. 594.

Long.  $0^{m}$ ,0042 à  $0^{m}$ ,0048 (1 7/8 à 2 1/8<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0026 à  $0^{m}$ ,0033 (1 1/5 à 1 1/2<sup>1</sup>).

Corps ovalaire ou ovale oblong; médiocrement convexe; luisant ou brillant, en dessus. Tête presque en demi-cercle près d'une sois aussi large que longue; marquée de points peu rapprochés; de nuance variable. Epistome tronqué en devant. Palpes de même couleur. Antennes brunes, avec la base et l'extrémité ordinairement d'un brun testacé; perfoliées à partir du cinquième article : le quatrième plus large que long, un peu plus court que le troisième. Prothorax échancré en arc, en devant; élargi d'avant en arrière en ligne presque droite; à angles de devant avancés en forme de dent ; à angles postérieurs prononcés, presque rectangulaires ou peu aigus; muni sur les côtés d'un rebord relevé et formant une gouttière étroite, sur les côtés; sans rebord en devant et à la base; tronqué au-devant de l'écusson, à peine prolongé en arrière et légèrement sinué de chaque côté de cette troncature, au bord postérieur; une fois environ plus large à la base que long dans son milieu; peu ou médiocrement convexe; garni de points à peine plus gros que ceux de la tête ; d'un bronzé ou souvent d'un rouge testacé. Ecusson de même couleur; en triangle presque équilatéral, à côtés curvilignes; lisse ou presque impointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; ovalaires, sensiblement élargies en ligne courbe jusqu'au tiers de la longueur, en ogive obtuse postérieurement; rebordées latéralement; médiocrement convexes; à neuf stries assez faibles, marquées de points égaux environ au quart de la largeur des intervalles, et séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre : la septième et surtout la huitième stries réduites à des rangées striales de points; d'un noir un peu verdâtre ou bronzé. Intervalles marqués près de la base, sur les côtés de l'écusson, de points assez gros et assez rapprochés qui semblent figurer une strie rudimentaire, petits et clairsemés sur le reste; presque plan; offrant une carène suturale graduellement moins légère depuis le milieu jusqu'à l'angle sutural. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural, mais non brusquement terminé. Dessous du corps d'un rouge testacé sur l'antépectus, d'un rouge brun ou brunâtre sur le reste; ponctué. Prosternum oblong, postérieurement en ogive reçue dans une échancrure du mésosternum; plan sur sa surface. Pieds d'un rouge testacé ou d'un rouge brun tivide. Premier article des tarses postérieurs à peu près aussi grand que le dernier.

Cette espèce se trouve dans les vieux fagots, dans le bois mort des

haies et dans quelques cryptogames.

Obs. La couleur varie suivant les développements de la matière colorante. Parfois le dessus du corps est d'un brun bronzé; le plus souvent la tête et le prothorax sont d'une teinte plus claire ou d'un rouge testacé. Les pieds sont ordinairement de la couleur du prothorax ou d'une teinte rapprochée.

M. Westwood a trouvé la larve de la Sc. aenea, en compagnie de l'insecte parfait, sous l'écorce des arbres. Elle a le corps revêtu d'une peau parcheminée; d'une teinte olivâtre; rayé d'une ligne longitudinale médiaire pâle; subconvexe en dessus; rétréci à ses deux extrémités, surtout à la postérieure; terminé par un segment armé à son extrémité de deux pointes courtes et rapprochées, etc. (Voy. Westwood, Introd. to mod. Classif. t. 1. (1839). p. 314. fig. 37. n° 11 à 20, Larve et détails 21, Nymphe.

# Genre Phylethus, Phylèthe (Megerle (1).

(Etymologie obscure.)

CARACTÈRES. Partie intermédiaire du premier arceau ventral avancée en pointe. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon peu prononcé, obtusément en demi-cercle à son bord antérieur, laissant le labre à découvert. Antennes un peu plus longuement prolongées que le prothorax; à troisième article grossissant faiblement vers l'extrémité, un peu plus long que le quatrième : les cinquième à dixième graduellement comprimés, plus sensiblement plus larges que longs : les cinquième et sixième, presque noueux : les septième à dixième presque cupiformes : le douzième ovalaire. Palpes maxillaires à dernier

<sup>(1) (</sup>MEGERLE) (DEL.) Catal. (1821) p. 68. — Id. (1833) p. 196. — Id. (1837) p. 217. — Dahl. Catal. (1823) p. 41.

article subcomprimé, grossissant médiocrement d'arrière en avant, obliquement (ronqué à son extrémité. Menton plus large que long; élargi d'arrière en avant; tronqué à son bord antérieur. Yeux transverses; séparés l'un de l'autre par un espace deux fois au moins aussi large que le diamètre de l'un d'eux, à grosses facettes. Hanches antérieures presque globuleuses: les postérieures, ne paraissant pas dépasser le côté interne des postépisternums. Premier article des tarses postérieure au moins aussi long que le dernier; presque égal aux deuxième et troisième réunis. Corps ovalaire, presque scaphidiforme ou elliptique.

Obs. Cette coupe avait été caractérisée par Stéphens et désignée sous le nom d'Alphitophagus, dénomination qui a trop d'analogie avec celle d'Alphitobius du même auteur, et qui ne paraît pas être en harmonie avec le véritable genre de vie de ces insectes. Ces considérations nous ont fait adopter le nom indiqué par Megerle.

1. P. quadripustulatus; STRPHENS.] Ovalaire; très-médiocrement convexe; luisant. Prothorax d'un roux fauve, marqué ordinairement en devant d'une tache noirâtre. Elytres d'un noir brun, ornées de deux ou trois bandes transversales d'un roux fauve: la première, naissant des épaules, un peu en arc dirigé en arrière: la deuxième, transversale, du milieu aux trois cinquièmes: la troisième, apicale, parfois nulle.

Phylethus populi, (MEGERLE) (DEL.) Catal. (1824) p. 68. — Id. (1833) p. 496. — Id. (1837) p. 217. — (Dahl.) Catal. (1823) p. 44. — L. Redtens. Faun. austr. p. 589.

Alphitophagus quadripustulatus, (Davies) Steph. Illustr. t. 5. p. 42. pl. 24. fig. 4. — Id. Man. p. 325. 2546.

Long.  $0^{m}$ ,0033 (1 1/21). — Larg.  $0^{m}$ ,0015 à  $0^{m}$ ,0017 (2/3 à 3/41).

Corps ovale oblong; glabre; très-médiocrement convexe; luisant. Tête moins finement ponctuée sur le front que sur l'épistome; creusée sur la suture frontale d'un sillon linéaire prononcé; brune ou d'un brun roussatre sur le front; d'un roux fauve ou testacé sur l'épistome. Antennes d'un roux testacé. Palpes de même couleur. Prothorax tronqué en devant; élargi en ligne un peu courbe sur les côtés; assez faiblement bissinué à la base, avec la partie médiaire un peu plus prolongée en arrière que les angles postérieurs, qui sont presque rectangulairement ouverts; près d'une fois plus large à la base que long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord très-étroit; à peine rebordé

à la base; médiocrement convexe; finement ponctué, ou pointillé; d'un roux fauve, souvent nébuleux ou obscur; ordinairement marqué d'une tache noire en devant. Ecusson en triangle presque équilatéral; superficiellement pointillé; d'un roux fauve. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; faiblement élargies en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; muuies d'un rebord latéral étroit ; peu convexes sur le dos , convexement déclives sur les côtés; à neuf stries ponctuées, moins légères en devant, presque réduites postérieurement à des rangées striales de points : les quatrième et cinquième postérieurement unies, plus courtes et encloses par leurs voisines; d'un noir brun ou d'un brun noir, ornées chacune de deux ou trois bandes transversales d'un roux fauve ou testacé : la première, naissant de l'épaule, formant avec sa pareille un arc faiblement dirigé en arrière, prolongée sur la suture jusqu'au quart ou un peu plus de la longueur : la deuxième, en ligne transversale droite à son bord antérieur, un peu sinuée au bord postérieur, couvrant environ de la moitié ou un peu plus aux trois cinquièmes ou un peu plus : la troisième, apicale, plus étroite à la suture que sur les côtés, parfois nulle. Dessous du corps d'un roux fauve ou testacé. Pieds un peu plus pales.

Cette espèce m'a été envoyée du département du Var par mon ami feu M. Doublier. On la trouve sous les écorces des arbres.

# Genre Diaperis, DIAPERE; Geoffroy (1).

(deamsipo, percer d'outre en outre.)

Caractères. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en pointe ou en ogive étroite. Antennes prolongées un peu plus longuement que les côtés du prothorax; subcomprimées; à premier article le moins court: le deuxième, petit, subglobuleux: les quatrième à dixième à peu près égaux, perfoliés, beaucoup plus larges que longs, constituant une sorte de massue de même grosseur: le dernier en ogive à son extrémité. Joues constituant avec l'épistome une sorte de chaperon semi-circulaire à son bord antérieur. Palpes maxillaires à dernier article le moins court, presque cylindrique, faiblement et graduelle-

<sup>(4)</sup> Hist. abr. d. Ins. t. 4. (4762) p. 337.

ment renslé dans son milieu, tronqué à l'extrémité. Palpes labiaux à dernier article de forme analogue, plus grêle. Yeux gros; à grosses facettes; séparés l'un de l'autre en dessus et en dessous par un espace d'un tiers environ seulement plus grand que le diamètre de l'un d'eux. Hanches antérieures obliques et un peu allongées: les postérieures ne paraissant pas dépasser à leur extrémité externe le côté interne des postépisternums. Prosternum comprimé par les hanches, en forme de tranche obtuse et d'égale largeur; prolongé après les hanches et destiné à être reçu dans un sillon en forme de V du mésosternum. Dernier article des tarses postérieurs aussi long que les trois précédents réunis. Corps assez brièvement ovale, convexe.

2. D. boleti; Linné. Ovalaire; convexe; d'un noir luisant. Elytres ornées chacune de trois bandes transversales: la première basilaire: la deuxième, vers le milieu: la troisième en forme de tache apicale. Front concave. Epistome chargé d'une convexité en ovale transversal.

UDDM. Dissert, t. 4, pl. 4, 3.

Chrysomela boleti, Linn. Syst. nat. (4758) t. 1 p. 371. 24. — Id. (4767) t. 1. p. 391. 36. — Id. Faun. succ. p. 465. 537. — Fabr. Syst. entom. p. 97. 48. — Id. Spec. ins. t. 1. p. 420. 25. — Id. Mant. inst. t. 1. p. 69. 34. — Sulz. Gesch. p. 33. pl. 3. fig. 9. — Müller, Linn. Naturs. t. 5. p. 4. 475. 36. — Fuessly, Verz. n° 443. — Schrank, Enum. p. 73. 434. — Herbst, in Fuessly, Archiv. 5me cah. p. 53. 44. — Gmel. Car. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4679. 36. — De Villers, C. Linn. Entom. t. 4. p. 430. 29. — Rossi, Faun. etrusc. 4. p. 78. 498. — Id. Edit. Helw. p. p. 83. 498. — Brahm, Insect. kal. 4. 486. 645. — Fischer, Naturg. liv. p. 275 322. — Harrer, Beschr. p. 408. n° 442.

La Diapère, Geoffe. Hist. abr. d. ins. t. 1. p. 337. pl. 6. fig. 3.

Diaperis, Schaeff. Elem. pl. 58.

Coccinella fasciata, Scopol. Ent. carn. p. 79. 247.

Tenebrio boleti, DE GEER, Mem. t. 5. p. 49. 9. pl. 3. fig. 3. — fig. 4. antenne. — Retzius, gener. p. 435. 838.

Diaperis boleti, Müller, Zool. Dan. prodrom. p. 74. 794. — Oliv. Encycl. méth. t. 6. p. 273. 4. — Id. Entom. t. 3. n° 55. p. 4. 4. pl. 4. fig. 4. a, b. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 7. (4803) p. 245. pl. D. 6. fig. 7. — Fabr. in Skrivter af Naturh. 4er vol. 4er cah. reproduit dans le Mag. de Schneider p. 21. 4. — Id. Entom. syst. t. 2. p. 346. 4. — Id. Syst. eleuth. t. 2. p. 385. 4. — Kugelann, Verzeichn. in Schneiden's, Mag. p. 339. 4. — Fuessly, Archives, trad. fr. p. 405. 8. —Panz. Ent. germ. p. 250. 4. — Cuvier, Tabl. élém. p. 347. — Payk. Faun. suec. t. 3. p. 337. 4. — Schrank, Faun. boic. 1. p. 536. 643. — Walck. Faun. par. t. 1. p. 266. 4. — Tigny, Hist.

nat. t. 7. p. 478. pl. fig. 6. — Lath. Hist. nat. t. 40. p. 306. 1. pl. 89. fig. 2. — Id. gen. t. 2. p. 477. 4. — Id. Règn. anim. (1817) t. 3. p. 302. — Id. (1829) Partic entomol. t. 2. p. 29. — Shaw. gener. Zool. t. 7. part. 4. p. 89. pl. 48. — Duffsch. Faun. aust. t. 2. p. 306. 4. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 393. 4. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 43. p. 466. 4. — Gyllenh. Ins. succ. t. 2. p. 549. 4. — Goldfuss, Handb. p. 349. — Zetterst. Faun. lapp. p. 266. 4. — Id. Insect. lapp. p. 454. 4. — Muls. Lettr. t. 2. p. 285. 3. pl. 4. fig. 3. — Laporte et Brullé, Monogr. in Annal. d. Sc. nat. t. 23. p. 334. — Curtis, Brit. entom. t. 8. pl. 358. — Samouel's, Entomol. cabin. 47. 4. — Steph. Illust. t. 5. p. 43. 4. — Id. Man. p. 325. 2550. — Westwood, Introd. t. 2. p. 314. fig. 37. n° 5; 6 à 9. détails. — Sahlb. Ins. fennic. p. 459. 4. — de Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 222. — Id. Dufour, Excurs. entom. p. 68. 405. — E. Blanchard, in Cuvier, Règn. anim. ed. Croch. p. 375. pl. 50. fig. 2. (a à f, détails). — L. Redtenb. Faun. aust. p. 590. Diaperis fasciata, Fourc. t. 4. p. 453. 4.

I am come a sele

## Long. $0^{m}$ ,0072 (3 $1/4^{1}$ ). — Larg. $0^{m}$ ,0045 (21).

Corps ovalaire; convexe; luisant en dessus. Tête en demi-cercle, environ une fois plus large que longue; noire; assez finement et très densement ponctuée; concave sur le front; chargée sur l'épistome d'une convexité en ovale transversal. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle. Palpes brunes ou d'un brun rougeatre. Antennes noires, perfoliées à partir du quatrième article : celui-ci, plus grand que le troisième. Yeux gros; saillants sur les côtés de la tête; coupés par les joues jusqu'au quart ou au tiers. Prothorax tronqué ou faiblement arqué en devant quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; élargi en ligne peu courbe, d'avant en arrière sur les côtés; émoussé aux angles de devant, à angles postérieurs prononcés et un peu ouverts ; tronqué et plus prolongé en arrière au devant de l'écusson, et sinué de chaque côté de celui-ci, à la base; sans rebord à cette dernière; rebordé et légèrement relevé en rebord sur les côtés; de trois quarts plus large à son bord postérieur que long dans son milieu; assez convexe; d'un noir luisant; marqué de points petits, peu profonds et médiocrement rapprochés. Ecusson en triangle presque équilatéral; noir; lisse; luisant. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; émoussées aux épaules; subparassèles jusqu'aux deux tiers, en ogive postérienrement; rebordées latéralement; convexes; à neuf stries légères ou rangées striales de points parfois obscurs, égaux environ au cinquième ou au sixième des intervalles, et séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre transversal; d'un noir

luisant; parées chacune de trois bandes tranversales d'un jaune orangé: la première, basilaire, prolongée jusqu'à la suture ou parfois seulement jusqu'à l'intervalle juxta-sutural, couvrant le sixième antérieur du bord externe, un peu moins vers la suture, crénelée à son bord postérieur : la deuxième, étendue du rebord externe à l'intervalle juxtasutural, crénelée à ses bords antérieur et postérieur, couvrant environ des deux cinquièmes aux quatre septièmes de la longueur, parfois un peu plus étendue postérieurement au bord externe : la troisième, en forme de tache, couvrant le sixième postérieur de chaque élytre, enclose entre le rebord marginal et l'intervalle juxta-sutural qui sont noirs, graduellement rétréci d'arrière en avant du côté de la suture. Intervalles à peu près plans, assez parcimonieusement pointillés. Repli jaune dans le tiers antérieur, noir postérieurement; à peine prolongé au-delà du quatrième arceau ventral; brusquement terminé. Dessous du corps et pieds noirs; ponctués: cuisses parfois en partie, rarement tous les pieds, d'un fauve testacé. Prosternum comprimé; muni d'une petite dent à sa partie antérieure, postérieurement prolongée au-delà du bord de l'antépectus en forme de lance reçue dans l'échancrure du mésosternum. Premier article des tarses postérieurs plus court que la moitié du dernier.

Obs. La deuxième bande transversale jaune varie parfois un peu dans son diamètre longitudinal; quelquefois elle se prolonge plus ou moins en arrière vers le bord marginal. Souvent les points des rangées striales sont nébuleux, obscurs ou noirâtres, surtout sur la deuxième bande.

Cette espèce habite presque toutes les parties de la France. Elle vit dans plusieurs sortes de bolets. Sa larve s'y trouve également. En voici

Larve hexapode; demi-cylindrique; courbée; garnie de poils hérissés, clairsemés, fins, presque indistincts. Tête de la largeur du corps; ordinairement verticale; subconvexe; d'un blanc roussatre et lisse à sa partie postérieure, graduellement rousse et ruguleuse en devant; offrant à son bord antérieur deux petites saillies anguleuses, situées près de la base de chaque antenne; rayée, à partir de son bord postérieur, d'une ligne longitudinale médiaire avancée jusqu'aux deux cinquièmes ou trois septièmes postérieurs, où elle se divise en deux branches un peu anguleusement arquées en arrière et aboutissant chacune au bord antérieur, vers la base des antennes. Celles-ci, situées derrière la base des mandibules; avancées jusqu'au niveau du bord antérieur du labre; de trois articles : le basilaire, membraneux, blanchâtre : le deuxième,

annulaire, roux foncé: le troisième, de même couleur, cylindrique trois fois aussi long que le précédent, tronqué à son extrémité et suivi d'un appendice court, très-grêle, membraneux, terminé par une soie. Yeux paraissant représentés, au moins à certaine époque de la vie, par deux points noirs, situés en rangée verticale derrière la base des mandibules : l'antérieur, très-apparent : l'autre peu marqué : ces points noirs disparaissant plus tard. Epistome d'un roux foncé; plus large que long; presque trapézoïdal. Labre plus étroit; subarrondi en devant. Mandibules arquées; saillantes au-delà du labre dans l'état de repos; roussâtres et subcornées à la base, cornées, noires et bifides à l'extrémité. Mâchoires coriaces ou subcornées; à un lobe, subarrondi et cilié à son côté interne. Palpes maxillaires coniques ; de trois articles : le dernier terminé en pointe. Menton presque en hexagone allongé, ou un peu anguleux dans son milieu, tronqué en devant et en arrière; subcorné; roussatre; porté par une pièce prébasilaire membraneuse, blanchatre-Languette courte; bilobée. Palpes labiaux coniques; de deux articles-Corps de douze anneaux très-distincts : le premier d'un blanc roussatre; une fois plus large que long; un peu arqué en arrière à son bord antérieur; de moitié plus long que chaoun des suivants : les autres, blanchâtres : les deuxième et troisième un peu plus courts : le onzième un peu plus long : le douzième le plus court : les deuxième à onzième, offrant après le bord antérieur un sillon transversal, formé ou rendu plus apparent par une saillie transversale, couronnée par des aspérités roussatres peu distinctes, en forme de points à peine saillants : ce sillon moins marqué sur les deuxième et troisième segments : le douzième hérissé, surtout sur sa moitié postérieure, de petites aspérités ou pointes rousses, plus prononcées et plus visibles; obtusément arrondi à son extrémité; offrant, en dessous, deux tentacules membraneux, exsertiles. Dessous du corps roussatre sur l'arceau prothoracique, blanc sur le reste. Pieds médiocres; de cinq pièces garnies de petites aspérités ou points roussâtres : la dernière pièce, terminée par un ongle aigu. Stigmates au nombre de neuf paires: les thoraciques, d'un blanc roussatre, moins petits, situés chacun vers la partie antéro-externe des pieds intermédiaires; près de la ligne de séparation des arceaux supérieurs avec les inférieurs: les autres, moins distincts, moins inférieurs, situés sur les quatrième à onzième arceaux. (1)

<sup>(4)</sup> Voyez encore pour la description de cette larve, Oliv. Entom. t. 3. n. 83. p. 9. — Hammersmidt, de insect. agricult. damnosis, pl. 4. — Léon Dufour, Ann. des Sc. nat. deuxième série, t. 20. Zoologie (1842) p. 290. pl. 12. B, fig. 40; 41 à 13 détails. — Chapuis et Chandèze, Catal. p. 175. pl. VI, fig. 7.

Les métamorphoses et les mœurs de cette Diapère ont été étudiées et décrites par M. Léon Dufour avec ce talent particulier dont tous ses travaux portent le cachet (1). La larve creuse dans les bolets des galeries irrégulières, jusqu'au moment ou ayant pris toute sa croissance, elle songe à se préparer un berceau. Dans ce but, elle construit, dans la matière fongueuse qui lui sert de nourriture, un sphéroïde dans lequel elle ne tarde pas à se loger. Dès qu'elle s'y est retirée, elle bouche avec de la vermoulure l'ouverture par laquelle elle est entrée. Son corps est obligé de se courber sur lui-même dans cette cellule peu spacieuse, et dans cette posture l'insecte attend le moment de son passage à l'état de nymphe.

Voici la description de celle-ci:

Nymphe ovale oblongue; blanche dans le jeune âge. Tele inclinée, invisible en dessus. Yeux réniformes. Antennes dirigées en dehors et en ligne un peu oblique en arrière; couchées au devant des pattes antérieures; un peu moins longuement prolongées que celles-ci. Prothorax un peu plus grand que les deux segments suivants pris ensemble : subéchancré et garni de poils bulbeux à son bord antérieur; bissinué à la base, avec sa partie médiaire anguleusement dirigée en arrière. Abdomen offrant en dessus les sept premiers arceaux armés chacun, près de leur bord postérieur, d'une rangée transversale de petites pointes rousses, un peu dirigées en arrière et terminées par un poil : les six premiers, offrant de chaque côté une tranche armée de trois pointes : le dernier, terminé par deux pointes recourbées et un peu divergentes. Elytres et ailes divergentes; incourbées en dessous: les élytres un peu débordées par les ailes. Pieds antérieurs et intermédiaires offrant les jambes repliées contre les cuisses, dirigées en dessus d'une manière transversale, à découvert et couchées sur les organes du vol. Tarses longitudinalement étendues de chaque côté de la ligne médiane : ceux du milieu prolongés jusqu'au point intermédiaire entre l'extrémité des jambes et l'extrémité des ailes. Pieds postérieurs voilés presque jusqu'aux genoux par les organes du vol : ceux-ci prolongés jusqu'à l'antipénultième arceau du ventre. Tarses postérieurs voilés par les organes du vol. Au bout de quinze jours ou même moins, l'insecte paraît sous sa forme parfaite et dévore son berceau, pour se répandre dans le champignon.

<sup>(1)</sup> Histoire des Métamorphoses du Diaperis boleti, (Annales des Sc. nat. deuxième série, (1843), Zoologie, p. 290 à 292 pl. 12, B, fig. 40 à 15.

# Genre Platydema, PLATYDEME; Laporte et Brullé (1).

( whathe, large; depar, corps.)

CABACTÈRES. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en pointe ou en ogive étroite. Antennes à peine ou faiblement plus prolongées que les côtés du prothorax; comprimées; grossissant parfois presque insensiblement, tantôt plus brusquement à partir soit du quatrième soit du cinquieme article : le premier, le moins court : le deuxième petit : les sixième à dixième au moins, cupiformes, transverses : le dernier en ogive plus ou moins obtuse à son extrémité. Palpes maxillaires à dernier article obtriangulaire. Palpes labiaux à dernier article grêle, cylindrique. Yeux séparés l'un de l'autre, en dessus, par un espace égal à deux fois le diamètre de l'un d'eux, séparés en dessous par un espace plus étroit. Hanches antérieures globuleuses ou à peu près : les postérieures dépassant, à leur extrémité externe, le bord interne des postépisternums. Prosternum élargi dans son milieu; prolongé après les hanches, destiné à être reçu dans l'entaille du mésosternum. Tarses postérieurs à premier article à peu près aussi grand que les deuxième et troisième réunis, soit que le dernier.

1. P. Europaea; LAPORTE et BRULLÉ. Ovale oblongue; médiocrement convexe; d'un noir mat, en dessus. Palpes, antennes, dessous du corps et pieds, d'un rouge ferrugineux ou d'un rouge roux.

Diaperis petitii (PERROUD).

Platydema Europæa, Laporte et Baulle, Monogr. in Ann. des Sc. nat. t. 23. (1834) p. 368. — De Castelnau, Hist. nat. t. 2. p. 223.

Platydema petitii, (Pennoud) (Del. Catal. (1833) p. 196. — Id. (1837) 217.

Long. 0<sup>m</sup>,0056 à 0<sup>m</sup>,0070 (2 1/2 à 3 1/8<sup>1</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0025 à 0<sup>m</sup>,0036 (1 1/8 à 1 2/3<sup>1</sup>).

Corps ovalaire ou ovale oblong; médiocrement convexe; d'un noir mat, en dessus. Tête en demi-cercle près d'une fois plus large que long;

<sup>(1)</sup> Monographie du genre Diaperis, Annales des Sciences naturelles, t. 23 (1831) p. 332 et 350.

un peu moins finement ponctuée sur le front que sur l'épistome; presque plane sur celui-ci, un peu plus élevée sur celui-là. Epistome tronqué en devant, à angles antérieurs prononcés. Palpes et antennes d'un rouge ferrugineux ou d'un rouge roux : les dernières perfoliées à partir du cinquième article, à troisième article un peu plus grand que le quatrième. Prothorax assez faiblement échancré en arc légèrement bissinueux, en devant; élargi d'avant en arrière sur les côtés; à angles de devant un peu en forme de dents; à angles postérieurs un peu prolongés en arrrière et un peu aigus; arqué en arrière et plus prolongé au-devant de l'écusson, et sinué entre cette partie médiaire et chaque angle postérieur; rebordé et légèrement relevé en rebord sur les côtés; sans rebord en devant et à la base; déprimé et marqué d'une fossette et souvent d'une raie longitudinale courte au-devant de chaque sinuosité du bord postérieur; médiocrement convexe; marqué de points un peu moins petits que ceux de la tête, médiocrement rapprochés, plus légers sur le disque que sur les côtés. Ecusson en triangle presque équilatéral; lisse ou très-parcimonieusement pointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; non émoussées aux épaules; subparallèles ou faiblement élargies jusqu'aux deuxtiers, arrondies postérieurement; rebordées latéralement; médiocrement convexes; à neuf stries peu ou médiocrement profondes, marquées de points égaux environ au sixième de la largeur des intervalles et séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre. Intervalles un peu convexes et rendant par là les stries plus prononcées; marqués de points plus petits, plus superficiels et un peu plus rapprochés que ceux du prothorax. Repli prolongé presque jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps d'un rouge ferrugineux ou d'un rouge roux, avec les côtés de l'antépectus noirs, et parfois ceux des autres parties pectorales obscurs. Prosternum presque en fer de lance, postérieurement prolongé en angle reçu dans l'échancrure du mésosternum: cette échancrure munie d'un rebord crénelé. Pieds d'un rouge ferrugineux ou d'un rouge roux : premier article des tarses postérieurs aussi long au moins que le dernier.

Cette espèce habite principalement nos provinces méridionales. Elle a été signalée pour la première fois par MM. Perroud, qui l'avaient dédiée à feu Petit. Je l'ai prise dans le département des Basses-Alpes et l'ai reçue assez souvent de Draguignan de MM. Doublier et Jaubert, et de Marseille de M. Washanru.

2. P. violacea; Fabricius. Ovale-oblongue; médiocrement convexe; violette ou d'un violet foncé, en dessus. Front creusé d'une fossette; plus élevé que l'épistome.

Chrysomela dytiscoides, Rossi Faun. etrusc. t. 1. p. 86, 208, pl. 2. fig. 6. et pl. 4. fig. 43. — Id. Edit. Helwig, t. 1. p. 86, 208, pl. 2. fig. 6. et pl. 4. fig. 43.

Diaperis violacea, Fabr. in Skrivt. af. Naturh. vol. 4. 4°r cah. reproduit in Schneid. Neuest. Mag. p. 24. 2. — Id. Entom. syt. t.4. 2. p. 547. 2. — Id. Syst. eleuth. t.-2. p. 586. 3. — Panz. Faun. germ. 3. 48. — Id. Entom. germ. 350. 2. — Id. Krit. Revis. p. 438. — Id. Index. p. 207. 4. — Kugel. Verzeich. in. Schneider, Neuest. Mag. p. 559. 2. — Payk. [Faun. suec. t. 3. p. 358. 2. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 308. 3. — Illig. Mag. t. 4. p. 467. 3. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 351. 2. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 306. 2. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 43. p. 467. 2. — Steph. Illust. t. 5. p. 44. 3. — L. Dufour, Excurs. p. 68. 406.

Chrysomela ahena, Marsh. Entom. brit. p. 476. 46.

Platydema violacea, Laporte et Brullé, Monogr. in Ann. d. Sc. nat. t. 23. p. 357. 8. — Steph. Man. p. 325. 2552. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 222. — L. Redtens. Faun. aust. p. 591.

Diaperis ahena, Steps. Illust. t. 5. p. 44. 5. - Id. Man. p. 325, 2554.

Long.  $0^{m}$ ,0072 à  $0^{m}$ ,0090 (3 1/4 à 4<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ 0036 à 0,0045 (1 2/3 à 2<sup>1</sup>).

Corps ovalaire ou ovale-oblong; médiocrement convexe; violet ou d'un violet foncé et luisant, en dessus. Tête en demi-cercle, près d'une fois plus large que longue; finement et assez densement ponctuée; plane sur l'épistome; un peu plus élevée sur le front; creusée d'une sossette sur le milieu de celui-ci. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle. Palpes fauves ou d'un roux testacé. Antennes noiratres ou brunes à la base, graduellement d'un brun testacé à l'extrémité; brièvement pubescentes; perfoliées à partir du quatrième article : celui-ci à peine aussi grand ou un peu moins grand que le troisième. Yeux noirs; gros; échancrés jusqu'au tiers par les joues. Prothorax assez faiblement échancré en arc légèrement bissinué, en devant; élargi d'avant en arrière sur les côtés, d'abord en ligne faiblement courbe, puis en ligne droite; subarrondi aux angles de devant; à angles postérieurs prononcés et presque rectangulaires; muni en devant d'un rebord très-étroit et ordinairement interrompu dans son milieu, en devant; moins étroitement rebordé sur les côtés,

sans rebord à la base; arqué en arrière et un peu plus prolongé au devant de l'écusson à son bord postérieur et sensiblement sinué entre cette partie médiaire et les côtés; une fois et quart plus large à la base que long dans son milieu; convexe, un peu déprimé au-devant de chaque sinuosité; assez finement ponctué. Ecusson presque en demi-cercle, ou en triangle à côtés curvilignes. Elytres à peine plus longues en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; non émoussées aux épaules; en ovale oblong; faiblement élargies dans le milieu ou subparallèles jusqu'aux deux-tiers, arrondies postérieurement; rebordées latéralement; médiocrement convexes; à neuf stries légères et ponctuées : ces points, égaux environ au cinquième ou au sixième de la largeur des intervalles et séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre. Intervalles presque plans ou peu sensiblement convexes; marqués de points plus petits mais plus rapprochés que ceux du prothorax. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps noir; ponctué. Prosternum presque en ser de lance, postérieurement prolongé en angle reçu dans l'entaille du mésosternum. Pieds d'un brun de poix. Premier article des tarses postérieurs aussi grand que le dernier.

Cette espèce habite principalement les parties du centre et du nord de la France. Je l'ai reçue des environs de Chalons-sur-Saône de MM. Coste et Myard. Elle a été prise à Falavier (Isère) par M. Claudius Rey, et quelques autres naturalistes. (Voy. Gacogne, Notice, etc. in Ann. Soc. linn. de Lyon 1847-49. p. 224.) On la trouve dans les champignons qui végètent dans les plaies on sous les écorces des arbres.

Au genre *Platydema* appartient aussi l'espèce suivante, qui habite diverses parties de l'empire d'Autriche, mais qui paratt ne pas avoir été trouvée en France.

P. Dejeanii; Laporte et Brullé. Ovale-oblongue; très-médiocrement convexe; d'un noir ou noir brun luisant, en dessus; brun, en dessous: parties de la bouche, antennes et pieds, d'un rouge roux brunâtre. Tête concave sur le milieu du front, armée au côté interne de chaque wil d'une sorte de corne rudimentaire. Prothorax pointillé. Elytres à stries ponctuées. Intervalles presque plans.

Diaperis cornigera (MEGERLE), Des. Cat. (1821) p. 68.

Platydema Dejeanii, Laporte et Brullé, Monogr. in Ann. d. Sc. nat. t. 23. p. 354. 4. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 223. — L. Redtens. Faun. aust. p. 594.

Neomida Dejeanii, de LAPROTE, (Des. Catal. (1833) p. 497. - Id. (1837) p. 248.

Long. 0,0070 (3  $1/8^{1}$ ). — Larg. 0,0036 (1  $2|3^{1}$ ).

Obs. Cette phrase diagnostique suffit pour faire reconnaître cette espèce, si elle venait à être trouvée en France.

Genre Oplocephala, OPLOCEPHALE; Laporté et Brullé (1).

(όπλον, arme; Κεραλή, tête.)

CARACTERES. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral en pointe ou en ogive étroite. Antennes à peine aussi longuement ou à peine plus longuement prolongées que les côtés du prothorax; sensiblement comprimées; grossissant presque insensiblement à partir du quatrième ou du cinquième article : le premier le moins court : le deuxième, petit : les cinquième à dixième transverses, un peu en forme de dent de chaque côté; les uns obtriangulaires, les autres cupiformes : le dernier en angle obtus ou en ogive à son extrémité. Palpes maxillaires à dernier article subcomprimé, faiblement élargi de la base à l'extrémité. Palpes labiaux à dernier article grêle, presque cylindrique. Yeux gros, séparés en dessus par un espace égal à peu près à deux fois le diamètre de l'un d'eux, séparés en dessous par un espace moins grand. Hanches antérieures globuleuses : les postérieures paraissant ne pas dépasser, à leur côté externe, le bord interne des postépisternums. Prosternum ne dépassant pas les hanches ou du moins brusquement coupé presque entièrement après celles-ci. Mésosternum entaillé. Tarses postérieurs à dernier article presque aussi grand que les trois précédents réunis.

- a. Tête des mâles armées de cornes longues et grêles (S. G. Oplocephala).
- 1. 6. haemorrhoidalis; FABRICIUS. Oblongue; assez convexe; luitantes; mandibules, yeux et élytres, noirs: extrémité de celles-ci et reste du corps d'un rouge testacé. Prothorax rebordé à la base.
- o'. Epistome muni en devant de deux petites dents. Front concave sur son milieu, armé de chaque côté de cette concavité, au côté in-

<sup>(4)</sup> Monographie du genre Diaperis (Annales des Sciences natur. t. 23. (1831) p. 332 et 338.

Ce genre correspond à celui de Neomida, inédit de Ziegl. (Dzs. Catal. (1837) p. 218.

terne des yeux, d'une corne droite, au moins aussi longue que l'espace compris entre leur base et le bord antérieur de l'épistome.

Q. Epistome et front inermes : celui-ci déprimé ou creusé d'une fossette large et peu profonde sur son milieu.

Ips, hæmorrhoidalis, Fabr. Mant. ins t. 2. append. p. 378. — Id. in Mem. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris (4792) p. 29. — Id. Entom. syst. t. 2. p. 543.
2. — Id. Syst. el. t. 2. p. 580. 48. — Rhen, Bemerk. in Schneider's, Mag. p. 235. 2. — Panz, Faun. germ. 43. 46. — Id. Entom. germ. p. 348.

Hypophlæus hæmorrhoidalis, Kugelann, Verzeich. in Schneid. N. Mag. p. 499.3. Tenebrio cornifrons, Rossi. Mantiss. t. 1. p. 92. 208. et t. 2. p. 434.

Diaperis hæmorrhoidalis, PAYK, Faun. suec. t. 3. p. 360. 4. — ILLIC. Mag. t. 4. p. 467. 48. — Gyllenb. Ins. suec. t. 2. p. 553. 4. — Panz. Index. p. 207. 3. — Sahlb. ins. Fenn. p. 459. 3.

Neomida hæmorrhoidalis, (Zieglen) (Danl), Catal. p. 44.

Oplocephala hæmorrhoidalis, Laporte et Brullé, Monogr. in Annal. d. Sc. nat. t. 23. p. 339. 4. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 222. — L. Redtens. Faun. austr. p. 590.

Long.  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0061 (2 1/2 à 2 3/4<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0025 à  $0^{m}$ ,0028 (1 1/8 à 1 1/4<sup>1</sup>).

Corps oblong; médiocrement ou assez convexe; luisant en dessus. Tête marquée de points médiocrement rapprochés, plus petits sur l'épistome que sur le front ; déprimée ( Q ) ou concave ( o' ) sur celui-ci : épistome en carré transverse, un peu plus élevé que les parties voisines; constituant avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle; d'un rouge testacé. Mandibules noires. Palpes et autres parties de la bouche d'un rouge testacé. Antennes de même couleur; perfoliées depuis le cinquième article : le quatrième à peine aussi large que long, un peu plus court que le troisième. Prothorax sans rebord, faiblement arqué en devant, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; assez faiblement élargi d'avant en arrière et un peu arqué sur les côtés; un peu émoussé aux angles antérieurs et postérieurs; rebordé latéralement, muni à la base d'un rebord plus étroit, mais paraissant élargi au devant de l'écusson; obtus et un peu prolongé en arrière au devant de l'écusson et faiblement sinué de chaque côté de cette partie médiaire, au bord postérieur; une fois à peu près plus large à la base que long sur son milieu; médiocrement convexe; marqué de points un peu moins petits que ceux de la tête et médiocrement rapprochés; d'un rouge testacé. Ecusson de même couleur, parfois un peu obscur; en triangle presque équilatéral et à côtés faiblement curvilignes; parcimonieusement ponctué à la base, lisse ou à peu près à l'extrémité. Elytres peu émoussées à l'angle huméral; presque parallèles jusqu'aux deux-tiers, en ogive abaissée ou prolongée inférieurement, à leur partie postérieure; munies latéralement d'un rebord peu ou point apparent en dessus; assez convexes; à neuf stries peu profondes, ponctuées ou marquées de points égaux environ au quart des intervalles et séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre; d'un noir luisant, avec l'extrémité d'un rouge testacé. Intervalles à peu près plans; superficiellement et finement ponctués; marqués vers la base, près de la suture, de points moins petits, qui semblent confusément figurer une strie rudimentaire. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural et assez brusquement terminé. Dessous du corps d'un rouge testacé plus pâle ou plus flavescent sur le postpectus; ponctué. Prosternum comprimé, ne dépassant pas les hanches à sa surface supérieure, mais offrant après celles-ci une tranche peu apparente destinée à être reçue dans l'entaille du mésosternum. Pieds d'un rouge testacé. Premier article des tarses postérieurs visiblement moins grand que le dernier.

Cette espèce habite les parties froides et élevées de la France. Je l'ai prise à la Grande-Chartreuse, dans des bolets. Elle y est rare. On la trouve principalement en juin et en septembre.

- 22. Tête des males munie de deux tubercules. (S. G. Neomida.)
- 2. O. hituberculata; OLIVIER. Allongée; faiblement ponctuée; luisante; d'un brun rougeâtre ou d'un rouge brun. Bouche, antennes et pieds testacés. Elytres vaguement ponctuées, non striées.
- o'. Tête munie en devant de deux tubercules et postérieurement de deux cornes.
  - 2. Tête inerme.

Diaperis bituberculata, Olivien, Encycl. meth. t. 6. (4791) p. 274. — Id. Entomol. t. 3. nº 55. 6. pl. 4. fig. 6. a, b. — Lata. Hist. nat. t. 40. p. 309. 7. — Muls. Lettres t. 2. p. 285. 4.

Neomida bituberculata, (DEL.) Catal. (1833) p. 497. — Id. (1837) p. 218.

Oplocephala bituberculata. LAPORTE et BRULLÉ, Monogr. etc. in Ann. d. Sc. nat. t. 23. (1831) p. 348, 12.

Long.  $0^{m}$ ,0033 (1 1/12). — Larg.  $0^{m}$ ,0008 (1/31).

Corps d'un brun rougeâtre ou d'un rouge brun: bouche et antennes plus pâles. Tête finement ponctuée; munie, chez le o', à sa partie antérieure, de deux tubercules rapprochés; postérieurement armée de cornes courtes et grosses, séparées par un enfoncement. Prothorax un peu échancré en devant; arrondi sur les côtés, légèrement bissinué à la base; faiblement rebordé; transversal; finement ponctué; d'un brun rougeâtre ou d'un rouge brun. Ecusson triangulaire; finement ponctué; de la couleur du prothorax. Elytres allongées; peu convexes, légèrement rensiées vers l'extrémité, finement ponctuées, non striées; de la couleur du prothorax. Dessous du corps ponctué; un peu rougeâtre. Pieds testacés ou d'un jaune testacé.

Cette espèce habite les environs de Paris et le nord de la France. On la trouve sous les écorces. Elle paraît très-rare. Je ne l'ai pas vue. La description précédente est la reproduction de celle de MM. Laporte et Brullé.

## QUATRIÈME FAMILLE.

## LES BOLITOPHAGIENS.

Caractères. Yeux très-visibles ou non voilés par le bord antérieur du prothorax; entamés par les joues, qui constituent sur ces organes une tranche qui les coupe jusqu'à la moitié et les déborde plus ou moins. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle, sur lequel la suture frontale est très-marquée. Prothorax plus ou moins sensiblement denticulé et non cilié, sur les côtés. Pygidium voilé par les élytres. Postépisternums deux fois au moins plus longs que larges. Prosternum obtus postérieurement. Mésosternum creusé d'un sillon rétréci en forme de V. Pieds médiocres. Tibias grêles. Premier article des tarses postérieurs plus court que le dernier. Corps presque semi-cylindrique.

Les Bolitophagiens se rapprochent des Diapérides par leur genre de vie. Comme ceux-ci, ils sont destinés à se nourrir, soit à l'état de larve, soit d'insecte parfait, des bolets et autres cryptogames analogues, qui végètent sur les arbres. Sous leur dernière forme leur tête munie d'une sorte de chaperon, leur prothorax et quelquefois leurs étuis dentelés sur les côtés, servent à faciliter leur introduction dans ces substances fongueuses. Leur robe est généralement obscure.

Cette famille est réduite au genre suivant.

Genre Bolitophagus, Bolitophage; Illiger (1).

(βωλίτης, champignon; φάγος, mangeur.)

CARACTÈRES. Ajoutez aux précédents : Antennes aussi longuement ou un peu plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; ordinairement repliées ou recourbées sur elles mêmes à partir de la moitié; grossissant presque insensiblement vers l'extrémité; subcomprimées; de onze articles: le premier, le plus long, un peu renflé, un peu arqué extérieurement : le deuxième petit, subglobuleux : les troisième, quatrième et cinquième, obconiques : le troisième, un peu plus grand que le quatrième : le cinquième, à peine aussi long que large: les sixième à dixième, plus larges que longs, grossissant plus sensiblement: les trois derniers, ordinairement un peu plus gros et paraissant plus particulièrement composer la massue : le onzième, plus large que long, en ogive à son extrémité. Labre plus large que long. Mandibules non saillantes dans l'état de repos. Palpes maxillaires à dernier article en ovale plus ou moins allongé. Menton élargi d'arrière en avant; au moins aussi large que long. Prothorax plus large que long; à angles antérieurs en forme de dent avancée jusqu'au bord postérieur des joues, pour enclore avec celles-ci les organes de la vision; à bords latéraux le plus souvent tranchants et denticulés. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles jusqu'aux deux-tiers; convexes; convexement déclives ou subperpendiculaires à leur extrémité postérieure ; ordinairement non lisses en dessus. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural; ordinairement presque également large jusques près de ce dernier dans sa seconde moitié. Prosternum peu ou point prolongé après les hanches. Postépisternums un peu rétrécis d'avant en arrière; cinq fois environ aussi longs que larges. Hanches antérieures globuleuses : les postérieures ne dépassant pas, à leur extrémité externe, le bord interne des postépisternums. Partie antéro-médiaire du premier arceeau ventral avancé en pointe : quatrième arceau, notablement plus court que le troisième. Pieds médio-

<sup>(1)</sup> Verzeich, de Kaef, Preus, (1798), p. 400.

cres. Cuisses non renslées. Jambes grêles; presque cylindriques; inermes. Tarses filiformes; entiers: dernier article des postérieurs presque aussi longs que les trois précédents réunis. Corps moins de quatre fois aussi long que large.

Latreille, dans son Précis (1796) avait créé, sous le nom d'Eledona, la même coupe, mais avec des caractères moins nets ou plus élastiques, qui ont permis d'appliquer cette dernière dénomination à un autre genre.

- a. Prothorax sinué en devant des angles postérieurs et muni d'une petite dent dirigée en dehors au devant de ces angles.
- 1. B. Beticulatus; Linné. Médiocrement convexe, entièrement noir ou parfois brun. Antennes longuement ciliées au côté externe. Prothorax sinueusement rétréci près des angles postérieurs: ceux-ci en forme de petite dent latérale; réticuleusement ponctué, marqué d'un sillon longitudinal sur son milieu. Elytres convexement déclives postérieurement; à neuf sillons, très faibles près de la suture, graduellement plus profonds extérieurement, marqués de points en partie plus longs que larges, séparés par des côtes étroites: la troisième non distinctement liée à la juxta-marginale à sa partie postérieure.

ETAT NORMAL. Corps noir.

- Hispa cornuta, Thunberg, Nov. act. soc. upsal. t. 4. (4784) p. 45. no 45. pl. 4. fig. 5. Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4733. 8.
- Opatrum gibbum, Panz. Naturf. t. 24. p. 14. 19. pl. 1. fig. 19. Herbst. Naturs. t. 5. (Kaef.) p. 216. 4. pl. 52. fig. 6. a, A. Oliv. Entom. t. 3. nº 56. p. 7. 6. pl. 1. fig. 6. (Voy. Encycl. meth. t. 8. p. 502. Note à la fin de l'article.) Rossi, Mantiss. t. 2. append. p. 84. 19. Payk. Faun. succ. t. 1. p. 82. 2.
- Opatrum crenatum, Fabr. Entom. Syst. t. 4. p. 89. 6. Herbst, Natursyst. t. 5. (Kaef.) p. 247. 6. Panz. Entom. germ. p. 35. 3. — Cederh. Faun. ingr. prodr. p. 44. 33.
- Bolitophagus reticulatus, Illig. Verzeich. p. 408. 4. var. z. Duffsch. Faun. austr. t. 2. p. 295. 4. Gyllenn. Ins. suec. t., p. 600. 4. Sahlb. Ins. fennic. p. 483. 4. L. Redtenb. Faun. austr. p. 596.
- Bolitophagus crenatus, Fabr. Syst. eleuth. t. 1. p. 413. 2. Walck. Faun. paris. t. 1. p. 27. 1. Illig. Mag. t. 1. p. 332. 2. Schönh. Syn. ins. t. 1. p. 420. 3. Sturm, Dentsch. faun. t. 2. p. 454. 1. pl. 39. a, A. Duméril, Dict. des sc. nat. t. 5. p. 440. 1. Zottest. Faun. lapp. p. 265. 4. Id. Ins. lapp. p. 454. 1. De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 226. 2. L. Dufour, Excurs. entom. p. 379.

Eledona reticulata, LATR. Hist. nat. t. 40. p. 313. 3. - Küster, Kaef. Eur. 40. 66.

Var. A. Corps d'un brun rouge, d'un rouge brun ou brunâtre.

Silpha reticulata, Linn. Syst. nat. t. 4. p. 572. 20. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4623. 20. — De Villers, C. Linn. Entom. t. 4. p. 81. 47.

Opatrum reticulatum, Oliv. Entom. t. 3. nº 56. p. 9. 9. pl. 4. fig. 9. — Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 485.

Bolitophagus reticulatus, var. 3. ILLIG. . Verzeich. p. 405.

Bolitophagus crenatus, var. 3. Schonn. Syn. ins. t. 1. p. 420. 3.

Long.  $0^{m}$ ,0062 à  $0^{m}$ ,0078 (22|3 à 31/2|). Larg.  $0^{m}$ ,0022 à  $0^{m}$ ,0033 (1 à 11/2|).

Corps oblong; presque parallèle; médiocrement ou peu fortement convexe; entièrement noir, plus mat sur la tête et le prothorax que sur les élytres. Tête ponctuée en avant; couverte de points presque contigus, plus rudes sur le front que sur l'épistome; rayée d'un sillon longitudinal sur le milieu du front. Antennes garnies au côté externe des troisième à huitième articles de cils longs, fins, d'un blanc flavescent. Prothorax presque parallèle et crénelé sur les trois cinquièmes antérieurs des côtés, assez fortement sinué ensuite, avec les angles postérieurs, aigus, en forme de petite dent dirigée de côté; presque tronqué ou faiblement en arc à peine bissinué à la base; très-étroitement rebordé à cette dernière; presque plan ou légèrement relevé sur les côtés en une tranche faiblement en gouttière, assez large en devant, graduellement rétrécie en arrière; médiocrement ou peu convexe; marqué de points assez gros, séparés par des intervalles étroits un peu saillants en forme de réseau; creusé d'un sillon longitudinal sur son milieu. Ecusson en triangle à côtés curviligne; presque équilatéral; un peu convexe dans son milieu. Elytres en ogive postérieurement; médiocrement ou peu fortement convexes; penchées ou convexement déclives à leur partie postérieure; creusées de neuf sillons : les deux plus voisins de la suture très-faibles et marqués de points ronds assez petits : les autres graduellement plus profonds et marqués de points en partie allongés ou en forme de lignes courtes : ces sillons, séparés par des intervalles étroits, non crénelés, en forme d'arêtes tranchantes : le troisième (à partir du sutural et en comprenant celui-ci)? prolongé presque jusqu'à l'extrémité, peu distinctement lié postérieurement au huitième : les autres, surtout les deuxième et quatrième,

généralement plus courts. Dessous du corps moins mat que le dessus; ponctué. Prosternum faiblement sillonné longitudinalement entre les hanches, inférieurement et assez brièvement prolongé après celles-ci en une tranche comprimée. Jambes cannelées ou sillonnées sur l'arête.

Cette espèce habite les parties froides ou élevées. Elle n'est pas rare dans les Alpes. Elle vit dans les bolets qui croissent sur les troncs des sapins, des hêtres et de quelques autres arbres. J'en ai trouvé quelque-fois jusqu'à près de cent individus dans le même cryptogame. Sa larve vit des mêmes substances. Souvent je l'ai obtenue en emportant de la Grande-Chartreuse des bolets placés dans une caisse remplie de terre, et située sur ma fenêtre.

Cette larve a beaucoup d'analogie avec celle du B. agricola. En voici

la description:

Larce hexapode, semi-cylindrique; blanchâtre; composée, outre la tête, de douze anneaux. Tête presque hémisphérique; glabre. Antennes coniques; de quatre articles en partie rétractiles: le basilaire globuleux: le deuxième plus court que le troisième: le quatrième très petit, peu distinct. Yeux paraissant représentés, au moins dans l'enfance, par un point tuberculeux, situé près de la base des antennes. Epistome presque en demi-cercle. Mandibules rougeâtres et coriaces à la base, noires, cornées et bifides à l'extrémité. Mâchoires ciliées au côté interne. Segment prothoracique plus grand que les autres: le dernier, inerme. Pieds armés chacun d'un ongle assez long.

# Long. 0<sup>m</sup>,0067 à 0<sup>m</sup>,0078 (3 à 5 1/2<sup>l</sup>).

Cette larve se transforme en nymphe dans les mêmes substances cryptogamiques. L'insecte parfait paraît ordinairement en mai ou juin.

- az. Prothorax ni sinué au devant des angles postérieurs, ni muni d'une dent dirigée en dehors au devant de ces angles.
  - β. Arêtes des élytres dentées sur leur tranche.
- 2. B. armatus; Panzen. Oblong; convexe; d'un brun rouge ou d'un rouge brun. Antennes à dernier article plus clair, ovale, presque aussi long que les deux précédents réunis. Tête chargée de quatre tubercules sur le front, de deux tubercules (2) ou de deux cornes (3) sur l'épistome. Prothorax convexe et chargé de tubercules sur ses deux tiers médiaires, presque plan et denté sur les côtés. Elytres dentées latéralement; à sillons ponctués, avec les intervalles relevés en arêtes dentées sur leur tranche.

- ¿. Epistome armé, sur sa partie médiaire, près du bord antérieur, de deux cornes pointues.
  - Q. Epistome chargé de deux tubercules, au lieu de cornes.

Opatrum armatum, Panz. Faun. germ. 64. 2. — Id. Krit. Revis. 4. p. 29. Bolitophagus armatus, Fabr. Syst. Eleuth. t. 4. p. 414. 4. — Sturm, Dentsch. Faun. t. 2. p. 460. 4. — Schönh. Syn. ins. t. 4. p. 421. 5. — Duftsch. Faun. austr. t. 2. p. 496. 3. — Panz. Index. p. 24. 3. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 5. p. 411.

Eledona armata, LART. Hist. nat. t. 10. p. 314. 5. - Küster, 24. 82.

Long.  $0^{m}$ ,0033 (1 1/2). — Larg.  $0^{m}$ ,0015 (2/3).

Corps oblong; d'un rouge brun ou d'un brun rouge; peu ou point luisant. Tete rugueusement ponctuée; chargé sur le front de quatre tubercules comprimés et saillants, transversalement disposés; sillonnée sur la suture frontale; armée sur l'épistome de deux tubercules ( Q ) ou de deux cornes (c'). Joues formant sur les yeux une tranche les coupant jusqu'à la moitié; constituant à leur partie antérieure une dent sur les côtés du chaperon. Antennes un peu moins longuement prolongées que les côtés du prothorax ; graduellement subcomprimées et plus grosses : à troisième article à peine plus long que le deuxième, un peu plus long que le quatrième : les cinquième à dixième, plus larges que longs: le quatrième, ovale, presque aussi grand que les deux suivants réunis; d'un rouge brun ou brunâtre, avec le dernier article plus clair ou plus jaunâtre.  $\mathit{Yeux}$  noirs.  $\mathit{Prothorax}$  entaillé derrière chaque œil , avec la partie médiaire arquée et dentelée et aussi avancée que les angles; un peu élargi d'avant en arrière, en arc faible et denté sur les côtés; en angle très ouvert et dirigé en arrière, à la base; à peine rebordé à celle-ci; plus d'une fois plus large que long; convexe sur le dos, avec les côtés presque plans : cette partie presque plane, à peu près égale de chaque côté au tiers de la moitié de la largeur; chargé sur la partie convexe de tubercules presque dentiformes, ridé sur la partie presque plane; offrant sur la moitié antérieure de la ligne médiane un sillon, presque nul sur la seconde moitié. Ecusson triangulaire, un peu enfoncé. Elytres à peine aussi larges en devant que le prothorax; près de quatre fois aussi longues que lui; parallèles jusqu'aux deux cinquiemes ou aux deux tiers; arrondies postérieurement; dentelées sur les côtés; à neuf sillons, y compris le juxta-marginal, et ponctués. Intervalles relevés en arêtes dentées sur leur tranche : les premier ou sutural et troisième avancés jusqu'à la base et liés à leur partie antérieure : les deuxième

et troisième postérieurement unis, les plus courts, dépassant à peine les trois-quarts de la longueur : les cinquième et septième postérieurement unis en enclosant le sixième : les premier, troisième, cinquième et septième un peu plus saillants que les deuxième, quatrième et sixième : les huitième et neuvième moins saillants. Dessous du corps de même couleur que le dessus ou d'une teinte à peine plus claire ou moins sombre ; ruguleusement ponctué. Prosternum obtus postérieurement, dépassant à peine les hanches. Pieds ordinairement d'une teinte un peu plus claire; presque lisses, parcimonieusement pubescents.

Cette espèce se trouve dans les environs de Paris et dans quelques autres parties du nord ou des parties froides de la France.

ββ. Arêtes des élytres non dentées sur leur tranche.

3. B. agricola; Herbet. Très convexe; noir, brun ou d'un brun rouge. Prothorax arqué sur les côtés; réticuleusement ponctué; sans sillon médiaire. Elytres postérieurement presque perpendiculaires; à neuf sillons également profonds, marqués de points paraissant plus larges que longs et crénelant les intervalles: ceux-ci, en forme d'arêtes étroites peu lisses sur leur tranche: le troisième visiblement lié à sa partie postérieure avec le huitième.

Opatrum agricola, Herbst, Archiv. 5° cah. (1784) p. 35. 2. — Id. Trad. fr. p. 51. 3. — Id. Natursyst. t. 5. (Kaef.) p. 222. 44. pl. 52. fig. 9. — Fabr. Mant. ins. t. 4. p. 51. 8. — Id. Entom. syst. t. 4. p. 91. 44. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4632. 8. — De Villers, Car. Linn. Entom. t. 4. p. 233. — Panz. Entom. germ. p. 36. 5. — Id. Krit. Rev. t. 4. p. 29. — Payk. Faun. suec. t. 4. p. 84. 4.

Opatrum agaricicola, Oliv. Entom. t. 3. nº 56. p. 11. nº 11. pl. 1. fig. a, b. — Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 487.

Opatrum agaricola, PANZ. Faun. germ. 43. 9.

Bolitophagus agricola, Illig. Kacf. preuss. p. 406. 2. — Fabr. Syst. eleuth. t. 1. p. 414. 2. — Walck. Faun. par. t. 1. p. 28. 2. — Sturm. Deutsch. Faun. t. 2. p. 458. 3. — Duftsch. Faun. austr. t. 2. p. 296. 2. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 602. 2. — Zetterst. Faun. lapp. p. 265. Obs. — Id. Ins. lapp. p. 454. 4. Obs. — Stephens, Illust. t. 5. p. 46. 4. — Id. Man. p. 325. 254. — Curtis, Brit. entom. t. 42. n° 586. 4. fig. — Sable. Ins. fenn. p. 483. 2. — L. Redters. Faun. aust. p. 596.

Eledona agaricicola, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 313. 44. — Id. Gen. t. 2. p. 478. 1. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 390. 4. — L. Dufour, Ann. des sc. nat. 2<sup>me</sup> série, t. 20. (Zool.) p. 289.

Bolitophagus agaricola, PANZ. Index, p. 26. 2.

Bolitophagus agaricicola, Dumériu, Diet. des Sc. nat. t. 5. 4. 414. — Goldfuss,

Handb. p. 321. — Muls. Lett. t. 2. p. 286. 1. — De Castelnau, Hist. nat. t. 2. p. 226. 3. — L. Dufour, Excurs. entom. p. 400.

Eledona agricola, Küster, Kaef. Europ. 46. 68.

Long. 0,0033 (1  $1/2^{1}$ ). — Larg. 0,0015  $2/3^{1}$ ).

Corps oblong; presque parallèle; très convexe; d'un noir brun, brun ou d'un brun rouge, en dessus; ordinairement, dans les derniers cas, plus foncé sur ta lête et sur le prothorax que sur les élytres. Tête presque perpendiculairement inclinée; couverte sur le front de points presque contigus, séparés par des intervalles saillants ou réticuleux : à peine pointillée sur l'épistome; offrant sur le milieu du front les traces plus ou moins marquées d'un sillon longitudinal. Palpes et antennes d'un brun rouge ou d'un rouge brun : celles-ci, garnies vers l'extrémité, d'un duvet gris cendré très court ; non ciliées au côté latéral antérieur des troisième à huitième articles. Prothorax arqué et crénelé sur les côtés; en angle très ouvert dirigé en arrière, obtus au devant de l'écusson, et faiblement sinué entre ce point et les angles postérieurs, à la base; à peine rebordé à celle-ci; presque plan ou légèrement reevé sur les côtés en une tranche rétrécie d'avant en arrière; très convexe; couvert de points séparés par des intervalles étroits, saillants, réticuleux. Ecusson ponctué. Elytres subparallèles jusqu'aux deux tiers ou trois quarts, paraissant obtusément arrondies postérieurement, mais offrant à leur angle sutural une ogive un peu prolongée inférieurement; très convexes en dessus; presque perpendiculaires à leur partie postérieure; creusées de neuf sillons à peu près égaux, marquées de points paraissant plus larges que longs, crénelant les côtés des intervalles. Ceux-ci en forme d'arêtes étroites, peu lisses sur leur tranche. le troisieme (à partir du sutural et en comptant celui-ci) postérieurement lié au huitième en enclosant les quatrième à cinquième : les deuxième et quatrième généralement plus courts. Repli presque également large sur les côtés du ventre, prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps noir ou brun : densement ponctué. Pieds ordinairement d'un rouge brun. Prosternum sillonné; à peine prolongé inférieurement en une tranche courte. Jambes de devant comprimées; finement crénelées sur leur tranche externe.

Cette espèce paraît habiter toutes les provinces de la France. On la trouve, à diverses époques, dans les bolets qui s'attachent aux troncs des chênes et de plusieurs autres espèces d'arbres. Sa larve vit dans les mêmes lieux. En voici la description.

29

Larve hexapode; sémi-cylindrique; blanchâtre; composée, outre la tête, de douze anneaux. Tête presque hémisphérique. Labre en demi-cercle. Antennes composées, outre la base, de trois articles: le dernier grêle, terminé par des soies. Yeux paraissant représentés dans l'enfance par deux ou trois points noirâtres, qui disparaissent plus tard. Mandibules rougeâtres et coriaces à la base, obscures, cornés et bifides à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes: l'interne cilié. Palpes maxillaires presque coniques, de trois articles. Palpes labiaux de deux articles. Corps indistinctement garni d'une pubescence roussâtre. Segment prothoracique le plus grand: le dernier court, inerme. Pieds terminés chacun par un ongle. (1)

Cette larve, dont M. L. Dufour a donné l'histoire si pleine d'intérêt, après être parvenue au terme de sa croissance, façonne dans le bolet qui l'a nourrie un sphéroïde retenu par un pédicule et traversé par un conduit. C'est dans l'intérieur de cette sorte de berceau, dans lequel son corps doit rester courbé, qu'elle se transforme en nymphe, après avoir bouché avec de lla vermoulure le chemin qui a servi à l'introduire dans cette retraite. L'insecte parvenu à son état parfait se fraie de nouvelles voies pour sortir de sa prison en en rongeant les parois.

Obs. Herbst le premier fit connaître cet insecte sous le nom de Opatrum agricola. Olivier en le laissant dans le même genre, changea son nom spécifique en celui d'agaricicola, dénomination très convenable, puisqu'elle servait à le distinguer des autres espèces, par son habitat; mais depuis la création du genre Bolitophagus, dont il est destiné à être l'un des représentants, son premier nom spécifique lui doit être restitué.

A ce genre se rapporte également l'espèce européenne suivante; mais elle n'a pas encore été, je crois, trouvée en France.

B. Interruptus; ILLIG. Mediocrement convexe; entièrement noir. Prothorax à peine crénelé sur les côtés; arqué latéralement jusques près des angles postérieurs; réticuleusement ponctué; offrant les traces d'un sillon mé-

<sup>(4)</sup> Voyez aussi relativement à la larve et à la nymphe de cette espèce: Воисне́, Naturg. d. Ins. (4834). p. 491. (Coléoptères) n° 20. pl. 9. fig. 7. — Westwood, Introd. to the mod. classif. of Ins. t. 1. (4839) p. 343. — Евісняон, Archiv. f. Naturg. t. 8. (4842) 4° part. p. 366. — Léon Duroua, Histoire des métamorphoses de l'Eledona agaricicola, in Annales des Sc. nat. 2° série. t. 30 (Zoologie) (4843) p. 284-289 pl. 42. B. fig. 4. larve — fig. 2 à 6, détails. — fig. 7, coque. — fig. 8, Nymphe. — fig. 9. détails.

diaire et d'une fossette allongée, de chaque côté de celui-ci. Elytres convexement déclives à leur partie postérieure; à neuf rangées striales de points, séparés par des intervalles en forme de côtes tranchantes, notablement interrompues.

Bolitophagus interromptus, , Illig. in Wiedemann's, Archiv. f. Zool. t. 2. p. 112. 8. — etc.

Bolitophagus gædeni, PANZ. Faun. germ. 94. 1.

Long. 0,0045 à 0,0050 (2 à 2  $1/4^{1}$ ). — Larg. 0,0020 ( $7|8^{1}$ ).

Cette espèce a été prise par M. de Morogues, dans les montagnes de la Savoie, voisines de la France; elle doit probablement faire aussi partie de notre Faune. Quoiqu'il en soit, les intervalles des stries des élytres en forme de côtes ou de lames interrompues, la distinguent facilement des précédentes.

#### CINQUIÈME FAMILLE.

#### LES ULOMIENS.

CARACTÈRES. Yeux très visibles ou non voilés par le bord antérieur du prothorax; débordant à peine les joues ou peu débordés par elles; souvent transverses, parfois cependant plus longs que larges dans leur partie visible en dessus. Tête plus large que longue. Antennes assez courtes; subcomprimées et grossissant presque graduellement chez la plupart, terminées par une massue de trois articles, chez d'autres. Elytres voilant ordinairement le pygidium. Mésosternum soit creusé, presque sur toute la largeur, d'un sillon rétréci d'avant en arrière en forme de V, soit canaliculé seulement entre les hanches. Postépisternums deux fois au moins plus longs que larges. Ventre offrant la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral, avancée en pointe plus ou moins obtuse, et les trois premiers arceaux presque soudés. Tibias antérieurs plus ou moins sensiblement élargis depuis la base jusqu'à l'extrémité; ordinairement denticulés. Corps ovale ou oblong; peu convexe.

Les ulomiens sont des insectes de moyenne ou d'assez faible taille, vivant, au moins dans leur dernier état, de matières végétales. Les uns se contentent de la vermoulure des arbres; les autres se nourrissent de nos céréales, surtout lorsqu'elles sont réduites à l'état de son ou de farine. Plusieurs de celles-ci paraissent s'être répandues dans diverses

parties du monde, avec le commerce des blés. Quelques-uns ne doivent qu'à cette circonstance le droit de faire aujourd'hui partie de notre Faune.

Les insectes de cette famille se répartissent dans les genres suivants:

| 8.4      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Genres. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Antennes | presque de même grosseur du troisième au septième article<br>et terminées par trois articles plus gros, formant une sorte<br>de massue. Yeux plus longs que larges. |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | PHTORA. |
|          | graduellement à partir du cinquième<br>article. Yeux transverses.                                                                                                   | Prothorax bissinué à la base. Jambes<br>de devant plus courtes à l'arête<br>externe qu'à l'interne.                                                                                                  | Repli des élytres non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Yeux offrant, dans leur partie visible en dessus, la figure d'un ovale transverse. Jambes de devant dentées en scie ou à peu près sur leur arête externe |         |
|          | grossissant g                                                                                                                                                       | Prothorax en ligne à peu près droite à la base. Jambes de devant triangulairement élargies, plus courtes à leur arête interne qu'à l'externe. Repli de élytres non prolongé jusqu'à l'angle sutural. |                                                                                                                                                                                                                  |         |

# Genre Phtora, Phtore.

(φθορά, ravage)

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux indiqués pour la famille: Antennes prolongées à peine jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; de onze articles: le premier, obconique, un peu arqué: le deuxième, un peu plus gros et à peine moins court que le troisième; celui-ci, à peine plus long que large: les quatrième à dixième transverses: les quatrième à septième courts, serrés, submoniliformes, à peu près de même grosseur que le troisième: le huitième, élargi depuis la base jusqu'à l'extrémité: les trois derniers subcomprimés, brusquement plus gros, constituant une sorte de massue: le dernier presque orbiculaire. Labre transverse. Mandibules voilées par le labre, dans l'état

de repos; bisides à l'extrémité. Palpes maxillaires à dernier article comprimé, presque d'égale largeur ou à peine plus large dans le milieu, un peu obliquement tronqué à l'extrémité. Palpes labiaux à dernier article presque conique. Menton presque obtriangulaire, élargi d'arrière en avant. Joues constituant avec l'épistome une sorte de chaperon sans échancrure; ne voilant pas le labre. Yeux peu ou point échancrés par les joues; les débordant faiblement; non saillants; ovales ou plus longs que larges dans leur partie visible en dessus. Prothorax plus large que long; en arc dirigé en arrière et peu ou point sensiblement bissinué, à la base. Elytres voilant le pygidium. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural, mais en se rétrécissant graduellement et fortement à partir du bord postérieur du quatrième arceau ventral. Prosternum prolongé après les hanches. Mésosternum sillonné seulement entre les hanches. Postépisternums parallèles; cinq ou six fois aussi longs que larges. Ventre offrant les trois premiers arceaux presque soudés : le quatrième plus court que le troisième. Pieds médiocres. Hanches antérieures un peu en ovale transverse. Cuisses comprimées; presque égales. Jambes comprimées : les antérieures moins grêles ou plus sensiblement élargies; denticulées sur leur arête externe : celleci de même longueur que l'interne. Tarses filiformes : premier article des postérieurs un peu moins court que le deuxième : le dernier au moins aussi long que les deux précédents réunis. Corps presque parallèle; faiblement convexe; moins de trois fois aussi long que large.

1. P. erenata. Subparallèle; médiocrement convexe; d'un brun rouge, avec les pieds un peu plus pâles. Prothorax en arc dirigé en arrière, à la base; muni d'un rebord latéral limité par une strie sulciforme; ponctué. Elytres à stries sulciformes, graduellement rétrécies, marquées de points qui crenèlent les intervalles: ceux-ci presque impointillés; très peu convexes: les septième et neuvième unis en devant. Jambes antérieures et intermédiaires denticulées sur leur tranche externe et brièvement biépineuses à l'extrémité de cette tranche.

Phtora crenata (Dejean), Catal. (1833) p. 200. — Id. (1837) p. 221.

Long.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0036 (1 1/2 à 12/3<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0015 à  $0^{m}$ ,0016 (2/2<sup>1</sup>).

Corps oblong; presque parallèle; médiocrement convexe; d'un rouge brun ou d'un brun rouge. Tête médiocrement et régulièrement con-

vexe; uniformément et peu densement ponctuée; offrant l'épistome et les joues réunies en une sorte de chaperon en demi-cercle, laissant l'épistome en partie à découvert : ce chaperon débordé faiblement par les yeux; à suture frontale en arc dirigé en arrière, mais peu distincte et indiquée seulement par une faible ligne. Yeux noirs; brièvement ovales; peu ou point échancrés par les joues; situés sur les côtés de la tête; non saillants. Antennes prolongées à peine jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; d'un rouge brun, avec les trois derniers articles ou ceux de la massue, garnis de poils sins et cendrés. Prothorax presque en ligne droite à son bord antérieur, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; élargi d'avant en arrière en ligne à peine courbe; en arc dirigé en arrière et peu sensiblement bissubsinué à la base; à angles postérieurs non émoussés et un peu ouverts; de moitié environ plus large à la base que long sur son milieu; ponctué à peu près comme la tête, en dessus; médiocrement convexe, muni d'un rebord latéral épais, presque horizontal ou peu relevé, égal environ au dixième de la moitié de la base, et séparé de la partie convexe par une raie sulciforme assez profonde; muni au bord postérieur d'un rebord très étroit peu apparent, et un peu crénelé. Ecusson petit; presque en carré transverse; impointillé. Elytres à angle huméral prononcés; parallèles jusqu'aux deux tiers, obtusément arrondies ensuite; peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés; munies d'un rebord marginal un peu moins étroit près des épaules, et visible à peu près sur toute sa longueur, quand l'insecte est examiné en dessus; à neuf stries sulciformes assez profondes, graduellement rétrécies d'avant en arrière, marquées de points ronds longitudinalement séparés par un espace plus court que leur diamètre, plus gros en devant, progressivement plus petits, crénelant les côtés des intervalles : les première à sixième et neuvième stries aboutissant à peu près à la base : les septième et huitième raccourcies en devant : la deuxième postérieurement unie à la septième : la troisième à la sixiéme, en enclosant les quatrième et cinquième qui sont plus courtes. Intervalles presque impointillés, ou ne paraissant qu'à une forte loupe superficiellement et parcimonieusement pointillés; presque plans ou peu convexes, surtout en devant : le septième antérieurement uni au neuvième, pour former une sorte de calus huméral. Dessous du corps marqué d'assez gros points ronds, irrégulièrement disposés; noté de points ronds un peu plus gros sur les côtés des autres parties pectorales; moins grossièrement ponctué sur les côtés du ventre et d'une manière plus fine, plus parcimonieuse et plus légère sur le milieu

de celui-ci. Prosternum très étroitement rebordé; ponctué; presque plan. Pieds un peu plus pâles: médiocres. Jambes de devant médiocrement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité; à peine plus larges à celle-ci que le tiers de leur arête externe; aussi longue à celle-ci qu'à l'interne; brièvement denticulées sur leur tranche externe et terminées par deux courtes pointes à l'extrémité antérieure de celle-ci. Jambes intermédiaires pareillement denticulées: les postérieures inermes.

Cette espèce habite le midi de la France, particulièrement les provinces occidentales de cette partie de la France. Elle m'a souvent été envoyée du département des Landes par M. Perris. Suivant ce savant entomologiste la larve de cet insecte vit dans les souches du pin (1). Il nous en donnera probablement bientôt l'histoire, dans la suite de son admirable travail sur les insectes du pin maritime.

Genre Uloma, Ulome (Megerle. Dejean (2); L. Redenbacher (3).

( ὑλομανεω. j'aime les bois.)

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux indiqués : Antennes prolongées à peine jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; subcomprimées; de onze articles; grossissant presque graduellement, à partir du cinquième: le premier, assez gros, aussi long que les deux suivants réunis: le deuxième court, subglobuleux: le troisième à peine plus long que large : le quatrième non moins court, un peu moins étroit : les cinquième à dixième en forme de coupe progressivement plus transverse, persoliés : le onzième presque arrondi. Labre transverse. Mandibules voilées par le labre dans l'état de repos. Palpes maxillaires à dernier article presque obconique ou obtriangulaire, à côtés un peu courbés; tronqué à l'extrémité. Palpes labiaux à dernier article presque cylindrique. Menton presque obtriangulaire, élargi d'arrière en avant; arqué en avant à son bord antérieur. Joues constituant avec l'épistome une sorte de chaperon sensiblement échancré en devant, ne voilant pas le labre; ne débordant pas les yeux et non débordé par eux. Yeux assez faiblement échancrés, offrant ci-dessus l'image d'un ovale transverse;

(2) ULOMA, (MEGERLE) suivant Del. (1821) p. 67. et (1837) p. 221. — ULOMA, (MEGERLE) selon Danl, Catal. (1823) p. 43.

(3) L. REDTENB. die Gatt. (1845) p. 127. — Id. Faun. aust. p. 593.

<sup>(1)</sup> Lettre à M. M. sur une Excursion dans les grandes Landes (Mém. de l'Acad. des Sc. de Lyon (classe des Sc.) 1850 t. 2. p. 471).

séparés en dessus, l'un de l'autre, par un espace un peu plus large que deux fois le diamètre transversal de l'un d'eux. Prothorax presque en carré plus large que long; bissinué à la base. Ecusson apparent. Elytres à peu près aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; parallèles au moins jusqu'aux deux tiers; ne voilant pas complètement le pygidium. Repli brusquement terminé un peu après le bord postérieur du quatrième arceau. Hanches antérieures globuleuses: les postérieures dépassant à leur extrémité externe le bord interne des postépisternums. Prosternum prolongé après le bord postérieur de l'antépectus. Mésosternum en forme de V. Postépisternums très faiblement rétrécis d'avant en arrière, presque parallèles, cinq fois au moins aussi longs que larges. Ventre offrant les trois premiers arceaux presque soudés : partie antéro-médiaire du premier en pointe obtuse : le quatrième plus court que le troisième. Pieds de longueur médiocres; robustes. Cuisses obliquement coupées, et sillonnées sur l'arête inférieure pour recevoir les jambes dans la flexion; les antérieures plus sensiblement renflées, surtout chez le c. Jambes comprimées, élargies de la base à l'extrémité: les antérieures d'une manière plus sensible: les jambes de devant plus courtes à l'arête externe qu'à l'interne; arquées : les autres droites : celles des quatre pieds antérieurs fortement crénelées ou dentées presque en scie sur leur arête externe. Tarses filiformes; entiers: premier article des postérieurs plus grand que les deux suivants réunis, au moins aussi long que le dernier. Corps presque parallèle; faiblement convexe; moins de trois fois aussi long que large.

- 1. U. culinaris; Linné. Suballongée; presque parallèle; peu convexe; d'un rouge brun et luisant. Prothorax presque en carré d'un quart plus large que long; bissinué à la base; pointillé. Elytres à neuf stries profondes et ponctuées. Intervalles un peu crénelés par les points des stries; lisses; peu convexes.
- or. Prothorax marqué près du bord antérieur, d'une impression en arc dirigé en arrière, occupant près du tiers médiaire de la largeur, postérieurement suivi de deux petits tubercules, situés un de chaque côté de la ligne médiane. Cuisses antérieures plus renslées. Jambes de devant plus sensiblement arquées et terminées en pointe plus aiguë à leur angle antéro-interne.
  - Q. Prothorax sans impression et sans tubercules.

Tenebrio culinaris, Linn. Faun. suec. t. 1. p. 225. 816. — Id. Syst. nat. t. 4, p. 675. 5. (suivant l'exemplaire typique de la collection de Linné). — Müller,

Zool. dan. Prod. p. 74. 797. — Goeze, Ent. Beyt. t. 4. p. 670. S. — Herbst. Arch. p. 144. 2. — Id. Nat. t. 7. p. 246. 6. pl. 411. fig. 6. — Fabr. Mant. ins. t. 1. p. 212. 45. — Id. Ent. syst. t. 4. p. 413. 46. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 448. 24. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 4996. S. — De Villers, C. Linn. Entom. t. 4. p. 386. 3. et t. 4. p. 358. — Rossi, Faun. etr. t. 1. 233. 580. — Id. Ed. Helw. t. 1. 282. 580. — Fischer, Nat. v. Livl. p. 287. 383. — Panz. Faun. germ. 19. 1. — Id. Ent. germ. p. 41. S. — Oliv. Ent. t. 3. n° 57. p. 42. 44. pl. 4. fig. 43. — Cederic Faun. ingr. prod. p. 43. 37. — Illig. Verz. p. 414. 3. — Payk. Faun. suec. t. 4. p. 90. 4. — Walck. Faun. fr. t. 4. p. 34. 2. — Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 193. — Schönh. Syn. ins. t. 4. p. 450. 24. — Sturm. Deut. Faun. t. 2. p. 227. 5. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 302. 6. — Germar, Reise. p. 494. 61.

Tenebrio ferrugineus, PANZ. Faun. germ. 9. 2. — Id. Ent. g. p. 41. 6. — Id. Krit Rev. 1. p. 21. (d).

Phaleria culinaris, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 302. 4. (3) — Id. Gen. t. 2. p. 475. 2. (3) — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 25. (4817) p. 492. — Lamarck, Hist. n. des Anim. s. vert. t. 4. p. 392. 2. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 587. 4. — Goldfuss, Handb. p. 349. — Le Pelel. S. Farg. et Serville. Encycl. méth. t. 40. p. 95. 4. — Sahlb. Ins. fenn. p. 479. 4.

Uloma culinaris (MEGERLE) (DEJEAN), Catal. (1821 p. 67. — Id. (1833) p. 499. — Id. (1837) p. 221. — Curtis. Brit, entom. t. 8. 363. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 220. 6. — L. Dufour. Excurs. Entom. p. 68. 408. — L. Redtend. Faun. aust. p. 593. — Küst. Kaef. Europ. 4. 76.

Ulona culinaris, (DAHL,) Catal. p. 43.

Long.  $0^{m}$ ,0095 à  $0^{m}$ ,0112 (4 1/4 à 5<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0036 à  $0^{m}$ ,0045 (1 2/3 à 2<sup>1</sup>).

Corps oblong; presque parallèle; peu convexe; entièrement d'un rouge brun luisant, en dessus. Tête creusée d'une suture frontale en demi-cercle; transversalement sillonnée après les yeux; assez densement marquée de points plus faibles sur l'épistome que sur le front; rayée, sur sa partie postérieure, de petits sillons longitudinaux. Prothorax assez faiblement échancré en arc, en devant, avec les angles sensiblement avancés; faiblement élargi en ligne peu courbe jusque vers la moitié, subparallèle ensuite; à angles postérieurs peu ou point émoussés ou rectangulaires; à peine rebordé en devant; rebordé sur les côtés et plus étroitement à la base; en arc faible dirigé en arrière et bissinué à cette dernière, avec la partie médiaire arquée en arrière; d'un quart environ plus large que long; peu convexe; marqué de points à peine moins petits que ceux de la tête, peu rapprochés et séparés par des intervalles densement et indistinctement pointillés.

Ecusson en triangle un peu plus large que long; à côtés faiblement curvilignes; parcimonieusement ponctué. Elytres presque parallèles jusqu'aux deux tiers, en ogive un peu obtuse postérieurement; munies jatéralement d'un rebordinon prolongé jusqu'à l'angle sutural; peu convexes; à neuf stries profondes, spresque égales chacune au tiers ou presque à la moitié de la largeur, de chaque intervalle, ponctuées : ces points paraissent en général séparés les uns des autres par un espace moindre fque !leur |diamètre : la première strie subterminale : la deuxième postérieurement liée à la septième, en enclosant les troisième à sixième : la huitième un peu plus courte, libre; offrant près de la suture une rangée de points plus ou moins marqués, prolongée ordinairement jusqu'au cinquième de la longueur. Intervalles lisses; presque plans ou peu convexes près de la suture, plus sensiblement convexes près du bord externe, crénelés par les points des stries. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps finement pointillé sur la partie longitudinalement médiaire, ponctué sur les côtés des parties latérales et d'une manière ruguleuse sur ceux du ventre. Prosternum rebordé, convexement perpendiculaire à sa partie postérieure, ne dépassant pas le bord de l'antépectus. Pieds médiocres : Cuisses intermédiaires et postérieures sillonnées en dessous pour recevoir la jambe dans la flexion. Jambes antérieures, et un peu moins fortement les intermédiaires élargies presque en triangle : les antérieures denticulées: les intermédiaires crénelées sur l'arête externe. Premier article des tarses postérieurs à peu près égal au dernier; plus long que les deux suivants reunis.

Cette espèce se trouve dans diverses parties de la France. Elle vit sous les écorces ou dans les parties cariées des troncs des arbres. Sa larve, suivant M. Perris, habite dans les souches des pins (1).

#### Genre Alphitobius, Alphitobie; Stephens (2).

(Aperov, farine; Blos, vie.)

CARACTÈRES. Antennes prolongées à peu près jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; subcomprimées; de onze articles; grossissant presque graduellement; dentées au côté interne à partir du cinquième,

<sup>(4)</sup> Lettre à M. M. sur une Excursion dans les grandes Landes (Mém. de l'Acad. des Sc. de Lyon, (cl. des Sc.) 1850 t. 2, p. 471.)

<sup>(2)</sup> Illustr. of Brit. [Entom. t. 5. (1832) p. 11. G. 429.

du sixième ou du septième article : le premier assez gros : le deuxième petit, subglobuleux : le troisième de moitié environ plus, long que le quatrième : celui-ci et les suivants, jusqu'au dixième, plus larges que longs : le onzième, presque orbiculaire, ou en ogive à son extrémité. Labre notablement plus large que long. Mandibules ne débordant pas le labre dans l'état de repos. Palpes maxillaires à dernier article presque cylindrique ou en ovale oblong. Palpes labiaux à dernier article grêle, presque cylindrique. Menton élargi d'arrière en avant; tronqué à son bord antérieur. Joues constituant avec l'épistome une sorte de chaperon tronqué ou plutôt plus ou moins sensiblement échancré en arc, en devant, laissant le labre à découvert, arrondi ou très-émoussé aux angles de devant, élargi en ligne droite, débordant un peu les yeux qu'il échancre ou coupe plus ou moins profondément. Yeux offrant en dessus l'image d'un triangle, ou irrégulièrement arrondis : séparés l'un de l'autre par un espace égal à plus de trois fois le diamètre de l'un d'eux. Prothorax de deux tiers au moins plus large que long; assez faiblement bissinué à la base. Ecusson apparent. Elytres à peu près aussi larges ou à peine moins larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles jusqu'aux deux tiers, ou faiblement élargies vers la moitié; faiblement convexes; voilant complètement le pygidium. Repli prolongé ou à peu près jusqu'à l'angle sutural. Hanches antérieures globuleuses : les postérieures dépassant à leur extrémité externe le bord interne des postépisternums. Prosternum prolongé après les banches de devant. Postépisternums presque parallèles, cinq fois environ aussi longs que larges. Ventre offrant les trois premiers arceaux presque soudés : partie antéro-médiaire du premier arceau en pointe : le quatrième plus court que le troisième. Pieds de longueur médiocre. Cuisses médiocres, comprimées, ainsi que les jambes : celles de devant plus courtes à l'arête externe qu'à l'interne : les quatre antérieures de celles-ci très-lègèrement denticulées au côté externe ou peu distinctement garnies de poils spinules. Tarses filiformes; entiers: premier article des tarses postérieurs aussi long ou presque aussi long que les deux suivants réunis; un peu moins long que le dernier. Corps oblong ; faiblement convexe, moins de quatre fois aussi long que large.

a. Rebord de la base du prothorax interrompu dans le milieu.

<sup>1.</sup> A. diaperinus; Panzer. Ocale oblong; très-médiocrement convexe; noir ou d'un noir brun: antennes et pieds d'un rouge brundtre. Epistome

échancré en arc faible. Prothorax élargi en ligne un peu courbe, offrant vers la base sa plus grande largeur; non ou à peine rebordé sur le tiers médiaire de celle-ci; marqué de points médiocrement rapprochés, plus faibles sur le dos. Elytres à stries assez légères et ponctuées. Intervalles à peine convexes; pointillés. Prosternum lisse ou à peu près.

Tenebrio diaperinus, Panz. Faun. germ. (1797) 37. 46. — Id. Krit. Revis. p. 31. — Id. Index. p. 29. — Illig. Kaef. preuss. p. 415. 4. — Schönh. Syn. Ins. t. 2. p. 452. 24. — Sturm, Dentsich. Faun. t. 2. p. 232, 8.

Phaleria diaperina, LATA. Hist. nat. t. 40. p. 303. 2.

Uloma opatroides (Des.), Catal. (1831) p. 67.

Ulona diaperina (Danl.), Catal. (4823) p. 44.

Uloma mauritanica, Cuntis, Brit. Entom. t. 8. p. 333. 1. (type.)

Alphitobius mauritanicus, Steph. Illustr. t. 5. p. 41. 42. (type.) - Id. Man. p. 323. 2538.

Heterophaga opatroides, (DES.) Catal. (4833) p. 499. - Id. (4837) p. 220.

Heterophaga diaperina, Lucas, Essai, etc. p. 45.87. — L. REDTENB. Faun. aust. p. 594.

Alphitobius diaperinus, Wollast. Ins. Mader. p. 498. 379.

Long.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0078 (3 à 3 1/2<sup>l</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0029 à  $0^{m}$ ,0033 (1 1/3 à 1 1/2<sup>l</sup>).

Corps oblong; peu convexe; noir ou d'un noir brun, ou rarement brun, en dessus et en dessous. Tête marquée de points plus petits et plus rapprochés sur l'épitsome que sur le front ; marquée sur la suture frontale d'un sillon presque en arc dirigé en arrière. Epistome échancré en arc faible; souvent brun rouge ou même d'un rouge brun. Antennes comprimées et un peu dentées au côté interne du cinquième au dixième article; d'un brun rouge ou d'un rouge brun, généralement un peu plus claires vers l'extrémité. Prothorax échancré en arc obtus, en devant; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou à la moitié, puis en ligne presque droite; offrant vers la base sa plus grande largeur; très-étroitement ou peu distinctement rebordé sur les côtés; bissinué à la base, avec le tiers médiaire de celle-ci obtusément en arc dirigé en arrière et à peine plus prolongé que les angles; rayé au devant de la base et paraissant, par là, muni d'un rebord interrompu dans la partie médiaire; très - médiocrement convexe, près d'une fois plus large que long; marqué de points analogues à ceux du front, plus légers sur le dos que sur les côtés. Ecusson en triangle à côtés curvilignes; plus large que long; un peu convexe-

ment déclive postérieurement; superficiellement pointillé. Elytres à peine ou faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, subarrondies postérieurement; étroitement rebordées; très-médiocrement convexes; à neuf stries assez légères et marquées de points fins et rapprochés : la troisième postérieurement unie à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième : celles-ci à peine prolongées au-delà des trois quarts de la longueur. Intervalles finement et peu densement ponctués; à peu près plans en devant : les quatre ou cinq plus voisins de la suture, subconvexes postérieurement. Dessous du corps brun ou d'un brun rougeatre; un peu rapeux sur les côtés de l'antépectus. assez finement ponctué sur le reste. Prosternum plan, prolongé en pointe, après les hanches. Postépisternums parallèles ou à peu près. Pieds d'un rouge brun ou d'un brun rouge. Cuisses peu renslées. Jambes antérieures presque droites ou peu sensiblement arquées et peu distinctement denticulées sur leur tranche externe; médiocrement élargies, un peu plus larges à leur extrémité que le tiers de la longueur de leur arète: jambes intermédiaires et postérieures grêles, droites. Sa larve, trouvée chez des boulangers par M. W. Longman, a été figurée par M. Westwood. (Introd. et., fig. 38. nº 20.)

Cette espèce se trouve dans les magasins de grains et de farine. Elle arrive aussi dans les ports avec diverses graines provenant de l'étranger. Olivier l'avait reçue de Cayenne et de l'Ile-de-France.

Suivant M. Wattl, elle se cache en Espagne sous les ceps de vigne, où elle cause beaucoup de dégats (1); dans l'île de Crête, on la trouve sous les pierres, d'après M. Lucas (2).

- 22. Rebord de la base du prothorax au moins aussi saillant dans le milieu que sur les côtés.
- 2. A. plecus; Olivier. Ovale-oblong; très-médiocrement convexe; noir en dessus. Epistome tronqué. Prothorax arqué sur les côtés, offrant vers les trois cinquièmes sa plus grande largeur, bissinué à la base, avec le tiers médiaire arqué en arrière et plus fortement rebordé que le reste; presque uniformément marqué de points ronds. Elytres à stries légères et ponctuées. Intervalles plus ou moins convexes; pointillés. Prosternum à deux sillons

(1) Reise, etc. et Silbermann, Rev. t. 4. p. 145.

<sup>(2)</sup> Essai sur les animaux articulés qui habitent l'île de Crête, p. 46.

crénelés. Pieds d'un rouge brun: jambes antérieures peu distinctement denticulées.

Helops piceus, Ouv. Encycl. méth. t. 7. (4792) p. 50. 32. — Id. Entom. t. 3. (4795), nº 58. p. 47. 22. pl. 2. fig. 43, a, b.

Tenebrio mauritanicus / Fabr. Entom. Syst. t. 4. p. 443. 45. — Id. Syst. Eleuth, t. 4. p. 147. 27. — Schonh. Syn. ins. t. 4. p. 452. 23.

Tenebrio fagi, Panz. Faun. germ. (1794) 61. 3. — Id. Krit, Revis. p. 32. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 233. 9. — Duftsch. Faun. aust. p. 303. 8.

Tenebrio oryzae? HERBST. Naturs. t. 8. p. 48. 42. pl. 418. fig. 40.

Phaleria fagi, Lata. Hist. nat. t. 40. p. 303. 3. — Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 25. (1817) p. 492.

Huloma fagi, Curtis, Brit. Entom. t. 8. (1831) p. 303. 2. (type.)

Alphitobius picipes, Stéph. Catal. 243. nº 2425. — Id. illustr. t. 5. (1832) p. 41' (type) — Id. Man. p. 323. nº 2537.

Heterophaga mauritanica, (Des. Catal. (1833) p. 199. — Id. (1837) p. 220. — Lucas, Explor. sc. de l'Algér. (Anim. articul.) p. 341. 922.

Hetcrophaga fagi, L. REDTEMB. Faun. aust. p. 594.

Long.  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0067 (2 1/2 à 3). — Larg.  $0^{m}$ ,0023 à  $0^{m}$ ,0026 (1 à 1 1/5<sup>1</sup>).

Corps oblong; très-médiocrement convexe; noir, un peu luisant en dessus. Tête marquée de points moins petits sur le front que sur l'épistome; sillonnée sur la suture frontale. Epistome tronqué ou à peine échancré en arc, en devant. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers des côtés du prothorax ; d'un noir brun à la base, graduellement moins obscures avec le dernier article fauve; comprimées ; grossissant à partir du quatrième article, dentées au côté interne à partir du sixième : le troisième un peu moins long que les deux suivants réunis : les quatrième à dixième plus larges que longs : le dernier aussi long que large. Prothorax échancré en arc en devant; arqué sur les côtés, offrant vers la moitié de ceux-ci ou un peu après sa plus grande largeur; d'un sixième environ plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs ; rebordé latéralement ; bissinué à la base, avec le quart ou presque le tiers médiaire arqué en arrière et moins étroitement rebordé que le devant de chaque sinuosité; sensiblement déprimé au devant de chacune de celles ci ; une fois environ plus large à son bord postérieur que long dans son milieu; presque uniformément couvert de points ronds non contigus, un peu plus gros que ceux du front, un peu plus faibles sur le dos que sur les côlés, séparés par des espaces lisses. Ecusson en demi-cercle près d'une fois

plus large que long, un peu en ogive postérieurement; aussi finement ponctué à peu près que l'épistome. Elytres, à la base, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs ; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive obtuse ou subarrondie à leur extrémité; très-médiocrement convexes; à neuf stries légères, marquées de points ronds, séparés les uns des autres par un espace moins grand que leur diamètre : la troisième ordinairement liée postérieurement à la sixième et la huitième à la neuvième. Intervalles à peine convexes; plus fiuement ponctués que le front et surtout que le prothorax. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps brun ou d'un brun rougeâtre; granuleux sur les côtés de l'antépectus, ponctué sur le reste. Prosternum à deux sillons crénelés; prolongé en pointe comprimée, après le bord postérieur de l'arceau. Postépisternums presque parallèles, faiblement et graduellement rétrécis: quatre fois au moins plus longs que larges. Ventre plus finement ponctué sur le dernier arceau que sur les premiers; à partie antéro-médiaire du premier arceau avancée en pointe. Pieds d'un rouge brun. Cuisses peu renslées. Jambes antérieures à peine arquées, faiblement élargies de la base à l'extrémité, presque imperceptiblement denticulées au côté externe: éperons desdites jambes plus courts que les deux premiers articles des tarses réunis. Jambes intermédiaires et postérieures grêles, droites: les intermédiaires presque indistinctement garnies de huit à dix petites épines au côté externe : les postérieures inermes, ou à peu près. Tarses grêles : premier article des postérieurs presque aussi grand que les deux suivants réunis.

Cette espèce a probablement été importée avec les céréales étrangères. On la trouve principalement dans nos provinces méridionales. Sa larve a été communiquée à la Société entomologique de Paris, par M. Lucas. (Voy. Ann. Soc. entom. de Fr. 2º série, t. 6. (1848).

p. xIII.)

Obs. A ce genre se rattache également l'espèce suivante, mais qui n'a pas été jusqu'à ce jour trouvée en France, à ma connaissance du moins.

A. chrysomelinus; Herbst. Ovale oblong; très médiocrement ou peu convexe. Prothorax élargi en ligne courbe, offrant vers la base sa plus grande largeur; muni à celle-ci d'un faible rebord non interrompu; pointillé, ordinairement noir, avec les bords latéraux graduellement d'un rouge lestacé. Elytres à stries légères et ponctuées, peu distinctes postérieurement;

d'un rouge testacé, ornées d'une bande transversale noire, avancée parfois sur la suture jusqu'à l'écusson, limitée postérieurement vers les trois-quarts, couvrant à peine le tiers submédiaire des côtés.

Tenebrio chrysomelinus, Неввят, Naturs. t. 8. p. 47. 44. pl. 448. fig. 9. — Schönn. Syn. Ins. t. 4. p. 152. 36. etc.

Long. 0<sup>m</sup>,0045 (2<sup>l</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0026 (1 1/5<sup>l</sup>).

Obs. Le prothorax et les élytres sont noirs sur une plus ou moins grande étendue, suivant que la matière colorante noire a pris du développement. Quelquefois le prothorax est noir, avec les bords seulement d'une teinte rougeâtre ou d'un rouge testacé; d'autres fois il est à peine noir ou obscur sur le disque et, sur le reste de sa surface, d'un rouge testacé graduellement plus pâle vers les côtés. La bande noire des élytres s'étend ordinairement, sur la suture et sur les trois premiers intervalles, depuis l'écusson jusqu'au trois quarts: dans ce cas, elle forme postérieurement sur les deux élytres un arc dirigé en arrière, qui aboutit aux quatre septièmes de la longueur des bords latéraux, qu'elle couvre en devant depuis le quart environ; mais d'autres fois cette bande noire a des proportions plus restreintes. Le dessous du corps et les pieds sont d'un rouge brun ou brunâtre.

Genre Cataphronetis, CATAPHRONETE (Dejean (1); Lucas (2). (Καταφρονητής, contempteur.)

CARACTÈRES. Antennes à peine prolongées jusqu'au tiers ou à la moitié des côtés du prothorax; subcomprimées; de onze articles; grossissant presque insensiblement; à premier article assez gros, le plus long: le deuxième obconique, à peu près aussi long que large: le troisième à peine moins court: les quatrième à dixième, plus larges que longs: les quatrième à sixième, submoniliformes: les suivants, grossissant plus sensiblement et paraissant plus distinctement dentés ou subdentés des deux côtés: le dernier, presque orbiculaire, ou en ogive obtuse à son extrémité. Labre en carré une fois au moins plus large que long. Mandibutes ne débordant pas le labre à l'état de repos; armées vers leur extrémité de deux dents peu rapprochées. Máchoires à deux lobes,

<sup>(1)</sup> Dejean, Catal. (1833) p. 499. — Id. (4837) p. 221.

<sup>(2)</sup> Lucas, Explor. sc. de l'Algérie. (anim. articulés) p. 342.

ciliés au côté interne. Palpes maxillaires assez longs; presque filiformes ; à dernier article comprimé, presque parallèle ou faiblement élargi d'arrière en avant, obliquement tronqué à son extrémité et, par la, paraissant un peu ovalaire. Palpes labiaux courts; à dernier article grêle, presque cylindrique; presque égal en longueur aux deux précédents réunis. Menton presque carré, peu élargi d'arrière en avant. Joues constituant avec l'épistome une sorte de chaperon en demi-cercle, un peu obtus, laissant le labre à découvert. Yeux échancrés par les joues, débordant peu celles-ci ou peu débordés par elles; séparés en dessus, l'un de l'autre, par un espace quatre fois environ aussi grand que le diamètre de l'un d'eux; subarrondis dans leur partie visible en dessus avec le côté interne tronqué. Prothorax un peu plus large que long; tronqué en ligne presque droite à la base. Ecusson apparent. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes; voilant le pygidium. Repli prolongé ou à peu près jusqu'à l'angle sutural. Hanches antérieures globuleuses : les postérieures dépassant à peine ou ne dépassant pas à leur extrémité externe le bord interne des postépisternums. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière, près de quatre fois aussi longs qu'ils sont larges à la base. Ventre offrant les trois premiers arceaux presque soudés : partie antéro-médiaire du premier arceau en pointe : le quatrième de moitié plus court que le troisième. Pieds de longueur médiocre. Cuisses comprimées : les antérieures sensiblement renslées. Jambes comprimées : les antérieures plus longues à l'arête externe qu'à l'interne, élargies de la base à l'extrémité, aussi larges à peu près à celles-ci que la moitié de leur arête interne, subdenticulées à l'externe : jambes intermédiaires et postérieures grêles, spinosules. Tarses filiformes ; entiers : premier article des postérieurs plus court que les deux suivants réunis : le dernier presque aussi long que les trois précédents pris ensemble. Corps oblong ; faiblement convexe; moins de quatre fois aussi long que large.

1. C. brunnen; (Dejean.) Lucas. Oblong; très médiocrement convexe; noir ou brun en dessus. Epistome obtusément arrondi. Prothorax élurgi en ligne courbe jusqu'aux deux septièmes, rétréci ensuite presque en ligndroite, faiblement sillonné vers l'extrémité de la ligne médiane et au-devant de chaque cinquième externe de la base; ponctué. Elytres à stries légères et ponctuées. Intervalles plans; pointillés. Prosternum rebordé. Pieds d'un rouge brunâtre. Jambes antérieures élargies en triangle allongé, denticulées : les autres, grêles, spinosules.

Cataphronetis brunnea (Des.), Catal. (4833) p. 199. - Id. (4837) p. 221. -Lucas, Explor. sc. de l'Alg. (Anim. articulés) p. 342. 923.

Phtora crenata, German, Faun. Insect. Eur. fasc. 18. 4. - Küsten, Kaef. Europ. 40. 68.

Long.  $0^{m}$ ,0051 à  $0^{m}$ ,0056 (2 1/4 à 2 1/2). — Larg.  $0^{m}$ ,0016 à  $0^{m}$ ,0022 (3/4 à 11).

Corps oblong; peu convexe et noir ou brun en dessus. Tête marquée de points ronds, moins petits sur le front que sur l'épistome; creusée sur la suture frontale d'un sillon arqué en arrière. Epistome obtusément arrondi. Labre et palpes d'un fauve testacé. Antennes de même couleur; comprimées; grossissant plus sensiblement à partir du septième article : le troisième de moitié à peine plus grand que le quatrième : les quatrième à dixième plus larges que longs : le dernier, aussi long que large, arrondi à l'extrémité. Prothorax échancre en arc en devant; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux septièmes ou au tiers de la longueur, rétréci ensuite en ligne presque droite ou à peine arquée en dedans; en ligne droite à la base; à peine rebordé sur les côtés, ainsi qu'au bord postérieur; très médiocrement convexe; marqué d'une dépression allongée ou d'une sorte de sillon court au devant de chaque cinquième externe de la base et plus faiblement sur la partie postérieure de la ligne médiane; marqué de points plus légers sur le dos que sur les côtés, séparés les uns des autres par des intervalles lisses. Ecusson en ogive large; ponctué, avec les côtés et l'extrémité lisse. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à la base; presque parallèles jusqu'aux trois cinquièmes; en ogive obtuse postérieurement, subarrondies chacune à l'angle sutural; rebordées; très médiocrement convexes; à neuf stries légères marquées de points longitudinalement séparés les uns des autres par un espace moindre de leur diamètre, la première ou juxta-suturale moins faible: les autres, presque réduites, surtout postérieurement, à des rangées striales de points : la troisième ordinairement unie à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième qui semblent les plus légères: la huitième, non liée à la neuvième. Intervalles plans ou presque plans; pointillés. Repli prolongé presque jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps noir brun, brun ou d'un brun rouge; granuleux ou rapeux sur les côtés de l'antépectus et des postépisternums, ponctué sur le reste. Prosternum rebordé, un peu prolongé en pointe comprimée après le bord postérieur de l'arceau. Postépisternums assez faiblement rétrécis d'avant en arrière; quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges à la base. Ventre offrant la partie antéro-médiaire du premier arceau avancée en pointe obtuse. Pieds d'un rouge brun ou brunâtre. Cuisses peu rensiées. Jambes droites: les antérieures élargies de la base à l'extrémité; à peu près aussi larges à celle-ci que la moitié de la longueur de leur arête interne, denticulées à l'arête externe, planes et rapeuses en dessous: éperons desdites jambes plus longs que les deux premiers articles des tarses réunis. Jambes intermédiaires et postérieures grêles, très faiblement élargies; spinosules. Tarses grêles: premier article des postérieurs sensiblement moins long que les deux suivants réunis.

Cette espèce est méridionale. On la trouve dans les environs de Marseille et dans d'autres parties de la Provence, sous les pierres, sous les excréments desséchés, etc.

Germar et M. Küster à son exemple, l'ont regardée à tort comme étant la *Phtora crenata* du Catalogue Dejean, et l'ont décrite sous ce nom, mais sans donner les caractères du genre *Phtora*.

#### SIXIÈME FAMILLE.

#### LES TRIBOLIENS.

Caractères. Yeux très visibles ou non voilés par le bord antérieur du prothorax; notablement coupés par les joues; en général plus ou moins coupés par celles-ci; dirigés d'une manière obliquement longitudinale, et plus longs que larges, dans leur partie visible en dessus. Antennes tantôt grossissant graduellement, tantôt avec les trois derniers articles un peu plus gros. Prothorax transverse; tronqué ou bissinué à la base; ni cilié, ni denté sur les côtés. Elytres parallèles; voilant le pygidium: repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural, ou réduit à une tranche près de celui-ci. Postépisternums parallèles ou presque parallèles; quatre fois au moins plus longs que larges. Tibias antérieurs grêles ou faiblement élargis. Corps allongé ou suballongé; parallèle; subdéprimé.

Les Triboliens sont des insectes vraisemblablement importés avec les céréales étrangères. Aujourd'hui ils paraissent naturalisés dans notre pays. L'une des espèces paraît se nourrir au besoin du corps des insectes desséchés.

|          | Ces insectes constituent les deux genres suivants:                                                                                                                                              | Geores.    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Antennes | offrant les trois derniers articles un peu plus gros; à pre-<br>mier article plus court que les deux suivants réunis.<br>Jambes de devant sensiblement moins étroites que les<br>intermédiaires | TRIBOLIUM. |
|          | vants réunis. Jambes de devant aussi étroites que les in-<br>termédiaires.                                                                                                                      | CERANDRIA. |

# Genre Tribolium, TRIBOLIE; Mac-Leay. (1)

Cabactères. Ajoutez à ceux déjà indiqués: Antennes prolongées environ jusqu'à la moitié des côtés du prothorax: subcomprimées, grossissant faiblement et graduellement jusqu'au huitième article, avec les trois derniers un peu plus gros: le troisième, un peu plus long que large: les autres plus larges que longs, presque moniliformes: les septième à dixième presque cupiformes: le onzième en ovale transverse. Joues constituant avec l'épistome une sorte de chaperon obtusément tronqué ou à peine échancré en devant; laissant le labre au moins en partie à découvert: celui-ci voilant les mandibules, dans l'état de repos. Mandibules courtes, cornées; fortes; bifides à l'extrémité; égales dans les deux sexes. Máchoires à deux lobes, ciliés au côté interne: l'interne, plus étroit. Palpes maxillaires à dernier article subcomprimé; ovalaire ou obtusément arrondi à l'extrémité. Prothorax à peine bissinué à la base. Jambes de devant assez faiblement élargies, sensiblement moins étroites que les intermédiaires.

1. T. ferrugineum; Fabricius. Allongé, parallèle, subdéprimé, d'un rouge brun ou testacé. Prothorax presque en carré d'un tiers plus large que long; à peine bissinué à la base avec la partie médiaire faiblement arquée en arrière; marqué d'une dépression au devant de chaque sinuosité; ponctué. Elytres à neuf stries: les trois premières réduites à une raie superficielle: les quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième sulcifor-

<sup>(1)</sup> Annulosa javanica (1825) 47. — Id. Edit. Leq. p. 458. — Le Pelet. De Saint-Farg, et Aud. Serville, Encycl. méth. t. 40. p. 701.

mes. Intervalles presque bissérialement pointillés : les intermédiaires, au moins, en toit.

Trogosita ferruginea, FABR. Entom. syst. t. 4. p. 446. 7. — Id. Syst. eleuth. t. 4. p. 455. 23. — Herbet. Naturs. t. 7. (Kaef.) p. 276. 5.

Colydium castaneum, Hensst, Naturs. t. 7. p. 282. 3. pl. 112, fig. 3. E.

Tenebrio castaneus, Schonn. Syn. ins t. 1. p. 153. 46.

Tribolium castaneum, Mac-Leay, Annul. javan. (1825) 47. — Id. ed. Leq. p. 159. 92. — Lucas, Explor. Sc. de l'Alg. (Anim. articul.) p. 343. 924.

Stene ferruginea, Steph. Illustr. t. S. p. 9. 4. — Id. Man. p. 322. 2884. — Westwood, Introd. to the Mod. classif. 4. p. 349. fig. 39. nº 4.

Margus ferrugineus (Des.), Catal. (1833) p. 200. — Id. (1837)) p. 222. — L. Redtens. Faun. austr. p. 593. — Küsten, Kaef. Europ. 40. 49.

Dermestes navalis, Fans. Syst. Entom. p. 56. 9. — Id. Spec. ins. t. 4. p. 65. 42. — Id. Mant. t. 4. p. 35. 44. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4595. 32. — Herber, Nature. t. 4. (Kaef.) p. 438. 48.

Tenebrio ferrugineus, FABR. Spec. ins. t. 1. p. 324. 42. — Id. Mant. t. 4. p. 242. 47. — GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 4997. 35. — OLIV. Entom. t. 3. nº 57. p. 48. 25. pl. 2. fig. 24. a, b. — ILLIG. Mag. t. 1. p. 342. 23. — STURM, Dentsch. Faun. t. 2. p. 228. 6. pl. 47. fig. d, D. — DUFTSCH, Faun. austr. t. 2. p. 304. 40. — CURTIS, Brit. Entom. t. 7. 334. 3.

Lyctus navalis, FABR. Ent. syst. t. 1. 2. p. 304, 10.

Ips testacea, Fann. Ent. Syst. p. 479. 14. 45.

Ips cinnamomea? Hernst, Naturs. t. 4. p. 470. 7. pl. 42. fig. 8. h, H? Tribolium ferrugineum, Wollast. Insect. mader. p. 491. 374.

Long.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 (1 1/2 à  $2^{l}$ ). — Larg.  $0^{m}$ ,0009 à  $0^{m}$ ,0012 (2/5 à 3/5<sup>l</sup>).

Corps allongé; presque parallèle; déprimé; très faiblement convexe; d'un rouge brun, d'un roux ferrugineux, ou d'un roux testacé, en dessus. Tête finement ponctuée; peu ou point sensiblement rayée sur la suture frontale; légèrement sillonnée transversalement après les yeux. Epistome constituant avec les joues une sorte de chaperon presque en demicercle, obtusément tronqué ou à peine échancré en devant et laissant un peu le labre à découvert, légèrement relevé latéralement et débordant les yeux qu'il échancre jusqu'à la moitié. Yeux noirs. Antennes à peine prolongées jusqu'à la moitié du prothorax; subcomprimées; grossissant en massue à partir du septième article : les troisième à dixième plus larges que longs : le troisième, de moitié à peine plus grand que le quatrième : les septième à dixième faiblement dentés de chaque côté : le onzième le plus gros, presque orbiculaire. Prothorax

à peine échancré en devant; faiblement élargi jusqu'au quart ou un peu plus de la longueur de ses côtés, puis à peine rétréci et presque en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs, qui sont un peu dirigés en pointe en arrière; légèrement bissinué à la base, avec la imoitié médiaire assez faiblement arquée en arrière; muni sur les côtés et à la base d'un rebord étroit et tranchant; d'un tiers environ plus large à la base que long sur son milieu; très faiblement convexe; marqué d'une dépression ou d'un sillon court au devant de chaque légère sinuosité basilaire; ordinairement déprimé au devant de l'écusson; marqué de points plus gros que ceux du front. Ecusson en demihexagone ou pentagone inéquilatéral; pointillé. Elytres, en devant, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs; trois fois au moins aussi longues que lui; parallèles jusqu'aux trois quarts au moins, arrondies à l'extrémité, ne voilant pas complètement le pygidium; planes ou presque planes sur la majeure partie médiaire de leur largeur; à neuf stries : les trois voisines de la suture presque nulles, indiquées seulement par une raie superficielle jusques vers les trois quarts, ordinairement mieux marquées ou subsulciformes à partir de ce point jusqu'aux quatre cinquièmes ou cinq sixièmes : les quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième, sulciformes : les quatrième à buitième, prolongées seulement jusqu'aux quatre cinquièmes. Intervalles pointillés ou marqués de points très fins, plus longs que larges: les quatre plus rapprochés de la suture, plans, au moins jusqu'aux trois-quarts: les trois ou quatre suivants, en toit. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural, réduit à une tranche, près de celui-ci. Dessous du corps d'un roux ferrugineux; assez grossièrement ponctué sur les côtés de l'antépectus, moins fortement sur les autres parties pectorales, plus légèrement sur le ventre. Prosternum pointillé; plan; élargi d'avant en arrière; tronqué à l'extrémité et ne dépassant pas le bord postérieur de l'antépectus. Postépisternums parallèles, six fois environ aussi longs que larges. Pieds d'un roux ferrugineux ; assez courts. Cuisses peu renslées. Jambes droites ou à peu près; comprimées ; médiocrement élargies de la base à l'extrémité : les antérieures à peine aussi larges à celle-ci que le tiers de leur arête inférieure. Tarses grêles : premier article des postérieurs de moitié plus long que le suivant : le dernier, à peine aussi long que les trois précédents réunis.

Cette espèce se trouve dans le froment avarié, dans le son, la farine. Solier m'a écrit l'avoir vu sortir du corps de divers insectes desséchés apportés du Sénégal à Marseille. M. Westwood avait déjà

fait la même observation.

Sa larve, découverte par M. Ingpen, a été figurée par M. Westwood (Introd. to the Mod. classif. p. 319. fig. 39. nº 2).

Genre Cerandria, CERANDRIE (Dejean (1); Lucas (2).

( Κέρας, corne; άνηρ-άνδρος, måle.)

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux de la famille : Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers environ des côtés du prothorax; subcomprimées; de onze articles : le premier, le plus long, un peu arqué : le deuxième court : les troisième et quatrième un peu plus larges que longs : le troisième, plus large que le quatrième : les cinquième à dixième, plus larges que longs, grossissant graduellement et assez faiblement, cupiformes, perfoliés: le onzième, ovalaire. Joues constituant une tranche large et un peu relevée. Mandibules disproportionnées dans les deux sexes. Mâchoires à deux lobes, hérissées à leur côté interne de poils serrés, assez raides : le lobe interne, allongé, étroit. Palpes maxillaires assez allongés; à dernier article subcomprimé, graduellement et médiocrement élargi d'arrière en avant, obliquement coupé à son extrémité. Menton un peu élargi d'arrière en avant, presque carré. Languette submembraneuse, ciliée en devant. Palpes labiaux à dernier article presque conique. Prothorax tronqué en ligne droite à la base. Jambes de devant aussi grêles que les intermédiaires.

- 1. C. cornuta; Fabricius. Suballongée; parallèle; peu convexe; d'un rouge roux ou d'un rouge roux brunâtre. Tête et prothorax pointillés: celui-ci un peu rétréci en ligne droite à partir du tiers de sa longueur; moins long que large. Elytres à rangées striales de points: les quatrième et cinquième plus courtes.
- o". Mandibules au moins aussi longues que la tête, saillantes, relevées et recourbées à l'extrémité, terminées en pointe, denticulées à leur côté interne. Epistome anguleusement avancé dans son milieu et sinué près des jones. Celles-ci en forme de tranche large, un peu concave et relevée, débordant latéralement les yeux, à leur extrémité postérieure, sur une largeur égale au diamètre de ceux-ci. Front armé de deux petites cornes mi-relevées. Tête faiblement sillonnée sur la suture frontale et après les yeux.

<sup>(1)</sup> Des. Catal. (1833) p. 200. — Id. (1837) p. 222.

<sup>(2)</sup> Exploration Sc. de l'Algéric (Anim. articulés) p. 344.

Trogosita cornuta, Fabricius, Suppl. Entom. syst. p. 51, 5-6. — Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 455. 23. — Schönn. Syn. ins. t. 1. p. 457. 17.

1 cornuta, Illig. Mug. t. 1. p. 243. 24.

- Q. Mandibules bifides à leur extrémité; ne dépassant pas l'épistome: celui-ci en demi-cercle. Joues un peu débordées par les joues ou débordant à peine ces organes à leur extrémité postérieure. Front înerme. Tête assez profondément sillonnée transversalement après les yeux et surtout sur la suture frontale.
- 8 ♀. Phaleria cornuta, Lath. Gemer ins. t. 2. p. 475. 1. pl. 40. fig. 4. 8 fig. 5, ♀.
- © . Uloma cornuta (Del.) Catal. (1821) p. 68. Curtis, Brit. Entom, t. 8. 363. 3. Steph. Illustr. t. 5. p. 40. 4. Id. Man. p. 322. 2532. Westwood, Introd. to the Mod. classif. 4. p. 349. fig. 38. n° 24. (mandibules du ♂).

Cerandria cornuta (Del.) Catal. (1833). p. 200. — Id. (1837) p. 222. — Lucas, Expl. sc. de l'Algérie (Anim. articulés). p. 345. 925. — Wallast. Insect. mader. p. 490. 373.

Long.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 (1 1/2 à  $2^{l}$ ). — Larg.  $0^{m}$ ,0011 à  $0^{m}$ ,0013 ( 1/2 à  $3/5^{l}$  ).

Corps suballongé; parallèle; peu convexe; d'un rouge roux brunatre. Tête pointillée: joues en forme de tranche large et relevée. Yeux noirs. Antennes prolongées jusqu'aux trois-quarts ou un peu plus des côtés du prothorax; subcomprimées et presque perfoliées à partir du cinquième article : les cinquième à dixième articles plus larges que longs : le onzième, ovalaire ; d'un rouge roux brunâtre, avec le dernier article un peu plus pâle. Prothorax assez faiblement échancré en arc, en devant; peu élargi jusqu'au quart ou au tiers ou même parfois aux deux cinquièmes de la longueur de ses côtés, rétréci ensuite en ligne droite; un peu plus étroit à ses angles postérieurs qu'aux antérieurs; tronqué en ligne presque droite à la base, avec les angles postérieurs prononcés et rectangulairement ouverts; muni d'un rebord étroit sur les côtés et à la base; un peu moins long que large; peu convexe; pointillé; d'un rouge roux brunâtre. Ecusson petit; triangulaire. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; deux fois et quart environ aussi longues que lui; à angle huméral prononcé et rectangulairement ouvert; parallèles jusqu'aux deux tiers, arrondies à l'extrémité; étroitement rebordées; peu ou très médiocrement convexes; à neuf rangées striales de points séparés longitudinalement les uns des autres par un espace un peu moins grand que leur diamètre: les quatrième et cinquième rangées à peine prolongées jusqu'aux trois quarts: les autres presque terminales; de la couleur du prothorax et de l'écusson. Pigidium habituellement voilé par les élytres. Repti brusquement terminé un peu après le quatrième arceau. Dessous du corps et pieds de la couleur du dessus, ou à peine plus clairs: le premier, finement ponctué. Prosternum un peu arqué longitudinalement; presque plan; terminé en ogive postérieurement. Mésosternum sillonné en forme de V. Postépisternums presque parallèles ou faiblement rétrécis d'avant en arrière; cinq fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Premier article des tarses postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis; le dernier presque aussi grand que les trois précédents pris ensemble.

Cette espèce se trouve dans les magasins de grains, à Marseille ct dans ceux de quelques autres ports de mer du midi de la France.

L'Uloma læviuscula de Stéphens (Illust. t. 5. p. 10. 2 et Mém. p. 323), paraît n'être qu'une variété un peu plus pâle et plus finement ponctuée, de cette espèce.

#### SIXIÈME FAMILLE.

#### LES HYPOPHLÉENS.

CARACTÈRES. Yeux très visibles ou non voilés par le bord antérieur du prothorax; entiers ou faiblement entamés par les joues qu'ils débordent notablement. Antennes fusiformes. Pygidium le plus souvent à découvert. Postépisternums quatre fois au moins aussi longs que larges. Tibias antérieurs comprimés, peu élargis. Dernier article des tarses postérieurs presque aussi long que les trois précédents réunis. Corps allongé ou suballongé; parallèle; médiocrement ou peu fortement convexe.

Ces insectes, suivant les belles observations de M. Perris (1), sont destinés dans leur enfance à faire la guerre à diverses larves de co-léoptères xylophages. Plus tard, devenus insectes parfaits, ils mon-

<sup>(1)</sup> Voy. Ed. Perris, Histoire des Insectes du pin maritime, in Annales de la Soc. entom. de Fr. deuxième série, t. 40. (1852) p. 491 et suivantes. — Léon Durour, Excurs. entom. (Actes de la Société Linn. de Bordeaux, t. 49. 5000 livr — Id. Tiré à part., p. 41 et suiv.

trent à peu près le genre de vie de ces derniers, se trainent comme eux sous les écorces, ou dans les dédales obscurs dans lesquels ils se cachent, et vivent dès-lors en bonne harmonie avec ces animaux dont ils décimaient naguère les populations.

Genre Hypophloeus, Hypophlee (Helwig. (1); Fabricius (2).

( umo, sous; phora, écorce (3).

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux qui servent à distinguer la famille: Antennes graduellement subcomprimées et grossissant à partir du cinquième article, ou presque fusiformes: cinquième à dixième articles plus larges que longs: le onzième brièvement ovalaire. Mandibules courtes; cornées; en partie cachées dans l'état de repos; bifides à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes: l'interne, petit: l'externe en partie membraneux. Palpes maxillaires et labiaux à dernier article subcomprimé, presque ovalaire. Languette à peine échancrée. Prothorax presque en carré, soit moins long, soit aussi long que large; tronqué à la base. Elytres faiblement plus larges que le prothorax; presque parallèles. Métasternum peu ou point creusé d'un sillon rétréci d'avant en arrière en forme de V.

- a. Repli des élytres prolongé, en se rétrécissant, jusqu'à l'angle sutural. Pygidium ordinairement voilé par les élytres. (S. G. Palorus.)
- 1. III. depressus; Fabricius. Allongé; parallèle; peu convexe; d'un rouge brundtre ou d'un rouge roux. Prothorax faiblement rétréci en ligne droite, à partir du neuvième de sa longueur; d'un quart environ moins long que large; ponctué. Elytres striément ponctuées: cinquième rangée creusée en strie en devant. Intervalles pointillés. Prosternum sillonné.

Melinus, Herrst, in Fuessly's, Arch. 5<sup>me</sup> cah. (4784) p. 37. pl 21. B, b. — Id. Trad. fr. p. 93. pl. 21. fig. B, b.

Hypophleus depressus, Fabr. Entom. syst. t. 2. p. 501. 4. — Id. Syst. eleuth. t. 2. p. 559. 6. — Panz. Faun. germ. 4. 23. — Id. Entom. germ. p. 340.

<sup>(1)</sup> Voy. FABR. in Schneid. N. Mag. p. 26. - Helwig, loc. cit. p. 303.

<sup>(2)</sup> Fabricius in Skrivter of Naturhist. Selskab. 4er vol. 4er cah. (4790) — Et Schneider's N. Magaz. p. 24.

<sup>(3)</sup> Fabricius en adoptant le genre Hypophloeus que lui avait indiqué Helwig, en avait dénaturé l'orthographe en l'écrivant Hypophlaeus.

4. — Id. Index. p. 201. 4. — Helw. in Schneid, N. Magaz. p. 394. — Kugel. Verzeich. in Schneid. N. Magaz. p. 527. 5. — Payk. Faun. suec. t. 3. p. 325. 7. — Illig. Mag. t. 4. p. 463. 6. — Late. Hist. nat. t. 40. p. 344. 5. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 583. 7. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 340. 4. — Muls. Lett. t. 2. p. 284. — Curtis, Brit. entom. t. 9. 430. 3. — Steph. Illustr. t. 5. p. 7. 3. — Id. Man. p. 322. 2529. — Sahlb. ins. fenn. p. 477. 6. — L. Redtend. Faun. austr. p. 592. 2.

Ips unicolor, Ouv. Entom. t. 2. no 18. p. 12. 16. pl. 2. fig. 8. a, b. — Id. Encycl. méth. t. 7. p. 406. 47.

Long.  $0^{m}$ ,0026 à  $0^{m}$ ,0033 (1 1/5 à 1 1/2<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0008 à  $0^{m}$ ,0011 (1/3 à  $1/2^{1}$ ).

Corps suballongé; parallèle; faiblement convexe ou subdéprimé; d'un rouge brunatre ou d'un rouge roussatre; luisant en dessus. Tête presque en demi-cercle ; pointillée; marquée sur le milieu de la suture frontale d'une impression presque semi-circulaire, Epistome un peu releve dans sa périphérie, et moins sensiblement entre le milieu et les côtés. Parties de la bouche et palpes d'un testacé pale ou livide. Yeux noirs; peu ou point entamés par les joues. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes des côtés du prothorax; subcomprimées; un peu épaissies à partir du cinquième article et plus sensiblement à partir du septième, presque en fuscau depuis le septième jusqu'au onzième article : les septième à dixième et moins sensiblement les cinquième et sixième un peu dentés de chaque côté : les troisième à dixième transverses, plus larges que longs: le onzième aussi long que large, un peu irrégulièrement arrondi à son extrémité. Prothorax tronqué en devant et à la base, émoussé ou obliquement coupé aux angles de devant, jusqu'aux neuvième ou dixième de sa longueur, ensuite faiblement rétréci en ligne droite d'avant en arrière; muni latéralement et à la base d'un rebord étroit, plus sensiblement tranchant sur les côtés; souvent déprimé transversalement au devant de la partie médiaire du rebord basilaire; assez faiblement convexe; ponctué, presque réticuleux sur les côtés. Ecusson en ovale transverse; pointillé. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; deux fois et trois quarts environ aussi longues que lui; parallèles jusqu'aux quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité, ordinairement à peine plus courtes que le dos de l'abdomen et voilant le pygidium au moins en grande partie; rebordées; faiblement convexes, à neuf rangées striales de points séparées longitudinalement les unes des autres par un intervalle moindre que leur

diamètre : la troisième rangée paraissant se lier postérieurement avec la septième ou la huitième : la quatrième avec la sixième ou la septième : la cinquième plus marquée, creusée et en forme de strie ou de petit sillon, à partir de la base jusqu'aux deux cinquièmes, et rendant, par là, le calus huméral plus saillant; la huitième largement séparée de la juxta-marginale; offrant en outre près de la suture une rangée rudimentaire. Intervalles plans; pointillés: le juxta-marginal notablement plus large dans sa première moitié. Repli prolongé à peu près jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps d'un rouge brunâtre un peu plus clair; grossièrement ponctué sur l'antépectus, assez finement ponctué sur le reste. Prosternum longitudinalement sillonné sur son milieu, quelquesois rayé en outre d'une ligne juxta-marginale; un peu élargi d'avant en arrière, tronqué postérieurement, ne dépassant pas ou dépassant à peine le bord postérieur de l'antépectus. Postépisternums presque parallèles; cinq fois environ aussi longs que larges. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe. Pieds assez courts; d'un testacé roussatre ou d'un testacé pale.

Cette espèce vit sous les écorces du chêne et de l'orme. On la trouve

aussi quelquefois dans la farine.

ax. Repli des élytres non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Pygidium généralement non voilé par les élytres.

β. Elytres striément ponctuées sur une partie de leur longueur.

2. II. castancus; Fabricius. Allongé, sublinéaire; médiocrement convexe; d'un brun rougeâtre ou d'un châtain roux, en dessus. Prothorax d'un tiers au moins plus long que large; ponctué. Elytres à rangées striales de points, transformées vers l'extrémité en points irrégulièrement disposés. Intervalles marqués chacun d'une rangée de points plus petits. Prosternum sillonné longitudinalement sur son milieu.

Cimeterius, Herbst, in Fuessly's. Arch. 5me cah. (1784) p. 38. 3. pl. 21. fig. C. c. - Id. Trad. fr. p. 94. pl. 21. fig. C. c.

Hispa picipes, FABR. Mant. t. 4. p. 47. 8.

Ips taxicornis, Rossi, Faun. etr. t. 4. p. 49. 122. pl. 4. fig. 2. - Id. Edit. Helw. t. 4. 52. 122. pl. 4. fig. 2. — Oliv. Entom. t. 2. nº 48. p. 44. 45. pl. 4. fig. 2. - Id. Encycl. meth. t. 7 p. 406. 13.

Hypophlaus castaneus, Fabr. in Schneider's, Mag. p. 25. 4. - Id. Entom. sy.t. t. 2. p. 500. 1. - Id. Syst. eleuth. t. 2. p. 558. 3. - Panz. Faun. germ. 13. 13. - Id. Ent. germ. p. 339. 1. - Id. Index. p. 201. 1. PAYK. Faun. suec. t. 3. p. 321. 1. - NLIV. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 41. (4803) p. 510. — Id. 3m. édit. t. 15. (1817). p. 539. — LATR. Hist. nat. t. 40. p. 310. 2.

— ILLIG. Mag. t. 4. p. 463. 3. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 578. 4. — DUFTSCH. Faun. aust. t. 2. p. 308. 4. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 394. 2. — MULS. Lett. t. 2. p. 285. 4. — CURTIS, Brit. Entom. t. 9. 430. 4. — STEPH, Illustr. t. 5. p. 6. 4. — Id. Man. p. 322. 2527. — Westwood, Introd. fig. 38. nº 7. (māchoire.) — Guérin, Iconogr. du Règne anim. p. 421. pl. 31. fig. 2. — E. Blanchard, in Cuvier, Règn. anim p. 376. pl. 50. fig. 3. a. (antenne) — L. Dufour, Excurs. p. 68. 409. — L. Redtenb. Faun. aust. p. 502. 2.

Long.  $0^{m}0056 \stackrel{a}{a} 0^{m}0067 (3 \frac{1}{2} \stackrel{a}{a} 3^{l})$ . — Larg.  $0^{m},0011 \stackrel{a}{a} 0^{m},0013 (\frac{1}{2} \stackrel{a}{a} 3/5^{l})$ .

Corps allongé; étroit, presque parallèle; médiocrement convexe; d'un brun rougeatre, d'un châtain roussatre ou d'un roux châtain; luisant en dessus. Tele avancée; penchée; assez densement ponctuée; sillonnée sur la suture frontale, et après les yeux : bouche un peu plus pale. Yeux un pen entamés par les joues. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes des côtés du prothorax; moins claires à la base qu'à l'extrémité; paraissant grossir à partir du troisième article; comprimées, sensiblement dentées de chaque côté à partir du cinquième article: le troisième plus long que large, de moitié plus grand que le quatrième; les quatrième à dixième transverses, plus larges que long: le onzième plus long que large, en ogive à son extrémité. Prothorax tronqué ou à peine arqué en devant à son bord antérieur; émoussé ou obliquement coupé aux angles de devant, presque parallèle ou plutôt faiblement rétréci en ligne droite à partir du douzième de sa longueur ; tronqué à la base ; d'un tiers au moins plus long que large; muni latéralement et à la base d'un rebord étroit et tranchant; médiocrement convexe; marqué de points un peu moins rapprochés et moins forts que ceux de la tête. Ecusson assez petit; arrondi postérieurement; pointillé. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois et quart à deux fois et demie aussi longues que lui; parallèles jusqu'aux trois-quarts ou quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité; laissant le pygidium à découvert; rebordées; presque semi-cylindriques; un peu plus claires et plus luisantes que le prothorax; striément ponctuées: ces rangées striales transformées vers l'extrémité en points irrégulièrement disposés. Intervalles marqués chacun d'une rangée striale de points un peu plus petits: ces points irréguliers postérieurement. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps châtain ou d'un brun rouge; marqué de points assez gros sur les côtés de l'antépectus,

pointillé sur le ventre. Prosternum longitudinalement sillonné ou rayé dans son milieu d'un sillon non prolongé jusqu'à l'extrémité; un peu rétréci pestérieurement, obtusément arrondi à son extrémité, dépassant faiblement le bord postérieur de l'antépectus. Postépisternums linéaires, six fois environ aussi longs que larges. Pieds assez courts; d'un rouge brunâtre. Cuisses peu renslées. Jambes droites; graduellement et faiblement élargies de la base à l'extrémité, un peu obliquement tronquées et ciliées à cette dernière: les antérieures presque aussi larges à leur extrémité que le tiers de la longueur de leur arête inférieure. Tarses grêles: premier article des postérieurs sensiblement moins long que les deux suivants réunis: le dernier, presque aussi long que les trois précédents.

Cette espèce vit principalement sous les écorces des chênes. On la

trouve dans la plupart des provinces de la France.

 $\beta\beta$ . Elytres vaguement ponctuées.

7. Prothorax d'un rouge brunatre ou d'une teinte claire.

d. Elytres à peu près de la couleur du prothorax.

3. H. ferrugineus, CREUTZER. Allongé, parallèle; médiocrement convexe; d'un rouge brun ou brunâtre, ou d'un roux fauve, en dessus. Antennes et pieds plus pâles. Prothorax un peu moins long que large; assez finement ponctué. Elytres finement ponctués, ordinairement sans traces de strie près de la suture. Prosternum pointillé, sillonné.

Hypophians fraxini, Kugelann, Verz. in Schneider's, N. Magaz. p. 527. — 5. Paykull, Faun. suec. t. 3. p. 322. 2. — Gyllenn. Ins. suec. t. 2. p. 579. 2. L. Redtens. Faun. aust. p. 592.

Hypophlaus ferrugineus, Cheutz. Verz. p. 124. pl. 3. fig. 30. — Duftscu. Faun. aust t. 2. p. 399. 3.

Hypophlæus pini, Zetteset. Faun. lapp. p. 263. 4. — Id. Ins. lapp. p. 453. 4. — Sahlb. Ins. fenn. p. 475. 4. — L. Duvour, Excurs. entom. p. 68. 440.

Long.  $0^{m}$ ,0036 (1 2/3). — Larg.  $0^{m}$ ,0009 (2/5).

Corps allongé, presque parallèle; médiocrement ou très médiocrement convexe, d'un rouge brun, d'un rouge brunâtre ou d'un rouge fauve luisant, en dessus. Tête avancée; penchée, densement et finement ponctuée; rayée sur la suture frontale d'une ligne arquée en arrière; labre et partie de la bouche plus pâles. Yeux noirs, obliques, peu entamés par les joues. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes des côtés du prothorax; d'un rouge tes-

tacé; comprimées; grossissant presque en fuseau, et dentées de chaque côté presque à partir du cinquième article; le troisième à peine aussi long que large; les quatrième à dixième, transverses; le onzième, plus long que large, presque en losange obtus à son extrémité. Prothorax à peine arqué en devant, en offrant une faible sinuosité derrière chaque œil; faiblement élargi jusqu'aux deux septiémes, et peu rétréci ensuite en ligne à peine courbe; tronqué à la base; un peu moins long que large; muni latéralement et à la base d'un rebord étroit et tranchant, surtout sur les côtés; médiocrement convexe; marqué de points moins épais que ceux de la tête. Ecusson presque en demi-cercle, une fois plus large que long; pointillé. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; deux fois et demie à deux fois et trois quarts aussi longues que lui ; parallèles jusqu'aux quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité; laissant à découvert le pygidium; creusées d'une légère fossette humérale; marquées de points égaux en devant à ceux du prothorax, graduellement plus petits, ordinairement sans traces de stries, offrant rarement près de la suture les traces plus ou moins faibles d'une strie peu régulière; subruguleuses près de la base, graduellement plus lisses vers l'extrémité. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps de la couleur du dessus ou à peine plus clair; marqué, sur l'antépectus, de gros points presque unis sur les côtés de ce segment, en rides obliques; plus finement ponctué sur les autres parties pectorales et surtout sur le ventre. Prosternum superficiellement pointillé; élargi d'avant en arrière; tronqué à l'extrémité, ne dépassant pas ou dépassant à peine le bord de l'arceau; sillonné longitudinalement. Postépisternums presques parallèles, cinq ou six fois aussi longs que larges. Partie antéro médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe. Pieds d'un rouge testacé ou d'un rouge flavescent ; assez courts. Cuisses peu renslées. Jambes comprimées, élargies de la base à l'extrémité; les antérieures droites, à peine plus larges que les deux septièmes de leur côté interne: éperons desdites jambes, courts: jambes intermédiaires et postérieures presque droites chez la 🔉, un peu moins régulièrement élargies, un peu arquées à leur côté interne et en sens contraire sur leur arêté externe, chez le &. Tarses grêles: premier article des postérieurs de moitié environ plus long que le suivant : le dernier presque aussi grand que les trois précédents réunis.

Cette espèce vit principalement sous les écorces des pins. Elle n'est pas rare dans les montagnes des environs de Lyon.

Obs. Sa larve, suivant M. Perris, vit aux dépens de celle de l'Hylurgus ligniperda (1).

La couleur du corps varie. Dans l'état normal, elle est d'un rouge brun ou brunâtre, mais quand la matière colorante n'a pas eu le temps de se développer complètement, elle est d'un roux rouge ou rougeatre ou même d'un roux testacé, et les antennes et les pieds sont aussi d'un rouge slave; en même temps, la ponctuation est plus fine et surtout plus légère.

Duftschmidt a décrit, comme deux espèces distinctes, l'H. ferrugineus de Creutzer, considéré généralement comme identique avec l'H. fraxini de Kugelann, de Paykull et de Gyllenhal, et l'H. pini, de Panzer. M. L. Redtenbacher a suivi l'exemple de son devancier dans sa Faune autrichienne. Suivant ce dernier ouvrage, l'H. fraxini a pour caractères: d'un rouge brun: antennes et pieds d'une teinte plus claire. Prothorax aussi long que large. Elytres finement ponctuées, avec une ou deux rangées de points plus ou moins régulières près de la suture.

L'H. pini a pour diagnostique: d'un roux rouge: antennes et pieds d'un rouge jaune. Prothorax visiblement plus long que large; ponctué d'une manière fine et plus épaisse que chez le précédent : ces points, irréguliers, même près de la suture.

L'H. pini des entomologistes de Vienne n'habiterait-il pas notre pays? ou ne scrait-il qu'une variation produite par un défaut de développement de la matière colorante? C'est une question que je ne saurais résondre, n'ayant pas sons les yeux un individu typique de l'H. pini qui se trouve en Autriche. L'espèce qui vit ici sous l'écorce de nos pins morts ou malades, et qui n'y est pas rare, a le prothorax (même chez le o, où il est un peu moins court que chez la ♀,) un peu moins long que large, et les élytres en général finement et irrégulièrement ponctuées, cependant quelquefois, quoique très rarement, les points forment près de la suture une ou deux rangées, plus ou moins irrégulières. Dans tous les cas, les caractères indiqués par M. L. Redtenbacher semblent avoir besoin d'être revisés; son H. fraxini qui semble être celui de nos pays, n'a pas pour caractère constant une ou deux rangées striales près de la suture. Gyllenhal, d'ordinaire si exact, s'exprime ainsi au sujet de cet insecte: thorace breviori subquadrato, elytris subtilissime vage punctatis. Ce sont bien là les caractères ordinaires de l'Hypophlée que nous trouvons sur nos pins, et cette espèce

<sup>(1)</sup> Pennis, Loc. cit. p. 302. - 1. Duroun, Excurs. Entom. Tiré à part, p. 42.

ne m'a jamais offert un prothorax visiblement plus long que large Ces raisons m'ont déterminé, à l'exemple de M. Zetterstedt, à rejeter pour notre espèce, le nom de fraxini, car elle ne se rencontre jamais sur les frênes, à ma connaissance, du moins.

Gyllenhal, dans le quatrième volume de son ouvrage, p. 517, dit avoir vu dans le musée de Schonherr, un individu provenant de l'Illyrie, d'une taille de moitié moindre, d'une couleur plus pâle, et plus finement ponctué. Peut-être, ajoute-il, est-ce une espèce distincte. Mais les différences que vient de signaler le savant auteur des Insectes de Suède, n'offrent pas un caractère spécial et peuvent tenir à un état anormal.

M. le Dr. Rosenhauer d'Erlangen a décrit (1) un Hypophloeus rufulus, qui paralt avoir beaucoup d'analogie avec l'insecte de Schonherr ou avec l'H. pini; en voici la diagnose: brevis, angustus, cylindricus, nitidus, totus ruso-lestaceus; prothorace subquadrato, elytris subtiliter vage punctulatis.

Selon le savant naturaliste d'Erlangen, cette espèce se distinguerait de l'H. pini par sa taille de moitié plus petite, son corps plus étroit, un peu plus convexe, sa couleur plus claire, sa ponctuation un peu plus espacée et un peu plus forte, etc.

88. Elytres noires presque sur leur deux tiers postérieurs.

4. H. bleolor; OLIVIER. Allongé; parallèle; médiocrement convexe. Prothorax presque parallèle ou à peine en ligne courbe sur les côtés; d'un sixième à peine plus long que large; d'un roux brun. Elytres de même couleur sur le quart antérieur ou un peu plus, noires postérieurement; finement poncluées. Dessous du corps roux. Pieds plus pâles. Prosternum ponctué, non sillonné.

Ips bicolor, Oliv. Entom. t. 2. no 48. p. 42. 45. pl. 2. fig. 44. - Id. Encycl. méth. t. 7. p. 407. 18.

Hypophlæus bicolor, FABR. Entom. syst. t. 2. p. 501. 5. - Id. Syst. eleuth. t. 2. p. 559. 7. — Panz. Faun. germ. 12. 14. — Id. Entom. germ. p. 340. 5. --Id. Index p. 201. 6. - PAYK. Faun. suec. t. 3. p. 323. 3. - OLIV. Nouv. Diet. d'Hist. nat. t. 11. (1803) p. 510. — Id. nouv. édit. t. 15. (1817) p. 539. - LATR. Hist. Nat. t. 40. p. 311. 6. - Id. Gener. t. 2. p. 474. 1. - ILLIG. Magaz. t. 4. p. 463, 7. — Gyllenn. Ins. suec. t. 2. p. 580. 4. — Duptsch. Faun. austr. t. 2. p. 309. 2. - LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 394. 1. -Goldfuss. Handb. p. 320. - Muls. Lettr. t. 2. p. 285. 1. - Curtis, Brit. entom. t. 9. 430, 2. fig. — Steps. Illustr. t. 5. p. 7. 2. — Id. Man. p. 322.

<sup>(1)</sup> Beiträge zur Insecten-Fauna Europas, Erlangen 1847. p. 32.

2528. — Westwood, Introd. to the mod. classif. 1. p. 314. fig. 38. nº 5. — Sahlb. Ins. fenn. p. 476. 4. — De Casteln, Hist. nat. t. 2. p. 221. 1. — L. Redtens, Faun. aust. p. 593.

Long.  $0^{m}$ ,0036 à  $0^{m}$ ,0039 (3 2/3 à 4 3/4<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}0009$  (2/5<sup>1</sup>).

Corps allongé ou suballongé; parallèle; médiocrement convexe; luisant. Tête échancrée; penchée; pointillée; peu ou point rayée sur la suture frontale; d'un roux ferrugineux : parties de la bouche un peu plus pâles. Yeux noirs, un peu entamés par les joues. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes des côtés du prothorax; d'un roux brunâtre ou testacé; parcimonieusement garnies de poils; comprimées; grossissant presque en fuseau, et dentées de chaque côté, à partir du cinquième article : le troisième un peu moins court que le quatrième : celui-ci et les suivants jusqu'au dixième, transverses : le onzième, plus long que large, presque en ovale ou en losange obtus à son extrémité. Prothorax tronqué ou à peu près, en devant; presque parallèle ou très-faiblement arqué sur les côtés, offrant vers les deux septièmes sa plus grande largeur; tronqué à la base; d'un dixième à peine plus long que large; muni sur les côtés et à la base d'un rebord étroit et tranchant; médiocrement convexe; finement ponctué; d'un roux brun. Ecusson presque en demi-cercle de moitié plus large que long; pointillé. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax; deux fois et demie environ aussi longues que lui; parallèles ou à peu près jusqu'aux quatre cinquièmes; obtusément arrondies, prises ensemble, ou obtusément coupées chacune à l'extrémité; laissant à découvert le pygidium; médiocrement convexes; marquées de points à peu près égaux en devant à ceux du prothorax, un peu affaiblis postérieurement, disposés sans ordre; d'un roux brun ou testacé jusqu'aux deux septièmes environ de leur longueur, noires postérien. rement. Repli prolongé environ jusqu'aux cinq sixièmes. Dessous du corps d'un roux ferrugineux, luisant; densement ponctué sur les côlés de l'antépectus, un peu moins fortement sur les autres parties pectorales, pointillé ou superficiellement ponctué sur le ventre. Prosternum ponctué; non sillonné; élargi d'avant en arrière, tronqué à son extrémité, ne dépassant pas ou dépassant à peine le bord postérieur de l'antépectus. Postépisternums presque parallèles, cinq fois environ aussi longs que larges. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe. Pieds d'un roux testacé ou d'un testacé pâle; assez courts. Cuisses peu rensiées. Jambes comprimées; droites; faiblement élargies

de la base à l'extrémité: les antérieures à peine plus larges à celle-ci que le quart de la longueur de leur arête inférieure: éperons desdites jambes courts. Tarses filiformes: premier article des postérieurs un peu moins court que le suivant: le dernier, presque aussi grand que les trois précédents réunis.

Cette espèce vit principalement sous les écorces de l'orme, du bouleau et du chéne.

- M. Westwood a trouvé, sous l'écorce des ormes, dans les jardins de Kensington, en compagnie de divers H. bicolor, des larves qu'il suppose être celles de cette espèce. Cette larve a le corps d'un roux blanchâtre; beaucoup plus étroit que celui des larves des Diapères; subconvexe; garni sur les anneaux du corps de quelques longs poils, avec le segment terminal étroit et entier; les pieds courts. (Westwood, Introd. t. 1. p. 315.)
  - γγ. Prothorax noir.
    - s. Elytres noires sur leur moitié postérieure.
- 5. II. fasciatus; Fabricius. Allongé; parallèle; médiocrement convexe. Prothorax presque parallèle ou à peine en ligne courbe sur les côtés; d'un cinquième plus long que large; noir; ponctué. Elytres d'un rouge roux sur la moitié antérieure ou un peu plus, noires postérieurement; marquées de points assez petits, formant seulement près de la suture une sorte de strie. Prosternum sillonné.

Hypophlaus fasciatus, Fabr. in Schneider's, Neuest. Magaz. p. 25. 3. — Id. Syst. Eleuth. t. 2. p. 559. 5. — Parz. Faun. germ. 6. 47. — Id. Entom. germ. p. 340. 3. — Id. Index, p. 201. 3. — Kugel. Verzeich. in Schneid. N. Magaz. p. 527. 4. — Payk. Faun suec. t. 3. p. 324. 5. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 310. 4. — Illig. Mag. t. 4. p. 463. 5. — Gyllenh. Ins. suec. t. 2. p. 581. 5. — Lugas, Explor. sc. jde l'Algér. p. 345. 926. — L. Redtenb. Faun. aust. p. 592.

Long. 0<sup>m</sup>,0027 (1 1/5<sup>1</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0007 (1/3<sup>1</sup>).

Corps allongé, presque parallèle; convexe ou médiocrement convexe; luisant en dessus. Tête avancée; noire sur le front fgraduellement moins obscure en devant; ponctuée: labre et parties de la bouche d'un testacé fauve. Yeux noirs; peu entamés par les joues. Antennes à peine prolongées jusqu'aux trois cinquièmes des côtés du prothorax; d'un testacé roussâtre; comprimées; grossissant et sensiblement dentées de chaque côté à partir du cinquième article: les troisième et qua-

trième moins longs que larges: les suivants transverses: le dernier, au moins aussi long que large, arrondi à son extrémité. Prothorax tronqué ou à peine arqué à son bord antérieur; presque parallèle ou à peine en ligne courbe sur les côtés, et offrant vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur; tronqué à la base; d'un cinquième ou d'un quart plus long que large; muni dans sa périphérie d'un rebord étroit et un peu tranchant; assez convexe; noir; marqué de points médiocrement et uniformément rapprochés. Ecusson arrondi postérieurement; d'un rouge testacé; pointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; deux fois et un cinquième environ aussi longues que lui; parallèles jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité; laissant le pygidium à découvert; rebordées; presque semi-cylindriques; marquées de points assez petits, disposés sans ordre, si ce n'est près de la suture, où ils forment une sorte de strie ponctuée; d'un rouge roux ou d'un rouge roux brunâtre sur les quatre septièmes antérieurs, noires postérieurement. Repli sillonné à la base; non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps d'un roux brun ou d'un roux châtain; marqué de points moins petits sur les côtés de l'antépectus et des autres parties pectorales que sur le ventre. Prosternum largement sillonné longitudinalement sur son milieu; obtusément tronqué à l'extrémité, ne dépassant pas le bord de l'antépectus. Postépisternums presque parallèles ou faiblement rétrécis d'avant en arrière; six fois environ aussi longs que larges. Pieds assez courts; d'un roux testacé ou d'un roux jaunâtre. Cuisses peu renslées. Jambes droites; grêles; peu élargies de la base à l'extrémité: éperons des antérieures courts. Tarses grêles : premier article des portérieurs de moitié à peine plus long que le suivant : le dernier à peu près aussi long que les trois précédents.

Cette espèce vit principalement sous les écorces de chêne.

es. Élytres entièrement de couleur claire.

6. II. linearis; Fabricius. Allongé; sublinéaire; très médiocrement convexe. Tête, prothorax, écusson et dessous du corps noirs: antennes, palpes et élytres d'un roux ou d'un fauve testacé. Pieds un peu plus pâles. Prothorax d'un cinquième ou d'un quart plus long que large; ponctué. Elytres vaguement et plus finement ponctuées. Prosternum ponctué, non sillonné.

Hypophlaus linearis, FABR. in Schneid. N. Magaz. p. 25. 2. — Id. Entom. syst. t. 2. p. 501. 2. — Id. Syst. el. t. 2. p. 559. 4. — Panz. Faun. germ.

6. 46. — Id. Entom. germ. p. 339. 2. — Id. Index. p. 201. 2. — Kugel. Verzeich, in Schneid, N. Magaz. p. 526. 4. — Payk. Faun. succ. t. 3. p. 325. 6. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 340. 3. — Gyllenh. Ins. succ. t. 2. p. 582. 6. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 340. 6. — Sahib. Ins. fenn. p. 476. 5. — L. Redtenb. Faun. aust. p. 592. — Ed. Perris, Lettr. in. Mém. de l'Acad. des Sc. de Lyon (Sc.) 4850. p. 471.

Long.  $0^{m}$ ,0033 (1 1/21). Larg.  $0^{m}$ ,0007 à  $0^{m}$ ,0009 (1|3 à 2/51).

Corps allongé; sublinéaire; presque parallèle; peu convexe sur le dos, convexement déclive sur les côtés. Téte noire, avec l'extrémité de l'épistome d'un fauve ou roux testacé; ponctuée peu profondément; rayée sur la suture frontale d'une ligne assez légère indistincte dans son milieu. Yeux à peine entamés par les joues. Antennes et palpes d'un fauve testace : les premières pubescentes comprimées et grossissant à partir du cinquième article : les cinquième à dixième transverses : le dernier, ovalaire, moins long que les deux précédents réunis. Prothorax tronqué ou à peu près à son bord antérieur; à peine élargi en ligne courbe jusqu'au quart ou environ de sa longueur, puis à peine rétréci en ligne droite; tronqué ou plutôt en arc très faible, obtus et dirigé en arrière à la base; très étroitement rebordé à celle-ci et sur les côtés; d'un cinquième au moins plus long que large; très médiocrement convexe; marqué de points analogues à ceux de la tête. Ecusson presque en demi-cercle ou en triangle à côtés curvilignes; noir; pointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; deux fois et quart environ aussi longues que lui; émoussées aux épaules; parallèles; obtusément tronquées à l'extrémité et ne voilant pas le pygidium; étroitement rebordées sur les côtés et très étroitement et faiblement relevées en rebord à la suture; paraissant, par là, offrir une légère strie juxta-suturale; peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés; marquées de petits points irrégulièrement disposés ou peu visiblement presque striément disposés; d'un roux ou d'un fauve testacé. Repli à peine prolongé jusqu'au quatrième arceau. Dessous du corps noir; ponctué plus finement et plus superficiellement sur le ventre que sur les parties pectorales. Prosternum élargi après les hanches; prolongé jusqu'au bord de l'arceau; ponctué; non sillonné. Pieds d'un roux flavescent ou d'un fauve testacé. Tarses grêles : premier article des postérieurs un peu plus long que le deuxième, très sensiblement moins long que le dernier.

Cette espèce se trouve principalement sous les écorces des pins. Elle

paratt assez rare. Elle a été prise dans les environs de Lyon par M. Guillebeau et quelques autres entomologistes.

Sa larve, suivant M. Perris, fait la guerre à celle du Tomicus bidens (1).

### QUATRIÈME GROUPE.

## LES TÉNÉBRIONIDES.

CARACTÈBES. Hanches antérieures généralement globuleuses, séparées par le prosternum. Repli des élytres étroit, n'embrassant pas les côtés de la poitrine et de l'abdomen ; à peu près la seule partie des étuis visible, quand l'insecte est examiné en dessous. Epistome peu ou point échancré, laissant le labre à découvert. Antennes de longueur médiocre ou assez courtes; insérées sous le rebord plus ou moins saillant des joues ; grossissant vers l'extrémité; de onze articles : le troisième, plus grand que le suivant : les quatrième et cinquième, obconiques, subglobuleux ou noueux, ordinairement plus longs que larges: les septième à dixième habituellement presque moniliformes, quelquefois cependant sensiblement comprimés et transverses, mais alors tibias antérieurs cylindriques et arqués. Joues appuyées contre les yeux ou les entamant; débordant peu ces organes ou faiblement débordées par eux. Ecusson distinct. Elytres variablement un peu plus larges en devant que le prothorax. Postépisternums parallèles ou faiblement rétrécis en ligne droite, d'avant en arrière; cinq ou six fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Ventre à cinq arceaux : les trois premiers presque soudés : le quatrième, en général assez faiblement plus court que le troisième. Pieds médiocres : cuisses antérieures souvent renslées : jambes de devant grêles, cylindriques ou arquées. Tarses filiformes. Ongles simples. Corps allongé ou suballongé.

Le tube digestif des Ténébrionides, à en juger par les T. obscurus et molitor, sur lesquels s'est exercée la patience de MM. Ramdohr (2) et

<sup>(1)</sup> Ann. soc. entom. de Fr. 2me série, t. 10. p. 500.

Obs. Suivant M. L. Dufour (Excurs. p. 42), M. Perris aurait donné le nom de H. linearis, à une espèce nouvelle pour la science. Faut-il lire nouvelle pour le département des Landes? Ou serait-elle différente de celle-ci?

<sup>(2)</sup> RAMDORR, Abbildungen zur Anatomie der Insecten. Halle (4809) pl. 4. fig. 1. 8.

L. Dufour (1), a beaucoup d'analogie avec celui des Blaps, mais il paraît manquer de vaisseaux salivaires; son jabot est assez petit, oblong, lisse et glabre en dehors, comme garni en dedans de quatre colonnes terminées par des soies, et séparées par des gouttières profondes; il a le ventricule chylifique moins long, à peu près droit, hérissé de papilles plus prononcées; l'intestin grêle assez long, filiforme, dégénérant en un cœcum allongé, séparé du rectum par un léger bourrelet annulaire.

Ces insectes sont généralement lucifuges ou nocturnes, quoique parfois on puisse les rencontrer pendant le jour. Les uns se cachent sous les écorces ou dans les troncs des arbres, et se nourrissent principalement des parties mortes ou cariées de ces végétaux. D'autres nuisent à nos substances alimentaires en dévorant le son, la farine ou le pain. Presque tous ont une robe obscure, en harmonie avec leur genre de vie. La larve des espèces connues, par son corps allongé, semi-cylindrique, revêtu d'une enveloppe parcheminée ou presque écailleuse, rappelle la forme générale de celle des autres larves de cette tribu.

Ces insectes peuvent être partagés en trois petites familles:

| llytre | assez brusquement terminé u                           | Familles.                |               |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|        | ceau ventral. Prothorax plus                          | SITOPHAGIENS,            |               |
|        | tural, mais parfois en se                             | large                    | CALCARIENS.   |
|        | réduisant, près de celui-<br>ci, à l'état de tranche. | Prothorax plus large que | TENERRIONIENS |

#### PREMIÈRE FAMILLE.

#### LES SITOPHAGIENS.

CABACTÈRES. Repli des élytres assez brusquement terminé un peu après le quatrième arceau ventral. Prothorax plus large que long.

Les premiers insectes de cette famille semblent faire le passage des Triboliens aux Tenébrionides. Les Sitophagiens pourraient être répartis en deux rameaux. Nous nous bornerons à les réduire aux deux genres suivants:

<sup>(4)</sup> L. Duroun, Recherches anatomiques, etc., in Annales des Sc. nat. t. 3. (1824) p. 479 et 480.

### Genre Sitophagus, SITOPHAGE.

(σετος, blė; φάγος, mangeur.)

CABACTÈBES. Menton plus long que large; élargi d'arrière en avant; tronqué à son bord antérieur. Antennes aussi longuement prolongées que le quart des élytres; à deuxième article court : le troisième grossissant peu de la base à l'extrémité, aussi long que le premier, de moitié plus long que le quatrième : celui-ci, obconique : les cinquième à dixième, graduellement comprimés ou subcomprimés, presque en losange, avec le bord antérieur un peu arqué en devant, anguleux et plus saillants au côté externe qu'à l'interne : le onzième ovale. Mandibules peu apparentes dans le repos. Palpes maxillaires à dernier article subcomprimé, obtriangulaire, obliquement tronqué à l'extrémité; à côté externe le plus long. Languette saillante. Palpes labiaux à dernier article subcomprimé, graduellement et assez faiblement élargi d'arrière en avant. Tése plus large que longue; presque en demi-cercle; engagée dans le prothorax jusqu'à la moitié des yeux. Ceux-ci à moitié entamés par les joues ; à peine ou non débordés par ces dernières ; offrant en dessus l'image d'un triangle; tronqués à leur côté interne, en ligne obliquement longitudinale, dirigée de dedans en dehors, d'avant en arrière. Prothorax transverse. Elytres parallèles jusqu'aux deux tiers. Repli brusquement terminé un peu après le bord postérieur du quatrième arceau ventral. Prosternum peu prolongé après le bord postérieur de l'antépectus. Mésosternum creusé d'un sillon rétréci d'avant en arrière en forme de V. Postépisternums presque parallèles, un peu rétrécis d'avant en arrière; environ cinq fois aussi longs que larges dans leur milieu. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe: le quatrième arceau d'un tiers au moins plus court que le troisième : le dernier à peu près égal à celui-ci. Pieds comprimés. Quisses

un peu renslées, surtout les postérieures (au moins chez le o'), et arquées sur leur arête antérieure. Tibias grêles. Corps presque plan, en

Ce geure a quelque analogie avec les Uloma et les Alphitobius, dont il s'éloigne par ses tibias et surtout par ses antennes. Il semble lier les Cerandria aux Ténébrionides, auxquels il appartient par ses antennes non perfoliées.

- 1. S. Solleri. Oblong; presque plan, en dessus; d'un rouge roux, avec les yeux noirs. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'au tiers, parallèle ensuite; tronqué sur les deux cinquièmes médiaires de la base et faiblement sinué de chaque côté de cette troncature; rayé d'une ligne longitudinale courte, au devant de chacun des deux septièmes externes du bord postérieur. Ecusson pentagonal. Elytres à stries légères et ponctuées: les quatrième et cinquième plus courtes. Menton chargé d'une pointe.
- o'. Tête armée en devant de deux cornes, formées par le prolongement des joues et des côtés de l'épistome, courbées du côté interne à leur base, puis relevées en pointe un peu recourbée. Cuisses postérieures plus arquées sur leur tranche antérieure que les cuisses de devant et plus grosses que celles-ci.
  - Q. Inconnue.

Long. 0<sup>m</sup>,0056 (2 1/2<sup>l</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0024 (1 1/10<sup>l</sup>).

Corps oblong; déprimé en dessus; entièrement d'un rouge roux luisant, avec les yeux noirs. Tête pointillée ou finement ponctuée; marquée sur la suture frontale d'un silion transversal, aboutissant à la partie antérieure des yeux; notée d'un sillon transversal moins prononcé, après ces organes. Antennes prolongées environ jusqu'au tiers des élytres; à articles quatrième à dixième, presque obtriangulaires ou anguleux, garnies de poils courts, peu nombreux et divergeants : les quatrième à huitième articles au moins aussi longs ou plus longs que larges : les neuvième et dixième à peine aussi longs que larges : le onzième, ovalaire. Prothorax faiblement échancré en arc à son bord antérieur; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers, puis parallèle ou à peine rétréci; muni d'un rebord latéral étroit; bissinueusement tronque et très étroitement rebordé à la base, c'est-à-dire offrant une faible sinuosité à chaque extrémité des deux cinquièmes médiaires qui sont tronqués; une fois au moins plus large qu'il est long sur son milieu;

presque plan, avec les côtés et les angles de devant faiblement déclives; finement ponctué, rayé d'une ligne longitudinale, vers chacun des deux septièmes externes de sa base, c'est-à-dire un peu en dehors de chaque sinuosité de celle-ci. Ecusson presque en demi-hexagone-Elytres de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs; près de quatre fois aussi longues que lui; à angle huméral prononcé et muni d'une très petite dent relevée; parallèles jusqu'aux deux tiers, en ogive postérieurement et voilant à peu près le pygidium; munies latéralement d'un rebord tranchant et formant une gouttière très-étroite; presque planes sur le dos; à neuf stries légères et ponctuées : la deuxième postérieurement unie à la septième : la troisième à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième qui sont à peine prolongées au delà des trois quarts de la longueur. Intervalles plans ou à peu près; superficiellement pointillés. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps ponctué moins finement sur les postépisternums et sur les côtés du ventre, que sur le reste de sa surface; presque lisse sur le milieu de la poitrine. Menton armé d'une pointe sur son disque. Prosternum assez étroit; un peu élargi entre les hanches; tronqué postérieurement; peu prolongé après le bord de l'arceau; plan ou non sillonné, en dessus. Cuisses et jambes un peu comprimées : les cuisses un peu rensiées : les postérieures plus sensiblement que les autres; jambes grêles; droites. Premier article des tarses postérieurs aussi long que le dernier.

Cette espèce a été trouvée à Marseille par feu Solier. Elle y était probablement importée.

Genre Bius, Bius (1).

(Sior, vie.)

CARACTÈRES. Menton plus long que large; élargi d'arrière en avant; tronqué ou à peu près à son bord antérieur; non caréné sur son milieu. Tête plus large que longue; engagée presque jusqu'aux yeux dans le prothorax. Antennes prolongées à peine jusqu'aux deux tiers ou aux trois quarts des côtés du prothorax; assez épaisses; comprimées; grossissant un peu à partir du sixième article: les sixième à dixième cupiformes, plus larges que longs. Mâchoires à un lobe cilié. Palpes maxillaires à dernier article subcomprimé; peu rensié dans son

<sup>(4)</sup> DEJEAN, Catal. (1833) p. 205.

milieu, obliquement tronqué à son extrémité. Palpes labiaux à dernier article presque conique. Yeux entamés par les joues; plus longs que larges dans leur partie visible en dessus. Prothorax presque en carré un peu plus large que long; tronqué à la base. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; parallèles jusqu'aux trois quarts au moins, arrondies postérieurement; ne voilant pas le pygidium d'une manière bien complète. Repli assez brusquement terminé après le quatrième arceau; non prolongé par conséquent jusqu'à l'angle sutural. Postépisternums à peu près parallèles. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en angle aigu : quatrième arceau ventral un peu plus court que le troisième : le dernier à peine égal au troisième. Cuisses antérieures peu ou point renflées. Jambes de devant droites. Corps allongé; près de quatre fois aussi long que large.

1. B. thoracteus. Fabricius. Allongé; peu convexe; un peu luisant. Tête et prothorax d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre, ponctués: le prothorax, élargi jusqu'au tiers, rétréci postérieurement, avec les angles postérieurs très prononcés, un peu dirigés en arrière; tronqué d la base. Elytres pointillées; marquées d'une strie juxta-suturale plus ou moins obsolète; d'un noir ou brun de poix. Dessous du corps et pieds d'un rouge brunâtre.

Trogosita thoracicus, FABR. Entom. Syst. t. 4. p. 416. 5.

Trogosita thoracica, Hennst, Naturs. (Kaef) t. 7. p. 276. 4. — FABR. Syst eleuth. t. 4. p. 452. 7. — Schönh. Syn. Ins. t. p. 456. 6.

Tragosita thoracica, PAYR. Faun. succ. 1. p. 92. 2.

Borost thoracica, ILLIG. Mag. t. 4. p. 342. 7.

Boros thoracicus, Gyllenn. Ins. suec. t. 2. p. 586. 2. — German, Faun. Ins. Europ. 9. 9. — Zetterst, Faun. lapp. p. 264. 2. — Id. Ins. lapp. p. 454. 2. — Latr. in Cuvier, Règn. anim. (1829) (partie entom.) t. 2. p. 25. — Sahle. Ins. fenn. p. 478. 2. — Guerin, Icon. du Règn. anim. de Cuvier, p. 420. pl. 30. fig. 7. a et b, détails.

Bius thoracicus, (Dejean) Catal. (1833) p. 205. — Id. (1837) p. 227.

Long.  $0^{m}$ ,0072 à  $0^{m}$ ,0078 (3 1/4 à 3 1/2<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0022 à  $0^{m}$ ,0025 (1 à 1 1/8<sup>1</sup>).

Corps allongé; très faiblement convexe. Tête d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre luisant; marquée de points médiocres et assez rapprochés sur le front, plus petits sur l'épistome; creusée

d'un sillon sur la suture frontale. Antennes d'un rouge brun, ou brunatre. Prothorax un peu plus large en devant que la tête, élargi en ligne courbe jusqu'au tiers environ, rétréci ensuite en formant une assez faible sinuosité près des angles postérieurs qui sont très prononcés et rectangulairement ouverts, et un peu dirigés en arrière en forme de courte dent; tronqué à la base d'un angle à l'autre; aussi large ou à peine plus large à cette dernière que long dans son milieu; muni latéralement d'un rebord étroit, à peine rebordé à la base; peu convexe; d'une couleur et d'une ponctuation semblables à celles de la tête; luisant; ordinairement marqué d'une fossette oblongue, vers chaque cinquième externe de la base, et souvent d'une autre plus obsolète vers le milieu de ladite base. Ecusson presque en pentagone obtus, ou à peine rétréci d'arrière en avant; d'un rouge brunâtre; ponctué. Elytres faiblement plus larges en devant que la base du prothorax; trois fois ou un peu plus aussi longues que lui; presque parallèles; arrondies postérieurement; munies latéralement d'un rebord assez épais, aplati, non prolongé jusqu'à l'angle sutural; peu couvexes; peu luisantes; d'un noir ou brun de poix, avec le rebord d'un rouge brunâtre; pointillées ou beaucoup plus finement et plus superficiellement pointillées que le prothorax; offrant près de la suture une strie obsolète. Repli non prolongé jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps d'un rouge brunâtre; parfois luisant : ponctué, plus densement sur les côtés de l'antépectus que sur les autres parties. Prosternum rebordé; graduellement un peu élargi après les hanches, ne dépassant pas le bord de l'antépectus. Mésosternum sillonné ou déprimé en forme de V. Postépisternums cinq fois environ aussi longs que larges. Pieds médiocres; d'un rouge brunatre. Cuisses simples : jambes grêles : tarses simples, premier article des postérieurs plus long que le suivant.

Cette espèce a été prise, m'a-t-on dit, dans les Hautes - Alpes; mais peut-être est-il douteux qu'elle habite la France.

### DEUXIÈME FAMILLE.

### LES CALCARIENS.

CABACTÈRES. Repli des élytres prolongé jusqu'à l'angle sutural, mais parfois se réduisant, près de celui-ci, à l'état de tranche. Protherax plus long que large.

Les insectes de cette petite famille ont le corps généralement étroit ou allongé, et peu convexe. Ils peuvent être divisés en deux genres:

Genres.

Partie antéro-médiaire ou premier arceau ventral

en pointe. Antennes à peine prolongées jusqu'à la moitié des côtés du prothorax : celui-ci, en lozange, offrant vers le milieu sa plus grande largeur.

onos.

tronqué en devant. Antennes presque aussi longuement prolongées que le prothorax : eclui-ci, presque en parallélogramme un peu plus long que large . . . . .

CALCAR.

### Genre Boros, Boros; Herbst. (1).

( Bopos, glouton.)

CARACTÈRES. Menton plus large que long; à peine élargi d'arrière en avant: tronqué à son bord antérieur. Tête plus longue que large; rétrécie après les yeux et séparée du prothorax par ce rétrécissement. Antennes à peine prolongées jusqu'à la moitié des côtés du protharax ; graduellement comprimées ; à premier article presque entièrement voilé par les joues : les troisième et quatrième obconiques : le troisième faiblement plus long que le quatrième : les neuvième, dixième et onzième, plus larges, formant une faible massue ovalaire et comprimée : les neuvième et dixième cupiformes, plus larges que longs: le onzième en ogive obtuse à son extrémité. Mandibules cornées, peu saillantes dans l'état de repos. Mâchoires à un seul lobe, presque membraneux, peu allongé et assez densement cilié. Palpes maxillaires et labiaux à dernier article à peine renssé dans son milieu, tronqué à l'extrémité. Yeux ovales; presque entiers, faiblement entamés par les joues; plus longs que larges dans leur partie visible en dessus. Prothorax plus long que large, à peu près en ovale tronqué en devant et à la base. Elytres d'un tiers plus larges en devant que le prothorax; presque paralléles; obtusément arrondies à l'extrémité. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural, en se rétrécissant graduellement presque en forme de tranche. Prosternum étroit. Mésosternum non sillonné. Postépisternums rétrécis

<sup>(</sup>i) Headst. Natursystem, t. 7. (Kaef.) (1797) p. 318.

d'avant en arrière; six fois environ plus longs que larges dans leur milieu. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe: troisième, quatrième et derniers arceaux presque égaux. Cuisses antérieures à peine plus grosses que les autres. Jambes de devant droites. Premier article des tarses postérieurs à peine moins long que le dernier. Corps allongé.

1. B. Schneideri; Panzen. Allongé; subdéprimé; brun ou d'un brun rouge en dessus, d'une teinte ordinairement un peu moins obscure en dessous. Prothorax presque en ovale tronqué; marqué de points cycloïdes; déprimé sur sa partie longitudinale médiaire. Elytres subdéprimés sur le dos; rayés d'une strie juxta-suturale raccourcie et de quelques autres stries plus légères sur sa moitié interne.

Helops Schneideri, Panz. Faun. germ. 34, 4. (4795)— Id. Krit. Rev. p. 35. Boros elongatus, Hensst. Naturs. t. 7. (Kaef.) (4797) p. 319. pl. 440, fig. 7. Trogosita corticalis, Payk. Faun. suec. t. 4. (4798) p. 92, 3.

Hypophlæus boros, Fabr. Syst. eleuth. t. 2. (1801) p. 558. 2. — Latr. Hist. nat. t. 10. p. 310. 1. — Illig. Magaz. t. 4. p. 162.

Tenebrio aut Upis boros, LATR. Gener. t. 2. p. 474.

Boros corticalis, Gyllenh, Ins. suec. t. 2. p. 384. 4. — Latr. in Cuvien, Règn. anim. (1829) Partie entom. t. 2. p. 25. — Sahlb. Ins. Fenn. p. 478. 4. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 217. — E. Blanchard, in Cuvien, Règn. anim. édit. Croch. p. 369. pl. 49. fig. 7 et 7. a (détails).

Boros elongatus, Zetterst. Faun. lapp. p. 264. 4. - Id. Ins. lapp. p. 454. 4.

Long. 
$$0^{m}$$
,0135 (61). — Larg.  $0^{m}$ ,0028 (1 1/41).

Corps allongé; subdéprimé; brun ou d'un brun rougeâtre en dessus. Tête très-faiblement convexe; marquée de points assez gros, serrés sur les côtés, moins rapprochés sur la partie longitudinale médiaire du front; à suture frontale marquée. Epistome obtusément arqué en devant; formant avec les joues une sorte de chaperon: celles-ci un peu relevées sur les côtés. Antennes d'un brun rouge ou rougeâtre. Prothorax tronqué en devant, et pas plus large dans ce point que la tête au bord interne des yeux; presque en hexagone allongé ou en ovale tronqué, c'est-à-dire élargi jusqu'aux trois septièmes ou presque à la moitié et plus large dans ce point que la tête dans son diamètre transversal le plus grand, rêtréci ensuite et faiblement plus large à son bord postérieur qu'à celui de devant; muni latéralement d'un rebord très-étroit

et non apparent quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; tronqué à la base; presque plan ou plutôt un peu déprimé longitudinalement sur le dos, subconvexement et assez faiblement déclive sur les côtés : la partie plane élargie d'avant en arrière, aussi large dans ce point que les deux cinquièmes de la largeur totale; marqué de points ronds ou cycloïdes, plus gros que ceux de la tête. Ecusson petit; à triangle transverse. Elytres d'un tiers plus larges en devant que le prothorax à sa base; près de quatre fois aussi longues que lui; émoussées aux épaules; presque parallèles jusqu'aux deuxtiers, faiblement rétrécies ensuite en ligne un peu courbe, obtusément arrondies à l'extrémité; munies latéralement d'un rebord étroit; subdéprimées longitudinalement sur le dos, convexement déclives sur les côlés; marquées de points petits et peu rapprochés, assez irrégulièrement disposés; offrant près de la suture une sorte de strie plus marquée dans sa seconde moitié que dans la première, faisant, par la, paraître le rebord sutural saillant dans sa moitié postérieure; montrant sur la moitié interne de sa largeur d'autres stries plus ou moins faibles, non prolongées au-delà des quatre cinquièmes et indistinctes plus extérieurement. Intervalles plans : ceux de la moitié interne, à partir de la strie juxta-suturale, légèrement subconvexes et rendant plus distinctes les faibles stries qui les séparent. Dessous du corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun, en général d'une teinte légèrement moins foncée que le dessus; marqué de points cycloïdes sur les côtés de l'antépectus, ridé sur la partie médiaire du même segment; ponctué peu densement sur les autres parties et un peu plus finement sur le ventre que sur la poitrine. Prosternum étroit, rayé d'une ligne longitudinale profonde entre les hanches. Pieds d'une teinte un peu plus rougeatre que le dessus du corps.

Cette espèce se trouve dans les montagnes du Jura voisines de la Suisse.

Obs. Cette espèce a été pour la première fois décrite par Panzer, et assez bien figurée par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Faunae Insectorum Germaniae Initia, pour être très reconnaissable. Il est donc juste de lui restituer le nom sous lequel cet entomologiste l'a fait connaître.

# Genre Calcar, CALCAR (Dejean (1); Latreille (2).

(Calcar, éperon.)

CARACTÈRES. Menton plus large que long ; élargi d'arrière en avant ; tronqué ou faiblement échancré en arc en devant. Tête presque aussi longue que large ou peu transverse. Antennes prolongées environ jusqu'aux angles postérieurs du prothorax; peu comprimées et grossissant faiblement vers l'extrémité; à deuxième article parfois à peine plus long que le troisième : les quatrième à sixième obconiques ou presque silisormes : les neuvième et dixième submonilisormes : le onzième ovalaire, rétréci dans sa moitié antérieure. Mandibules peu saillantes dans l'état de repos; cornées; bifides à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes : ciliées : l'interne un peu plus petit que l'externe, convexe, pectiné. Palpes maxillaires allongés; à dernier article obtriangulaire. Palpes labiaux courts à dernier article moins fortement obtriangulaire. Prothorax presque en parallélipipède plus long que large. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; presque parallèles, subarrondies en ogive à l'extrémité; voilant le pygidium. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural. Prosternum au moins aussi large que les hanches, entre celles-ci; élargi d'avant en arrière. Mésosternum faiblement sillonné; assez largement tronqué à son extrémité. Postépisternums parallèles. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral tronquée : dernier arceau plus grand que le troisième. Cuisses toutes renslées (surtout chez le o'): les intermédiaires moins fortement que les postétieures et surtout que les antérieures. Jambes de devant incourbées à l'extrémité, comme éperonnées. Premier article des tarses postérieurs à peu près aussi long que les trois précédents réunis.

- x. Tête engagée dans le prothorax presque jusqu'aux yeux : ceux-ci, à peu près entiers, ovales, plus longs que larges dans leur partie visible endessus. (S. g. Centorus).
- 1. C. procerus. Allongé; d'un noir luisant en dessus. Epistome presque tronqué. Prothorax à angles postérieurs munis d'une très-petite dent latérale,

<sup>(1) (</sup>DEJEAN) Catal. (1821) p. 67.

<sup>(2)</sup> LATREILLE, in Cuvier, Règn. anim. (1829) Partie entomol. t. 2. p. 25.

rebordé sur toute la base. Elytres à stries ponctuées. Intervalles lisses, à peine pointillés, presque plans: le sutural élargi vers l'angle postérieur. Repli arrondi et confondu postérieurement avec le rebord externe, épaissi vers l'angle sutural. Pieds d'un rouge ferrugineux ou testacé.

- o. Cuisses plus renslées: les antérieures et intermédiaires munies en dessous de deux rangées de très-petites dents. Jambes antérieures et intermédiaires un peu incourbées vers l'extrémité, denticulées sur leur arête inférieure : celles de devant un peu élargies depuis la base jusqu'au tiers, graduellement rétrécies entre ce point et l'extrémité. Ventre longitudinalement canaliculé sur la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral; creusé d'une fossette sur le cinquième arceau.
- Q. Cuisses moins renflées, toutes inermes en dessous. Jambes antérieures faiblement incourbées, ciliées en dessous. Jambes intermédiaires droites. Ventre non canaliculé et sans fossette.

Tenebrio trogosita, STEVEN, DEJ. Catal. (1837) p. 227.

Calcar procerus (Schüppel) (Dejean), Catal. (1821) p. 67. — Id. (1833) p. 205. — Id. (1837) p. 227.

Long.  $0^{m}$ ,0056 (2 1/2). — Larg.  $0^{m}$ ,0013 à  $0^{m}$ ,0014 (3/5 à 2/3).

Corps allongé; d'un noir un peu luisant en dessus. Téte peu convexe ou subdéprimée; marquée de points petits et peu rapprochés, séparés par des intervalles lisses; peu échancrée à la partie antérieure de l'épistome; à suture frontale presque indistincte. Labre et Palpes d'un rouge brunâtre. Antennes de même couleur ou un peu moins claires à la base; à troisième article d'un quart environ plus long que le précédent. Yeux une fois plus larges que longs. Prothorax très-faiblement échancré en arc à son bord antérieur; subarrondi aux angles de devant, graduellement et sensiblement rétréci ensuite d'avant en arrière; à angles postérieurs ouverts, prononcés et prolongés latéralement en une très-petite dent; tronqué au bord postérieur; rebordé latéralement et un peu plus faiblement sur toute la largeur de la base; d'un cinquième ou d'un quart plus long que large; faiblement convexe; marqué de points un peu moins petits et pas plus rapprochés que ceux du prothorax. Ecusson presque en ovale transverse; lisse. Elytres sèparées du prothorax par un espace médiocrement long; échancrées en arc dirigé en arrière, avec les angles avancés; à peine élargies dans leur milieu, ou presque parallèles jusqu'aux trois-quarts, en ogive ou

subarrondies postérieurement; peu convexes; à dix stries peu profondes ou légères, marquées de points un peu plus larges qu'elles, séparés les uns des autres par un espace à peine égal à leur diamètre; offrant une strie rudimentaire prolongée depuis les côtés de l'écusson jusqu'au sixième de la longueur : la première strie postérieurement plus large et plus profonde et liée à la dernière en enclosant les autres. Intervalles un peu crénelés par les points des stries; presque plans; lisses, superficiellement et presque indistinctement pointillés: le sutural postérieurement épaissi. Repli postérieurement arrondi et confondu avec le rebord qui s'épaissit graduellement vers l'angle sutural; non embrassé par le troisième arceau ventral. Prosternum rebordé; graduellement élargi d'avant en arrière, tronqué à sa partie postérieure. Pieds d'un rouge brunâtre, d'un rouge ferrugineux ou testacé.

Cette espèce habite nos provinces méridionales, dans le voisinage de la mer. Elle vit dans le sable, mais souvent on peut la prendre au vol, surtout vers le coucher du soleil.

- 22. Tête non engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux: ceux-ci transverses, entamés par les joues (S. g. Calcar).
- 2. C. Elongatus; Hebbst. Allongé; d'un noir luisant en dessus. Epistome échancré. Prothorax à angles postérieurs subarrondis, sans rebord au milieu de la base. Elytres à stries ponctuées. Intervalles lisses, à peine pointillés, presque plans, offrant postérieurement une carene à la réunion des juxta-sutural et juxta-marginal. Repli sillonné postérieurement, embrassé par le troisième arceau ventral. Piede bruns.
- c'. Cuisses plus renslées. Jambes de devant et moins fortement les iutermédiaires, incourbées en forme d'éperon à leur extrémité : les antérieures graduellement un peu renslées vers le quart, peu planes en dessous, plus visiblement garnies de cils courts dans la sinuosité de l'arête interne.
  - 2. Cuisses moins renslées. Jambes de devant faiblement incourbées à l'extrémité, non renslées vers le quart, planes en dessous : les intermédiaires droites.

Tenebrio elongatus, Heabst, Naturs. t. 7. p. 239. 28. pl. 112. fig. 2. A, - Sceone. Syn. ins. t. 4. p. 452. 39.

Tenebrio calcar, Fann. Syst. Eleuth. t. 4. p. 453, 43. - ILLIG. Mag. t. 4. p. 342. 43.

Calcar elongatus (Del.), Catal. (1821) p. 67. — Id. (1833) p. 205. — Id. (1837) p. 227. — Guerin, Icon. du Règn. anim. p. 120. pl. 30. fig. 8. a, b, c. détails. — De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 211. — E. Blanchard, in Cuvier. Règn. anim. édit. Croch. p. 370. pl. 49. fig. 8 (a, entennes). — Lucas, Expl. Scient. de l'Algér. p. 337. 914. — Wollast, Insect. Mader. p. 495. 376.

Long. 0<sup>m</sup>,0090 à 0<sup>m</sup>,0100 (4 à 4 1/2<sup>l</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0023 (1<sup>l</sup>).

Corps allongé; d'un noir luisant en dessus. Tête subdéprimée; marquée de points peu ou médiocrement rapprochés, un peu plus petits sur l'épistome que sur le front, séparés par des intervalles lisses; échancrée en arc à la partie antérieure de l'épistome; notée de deux fossettes légères, situées chacune sur les côtés du bord postérieur de la suture frontale : celle-ci faiblement apparente. Palpes fauves. Antennes ordinairement brunes ou d'un noir brun à la base, graduellement fauves ou d'un fauve marron à l'extrémité, quelquefois presque entièrement de cette teinte; à troisième article presque de moitié plus long que le suivant. Yeux transverses, quatre fois plus larges que longs, presque confondus postérieurement avec la partie inférieure des tempes. Prothorax tronqué ou à peine échancré en arc en devant; subarrondi aux angles antérieurs et postérieurs; presque parallèle sur les côtés, un peu plus étroit en arrière qu'en devant; tronqué au bord postérieur; muni latéralement d'un rebord prolongé en s'affaiblissant sur les parties latérales de la base, sans rebord dans le milieu de celle-ci; d'un cinquième ou d'un quart plus long que large; faiblement convexe; marqué de points un peu plus gros et pas plus serrés que ceux du front. Ecusson presque en ovale transverse; lisse. Elytres séparées du prothorax par un espace médiocrement long; échancrées en arc dirigé en arrière à leur base, avec les angles antérieurs avancés; à peine élargies dans leur milieu, ou presque parallèles jusqu'aux trois-quarts, en ogive à l'extrémité; peu convexes; à dix stries marquées de points un peu plus larges qu'elles, séparés les uns des autres par un espace le plus souvent moindre que leur diamètre; offrant une strie rudimentaire prolongée depuis l'écusson jusqu'au sixième de la longueur : la première strie postérieurement liée à la dernière en enclosant les autres. Intervalles sensiblement crénelés par les points des stries; presque plans ou peu convexes; lisses, superficiellement et peu distinctement pointillés : le deuxième ou juxta-sutural et le juxtamarginal formant postérieurement, vers le point de leur réunion, une carène assez légère, prolongée, du côté antérieur, en s'affaiblissant,

jusqu'au point de réunion des quatrième et sixième intervalles. Repli sillonné postérieurement; embrassé par les deuxième et quatrième et surtout par le troisième arceau ventral. Pigidium soyeux; d'un jaune roux. Dessous du corps noir; ponctué. Prosternum rebordé; graduellement élargi d'avant en arrière, anguleux à sa partie postérieure. Pieds bruns, avec les tarses ordinairement moins obscurs ou d'un rouge brun. Cuisses antérieures renslées, arquées à leur bord antérieur. Jambes de devant incourbées vers l'extrémité, et plus sensiblement chez le of que chez la  $\mathfrak{P}$ ; ciliées à leur bord interne.

Cette espèce paraît assez rare en France.

Elle a été prise par M. Locatte dans les montagnes des environs d'Autun.

### TROISIÈME FAMILLE.

### LES TÉNÉBRIONIENS.

CARACTÈRES. Repli des élytres prolongé jusqu'à l'angle sutural, mais parfois en se réduisant, près de celui-ci, à l'état de tranche. Prothorax plus large que long.

Ces insectes se divisent en deux genres:

Genres.

| plus large que long, | élargi | d'arri | ère | en ava | ant. | Yeux   | trans- |
|----------------------|--------|--------|-----|--------|------|--------|--------|
| verses, c'est-à-dire | plus   | larges | que | longs  | dan  | s leur |        |
| visible en dessus.   |        |        |     |        |      |        |        |

TENEBBIO.

plus long ou au moins aussi long que large; arqué ou en ogive obtuse en devant; caréné longitudinalement; offrant les parties latérales peu apparentes. Yeux presque obtriangulaires ou plus longs que larges dans leur partie visible en dessus

MENEPHILUS.

## Genre Tenebrio, Tenebrion; Linné (1).

( Tenebrio, qui aime l'obscurité.)

CARACTÈRES. Menton plus large que long; élargi d'arrière en avant, tronqué ou un peu arqué à son bord antérieur; caréné longitudinale-

<sup>(4)</sup> Linn. Syst. nat. 10me édit. (1758) p. 417. — Id. (1767) p. 674.

ment sur son milieu. Antennes prolongées environ jusqu'aux deuxtiers ou un peu plus des côtés du prothorax; à troisième article notablement plus long que le suivant : les quatrième et cinquième obconiques : les huitième à dixième subcomprimés; presque moniliformes: les neuvième et dixième au moins plus larges que longs : le dernier de forme variable. Labre transverse. Mandibules cornées; bisides à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes, ciliés au côté interne. Palpes maxillaires à dernier article un peu comprimé, presque obtriangulaire. Languette saillante, entière ou peu échancrée. Yeux transverses, entamés par les joues. Prothorax plus large que long. Elytres presque parallèles, arrondies postérieurement. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural. Prosternum peu prolongé après le bord de l'arceau : ordinairement convexement déclive à sa partie postérieure. Mésosternum généralement creusé d'un sillon rétréci d'avant en arrière en forme de V. Postépisternums un peu rétrécis d'avant en arrière. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe : dernier arceau à peine plus grand que le troisième. Cuisses antérieures renslées. Jambes de devant ordinairement arquées, surtout chez le o. Corps allongé, peu ou très-médiocrement convexe.

Obs. Le prothorax offre ordinairement à sa base deux faibles entailles en angle très-ouvert, situées chacune vers le cinquième externe. Les élytres sont munies d'un rebord latéral qui s'élargit postérieurement en se rapprochant de la surface plane; elles ont neuf stries, outre une strie rudimentaire juxta-suturale et parfois offrent sur les septième et huitième intervalles une rangée de points se rapprochaut d'une strie ponctuée.

Ces insectes, soit à l'état de larve, soit à celui d'insecte parfait, vivent, les uns dans les parties mortes ou cariées des troncs des arbres, les autres se nourrissent de son ou de farine. Les larves changent plusieurs fois de peau avant de se transformer en nymphes.

Nous ferons ci-après connaître les formes qu'offrent ces coléoptères dans leurs divers états.

- A. Ecusson en pentagone inéquilatéral. Septième à dixième articles des antennes moniliformes. Quatrième arceau ventral d'un tiers à peine moins court que le troisième.
  - B. Dernier article des antennes notablement plus long que le précédent.
- 1. T. molitor; Linné. Noir ou d'un noir brun sur le prothorax, un peu moins obscur sur les élytres; ponctué d'une manière médiocrement dense.

Yeux non échancrés jusqu'à la moitié. Troisième article des antennes sensiblement moins long que les deux suivants réunis : le dernier, plus long que large. Prothorax marqué au devant de chaque sinuosité de la base d'un sillon court, obliquement longitudinal. Ecusson en demi-hexagone. Elytres à neuf stries finement ponctuées. Intervalles subconvexes : le huitième, le plus large et marqué de points plus gros. Repli canaliculé. Prosternum offrant les traces d'un sillon médiaire. Jambes de devant élargies.

- o'. Antennes et jambes antérieures un peu plus longues : ces dernières, plus courtes que les cuisses, moins élargies que chez la Q, plus régulièrement arquées et ciliées à leur côté interne. Jambes postérieures également ciliées, mais moins distinctement.
- Q. Antennes et jambes antérieures un peu moins longues : ces dernières, un peu plus larges, arquées un peu en angle rentrant dans le milieu de leur côté interne ; non ciliées à celui-ci, ainsi que les postérieures, ou n'offrant que des traces de cils peu nombreux.

Tenebrio molitor, Linn. Faun. suec. p. 224. 815. - Id. Syst. nat. t. 4. p. 674. 2. - Scopol. Ent. carn. p. 84. 259. - Berkmann, C. Linn. Syst. nat. p. 445. 2. — De Geen, Mem. t. 5. p. 34. 3. pl. 2. f. 4. — Fabri. Syst. entom. p. 255. 2. - Id. Spec. t. 1. p. 322. 2. - Id. Mant. Ins. t. 1. p. 211. 4. - Id. Ent. syst. t. 1. p. 111. 6. - Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 145. 8. - Müllen, Zool. Dan. prod. p. 74. 794. — Sultz. Gesch. d. Ins. pl. 7. f. 52. — Gorze, Ent. Beyt. t. 1. p. 669. 2. - Schaeff. Icon. 66. 1. - Schrank, Enum. p. 218. 411. - Id. Faun. boic. t. 4. p. 631. 848. - HEABST, in FUESSLY's, Arch. В cahier, p. 144. 1. — Id. Naturs. t. 7. p. 240. 1. pl. 411. fig. 1. — Ретаси. Spec. p. 26. 128. — GMEL. C. LINN. Naturs. t. 1. p. 1995. 2. — DE VILL. C. LINK. Entom. t. 1. p. 385. 1. - Rossi, Faun. etr. t. 1. p. 231. 577? -Id. édit. Helwig, t. 1. p. 279. 577? - Fischen, Naturg. v. Livl. p. 287. 382. - Panz. Ent. germ. p. 40. 3. - Id. Faun. germ. 43. 43. - Oliv. Entom. t. 3. nº 57. p. 42. 44. pl. 4. fig. 42. b. - Cuvien, Tabl. p. 845. -— Скован. Faun. ingr. prod. p. 12. 36. — Illic. Verzeich. p. 113. 1. — РАУК. Faun. suec. t. 1. p. 89. 3. - MARSH. Ent. brit. p. 474. 1. - WALCE. Faun. par. t. 1. p. 33. 1. — BLUMENB. 7me édit. p. 335. 1. — Id. Trad. fr. p. 421. 1. - LATE. Hist. nat. t. 10. p. 295. 2. pl. 88. fig. 6. - Id. Gen. t. 2. p. 170. 2. - Id. in Covier, Regn. anim. t. 3. p. 300. - Id. 2me édit. t. 5. p. 25. — Роззект, Beyt. p. 25. pl. 3. fig. 1. — Schone. Syn. ins. t. 4. p. 148. 9. -Sturm, Deutschs. Faun. t. 2. pl. 219. 2. pl. 46. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 300. 3. - LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 415. 2. - Samouble, the Entomol, p. 59. 493. pl. fig. 4. — Gyll, Ins. suec. t. 2. p. 590. 4. — Goldfuss, Handb. p. 322. — Duménil, Diet. des Sc. nat. t. 53. p. 43. -44. pl. cah. 45. (Lygophiles.) fig. 2. Larve 2, a. - Cuntis, Brit. entom. t. 7. 351. - Muls. Lettr. t. 2, p. 283, 4. — Steph. Illust. t. 5, p. 8, 4, — Id, Man. p. 353, 2533. -Sahlb. Ins. fenn. p. 479. 1. - De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 212.2. pl. 18. fig. 7. - Guerin, Iconogr. du Règn. anim. p. 420. pl. 30. fig. 40 et 44 (détails). - L. Dur. Excurs. entom. p. 67. 398. - E. Blanchard, in Cuvier, Règn. anim. édit. Croch. p. 370. pl. 49. 40. (40, a, b, c, d, détails). - L. REDTENB. Faun. austr. p. 595. - Küsten, Kaef Europ. 27. 87. - Wollast. Ins. Mader. p. 496. 377.

Le ténébrion à neuf stries lisses, Georg. Hist. abr. t. 1. p. 349. 6. Tenebrio molitoria, Founca. Entom. paris. t. 4. p. 458. 6.

Long. 0<sup>m</sup>,0157 (7<sup>1</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0045 (2<sup>1</sup>).

Corps ordinairement noir, d'un noir brun ou d'un brun noir sur la tête et le prothorax, et un peu moins obscur sur les élytres. Tête couverte de points rapprochés, plus petits sur l'épistome, plus gros et séparés par des espaces moins unis sur le front. Palpes d'un brun marron. Antennes brunes à la base, moins obscures ensuite, avec le dernier de ses derniers articles marron : ce dernier, un peu plus long que large, ordinairement en losange plus ou moins obtus à l'extrémité; à troisième article sensiblement moins long que les deux suivants réunis. Yeux à peine échancrés par les joues jusqu'à la moitié de leur diamètre longitudinal. Prothorax peu fortement en arc dirigé en arrière à son bord antérieur; peu fortement arqué sur les côtés, offrant souvent vers les deux cinquièmes sa plus grande largeur, rarement subparallèle ou peu rétréci ensuite, faiblement sinué près des angles postérieurs ; d'un quart environ plus large à la base qu'au bord antérieur; muni latéralement d'un rebord relevé de manière à former une gouttière très-étroite; muni à la base d'un rebord, plus faible sur les parties latérales de celle-ci; en ligne presque droite ou à peine arquée en arrière sur les trois cinquièmes médiaires du bord postérieur, un peu obliquement dirigé en arrière sur les parties latérales, offrant ainsi deux sinuosités ou plutôt deux angles rentrants très-ouverts; marqué au devant de chaque sinuosité d'une ligne enfoncée ou sillon court obliquement longitudinal; n'offrant pas ou n'offrant que de faibles traces d'une bande transverse convexe entre ces deux sillons; d'un tiers ou de deux cinquièmes plus large que long; peu convexe; couvert de points à peu près égaux à ceux du front et aussi rapprochés; parfois marqué, de chaque côté de la ligne médiane, d'une fossette située au tiers ou aux deux cinquièmes de la longueur. Ecusson en demi hexagone ou en pentagone à côtés inégaux, à angles trèsprononcés; une fois environ plus large qu'il est long dans son milieu; ponctué d'une manière analogue au prothorax; variant du brun marron au noir. Elytres à neuf stries marquées de points à peine plus larges

que chacune d'elles, séparés les uns des autres par des espaces doubles de leur diamètre : la première, prolongée presque jusqu'à l'extrémité, visiblement liée postérieurement à la neuvième : les autres, moins prononcées à l'extrémité que dans le reste de leur étendue; offrant les traces d'une strie juxta-suturale irrégulière, prolongée depuis l'angle postéro-externe de l'écusson jusqu'au sixième ou au cinquième de leur longueur. Intervalles subconvexes et rendant, par là, les stries plus marquées; couverts d'une ponctuation fine, serrée, peu unie; offrant, vus à certain jour, quelques légères rides transversales : le huitième intervalle le plus large, marqué longitudinalement dans son milieu de points plus gros que ceux du fond, presque confluents. Repli canaliculé. Dessous du corps et pieds moins obscurs que le dessus, d'un brun noir, bruns ou d'un brun marron. Menton sans carene longitudinale médiaire ou n'offrant que de faibles traces d'une carène légère et affaiblie en devant. Pièce prébasilaire un peu arquée en devant ou anguleuse au milieu de son bord antérieur. Prosternum rebordé et offrant parfois les traces d'une ligne médiaire, généralement élargi après les hanches et tronqué à l'extrémité. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral rétrécie d'arrière en avant en pointe peu obtuse. Cuisses sensiblement plus épaisses vers leur milieu : les antérieures, renslées, offrant à peine une saillie (plus faible chez la Q que chez le o') vers le quart ou le tiers basilaire de l'arête inférieure : les postérieures moins grosses que les antérieures, plus grosses que les intermédiaires, sensiblement plus épaisses ( $\sigma$ ), presque en ligne droite ( $\mathcal{P}$ ) sur leur arête inférieure. Jambes assez grêles : les antérieures moins longues que la cuisse; sensiblement arquées; graduellement moins grêles ou plus larges vers l'extrémité, surtout chez la 9; peu distinctement denticulées vers l'arête inférieure, assez tranchantes sur l'arête externe et planes en dessous; garnies de cils assez apparents chez le o, ordinairement nuls ou moins distincts chez la ?.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties de la France. Elle est

commune dans les moulins et les boulangeries.

Obs. Elle se distingue des espèces suivantes par la forme en losange ou par la grandeur du dernier article des antennes; par son prothorax ordinairement non chargé d'un relief transversal au devant de la moitié médiaire de sa base, quoique parfois il offre des traces de ce bourrelet; par le neuvième intervalle plus élargi dans sa seconde moitié que chez l'obscurus, plan ou non en gouttière comme chez les deux autres espèces; par ses jambes antérieures proportionnellement un peu moins grêles et un peu plus courtes; par sa couleur, etc.

J'ai reçu de M. Chevrolat, sous le nom de T. arboreus, des individus trouvés dans les vieux chênes de la forêt de Fontainebleau, qui me semblent ne pas différer de cette espèce. Seulement, chez ces exemplaires, l'écusson est à peine une fois plus large qu'il est long sur son milieu, et une fois plus long sur celui-ci que sur les côtés; tandis que chez le T. molitor, la même pièce est un peu plus d'une fois plus large qu'elle est longue sur son milieu, et moins d'une fois aussi longue sur ce dernier que sur les côtés.

Voici la description de la larve du T. molitor.

Larve hexapode; semi-cylindrique; allongée; revêtue d'une peau parcheminée ou coriace, d'un flave roux ou roussatre, avec quelques parties rousses ou d'un roux testacé. Tête dirigée en avant, peu penchée; médiocrement convexe; rousse ou d'un roux testacé, avec les bords antérieurs et latéraux livides ; hérissée , près de ceux-ci, de poils clairsemés; offrant quelques légères rides près de son bord antérieur; marquée d'une ligne médiane blanchâtre, naissant du bord postérieur, avancée jusqu'aux deux cinquièmes postérieurs où elle se divise en deux branches postérieurement unies en demi-cercle. Epistome transverse; rétréci d'arrière en avant. Labre à peine de la largeur de l'épistome à son bord antérieur; presque en parallélipipède transverse; garni de quelques poils en devant. Mandibules arquées ; débordant peu le labre à l'état de repos; subcornées et d'un flave roux à la base, cornées et noires à l'extrémité; munies, près de celle-ci, d'une dent à leur partie inférieure; armées d'une molaire à la base de leur côté interne. Mâchoires à un lobe, garni à son côté interne de cils plus spinosules et plus raides à son extrémité. Palpes maxillaires coniques; de trois articles; dépassant un peu les mandibules à l'état de repos. Menton presque parallèle; un peu plus large que chaque machoire: plus long que large. Languette courte ; échancrée en devant. Palpes labiaux courts; coniques; de deux articles. Antennes à peine aussi avancées que les mandibules à l'état de repos; de quatre articles : le basilaire, presque membraneux; subannuliforme; blanchatre: le deuxième cylindrique; roussâtre à la base, blanchâtre à l'extrémité; de deux tiers plus court que le suivant : le troisième, cylindrique, roussatre; le quatrième, brusquement plus étroit, court, terminé par un poil. Yeux paraissant représentés par deux points inégalement obscurs. Corps de douze segments; marqué d'une ligne médiane blanchatre; hérissé sur les côtés de poils clairsemés; ponctué; presque subruguleux : les onze premiers segments offrant une bordure postérieure

lisse: : le prothoracique en offrant en outre une au bord antérieur : ce premier segment un peu moins grand que les deux suivants réunis; presque de la couleur de la tête, avec le milieu de la longueur un peu plus foncé, de chaque côté de la ligne médiane : les deuxième à neuvième arceaux d'un flave roux ou roussatre, parés chacun, près du bord antérieur, d'une bande transversale étroite, rousse ou roussatre: les deuxième et troisième, plus courts que les suivants : les dixième, onzième et douzième roux ou d'un roux testacé, avec leur partie antérieure d'un livide flavescent : les quatrième à neuvième presque égaux : les dixième et onzième un peu plus longs : le douzième plus court, rétréci presque en forme de cône d'avant en arrière; terminé à son extrémité par deux pointes un peu recourbées et un peu divergentes; muni dans la moitié postérieure de ses côtés de deux trèspetites épines noires; garni surtout en dessous de poils moins rares; pourvu à la partie antérieure de sa page inférieure de deux mammelons ou appendices rétractiles. Pieds médiocres; disposés par paire sous chacun des trois premiers arceaux; composés chacun de quatre pièces, garnies de poils spinosules : la dernière pièce terminée par un ongle aigu : les pieds intermédiaires et surtout les antérieurs plus robustes que les derniers. Stigmates au nombre de neuf paires de chaque côté: la première près du bord antérieur du deuxième arceau: les autres sur chacun des quatrième à onzième segments.

Long.  $0^{m}$ ,0014 à  $0^{m}$ ,017 (11 à 12<sup>l</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0039 (13/4).

### Voyez relativement à cette larve :

Mouffet, Insect. Theatr. (4634) p. 254. — Ray. Hist. ins. (4740) p. 4. — Frisch, Beschreib. (4720) 8. pl. 4. — Linn. Faun. succ. p. 225. — Id. Syst. nat. t. 4. p. 674. — Geoff. Hist. t. 1. p. 350. — De Geer, Mem. t. 5. p. 35. pl. 2. fig. 6 à 44. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 4995. — De Villers, C. Linn. Entom. t. 4. p. 386. — Oliv. Entom. t. 3. n° 57. p. 42. — Herbst, Naturs. t. 7. p. 244. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 289. — Id. Règn. anim. (4817) t. 3. p. 300. — Id. (4829) Part. entom. t. 2. p. 26. — Posselt, Beytr. p. 25. pl. 3. fig. 1—14. — Sturm, Deutsch. faun. t. 2. p. 217. pl. 46. fig. n. — Le Peletier-Saint-Fargeau et Audinet-Serville, Encycl. méth. t. 10. p. 365. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 53. p. 43. 45 cah. des planches (Lygophiles.) fig. 2, a. — Westwood, Introd. to the mod. Classif. t. 1. p. 347. fig. 38. n° 44 à 46. — Chapuis et Chandèze, Catal. p. 476.

Cette larve, connue sous le nom de ver des meuniers ou de ver de la farine, est recherchée des oiseleurs pour la nourriture des rossignols.

On la trouve communément chez les boulangers et chez les meuniers. Selon M. Curtis, elle préfèrerait la farine humide et endommagée; je crois qu'elle recherche plutôt les lieux obscurs où elle peut voir s'écouler en paix le temps de son existence vermiforme. Parfois elle cause, ainsi que l'insecte parfait, de grands dégâts sur les vaisseaux, surtout dans les voyages de long cours, en dévorant le biscuit conservé dans des caisses. On en a vu percer le bois, pour passer d'une caisse dans une autre. Au besoin, elle se contente de vermoulure. J'en ai nourri plusieurs avec cette seule substance.

Elle change plusieurs fois de peau avant de passer à son état suivant, et sa vie vermiforme se prolonge, lorsqu'elle est souvent dérangée. Elle ne se construit point de coque pour se transformer en nymphe. Celle-ci offre les six premiers anneaux de l'abdomen dilatés de chaque côté en forme d'appendices déprimés, en parallélogramme allongé, tranchant au bord externe : le dernier anneau est bifurqué à son extrémité. Voy. De Geer, Loc. cit. pl. 2. fig. 12, 13, 14. — Sturm, L. c. p. 217. pl. 46. fig. 0, p. etc.

- BB. Dernier article des antennes en ovale transverse. Prothorax offrant au devant de la moitié médiaire de sa base, une bande convexe transverse.
  - C. Intervalles des élytres chargés chacun d'une rangée de points tuberculeux peu apparents: les septième et huitième, n'offrant pas chacun une strie ponctuée très-distincte.
- 2. T. obscurus; Fabricios. D'un noir mat, et couvert de points confluents et un peu rapeux ou sinement granuleux en dessus. Prothorax assez régulièrement arqué vers le milieu de ses bords latéraux; marqué au devant de chaque sinuosité de la base d'un sillon court et obliquement longitudinal; chargé, entre ces sillons, d'une bande convexe, transverse; couvert de points confluents. Ecusson en demi-hexagone. Elytres à stries peu prosondes, marquées de points peu apparents: les septième et huitième, parsois confuses. Intervalles très-peu convexes; chargés chacun d'une rangée longitudinale de petits points tuberculeux peu apparents. Menton à carène longitudinale nulle ou assaiblie en devant. Prosternum sans traces de sillon médiaire. Jambes antérieures grêles.
- of. Jambes de devant plus longues que la cuisse; arquées; de grosseur uniformément égale; ciliées au côté interne. Cuisses de devant plus renslées.
- Q. Jambes de devant à peine aussi longues que la cuisse; peu arquées; graduellement et faiblement élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité; non ciliées ou offrant à peine les traces de quelques cils.

Tenebrio, Schaeff. Icon. pl. 430, fig. 5?

Tenebrio aterrimus, (Schneider). Voy. Illig. Kaef. preuss. p. 113.

Tenebrio obscurus, Harrer, Beschr. (1784) n° 487. — Fabr. Entom. Syst. t. f. p. 411. 5. — Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 446. 9. — Panz. Ent. germ. p. 40. 2. — Id. Faun. germ. 43. 42. — Herbst, Naturs. t. 7 (Kaef), p. 253. 44. — Payk. Faun. suec. t. 1. p. 88. 2. — Latr. Hist. nat. t. 40. p. 295. 1. — Id. Gen. t. 2. p. 469. 1. — Schönh. Syn. Ins. t. 1. p. 449. — Sturm, Dcutsch. Faun. t. 2. p. 218. 1. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 298. 1. — Germar, Reis. n. Dalmat. p. 491. 60. — Lamarck, Anim. s. vert. t. 4. p. 445. 1. — Gyll. Ins. suec. t. 2. p. 391. 2. — Curtis, Brit. Entom. t. 7. 2. pl. 331. — Muls. Lett. t. 2./p. 283. 2. — Brullé, Expéd. scient. de Morée, (anim. articul.) p. 221. 378. — Sailb. Ins. fenn. p. 480. 2. — Steph. Illust. t. 5. p. 8. 3. — Id. Man. p. 323. 2536. — Guérin, Iconogr. du règn. anim. pag. 420. pl. 30. fig. 42. (lèvre inf.) — Dr Castelnau, Hist. nat. t. 2. p. 242. 2. pl. 48. fig. 7. — Lucas, Explor. scient. de l'Algér. p. 337. 948. — L. Redtenb. Faun. Austr. p. 595. — Küster, Kaef. Eur. 27. 86. — Wollast, Insect. Mader. p. 497. 378.

Tenebrio morio, Hennst, Naturs. t. 7. (Kaef) p. 247. 7. pl. 411. fig. 7.

Long.  $0^{m}$ ,0146 à  $0^{m}$ ,0180 (6 1/2 à 8<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0045 à  $0^{m}$ ,0056 (2 à 2 1/2<sup>1</sup>).

Corps d'un noir mat en dessus. Téte couverte de points contigus, finement chagrinée ou ruguleuse. Palpes et Antennes brunes ou d'un brun marron : celles-ci, avec le dernier article plus clair, en ovale transverse, tronqué à son extrémité; à troisième article à peu près aussi long que les deux suivants réunis. Yeux échancres par les joues à peu près jusqu'à la moitié. Prothorax peu ou faiblement arqué en arrière à son bord antérieur; faiblement élargi en ligne peu courbe jusqu'à la moitié de sa longueur, à peine rétréci ensuite et légèrement sinué près des angles postérieurs; d'un cinquième environ plus large à ceux-ci qu'à ceux de devant; rebordé latéralement en ligne presque droite sur les trois cinquièmes médiaires de la base, un peu obliquement dirigée en arrière sur les parties latérales de celle-ci, offrant ainsi deux sinuosités ou angles rentrants très-ouverts vers chaque cinquième externe du bord postérieur; marqué, au devant de chaque sinuosité, d'un sillon court, obliquement longitudinal; rayé au devant des trois cinquièmes médiaires de la base d'une ligne ou sillon parallèle, qui fait paraître cette partie plus fortement rebordée que les parties latérales; chargé au devant de ce sillon d'une bande convexe ou d'une sorte de boursoufflure transverse ne dépassant pas sur les côtés et en devant la ligne ensoncée courte, située vers chaque sinuosité, c'est-

à-dire ne s'avançant pas au delà du dernier septième de la longueur du prothorax : cette bande transverse souvent limitée en devant par un sillon léger et parallèle; d'un quart environ plus large que long; peu ou médiocrement convexe; couvert, comme la tête, de points contigus, assez finement chagriné; offrant parfois les traces plus ou moins légères d'un sillon peu marqué sur la ligne médiane. Ecusson en demi-hexagone ou en pentagone à côtés inégaux, à angles prononcés; d'un tiers plus large à la base que long dans son milieu; couvert de points contigus. Elytres à stries peu profondes, marquées de points petits et séparés les uns des autres par des intervalles doubles de leur diamètre : les cinq à sept premières stries très-apparentes : les septième et huitième souvent plus ou moins confuses; offrant la strie rudimentaire souvent confuse ou peu distincte, prolongée depuis l'écusson jusqu'au quart de la longueur. Intervalles très-peu convexes; couverts de points très-serrés et notablement plus petits que ceux du prothorax, finement chagrinés ou ruguleux; chargés chacun d'une rangée longitudinale de petits grains tuberculeux, faibles et parfois peu apparents. Repli canaliculé. Dessous du corps d'un noir mat sur les parties pectorales, d'un noir ordinairement moins obscur ou parfois brun sur le ventre ; ridé transversalement sur la moitié antérieure du postpectus. Menton sans carène longitudinale ou à carène affaiblie en devant. Pièce prébasilaire ordinairement un peu échancrée en arc dirigé en arrière, à son bord antérieur. Prosternum rebordé avec la partie longitudinale médiaire ordinairement densement ponctuée, offrant rarement les traces d'une ligne longitudinale légère ou peu profonde. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral rétrécie d'arrière en avant en pointe peu obtuse. Pieds d'un noir mat : tarses ordinairement d'un brun marron. Ouisses faiblement plus épaisses vers leur milieu : les antérieures garnies d'une dent rudimentaire vers les deux cinquièmes basilaires de l'arête inférieure : les postérieures presque aussi grêles que les intermédiaires. Jambes grêles : les antérieures arquées un peu plus sensiblement chez le & que chez la Q.

Cette espèce se trouve également chez les boulangers, les meuniers, dans les maisons et parfois dans les écuries de chevaux, où sa larve vit des débris de l'avoine donnée à ces animaux.

Obs. Elle est facile à distinguer du T. molitor par le troisième article des antennes plus long; par le dernier en ovale transverse, tronqué à l'extrémité, pas plus long ou à peine plus long que le précédent; par sa ponctuation confluente; par la boursouflure transverse située au devant de la base du prothorax; par les points tuberculeux déposés

sur chaque intervalle en rangée longitudinale; par ses cuisses antérieures sensiblement plus grosses; par ses jambes de devant plus

grèles, etc.

Suivant Illiger, Rossi l'avait envoyé à son ami Helwig, comme étant l'insecte décrit par lui, dans sa Fauna etrusca, sous le nom de Tenebrio molitor; mais en raison de l'habitat que donne à son insecte l'auteur italien, peut-être la description de ce coléoptère se rapporte-t-elle au

T. opacus.

La larve du T. obscurus ressemble presque en tous points à celle du T. molitor; mais au lieu d'être blonde, elle est brune, elle a les segments deuxième à neuvième également moins foncés et présentant près du bord antérieur une bande transversale plus obscure; mais à cette bande se rattachent de chaque côté de la ligne médiane trois points enfoncés, dont le plus interne se lie à cette bande, dont les autres se détachent graduellement. Elle semble différer encore de celle du T. molitor, par son dernier segment au moins aussi long que large à la base, paraissant rétréci d'avant en arrière en ligne plus droite, et terminé par deux pointes plus divergentes. Elle a été décrite par M. Curtis. De Villers l'a prise à tort (C. Linn. Entom. t. I. p. 386), pour une variété de celle du T. molitor.

Un amateur de rossignols, qui avait l'habitude de donner à ces oiseaux, confondues ensemble, des larves de *T. molitor* et obscurus, m'a dit avoir remarqué que ces petits musiciens emplumés préféraient constamment les larves de la première espèce, et n'attaquaient les

larves brunes qu'à défaut des blondes.

- CC. Intervalles des élytres non chargés de points tuberculeux : les septième et huitième offrant chacun une rangée de points ou une strie ponetuée très-distincte.
- 3. T. opacus; Duftschmidt. D'un noir mat et assez densement ponctué en dessus. Prothorax irrégulièrement arqué sur les côtés, subsinué dans le milieu de ceux-ci et près des angles postérieurs: ces derniers prolongés en forme de dent; presque plan longitudinalement près de chaque rebord latéral qui est relevé; marqué au devant de chaque sinuosité de la base d'un sillon court, longitudinalement oblique; chargé entre ces sillons d'une bande convexe transverse; marqué de points médiocrement rapprochés. Ecusson pentagonal. Elytres paraissant avoir dix ou douze stries, marquées de points très-apparents. Intervalles à peine convexes; couverts de petits grains un peu rapeux. Menton en toit ou en carène.

Tenebrio opacus, Durrson, Faun. Austr. t. 2. p. 299, 2.

Long.  $0^{m}$ ,0169 à  $0^{m}$ ,0180 (7 1/2 à 8). — Larg.  $0^{m}$ ,0056 (2 1/2).

Corps d'un noir mat en dessus, plus mat sur les élytres que sur la tête et le prothorax. Téte couverte de points médiocrement rapprochés, plus petits sur l'épistome que sur le front. Palpes ordinairement noirs ou d'un noir brun. Antennes généralement noires ou d'un noir brun à la base, graduellement d'un brun marron ou d'un marron plus ou moins clair à l'extrémité; à troisième article un peu moins long que les deux suivants réunis : le dernier, en ovale transverse, obtusément tronqué à l'extrémité. Prothorax en arc dirigé en arrière à son bord antérieur; faiblement en arc sur les côtés : cet arc inégal, subsinué dans son milieu et près des angles postérieurs : ceux-ci, sensiblement dirigés en arrière en forme de dent; d'un cinquième on d'un sixième plus large à la base qu'à son bord antérieur ; rebordé latéralement et à la base, mais plus faiblement sur les côtés de celle-ci; en ligne presque droite sur les trois cinquièmes médiaires de son bord postérieur, en courbe rentrante légère et sensiblement dirigée en arrière sur les parties latérales de ce bord; creusé, vers chaque cinquième externe de la base, au devant du bord de celle-ci, d'un sillon court obliquement longitudinal; chargé, entre ces sillons, d'une bande transverse convexe ou d'une sorte de boursoussure ne dépassant pas en devant l'extrémité antérieure desdits sillons, c'est-à-dire le septième ou le huitième de la longueur; d'un cinquième ou presque d'un quart plus large que long; peu convexe, presque plan près de chaque rebord latéral sur une largeur égale au sixième environ de l'espace compris entre la ligne médiane et le bord externe qui est relevé; couvert de points analogues à ceux de l'épistome; offrant ordinairement sur le milieu de la longueur les traces plus ou moins marquées d'un sillon longitudinal raccourci à ses extrémités. Ecusson en pentagone à côtés inégaux, à angles prononcés; couvert de points plus serrés et plus gros que ceux du prothorax, mais non contigus; souvent d'une teinte moins obscure que les étuis. Elytres à stries peu ou médiocrement profondes, marquées de points très-apparents, presque carrés et souvent séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre : la strie rudimentaire naissant de la base : les six premières stries très-distinctes: les septième et huitième ordinairement doublées par une strie supplémentaire sur chacun des septième et huitième intervalles, paraissant ainsi avoir onze ou douze rangées striales:

une ou deux des fausses stries souvent raccourcies postérieurement. Intervalles à peine convexes; légèrement ridés; finement chagrinés ou couverts de petits points rapprochés, tuberculeux ou un peu rapeux. Repli canaliculé. Dessus du corps ponctué; moins obscur, souvent d'un noir brun, d'un brun noir ou même brun sur le ventre. Menton en toit ou chargé d'une carène longitudinale. Prosternum à trois ou quatre sillons; relevé en pointe à son extrémité: postpectus à peine ridé. Partie antéro-médiaire du premier arceau central rétréci d'arrière en avant en pointe peu obtuse. Pieds d'un brun noir, avec les tarses moins obscurs: cuisses antérieures garnies d'une très-petite dent vers les deux cinquièmes basilaires de l'arête inférieure: les postérieures presque aussi grêles que les intermédiaires. Jambes grêles: les antérieures sensiblement arquées, surtout chez le of glabres à peine denticulés de chaque côté de la tranche inférieure (of 5).

Cette espèce se trouve dans diverses parties de la France. Elle n'est pas très-rare à Vaugneray, près Lyon, dans les vieux chataigniers.

Obs. Elle diffère du T. obscurus, avec lequel elle a été confondue par divers auteurs, par sa tête et son prothorax couverts de points assez rapprochés, mais non confluents; par les bords latéraux du prothorax irrégulièrement arqués, comprimés ou subsinués dans leur milieu et près des angles postérieurs, offrant longitudinalement entre le rebord latéral et le disque une sorte de bande presque plane égale au douzième de la largeur totale du prothorax, et, sur la ligne médiane, les traces d'un sillon; par les sinuosités de la base peu marquées; par les angles postérieurs prolongés en espèce de dent; par les stries des élytres à points très-apparents; par la strie rudimentaire naissant de la base, par les intervalles non couverts de points confluents, dépourvus de points tuberculeux plus gros et disposés en rangée longitudinale sur chacun; par les septième et buitième intervalles marqués chacun d'une rangée striale de points ou d'une strie ponctuée presque aussi longuement prolongée que la véritable; par le rebord des élytres plus sensiblement élargi et plus plan vers l'extrémité; par le menton en toit ou chargé d'une carène longitudinale plus prononcée en avant qu'en arrière.

Cette espèce, décrite par Duftschmidt, n'a pas été reproduite par M. L. Redtenbacher, dans sa Faune d'Autriche. Ce naturaliste, à l'exemple de Dejean, l'aurait-il confondue avec le *T. obscurus p* 

La larve du T. opacus se trouve dans les troncs morts ou cariés des chataigniers. M. Guillebeau et moi l'avons élevée et en avons donné la

description. (Voy. Annales de la Soc. linn. de Lyon 1854-1855. p. 9-11. — Muls. Opusc. entom. 6° cahier, p. 9-11.)

- AA. Ecusson presque en demi-cercle. Septième à dixième articles des antennes transverses. Quatrième arceau du ventre près d'une fois plus court longitudinalement que le troisième.
- 4. T. transversalis; Duftschmidt. D'un brun noir ou d'un noir brun, et sinement ponctué, en dessus. Antennes subcomprimées, grossissant à partir du troisième article. Prothorax non visiblement rayé, vers chaque quart externe de la base, d'un sillon court et longitudinalement oblique; marqué de points cycloïdes moins petits, entre le disque et les bords latéraux. Ecusson presque en demi-cercle. Elytres à neuf stries ponctuées. Intervalles presque plans, un peu crénelés: le huitième, plus étroit que le septième, non marqué de points plus gros. Prosternum à peine ou non rebordé. Cuisses non rensses.

Tenebrio transversalis, Duptsch. Faun. Austr. t. 2. p. 300. 4. — L. Redtens. Faun. aust. p. 595.

Tenebrio laticollis, Steps. Illustr. t. 5. p. 8. 2. — Id. Man. p. 323. 2534.

Tenebrio noctivagus, Muls. et Cl. Rey, in Mem. de la Soc. Linn. de Lyon. (1854 — 1855. p. 7. — Muls. Opusc. 2º cah. p. 9.

Long.  $0^{m}$ ,0135 à  $0^{m}$ ,0146 (6 à 6 1/2<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0045 à  $0^{m}$ ,0050 (2 à 2 1/4<sup>1</sup>).

Corps allongé; ordinairement noir en dessus. Tête marquée de points médiocrement serrés, un peu moins petits et moins légers sur le front que sur l'épistome. Palpes et antennes brunes ou d'un brun noir : cellesci, moins obscures à l'extrémité; subcomprimées; grossissant à partir du troisième article; les septième à dixième transverses; à troisième article de moitié plus long que le suivant : à dernier article plus long que large, obtus à son extrémité. Youx échancrés par les joues jusqu'à la moitié de leur diamètre longitudinal. Prothorax faiblement en arc dirigé en arrière à son bord antérieur; peu fortement arqué sur les côlés, avec une faible sinuosité près des angles postérieurs; d'un cinquième plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs; muni latéralement d'un rebord plus ou moins saillant ou relevé, et ordinairement un peu moins épais aux angles que dans le milieu, bissinué à la base, saiblement arqué en arrière sur les trois cinquièmes médiaires de celle-ci; à angles postérieurs un peu dirigés en arrière et presque rectangulaires; muni au bord postérieur d'un rebord moins faible et plus

apparent sur les trois cinquièmes médiaires que sur les parties latérales; sans ligne longitudinalement oblique bien marquée au devant de chaque sinuosité basilaire; sans bande transverse convexe au devant de la partie médiaire de la base; d'un tiers environ plus large que long; peu convexe; marqué de points petits et légers surtout sur la ligne médiane ; longitudinalement noté , près des côtés , sur le quart environ de la largeur, de points cycloïdes plus gros; offrant rarement les traces presque indistinctes d'une partie de ligne médiane légère. Ecusson presque en demi-cercle, ou en pentagone inéquilatéral, à angles peu prononcés; marqué de points petits, laissant parfois imponctuée une bande longitudinale étroite. Elytres à neuf stries, assez légères, marquées de points un peu plus larges qu'elles et séparés les uns des autres par des espaces souvent à peine plus grands que leur diamètre: la première postérieurement prolongée jusqu'au bord postérieur, où elle paraît se lier avec la juxta-marginale : les autres un peu moins marquées vers l'extrémité que dans le reste de leur étendue; offrant à peine les traces d'une strie juxta-suturale raccourcie. Intervalles presque plans; un peu crénelés par les points des stries; marqués d'une ponctuation au moins aussi fine que celle du prothorax et assez unie : le huitième plus étroit que le septième et non marqué de points plus gros. Repli parfois peu canaliculé. Dessous du corps et pieds moins obscurs que le dessus. Pièce prébasilaire ordinairement tronquée en devant. Prosternum à peine ou non rebordé et ordinairement rétréci après les hanches et terminé en pointe peu relevée. Quatrième arceau du ventre près d'une fois plus court longitudinalement que le troisième. Cuisses peu ou point renslées; en ligne droite ou en arc rentrant sur l'arête inférieure: les postérieures à peine moins grosses que les antérieures. Jambes grêles : les antérieures arrondies au côté externe; celles du &, à peine arquées, un peu moins grêles et munies d'une petite dent au milieu de leur arête inférieure.

Cette espèce vit dans le tronc des chênes cariés. On la trouve, près de Lyon, dans le bois de Bron.

Obs. Elle se distingue du T. molitor, avec lequel elle a quelque analogie, par sa ponctuation plus fine et plus unie du dessus de son corps; par ses yeux échancrés jusqu'à la moitié; son prothorax sans ligne ensoncée ou sillon court au devant de chaque sinuosité de la base; marqué de points cycloïdes plus gros près des côtés; par le bord des élytres à peine élargi postérieurement; par les intervalles des stries des élytres plus plans : le huitième plus étroit que le septième et non marqué de plus gros points; par ses jambes antérieures non tranchantes au côté externe, etc. Elle s'éloigne de toutes les autres espèces suivantes par la forme de son écusson; par ses antennes plus sensiblement comprimées; grossissant à partir du troisième article, offrant les septième à dixième transverses; par la brièveté du quatrième arceau ventral.

L'écusson n'est jamais en pentagone inéquilatéral ou en demi-hexagone. Ordinairement, il est en demi-cercle élargi et assez régulier, mais parfois presque en triangle à côtés curvilignes. Cette variation jointe à quelques autres modifications peu constantes, m'avaient fait considérer à tort comme une espèce distincte (T. noctivagus) des individus qui ne sont que de faibles variétés du T. transversalis.

La larve du *T. transversalis* se distingue de celle des autres espèces de ce genre par le dernier segment de son abdomen terminé par une seule pointe. M. Guillebeau et moi en avons donné naguères la description. (Ann. de la Soc. linn. de Lyon, 1854-1855, p. 11-13. — MUL. Opusc. 6° cah. p. 11-13.)

## Genre Menephilus, MENEPHILE.

(μήνη, lune; φίλος, ami.)

CARACTÈRES. Menton plus long que large, rétréci en devant en ogive obtuse; caréné longitudinalement sur son milieu; offrant de chaque côté les traces de parties latérales moins cornées et peu apparentes. Antennes prolongées à peine au-delà de la moitié des côtés du prothorax; graduellement comprimées et grossissant à partir du sixième article : les sixième à dixième, plus larges que longs : le onzième, presque lenticulaire. Mandibules bisides à l'extrémité. Mâchoires à deux lobes, ciliées. Palpes maxillaires à dernier article subcomprimé, obtriangulaire, un peu obliquement coupé à l'extrémité. Palpes labiaux à dernier article moins élargi. Tête rétrécie après les yeux et peu engagée dans le prothorax. Celui-ci, transverse; à angles postérieurs prolongés en arrière en forme de petite dent. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs, presque parallèles, en ogive à l'extrémité; voilant le pygidium. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural, mais réduit à une tranche près de ce dernier; ordinairement creusé d'une fossette pour recevoir le bord un peu dilaté du quatrième arceau. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière. Partie antéro-médiaire du premier arceau ventral avancée en pointe : le quatrième de moitié

plus court que le troisième: le dernier un peu plus long que celui-ci. Cuisses antérieures renslées. Jambes de devant arquées. Premier article des tarses postérieurs presque aussi long que les trois précédents réunis.

1. M. curvipes; Fabricius. D'un noir assez luisant en dessus. Téte et prothorax couverts de points serrés: la première, rayée sur le front de deux lignes longitudinales. Troisième article des antennes d'un tiers environ plus grand que le suivant. Prothorax d'un sixième plus large que long; faiblement bissinué à la base; à angles postérieurs prolongés en forme de dent. Ecusson en triangle à côtés curvilignes. Elytres à neuf stries ponctuées. Intervalles presque plans, superficiellement pointillés, crénelés, légèrement ridés. Repli non canaliculé.

Tenebrio cylindricus, Herbst, in Fuessly's, Archiv. 5° cah. p. 144. 3. — Id. trad. fr. p. 165. 1. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1. p. 1998. 42.

Tenebrio affinis, Rossi, Faun. etrusc. 1. p. 232. 578. — Id. Edit. Helw. t. 4. p. 280, 578.

Tenebrio curvipes, Fabr. Ent. syst. t. 4. p. 441. 3. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 445. 5. — Herbst, Naturs. t. 7. p. 242. 2. pl. 441. fig. 2. — Schone. Syn. Ins. t. 4. p. 448. 5. — Latr. Gen. t. 2. p. 470 (д). — Sturm, Deutschs. Faun. p. 225. 4. — Duftsch. Faun. aust. t. 2. p. 301. 5. — L. Redtenb. Faun. austr. p. 595. — Küster, Kaef. Eur. 27. 89

Long.  $0^{m}$ ,0123 à  $0^{m}$ ,0147 (5 1/2 à 6 1/2). — Larg.  $0^{m}$ ,0036 à  $0^{m}$ ,0045 (1 2/3 à 2).

Corps d'un noir assez luisant en dessus. Tête couverte de points serrés; rayée sur le front de deux lignes longitudinales aboutissant chacune à chaque angle postéro-externe de la suture frontale. Palpes et antennes noirs: celles-ci à dernier article ordinairement d'un brun marron, à peu près aussi long que large, comprimé; à troisième article d'un tiers à peine plus long que le quatrième. Yeux à peine échancrés par les joues. Prothorax tronqué en devant, avec les angles antérieurs généralement émoussés; médiocrement élargi en ligne peu courbe jusqu'aux deux cinquièmes environ, rétréci ensuite et d'une manière subsinueuse près des angles postérieurs qui sont prolongés en forme de dent; faiblement plus large à ces angles qu'aux antérieurs; rebordé sur les côtés et à la base; en ligne presque droite à celle-ci ou à peine sinué près de chaque angle; sans sillon court et longitudinal attenant au bord postérieur, sans boursoufflure transverse au-devant de

celui-ci; d'un sixième environ plus large que long; peu convexe; marqué de points un peu plus gros et moins rapprochés que ceux de la tête. Ecusson à peine plus large à la base qu'il est long dans son milieu; en triangle à côtés curvilignes; ponctué; offrant généralement sur son milieu une légère carène imponctuée. Elytres offrant ordinairement à la base une petite fossette pour loger les angles postérieurs du 'prothorax; à neuf stries au moins aussi prononcées à leur partie postérieure que sur le reste de leur étendue; marquées de points qui crenèlent les intervalles (environ cinquante de ces points sur la troisième strie); offrant une dixième strie prolongée depuis les trois cinquièmes des côtés de l'écusson jusqu'au sixième environ de leur longueur. Intervalles presque plans sur le dos, graduellement un peu moins plans sur les côtés : le neuvième, subconvexe; offrant, surtout vers les points des stries, des rides transversales plus ou moins apparentes; finement et superficiellement pointillés. Repli non canaliculé. Dessous du corps noir, ponctué. Prosternum rebordé. Quatrième arceau du ventre près d'une fois plus court longitudinalement que le troisième. Pieds noirs, avec les tarses moins obscurs. Jambes antérieures arquées : celles du o' plus longues, plus arquées, ornées vers l'extrémité de leur arête inférieure, d'une touffe de poils d'un jaune mi-doré.

Cette espèce habite nos provinces méridionales. Elle m'a été envoyée du département des Landes par M. Perris, de celui du Var par M. Doublier; M. l'abbé Girodon et moi, en août 1852, l'avons prise en quantité considérable, près du logis du Pin (Var). Elle vit sous les écorces ou dans les troncs morts des diverses espèces de pins et dans les sapins. Sa larve a beaucoup d'analogie avec celle du T. molitor.

Cet insecte a été décrit pour la première fois, sous le nom de Tenebrio cylindricus, par Herbst, qui plus tard a abandonné cette dénomination pour celle imposée par Fabricius, qui convient mieux à l'espèce.

#### CINQUIÈME GROUPE.

#### LES HÉLOPIDES.

CARACTÈRES. Menton laissant complètement à découvert la base des mâchoires. Epistome entier ou à peu près, laissant voir le labre sur toute sa largeur. Antennes non perfoliées; subfiliformes ou grossissant plus ou moins faiblement vers l'extrémité; à cinquième article beau-

coup plus long que large : les neuvième et dixième articles, le neuvième du moins, plus long que large dans son diamètre transversal le

plus grand. Tarses garnis en dessous de poils soyeux.

Les Hélopides se lient d'une manière plus ou moins insensible avec quelques-uns des genres des deux derniers groupes, dont ils se distinguent par leurs antennes généralement plus longues, plus grêles, plus filiformes; ils s'éloignent des Diapérides par les articles de ces organes non perfoliés, des Ténébrionides par le troisième article ordinairement plus long, et par les neuvième et dixième ou du moins par le premier de ceux-ci plus long que large. Leurs tarses garnis en dessous de poils soyeux et flexibles, leur menton laissant complètement à découvert la base de leurs mâchoires, leur épistome entier et laissant le labre apparent sur toute sa largeur, la partie antéro-médiaire de leur premier arceau ventral habituellement avancée en pointe ou en ogive, leurs jambes grêles, empêchent de les confondre avec ceux des Pimélides et des Pédinides avec lesquels ils pourraient offrir quelque analogie.

Plusieurs, condamnés à une vie toute terrestre, ou à s'éloigner peu des végétaux dont ils tirent leur nourriture, ont, à l'exemple des premiers Latigènes, des élytres soudées et des ailes plus ou moins complètement avortées; chez d'autres, les étuis indépendants laissent aux organes du vol toute leur liberté; nouvel et frappant exemple du peu d'importance qu'offrent ces parties, pour servir de base aux grandes divisions des Hétéromères.

Les Hélopides, dans le cours de leur vie active, paraissent vivre exclusivement de matières végétales. Leurs larves se cachent dans les troncs des arbres cariés, se trainent sous leurs écorces ou près de leurs racines. Celles en petit nombre qui nous sont connues, et dont nous donnerons ci-après la description (1), se rapprochent de celles des autres Latigènes, par leur corps semi-cylindrique, et ont le dernier segment armé de deux crochets recourbés destinés à faciliter leurs mouvements divers.

Parvenus à leur dernier état, la plupart des Hélopides, durant le jour, se tiennent dans le repos, cachés sous les écorces, aux aisselles des branches, dans les fagots ou sous les arbres étendus sur le sol; plusieurs cependant ont une existence plus ou moins diurne. En général, ces insectes ont des teintes sombres, mais souvent rendues

<sup>(1)</sup> Voy. aussi Dunéau, Diet, des Sc. nat. t. 20, 4821, p. 505, etc.

moins obscures ou moins vulgaires par un vernis métallique; plusieurs cependant portent une livrée plus ou moins agréable.

Les Helopides, à en juger par l'H. striatus, dont notre savant anatomiste, M. Léon Dufour, a étudié l'organisation intérieure (1), offrent un tube digestif rapproché par sa forme et par sa structure de celui du Ténébrion (2), d'une longueur égale à environ deux fois et demie celle de tout son corps; il offre un œsophage dilaté aussitôt en un jabot court, conoîde, dont les parois ont une certaine épaisseur. Le ventricule chylifique en est séparé par une contraction brusque; il est allongé, presque droit, revêtu extérieurement de papilles courtes et obtuses; il renferme une pulpe alimentaire brunatre. L'intestin grêle, sensiblement moins long que dans le Ténébrion, est conoïde à son origine, puis filisorme. Le cœcum est oblong, séparé par un léger bourrelet, du rectum qui est assez long, droit et bien plus étroit que lui. Les conduits hépatiques, par leur nombre et leur disposition, sont conformes à ce qu'ils sont chez les Mélasomes. Ainsi, l'insertion ventriculaire se fait par six bouts distincts et isolés : la cœcale par un tronc commun à deux branches trifides. Ils sont diaphanes; à peine jaunatres. Leurs trachées sont toutes tubulaires ou élastiques. Leur tissu adipeux splanchnique est moins abondant que chez les premiers

Ce groupe ne forme qu'une seule famille, celle des Helopiens; et celle-ci peut être réduite, pour notre Faune du moins, au genre sui-

# Genre Helops, RELOPS; Fabricius (3).

(ελο1, nom d'un poisson, qu'on croit être l'esturgeon.)

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux qui servent à distinguer ce groupe : Antennes prolongées plus ou moins au delà de la base du prothorax et ordinairement jusqu'au quart des élytres ou même un peu plus; subfiliformes, grossissant faiblement vers l'extrémité; de onze articles: le deuxième court : le troisième d'un quart au moins plus long que

<sup>(1)</sup> Recherches anatomiques sur les Carabiques et plusieurs autres Coléoptères. (Annales des Sciences natur. t. 3. p. 482483. — t. 5, p. 276277. — t. 8, p. 23

<sup>(2)</sup> Tenebrio obscurus.

<sup>(3)</sup> Syst. Entomol. (1775) p. 257.

le suivant, parfois aussi grand que les deux suivants réunis : les quatrième à septième, grossissant faiblement de la base à l'extrémité: les trois derniers, subcomprimés, grossissant davantage: le dernier, soit élargi régulièrement depuis la base jusqu'aux deux tiers et arrondi à l'extrémité, soit arqué, souvent comme coudé à son côté externe, et alors obliquement et irrégulièrement ovalaire. Tête presque hexagonale, depuis sa partie postérieure jusqu'à la partie antérieure de l'épistome, c'est-à-dire, élargie d'arrière en avant jusqu'à la moitié du côté des joues, rétrécie ensuite depuis ce point jusqu'à l'angle antéro-externe; déprimée sur la suture frontale et souvent sur tout l'épistome, avec les joues un peu relevées : celles-ci, un peu élargies d'arrière en avant. Labre transverse; cilié et entier ou à peu près à son bord antérieur; ordinairement séparé de l'épistome par une pièce submembraneuse ou coriace, faisant paraître, à l'aide de cette pièce, la bouche plus ou moins avancée. Máchoires cornées, non saillantes dans l'état de repos; bisides à l'extrémité. Machoires à deux lobes coriaces, ciliés : l'interne plus petit. Palpes maxillaires assez allongés, terminés par un article obtriangulaire ou sécuriforme. Palpes labiaux assez courts, à dernier article tronqué, peu renssé dans son milieu. Menton plus large que long, soit subparallèle, soit élargi d'arrière en avant; généralement en toit ou caréné longitudinalement. Languette saillante. Yeux transverses, situés sur les côtés de la tête; soit entiers ou presque entiers, soit un peu échancrés par les joues; en général débordant peu celles-ci, surtout vers le milieu de leur côté externe. Prothorax de forme variable. Ecusson plus large que long. Elytres généralement un peu plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs; plus ou moins élargies vers leur moitié ou plus postérieurement; à repli prolongé jusqu'à l'angle sutural, mais parfois en se réduisant près de celui-ci à l'état de tranche. Dessous du corps ordinairement ridé ou grossièrement ponctué sur les côtés de l'antépectus. Prosternum ordinairement arqué longitudinalement entre les hanches; de forme variable après celles-ci. Postépisternums presque parallèles ou peu rétrécis d'avant en arrière, rarement un peu anguleux à leur côté interne. Partie antéro-médiaire du ventre avancée en pointe ou en ogive : quatrième arceau plus court que le troisième. Pieds assez allongés, propres à la marche : cuisses subcomprimées, un peu renflées vers leur milieu ou un peu après : jambes grêles : tarses à articles entiers, garnis en dessous de poils flexibles ou soyeux. Ongles entiers.

Les o' ont le corps ordinairement plus étroit; les antennes plus lon-

gues; le dernier article de celle-ci moins renslé ou plus allongé et généralement moins courbé, ou moins obliquement coupé extérieurement; le prothorax proportionnellement un peu moins court ou moins large ; les élytres moins élargies, offrant souvent après la moitié plutôt que vers celle-ci leur plus grande largeur ; les jambes , sont arquées en sens variable, garnies de poils plus longs et plus épais sur leur arête inférieure; les tarses plus ciliés ou plus poilus sur les côtés et en dessous, variablement dilatés, chez les antérieurs ou intermédiaires, à articles dilatés parfois de forme un peu différente de celle des autres, souvent garnis en dessous de brosses ou d'espèce de ven-

M. le docteur Küster, dans son ouvrage intitulé: Die Kaefer Europas, s'écartant, pour les Helops, de sa marche ordinaire, a essayé de distribuer ces insectes en petits groupes, pour en rendre la détermination plus facile. Nous allons reproduire le tableau systématique donné par cet auteur.

- 1. Corps en ovale allongé, souvent très-grand. Prothorax plus large que long; joignant immédiatement les élytres, proportionnellement très-convexe, ou pulviforme.
  - A. Corps noir. Prothorax en forme de cœur tronqué, sinué au devant des angles postérieurs : ceux-ci complètement ou presque rectangulaires.
    - a. Intervalles des stries des élytres plans.
      - 1. Dessus du corps mat ou faiblement luisant (H. gibbus, Sr. tenebricosus, Ba. - anthracinus, Geam. - Germari, Küst. - Fulei, Faiw.).
    - 2. Elytres brillantes (nitidipennis, Küst.).
    - b. Intervalles des stries des élytres convexes (interstitialis, Küst.).
    - c. Elytres avec des impressions transversales plus ou moins larges ou plus ou moins étroites, souvent en forme de rides.
      - 1. Intervalles des stries des élytres presque plans ou faiblement convexes (rugosus, Del.).
      - 2. Intervalles des stries des élytres alternativement plus élevés : les troisième et septième, postérieurement réunis (Schmidtii, NATT. - damascenus, Fiscu.).
- B. Corps petit; d'un noir de poix. Elytres étroites, ovales, à peine plus larges ou quelquefois plus étroites que le prothorax dans son milieu.
  - a. Quatre tarses antérieurs des d'très-élargis. Stries des élytres rebordées de chaque côté — (Tarsatus, Küst.).
  - b. Tarses antérieurs seuls fortement élargis chez le d. Stries des élytres simples (Sturmii, Küst. — grandicollis, St.).
- II. Corps noir. Prothorax arrondi, avec les angles postérieurs pointus ou en rectangle vif. Elytres cylindriquement ovales; granuleuses, avec des intervalles élevés, granuleux (Mucoreus, Klug.).

- III. Prothorax proportionnellement fortement convexe; arrondi dans sa périphérie; tronqué en devant et en arrière; à angles postérieurs obtus.
  - a. Dessus du corps d'un vert bronzé noiratre. Elytres avec des rangées de points. Intervalles faiblement élevés en forme de carène (nigroæneus, Küst. — crassicollis, Du.)
  - b. Dessus du corps d'un noir de poix. Elytres à stries ponctuées (carbo, Küst.).
- IV. Prothorax plus large que long; à angles postérieurs très-obtus; offrant sa forte convexité aplanie sur les côtés et postérieurement. Elytres cylindriquement ovales; à rangées striales de points; couleur d'un bronzé noirâtre (convexicollis, Chevr. - aneo-niger, Küst. - assimilis, Des.).
- V. Corps allongé; convexe; à reflet bronzé en dessus; profondément resserré entre le prothorax et les élytres. Angles du prothorax arrondis (obtusangulus, Küst. — pygmæus, Illig. — siculus, Germ. consentaneus, St. rotundicollis, Des. — juncorum, Helf. — tagenioides, Genn. — gracilis. Küst.).
- VI. Prothorax convexe : faiblement plus large que long ; arrondi sur les côtés ; à angles postérieurs obtus. Elytres allongées, étroites, ovalaires; à rangées striales de points.
  - a. entièrement noir (corvinus, Friw.).
  - b. verdåtre ou d'un bleu violet.
    - 1. Prothorax convexe, pulviforme; fortement arrondi latéralement. Côtés de l'antépectus offrant des rides embrouillées (tumidicollis, Küst.)
    - 2. Prothorax médiocrement arrondi sur les côtés et médiocrement convexe; offrant seulement sur le milieu de l'antépectus des rides longitudinales (azureus, BR.).
    - 3. Prothorax faiblement arrondi sur les côtés; peu convexe; offrant seulement sur le milieu de l'antépectus quelques rides grossières et allongées, et sur les côtés des rides faibles et sinueuses et des gros points (cælestinus, Klug.).
    - 4. Prothorax à peine arrondi sur les côtés; faiblement convexe; à angles postérieurs presque rectangulaires: marquées sur les côtés de l'antépectus de rides transversales épaisses et embrouillées (quadraticollis, Küst.).
  - VII. Entièrement noir. Prothorax médiocrement convexe; faiblement plus large que long ; à côtés arrondis et sinués postérieurement ; à angles postérieurs en rectangle vif. Elytres ovales, avec des rangées longitudinales de fossettes (foraminosus, Faiw.).
  - VIII. Prothorax plat ou peu convexe; arrondi sur les côtés; à angles postérieurs rectangulaires. Elytres étroites, en ovale allongé; à rangées striales de points.
    - a. d'un bleu violet ou verdâtre (cœruleus, Linn. Rossii, Genu. -Stevenii).
    - b. noir (lacertosus, Des )
    - c. noir. Elytres plus courtes, presque parallèles (coriaceus, Hoff.)

- 1X. en ovale allongé; d'un brun bronzé. Elytres sinuées ou échancrées près de l'extrémité; à septième intervalle élevé en forme de carène vers sa partie postérieure (impressus, Küst.).
- X. allongé, étroit; d'un bronzé plus ou moins clair ou plus ou moins obscur. Elytres à huitième intervalle des stries postérieurement élevé en forme de carène; à extrémité allongée, soit arrondie, soit offrant un prolongement en pointe émoussée (lanipes, Fab. incurvus, Küst. cordatus, Germ. tenebrioides, Germ. tuberculatus, Küst.)
- XI. allongé, étroit; d'un noir de poix ou d'un brun bronzé (d'un brun rouge, chez les individus non complètement colorés). Elytres ovales.
  - a. Angles postérieurs du prothorax en rectangle vis. Elytres convexes; étroitement ovales; offrant à leur extrémité, prises ensemble, une pointe émoussée; à intervalles chargés postérieurement de faibles granulations: le huitième, en carène à l'extrémité (clypeatus, And. brunnitarsis, St. exaratus, Germ. asphaltinus, Fraw. nigropiceus, Küst. badius, Dahl.).
  - b. Corps plus petit et plus court que celui des précédents. Angles postérieurs du prothorax obtus. Elytres ovales; convexes; à intervalles des stries distinctement ponctuées, sans granulations (intersparsus, Germ.—parvulus, Ramb.—nanus, M. B.).
  - c. Semblable au précédent. Angles postérieurs du prothorax rectangulaires. Elytres faiblement convexes sur le dos; à intervalles des stries obsolètement ponctués (æmulus, Germ.).;
- XII. Angles postérieurs du prothorax obtus. Elytres métalliques; brièvement ovales; fortement convexes; à intervalles lisses et luisants (lapidicola, Küst. rufescens, Friw.)
- XIII. fortement convexe; ovale; jaune; translucide. Prothorax sinué postérieurement sur les côtés; à angles postérieurs rectangulaires (testaceus, DEJ.).
- XIV. Corps plan ou peu convexe; un peu plus large, proportionnellement à sa longueur. Angles postérieurs du prothorax obtus.
  - a. noirâtre (ou d'un rouge brun). Elytres presque indistinctement striées; à intervalles faiblement élevés en carène, chargés de faibles granulations longitudinalement disposées (graniger, Germ.).
  - b. entièrement noir. Elytres visiblement striées; à intervalles convexes, visiblement chargés de granulations disposées longitudinalement (asper, Germ.).
- XV. noir; largement ovale, peu convexe; presque gyrinimorphe ou ayant presque la forme de celui des Gyrins. Angles postérieurs du prothorax aigus. Elytres à stries fines; à troisième intervalle postérieurement chargé de granulations obsolètes (gagatinus, Genm.).
- XVI. d'un brun de poix, à reflet bronzé. Prothorax court; large; à angles postérieurs obtus ou à peine rectangulaires. Elytres en ovale allongé, offrant après le milieu leur plus grande largeur (zabroïdes, Küst. longipennis, Küst. amaroïdes, Küst.).



- XVII. d'un rouge brun ou d'un noir de poix, souvent paré en dessus d'un resset bronzé. Prothorax plus large que long; à angles postérieurs obtus ou à peine rectangulaires; le plus souvent faiblement dirigés en arrière. Elytres presque parallèles, convexes (Ecosseti, Chevr. caraboides, Panz. dermestoides, Illia. harpaloïdes, Del. convexus, Lass. laticollis, Del. lævigatus, St. quisquilius, Fan. picipes, Bon. brevis, St. brevicollis, Stev.).
- XVIII. d'un brun de poix ou d'un noir de poix, à reslet bronzé; allongé, à peine ovale; peu convexe. Angles postérieurs du prothorax presque ou réellement rectangulaires. Elytres presque parallèles (picinus, Cheva. planipennis, St. plebejus, Waltl. distinguendus, St.).
- XIX. d'un noir de poix, à reflet bronzé; allongé; étroit. Prothorax et élytres proportionnellement assez fortement convexes. Angles postérieurs du premier peu obtus, presque rectangulaires. Elytres allongées; étroites; ovales (arboreus, Stew).
- XX. entièrement noir. Prothorax très-petit; proportionnellement convexe; à angles postérieurs rectangulaires. Elytres ovales ou dilatées, fortement convexes (Terrenii, Friw. tentyrioides, Waltl.).

XXI. Corps garni d'une fine pubescence.

a. Pubescence clairsemée. Corps noir. Prothorax proportionnellement convexe, pulviforme; à angles postérieurs rectangulaires. Elytres étroitement ovales; fortement convexes; déprimées sur la suture, après l'écusson (sphæricollis, Pann.).

b. Pubescence un peu plus épaisse. Corps d'un noirâtre bronzé. Prothorax proportionnellement convexe; à angles postérieurs obtus ou presque rectangulaires. Elytres un peu plus larges; presque parallèles; convexes (gibbicollis, Kol. — pubescens, Küst. — foreicotlis, Küst.)

Il est à regretter que l'auteur, soit dans cette disposition arbitraire et peu naturelle, soit dans la description des espèces, ait négligé une foule de caractères, sans lesquels il est souvent impossible de distinguer certains Hélops de leurs voisins. Ainsi, sans parler des diverses modifications que montre la tête, ni celles que le dernier article des antennes présente dans sa forme, que de ressources ne peuvent pas offrir les autres parties du corps? Le prothorax, ordinairement plus large que long, offre parfois une longueur plus grande que sa largeur; son bord antérieur, tantôt échancré en arc soit régulier, soit bi ou trisinué, tantôt tronqué presque en ligne droite ou avec deux sinuosités plus ou moins faibles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, se montre d'autres fois arqué en devant, avec ou sans sinuosités; son bord postérieur tronqué en tigne droite chez les uns, montre d'autres fois deux sinuosités plus ou

moins marquées, et alors, les angles postérieurs sont plus ou moins sensiblement dirigés en arrière, et la partie intermédiaire est tantôt droite, tantôt arquée en arrière : dans le premier cas, elle est moins prolongée que les angles : dans le second, elle dépasse parfois ces derniers; plus rarement ce bord postérieur est plus ou moins fortement arqué en arrière. Les élytres embrassent souvent un peu les angles postérieurs, reçus dans une fossette de leur base; d'autres fois, elles leur laissent toute leur liberté. Leur rebord externe, parfois uniformément et plus ou moins tranchant depuis les épaules jusqu'à l'angle sutural, semble, chez un grand nombre, s'interrompre ou se dévier de sa direction, vers les sept huitièmes de sa longueur, et devenir obtus ou convexe postérieurement; chez les espèces pourvues d'ailes plus ou moins complètement développées, ce rebord est entièrement apparent, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; chez celles à élytres plus visiblement soudées, il est souvent en partie replié en dessous, et chez plusieurs alors, en se rapprochant de l'angle sutural, il se montre visible en dessus, graduellement élargi et aplani. Les stries, malgré quelques variations faciles à signaler, présentent dans leur naissance plus ou moins rapprochée de la base, dans la manière dont elles s'unissent à leur partie postérieure, des caractères qui ne sauraient être négligés. Les intervalles, le huitième surtout, fournissent des remarques importantes : ce huitième intervalle, non seulement se montre parfois relevé postérieurement en forme de carène ou de lame; mais alors même qu'il est peu convexe ou peu saillant à son extrémité, il sert souvent à séparer deux espèces voisines, suivant qu'il se lie avec le rebord apical ou avec le deuxième intervalle. Le repli, le menton, les différentes parties de l'antépectus, les postépisternums, les tarses et le prosternum surtout, d'une configuration souvent si différente, chez les espèces, offrent des caractères auxquels il est souvent indispensable d'avoir recours pour élucider ce genre nombreux, et dont les espèces sont souvent si rapprochées.

Nous ne nous lasserons pas de le dire: si l'étude de la bouche ne doit pas être négligée, les diverses pièces qui constituent le système tégumentaire des insectes, offrent généralement des caractères plus importants, parce qu'ils se rapportent d'une manière plus directe à la vie de relation, c'est-à-dire aux mœurs et aux habitudes de ces petits animaux. Nous avons, au reste, assez longuement développé nos idées à cet égard dans le troisième cahier de nos Opuscules entomologiques, pour qu'il soit utile de revenir sur ce sujet.

- A. Cuisses, surtout les antérieures, hérissées de poils, en dessous. Dernier article des antennes oblong, graduellement élargi jusqu'aux deux tiers, subarrondi à l'extrémité. (S. g. Xanthomus.)
- 1. H. pallidus; Curtis. Ovale oblong; convexe; entièrement d'un jaune testacé. Yeux noirs. Prothorax presque tronqué et bissubsinué en devant; élargi jusqu'à la moitié ou un peu plus, rétréci ensuite médiocrement et d'une manière sinuée; tronqué à la base; convexe; assez finement ponctué. Elytres peu élargies jusqu'à la moitié, rétrécies ensuite régulièrement jusqu'à l'angle sutural; à rebord marginal uniforme, peu tranchant; à stries assez légères et finement ponctuées. Intervalles pointillés: le huitième postérieurement uni au deuxième. Cuisses hérissées de poils en dessous.
- O'. Dernier article des antennes près d'une fois plus long que large. Trois premiers articles des tarses antérieurs médiocrement dilatés : les deuxième et troisième cordiformes et garnis en dessous d'espèces de ventouses : trois premiers articles des intermédiaires à peine dilatés et d'une manière graduellement affaiblie du premier au troisième: ces articles non cordiformes, peu distinctement garnis de ventouses en dessous.
- Q. Dernier article des antennes de trois cinquièmes plus long qu'il est large dans son milieu. Tarses grêles; sans ventouses.

Helops testaceus, (Del.) Catal. (1821) p. 71. — Id. (1833) p. 200. — Id. (1837) p. 231. — Küster, Kaef. Eur. 21. 63.

Helops pallidus, Curris, Brit. entom. t. 7. 298. — Steps. Illustr. t. 5. p. 26. 3. — Id. Man. p. 326. 2562.

Long.  $0^{m}$ ,0051 à  $0^{m}$ ,0084 (2 1/4 à 3 3/4<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ 0048 (1 1/2 à 2 1/8<sup>1</sup>).

Corps en ovale oblong; assez régulièrement arqué en devant; passablement convexe; luisant; entièrement d'un jaune testacé, ou d'un jaune roussâtre testacé: yeux noirs. Téts de deux tiers plus large entre les yeux qu'elle est longue depuis sa partie postérieure jusqu'au bord antérieur de l'épistome; finement et assez légèrement ponctuée; déprimée sur l'épistome, avec la suture frontale plus profonde. Labre cilié de cendré. Antennes d'un jaune testacé; prolongées jusqu'au quart (?) ou un peu plus (o") des élytres; garnies au côté interne de poils ou cils livides peu nombreux, peu distincts ou presque nuls au côté externe; à troisième article trois fois aussi grand que le deuxième, un peu moins long que les deux suivants réunis: le dernier, oblong,

régulièrement élargi jusqu'aux deux tiers, arrondi ou subarrondi à son extrémité. Yeux noirs. Prothorax bissinueusement tronqué en devant, c'est-à-dire offrant une sinuosité derrière chaque œil, et la partie intermédiaire presque en ligne droite, et à peu près aussi avancée que les angles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; à angles antérieurs peu avancés et non émoussés; élargi en ligne peu courbe jusqu'à la moitié environ, médiocrement rétréci ensuite et d'une manière sinuée au devant des angles postérieurs, qui, par là, sont rectangulairement ouverts et non émoussés; d'un cinquième ou presque d'un quart plus large à la base qu'en devant; proportionnellement un peu plus large dans son milieu chez le o que chez la Q; tronqué en ligne droite à la base; de moitié environ plus large à la base que long sur son milieu; muni sur les côtés et à la base d'un rebord également étroit et peu ou point saillant; assez régulièrement convexe, ou un peu moins convexe sur le dos que sur les côtés de celui-ci; à peine moins finement ponctué que la tête; marqué, au devant de chaque cinquième externe du bord postérieur, d'une courte ligne ou fossette longitudinale; souvent très-légèrement déprime au devant du bord postérieur ou marqué d'un sillon obsolète, parallèle à ce bord, soit raccourci à ses extrémités, soit interrompu dans son milieu. Ecusson en triangle, une fois plus large à la base que long sur son milieu; pointillé. Elytres faiblement plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs qu'elles n'embrassent pas; ovalaires, faiblement élargies jusqu'à la moitié, rétrécies ensuite régulièrement en ligne un peu courbe, à partir de ce point jusqu'à l'angle sutural; peu ou point sensiblement sinuées près de leur extrémité; ordinairement plus larges, près de la base (?), ou vers le quart de leur longueur (o"), que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand; munies d'un rebord marginal uniforme, peu ou point tranchant, à peine visible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; de deux tiers environ plus longues qu'elles sont larges réunies; [convexes; à neuf stries légères, presque linéaires, marquées de points fins, souvent peu distincts sur la seconde moitié d'une partie des stries de la moitié interne : la première, en général courbée en dehors pour s'unir à la deuxième, postérieurement liée à la neuvième : la deuxième liée à la septième : les troisième à sixième variablement unies et plus courtes : la huitième, ordinairement avancée presque jusqu'à la base, postérieurement liée à la neuvième vers les sept huitièmes de leur longueur. Intervalles plans, superficiellement et parfois peu distinctement pointillés : le huitième, postérieurement

isolé du neuvième, peu rétréci, non saillant, distinctement uni postérieurement au deuxième. Repli prolongé, en se rétrécissant graduellement et faiblement jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps superficiellement ou très-légèrement ridé sur les côtés de l'antépectus, qui est à peine muni d'un rebord très-étroit; assez finement ponctué sur les autres parties pectorales, plus finement sur le ventre. Menton élorgi d'arrière en avant; plus large que long; à peine arqué en devant; chargé d'une faible carène longitudinale médiaire. Prosternum pointillé; rebordé entre les hanches; élargi d'avant en arrière, depuis la partie antérieure de celles-ci jusqu'à son extrémité; relevé un peu en pointe à cette dernière. Postépisternums presque parallèles; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds souvent un peu plus pales que les élytres; sensiblement comprimés : cuisses pointillées, ciliées ou hérissées de poils jaunâtres en dessous : jambes ruguleusement ponctuées, hérissées de cils sur leur arête inférieure : tarses garnis de poils en dessous : premier article des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis, un peu moins long que le dernier.

Cette espèce se trouve uniquement près des bords de la mer ou à peu de distance du rivage, dans les lieux sablonneux. Elle se blottit sous les débris ou se cache aux pieds des plantes. On la rencontre principalement de l'automne au printemps.

Obs. Elle a été signalée par Dejean sous le nom d'Helops testaceus, et décrite et figurée pour la première fois par M. Curtis, sous celui que nous avons dû conserver. L'Helops pallidus du catalogue Gaubil est un tout autre insecte.

Suivant M. Pilate, la larve de l'H. testaceus vit dans les tiges des espèces de chardons qui végètent sur les plages maritimes.

La couleur du corps de cette espèce la distingue suffisamment de toutes les autres. Quelquefois cette couleur est altérée après la mort, et passe, au moins chez quelques parties, au jaune brun ou au brun jaunâtre.

La tête offre parfois, surtout chez le o, une fossette sur le front. Le prothorax a parfois les dépressions postoculaires peu sensibles; quelquefois il est plus ou moins légèrement déprimé entre les angles antérieurs et la moitié des bords latéraux. Les côtés de l'antépectus sont parfois presque lisses.

L'H. pallidus a des mœurs particulières, qui semblent le rapprocher un peu de certains Pédinides ou de certains Diapérides, des Phalériens, par exemple, avec lesquelles leur robe a beaucoup d'analogie. Les poils dont la partie inférieure de leurs cuisses et de leurs jambes sont hérissées, révélent leurs habitudes sabulicoles; mais ces poils ne sont pas spinosules, comme chez les insectes précités.

- AA. Cuisses glabres ou faiblement garnies en dessous de poils non hérissés.
  - B. Rebord marginal des élytres plus ou moins tranchant, depuis les épaules jusqu'aux sept huitièmes de sa longueur, comme interrompu et dévié de sa direction dans ce point, puis convexe ou obtus jusqu'à l'angle sutural. Huitième intervalle des élytres non relevé en carène à son extrémité, visiblement lié au deuxième. (S. g. Relops.)
  - a. Menton chargé d'une carène médiaire graduellement plus saillante d'arrière en avant, anguleusement avancée au milieu de son bord antérieur. Dernier article des antennes fortement coudé extérieurement à partir du tiers basilaire.
    - β. Dessous du corps violet.
- 2. II. Rousii; German. Suballongé; violet ou d'un violet bleuâtre et luisant, en dessus; violet, en dessous. Prothorax un peu plus long sur son milieu que large à sa base; bissinueusement tronqué en devant; élargi jusqu'aux deux cinquièmes, rétréci ensuite presque en ligne droite; tronqué, à peine bissinué, à la base; médiocrement convexe; rugueusement ponctué. Elytres médiocrement élargies jusqu'aux trois cinquièmes environ; près d'une fois plus longues qu'elles sont larges; à rebord marginal visible en dessus; à stries ponctuées. Intervalles assez sinement ponctués et ridés; convexes surtout postérieurement; le huitième lié au deuxième. Pieds violets.
- o'. Dernier article des antennes de trois quarts plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Trois premiers articles des tarses antérieurs médiocrement élargis, et d'une manière graduellement moins sensible du premier au troisième (ces articles élargis en ligne courbe): les mêmes des intermédiaires, à peine élargis.
- ♀. Dernier article des antennes d'un tiers environ plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Tarses non élargis.
- Helops chalybaeus, Rossi, Faun. Etr. t. 4. p. 236. 587. Id. édit. Hguw. p. 288. 587. Id. mant. t. 2. pl. 4. fig. G. Ouv. Entom. t. 3. n° 58. p. 44. 48. pl. 2. fig. 9.
- Helops caruleus. Petagn. Ins. calab. p. 26, 430? Dubtsch. Faun. austr. t. 2. p. 279. 4. Der. Catal. (4837) p. 230.
- Relops Rossii, German, Reise nach Dalmat, p. 191, 62. Küsten, Kaef, Europ. 21, 50.

Long.  $0^{m}$ ,0169 à  $0^{m}$ ,0191 (7 1/2 à 8 1/2<sup>1</sup>). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0067 (2 1/2 à 3<sup>1</sup>). — Longueur des élytres  $0^{m}$ ,0100 à  $0^{m}$ ,0123 (4 1/2 à 5 1/2<sup>1</sup>).

Corps suballongé; longitudinalement et irrégulièrement arqué, c'està-dire offrant le prothorax et les élytres plus élevés, l'un et l'autre, vers le milieu qu'à la base; médiocrement convexe; luisant; d'un beau violet, en dessus. Tête marquée de points assez gros sur le front et sur l'épistome, plus fins et plus serrés sur le vertex, ragueuse sur le front: ces points, donnant chacun naissance à un poil obscur, fin, court et peu apparent; déprimée sur la suture frontale, jusqu'aux joues qui sont relevées. Labre ordinairement d'un vert métallique; pointillé; cilié de roux fauve. Palpes noirs. Antennes prolongées à peine jusqu'au cinquième (9) ou au quart (8) de la longueur des élytres; noires, luisantes, avec l'extrémité des derniers articles d'un noir grisatre mat; garnies de poils noirs ou obscurs; à troisième article près de quatre fois aussi long que le deuxième, à peu près aussi long que les deux suivants réunis: le dernier, fortement coudé extérieurement vers le tiers basilaire de sa longueur. Prothorax tronqué en devant, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, avec une faible sinuosité derrière chaque œil; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes environ, rétréci ensuite, tantôt en ligne presque droite ou à peine courbe, tantôt en faisant une faible et courte sinuosité près des angles postérieurs qui, dans le premier cas, sont un peu plus ouverts que l'angle droit, et dans le second, sont rectangulairement ouverts: ces angles, non émoussés; un peu plus large aux angles postérieurs qu'à ceux de devant; d'un cinquième environ plus large vers le tiers ou les deux cinquièmes de sa longueur qu'à la base; tronqué à la base, avec une légère sinuosité ou entaille en angle très-ouvert, vers chaque cinquième externe de ladite base; un peu moins large à celleci qu'il est long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord assez épais, un peu saillant, subconvexe; muni à la base d'un rebord plus étroit; médiocrement convexe; marqué de points assez gros, rapprochés, séparés surtout près des côtés par des interstices rugueux. Ecusson presque en demi-cercle une fois plus large qu'il est long sur son milieu; assez finement ponctué; ordinairement d'un bleu violet. Elytres faiblement plus larges en devant que les angles postérieurs, qu'elles embrassent un peu; élargies en ligne peu courbe (9) ou presque droite (o") jusqu'aux trois ciuquièmes ou un peu plus de leur

longueur, rétrécies ensuite en ligne peu courbe ou presque droite jusqu'à l'angle sutural; près d'une fois plus longues qu'elles sont larges, réunies, dans leur diamètre transversal le plus grand; munies latéralement d'un rebord tranchant jusqu'aux sept huitièmes, subsinué ou presque interrompu dans ce point, obtus ou convexe postérieurement : ce rebord marginal visible à peu près sur toute sa longueur, quand l'insecte est examiné en dessus; médiocrement convexes sur le dos, convexement très-déclives sur les côtés, postérieurement moins déclives et presque en ligne droite sur leur dernier tiers; à neuf stries ponctuées et très-prononcées, ordinairement d'un vert métallique : les points, crénelant un peu les intervalles, séparés longitudinalement par un espace plus grand que leur diamètre : la première strie, postérieurement unie à la neuvième ou à la huitième : la deuxième à la septième : les sixième et cinquième, ou moins souvent les quatrième et cinquième, les plus courtes, à peine prolongées au-delà des quatre cinquièmes ou cinq sixièmes, et encloses par leurs voisines : la huitième, avancée en devant presque jusqu'à la base, aboutissant à son extrémité à la neuvième, vers les sept huitièmes de la longueur; offrant près de la suture une rangée ou strie rudimentaire prolongée à peine jusqu'au sixième ou un peu plus. Intervalles assez finement et peu densement ponctués ; subconvexes en devant , graduellement convexes postérieurement; souvent plus ou moins sensiblement crevassés par ses rides transversales : le cinquième ou le quatrième, à peine prolongé au delà des cinq sixièmes ou même moins: le huitième, postérieurement peu rétréci, très-distinctement uni au deuxième; isolé du neuvième et du rebord apical. Repli graduellement et faiblement rétréci jusqu'à l'angle sutural; à peine voilé par les quatrième et cinquième arceaux du ventre. Dessous du corps violet, luisant; marqué, sur les côtés de l'antépectus, et jusques vers le bord marginal de celuici, qui n'offre presque point de rebord, de gros points, non ou à peine moins en sillons: un peu moins grossièrement ponctué sur la partie antéro-médiaire du même segment, et sur les autres parties pectorales; plus finement et ruguleusement sur le ventre; garni sur celui-ci de poils fins, peu épais, d'un flave cendré, médiocrement apparents. Menton relevé, d'arrière en avant, en carène graduellement plus saillante, anguleusement avancée au milieu du bord antérieur. Prosternum ruguleusement et assez finement ponctué; ordinairement rebordé entre les hanches, sans rebord après celles-ci, en toit ou en carène relevée en pointe à son extrémité, souvent ridé transversalement près de cette dernière. Postépisternums presque parallèles, faiblement rétrécis

d'avant en arrière, près de quatre fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds assez allongés; de la couleur du dessous du corps; ponctués; garnis de poils roussâtres, fins, médiocrement apparents: jambes antérieures et intermédiaires un peu arquées, surtout chez le o': extrémité de l'arête inférieure des jambes, quatre premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous d'espèces de brosses, d'un roux fauve: premier article des tarses postérieurs à peu près aussi grand que les deux suivants réunis, aussi grand que le dernier.

Cette espèce se trouve, mais assez rarement, dans les parties les plus méridionales de la Provence.

Obs. Elle se distingue facilement de la suivante par le dessous de son corps et ses pieds d'un violet bleu; par son prothorax un peu plus long sur son milieu que large à la base, bissinueusement tronqué en devant, rétréci presque en ligne droite dans sa seconde moitié, tronqué en ligne plus droite à la base, plus sensiblement convexe, longitudinalement un peu arqué; par ses élytres à intervalles plus convexes, ridés; par son antépectus presque sans rebord sur les côtés; par ses jambes intermédiaires un peu arquées.

Dejean paratt l'avoir confondu avec l'H. cyaneus.

ββ. Dessous du corps noir.

- 3. H. eceruleus; Linné. Suballongé; d'un violet de nuances variables et luisant, en dessus; noir en dessous. Prothorax plus large que long; échancré en arc régulier, en devant; élargi jusqu'aux deux cinquièmes, subsinueusement rétréci ensuite, avec le sixième postérieur parallèle; tronqué ou à peine arqué en devant à la base; à rebord latéral épais et saillant; faiblement convexe; rugueusement ponctué. Elytres élargies jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus; près d'une fois plus longues que larges; à rebord marginal visible en dessus; à stries ponctuées. Intervalles assez finement ponctués; presque plans, au moins jusqu'à la moitié: le huitième lié au deuxième. Pieds noirs.
- o'. Dernier article des antennes une fois environ plus long qu'il est large dans son milieu; plus grand que le précédent. Jambes et tarses garnis en dessous de poils mi-dorés plus longs et plus épais. Jambes autérieures et intermédiaires un peu arquées. Trois premiers articles des tarses antérieurs médiocrement dilatés, mais sensiblement plus

larges que les mêmes des intermédiaires : ces articles élargis d'arrière en avant en ligne un peu courbe.

Q. Dernier article des antennes plus arqué au côté externe, de moitié environ plus long qu'il est large dans son milieu; plus court que le précèdent. Jambes et tarses garnis en dessous de poils moins longs, moins épais et souvent moins dorés. Jambes antérieures et intermédiaires droites. Trois premiers articles des tarses antérieurs à peu près de même largeur que les intermédiaires.

Tenebrio cœruleus, Linn. Syst. nat. (1758) p. 418. 44. — Id. (1767) 677. 49. — Id. Mus. Lud. Ulr. p. 98. 4. — Goeze, Entom. Beytr. t. 4. p. 675. 49. — De Villers. C. Linn. Entom. t. 4. p. 390. 48.

Helops cæruleus, Fabr. Syst. entom. p. 257. 1. — Id. Spe. ins. t. 1. p. 324. 1. — Id. Mant. t. 4. p. 243. 4. — Id. Entom. Syst. t. 1. p. 448. 3. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 456. 4. — Oliv. Ency. méth. t. 7. p. 45. 1. — Schrank, Faun. boic. t. 1. p. 635. 855. — Schönh, Syn. ins. t. 4. p. 458. 4. — Duméril, Dict. des Sc. nat. t. 20. p. 503. 1. pl. cah. 45. (Coléopt. ornéphiles) fig. 4. — Steph. illustr. t. 5. p. 25. 4. — Id. Man. p. 326. 2560. — L. Duf. Excurs. entom. p. 70. 416. — Gacogne, Notice etc. in Ann. Soc. Linn. de Lyon 4847-49, p. 225. — Küster, Kací Europ. 21. 49.

Pimelia (Helops) cærulea, Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 4. p. 2009. 61.

Helops chalybæus, Latr. Hist. nat. t. 40. p. 346. 3. — Id. Gen. t. 2. p. 187. 4.

Helops violaceus, Samouelle, the Entom. Usef. p. 362. pl. 4. fig. 4.

Helops (Anteros) chalybæus, De Casteln. Hist. nat. t. 2. p. 235. 3 (4).

Long.  $0^m$ ,0135 à  $0^m$ ,0180 (6 à  $8^l$ ). — Plus grande largeur des élytres  $0^m$ ,0051 à  $0^m$ ,0067 (2 1/4 à  $3^l$ ). — Longueur des élytres  $0^m$ ,0090 à  $0^m$ ,0135 (4 à  $6^l$ ).

Corps suballongé; longitudinalement et obtusément arqué, c'est-àdire presque plan sur le dos depuis les deux tiers postérieurs du prothorax jusqu'aux trois cinquièmes des élytres; assez faiblement ou très-médiocrement convexe; luisant, ordinairement violet, parfois d'un violet bleu ou verdâtre, d'un bleu ou verdâtre violet, plus rarement d'un violet obscur ou brunâtre, ou même noirâtre, en-dessus. Têts ponctuée, d'une manière rugueuse au moins sur le front; en général assez faiblement déprimée sur la suture frontale. Labre de même couleur que le front, pointillé; cilié de roux fauve. Palpes noires. Antennes prolongées environ jusqu'au quart des élytres; noires ou d'un noir brun, ordinairement avec l'extrémité du dernier ou des derniers articles fauve, ou d'un fauve roussâtre; garnies de poils obscurs; à troisième article près de trois fois aussi long que le deuxiè-

me, à peine moins long que les deux suivants réunis. Protherax faiblement échancré en arc régulier, à son bord antérieur, avec les angles antérieurs peu aigus; élargi en ligne un peu courbe jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes, rétréci ensuite d'une manière sensiblement sinuée à partir des trois cinquièmes, avec le dernier sixième parallèle ou presque parallèle avec son pareil, et ses angles postérieurs rectangulairement ouverts et non émoussés; un peu plus large aux angles postérieurs qu'à ceux de devant ; d'un cinquième environ plus large vers le tiers ou les deux cinquièmes de sa longueur qu'à la base; en ligne faiblement arquée en devant, à la base, ou en ligne droite sur les trois cinquièmes médiaires de celle-ci, avec les angles postérieurs un peu dirigés en arrière, à partir de chaque cinquième externe; un peu plus large à la base qu'il est long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord épais, saillant, convexe; muni à la base d'un rebord étroit et peu saillant; faiblement ou très-médiocrement convexe; marqué de points assez gros, rapprochés, séparés, surtout près des côtés, par des interstices rugueux. Ecusson presque en demi-cercle, de moitié au moins plus large que long, souvent presque ogival; pointillé; souvent noir ou d'un violet obscur. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs, qu'elles embrassent un peu; élargies en ligne peu courbe (?) ou presque droite (o'), jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus de leur longueur, rétrécies ensuite, en ligne peu courbe jusqu'à l'angle sutural; près d'une fois plus longues qu'elles sont larges, réunies, dans leur diamètre transversal le plus grand; munies d'un rebord latéral tranchant et relevé en gouttière étroite jusqu'aux sept huitiémes, subsinué et presque interrompu dans ce point; subconvexe postérieurement : ce rebord marginal visible sur toute sa longueur, quand l'insecte est examiné en dessus; médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, postérieurement moins déclives et presque en ligne droite sur le dernier tiers; à neuf stries ponctuées et très-prononcées : les points, transverses, crénelant un peu ou à peine les stries, séparés longitudinalement les uns des autres, par un espace au moins aussi grand que leur diamètre: la première strie, postérieurement unie à la neuvième ou à la huitième: les cinquième et sixième, ou moins souvent les quatrième et cinquième, les plus courtes, à peine prolongées au delà des quatre cinquièmes, encloses par leurs voisines: la huitième, avancée en devant à peu près jusques à la base, aboutissant, postérieurement à la neuvième, vers les sept huitièmes de la longueur; offrant, près de la suture, une strie rudimen-

taire ou rangée striale de points prolongée en s'affaiblissant, jusqu'au tiers ou même jusqu'au delà des deux cinquièmes de leur longueur. Intervalles assez finement ponctués; plans ou presque plans en devant, jusques à la moitié, plus ou moins médiocrement convexes vers leur extrémité; peu ou point crénelés, surtout postérieurement, par les points des stries; offrant parfois de légères rides transversales: le cinquième ou le quatrième, à peine prolongés au delà des cinq sixièmes ou même moins: le huitième postérieurement peu rétréci, très-distinctement uni au deuxième, et isolé du neuvième et du rebord apical. Repli graduellement, et faiblement rétréci jusqu'à l'angle sutural, en partie voilé par les quatrième et cinquième arceaux du ventre. Dessous du corps noir ou d'un noir brun, luisant; marqué sur les côtés de l'antépectus, qui offre un rebord assez étroit, mais très-distinct, de gros points peu ou point unis en sillons; moins grossièrement ponctués sur la partie antéro-médiaire du même segment et sur les autres parties pectorales et surtout sur le ventre; ruguleux sur ce dernier; garni sur celui-ci de poils fins, cendrés, peu apparents. Menton relevé, d'arrière en avant, en carène peu saillante, anguleusement avancée au milieu du bord antérieur. Prosternum ponctué; ordinairement rebordé et quelquefois marqué d'une autre raie, soit légère soit sulciforme, entre les hanches, sans rebord après celles-ci, en toit ou en carène, et relevé en pointe à son extrémité. Postepisternums un peu rétrécis d'avant en arrière; quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds assez allongés, de la couleur du dessous du corps ; assez finement ponctués : dessous des jambes et des tarses garnis de poils d'un roux jaune, mi-doré: dernier article des tarses postérieurs plus longs que les deux suivants réunis, plus long que le dernier.

Cette espèce habite la plupart des provinces de la France. Elle est médiocrement commune dans les environs de Lyon: on la trouve principalement sous l'écorce des chataigniers. Voici la description de sa larve.

Larve hexapode. Corps allongé; semi-cylindrique; revêtu d'une peau coriace ou parcheminée; composé, outre la tête, de douze anneaux; en dessus, blond ou d'un blond pâle sur la tête et sur les premier, onzième et douzième anneaux, d'un blanc flavescent sur les autres segments, avec le bord de ceux-ci moins pâle sur la partie postérieure correspondant au repli; superficiellement rugueux; glabre, avec quelques poils très clairs semés sur les côtés. Tête plus large que longue; obtusément arrondie en devant; convexe; marquée d'une

ligne longitudinale médiaire, naissant du bord postérieur, avancée jusqu'aux deux cinquièmes postérieurs, bifurquée en devant, avec les branches de cette bifurcation un peu arquées en dehors. Epistome transverse; un peu rétréci d'arrière en avant. Labre transverse, à peu près de la largeur de l'épistome à son bord antérieur; parcimonieusement cilié en devant. Mandibules robustes; dépassant à peine le labre, dans l'état de repos; peu arquées; coriaces et d'un blond roussâtre à la base, cornées et noires à l'extrémité; bidentées à celle-ci. Mâchoires à un lobe, armé, à son côté interne, de poils roux, spiniformes. Palpes maxillaires peu allongées; composées de trois articles; graduellement rétrécis. Menton allongé; presque parallèle. Languette apparente. Palpes labiaux courts: de deux articles: le dernier, conique. Antennes dépassant à peine en devant les mandibules à l'état de repos; de quatre articles : le deuxième d'un quart plus long que le troisième: le quatrième souvent presque indistinct ou enchâssé dans le troisième, terminé par des soies. Yeux paraissant représentés par deux points noirs, situés près de la base des mandibules. Segment prothoracique plus grand que la tête; près d'une fois plus long que le deuxième; celui-ci un peu plus court que le troisième. Quatrième à dixième segments presque égaux : le quatrième, un peu moins grand: le dixième, noté sur le dos de quelques points roussatres: le onzième, plus long; creuse de points plus gros et plus nombreux; offrant, vers la partie médiaire de son bord postérieur, un appendice brièvement bidenté; muni vers les deux tiers de sa longueur de deux courtes épines noires, situées chacune vers le point intermédiaire, entre la ligne médiane et les côtés, déprimé au côté interne de chacune de ces épines: douzième anneau court; rétréci d'avant en arrière; muni de chaque côté, près de son bord antérieur, d'un point tuberculeux; armé, à son extrémité, de deux pointes aussi longues que lui, un peu divergentes, recourbées en dessus, brunes graduellement plus obscures et cornées à l'extrémité: ce douzième segment, offrant en dessous, près de sa base, une partie transverse, subcoriace, exsertile bimamelonnée. Stigmates d'un roux blond; au nombre de neuf paires: chacun des thoraciques rapprochés du bord antérieur du mésothorax en dehors et sur le bord de la ligne longitudinale servant à séparer les arceaux supérieurs des inférieurs: les cinq paires abdominales, situées moins près de la ligne susnommée, sur les quatrième à onzième anneaux. Pieds médiocres; munis en dessous de poils spinosules; composés de cinq pièces: celle paraissant représenter le tarse, courte, peu distincte de la jambe, et terminée par un ongle brun, assez robuste.

Long. 0<sup>m</sup>,0247 (11<sup>1</sup>). — Larg. 0<sup>m</sup>,0033 (1 1/2<sup>1</sup>).

WATHERHOUSE, Descript. of the larvæ, etc. in the Transact. of the entomolog. Soc. of London t. 1. (1836) p. 29. pl. 3. a, larve. b à i détails. — Westwood, Introd. 1. (1839) p. 312, fig. 36. (20 à 25). — Perris, Ann. des Sc. nat. 2° série, t. 14. (1840) p. 81-83.p. 3. A. fig. 4, larve. 265, détails. — Chapuis et Chandèze, Catal. (1853) p. 476.

Cette larve vit dans les parties malades ou mortes des troncs de divers arbres. Elle a été trouvée dans le saule, par M. Waterhouse; dans l'aulne, par M. Perris; dans le chataignier, par M. Guillebeau et moi.

ax. Menton non anguleusement avancé à son bord antérieur.

y. Prothorax tronqué en ligne presque droite à la base, avec les angles à peine plus dirigés en arrière que la partie médiaire.

 Prothorax peu ou point sinué sur les côtés au devant des angles postérieurs.

4. H. coriaccus; (Hoffmansegg) Küsten. Suballongé; convexe; entièrement noir, peu luisant, en dessus. Prothorax échancré en arc faible, régulier ou à peine bissinué en devant; élargi jusqu'aux trois septièmes ou à la moitié, rétréci ensuite en ligne presque droite ou à peine sinuée: tronqué, à peine bissinué, à la base; médiocrement et régulièrement convexe; densement et ruguleusement ponctué. Elytres élargies au moins jusqu'aux trois cinquièmes; des cinq huitièmes aussi larges, dans ce point, qu'elles sont longues; à rebord marginal visible en dessus; à stries ponctuées, presque linéaires. Intervalles ruguleusement ponctués, non crénelés; plans: le huitième visiblement lié au deuxième postérieurement.

Helops hottentota? Fabr. Ent. Syst. t. 1. p. 422. 23. — Id. Syst. Eleuth. t. 1. p. 462. 41. — Schöne. Syn. ins. t. 1. p. 462. 42.

Helops coriaceus (Hoffmansegg) (Sturm), Catal. (1826) p. 450. — Id. (1843) p. 463. — (Del.) Catal. (1833) p. 208. — Id. (1837) p. 230. — Kust. Kaef Eur. 22. 86.

- o'. Dernier article des antennes de deux tiers environ plus long qu'il est large vers son tiers. Jambes graduellement un peu renslées vers l'extrémité. Trois premiers articles des tarses antérieurs munis en dessous de sortes de ventouses et médiocrement dilatés : les deuxième et troisième subcordiformes : les mêmes des intermédiaires peu distinctement munies de ventouses , en dessous ; à peine dilatés ; tous un peu élargis de la base à l'extrémité.
  - Q. Dernier article des antennes d'un tiers à peine plus long qu'il est

large vers son tiers. Jambes régulières. Tarses non dilatés, non garnis de ventouses.

Long.  $0^{m}$ ,0135 à 0,0147 (6 à 6 1/2<sup>1</sup>). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0051 à  $0^{m}$ ,0056 (2 1/4 à 2 1/2<sup>1</sup>). — Longueur des élytres  $0^{m}$ 0090 (4<sup>1</sup>).

Corps suballongé; longitudinalement et obtusément arqué, c'est-àdire peu arqué sur le dos depuis les deux cinquièmes postérieurs du prothorax jusqu'aux trois cinquièmes des élytres; convexe ou médiocrement convexe; entièrement noir; mat ou peu luisant, en dessus. Tête densement, ruguleusement et peu grossièrement ou assez finement ponctuée; glabre; déprimée sur l'épistome; ordinairement marquée, entre les yeux, d'une dépression transversale plus ou moins prononcée. Labre pointillé; cilié de fauve. Antennes prolongées au moins jusqu'au quart des élytres (o'), un peu moins (9); noires, avec les derniers articles paraissant revêtus à l'extrémité d'une pubescence cendrée; garnies vers l'extrémité des articles de poils noirs peu nombreux ; à troisième article près de quatre fois aussi long que le deuxième, un peu moins long que les deux suivants réunis : le dernier, presque régulièrement arqué à son côté externe, assez faiblement rétréci à partir du tiers environ de sa longueur jusques près de l'extrémité. Prothorax échancré en devant en arc faible, plus ou moins sensiblement bissubsinué, ou déprimé derrière chaque œil, avec la partie intermédiaire faiblement moins avancée que les angles antérieurs : ceux-ci peu aigus; élargi en ligne un peu courbe jusqu'aux trois septièmes ou à la moitié, rétréci ensuite en ligne presque droite ou à peine sinuée; à angles postérieurs plus ouverts que l'angle droit et peu ou point émoussés; un peu plus large à ces angles qu'aux antérieurs; tronqué à la base, avec une très-légère sinuosité vers chaque cinquième externe de celleci ; d'un quart environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord étroit et saillant; muni à la base d'un rebord aussi étroit et peu saillant; médiocrement et assez régulièrement convexe; densement et ruguleusement couvert de points un peu plus gros ou moins petits que ceux de la tête; souvent marqué d'une sossette obsolète au devant de chaque cinquième externe de la base. Ecusson presque en demi-cercle, ou en triangle à côtés curvilignes, près d'une fois plus large que long; pointillé plus ou moins superficiellement. Elytres élargies peu fortement jusqu'aux trois cinquièmes ou presque aux deux tiers de leur longueur, en ligne un peu

courbe (♀), ou presque droite (♂), depuis le dixième de la longueur, avec le premier dixième moins régulièrement et plus sensiblement élargi; rétrécies, après leur plus grande largeur en ligne peu courbe jusqu'à l'angle sutural; légèrement sinuées vers les sept huitièmes de leur longueur; offrant, réunies, dans leur plus grande largeur, les cinq huitièmes de leur longueur; munies d'un rebord latéral tranchant jusqu'aux sept huitièmes, sinué et interrompu dans ce point et convexe postérieurement; peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie postérieure, à partir de leurs trois cinquièmes; à neuf stries prononcées, marquées de points ne débordant pas ordinairement les stries, séparés longitudinalement les uns des autres par un espace plus grand que leur diamètre (environ trente sur la quatrième): la première, postérieurement unie à la neuvième : la deuxième à la septième : les cinquième et sixième , ou quatrième et cinquième, unies et prolongées environ jusqu'aux cinq sixièmes : la huitième , avancée presque jusqu'à la base, postérieurement liée ou presque liée à la neuvième, vers les sept huitièmes de leur longueur; offrant en outre une rangée striale juxta suturale rudimentaire, prolongée après l'écusson d'une fois et demie à deux fois la longueuride cette pièce. Intervalles peu finement et ruguleusement ponctués ; ridés ; plans ou convexiuscules , plus ou moins faiblement subconvexes postérieurement : le quatrième, quatre ou cinq fois aussi large qu'une strie, vers la moitié de la longueur : le huitième, postérieurement peu rétréci, très-distinctement uni au deuxième, isolé ou presque isolé du neuvième, visiblement isolé du rebord apical. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural, en se réduisant à peu près à une tranche, à partir du dernier arceau ventral. Dessous du corps d'un noir plus luisant que le dessus; marqué, sur les côtés de l'antépectus, et jusques vers le bord marginal (qui offre un rebord horizontal très-étroit ou peu prononcé et imponctué) de gros points peu distinctement unis en sillons, ou séparés par des intervalles constituant presque un réseau; ponctué et ridé sur la partie antéro-médiaire du même segment; marqué de points médiocres et assez serrés sur les autres parties pectorales; glabre, ruguleux et plus finement ponctué sur le ventre, mais moins finement sur les côtés des premiers arceaux. Menton presque parallèle; tronqué en devant; faiblement caréné. Prosternum égal entre les hanches à un tiers de la largeur de l'une d'elles ; rebordé ; ponctué ou longitudinalement ridé; à peine élargi et faiblement convexe après les hanches; un peu relevé presque sur toute sa largeur à son extrémité. Postépisternums un peu rétrécis d'avant en arrière; trois fois et

demie environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds assez allongés; également noirs: cuisses pointillées: garnies de poils rares: jambes et tarses garnis en dessous de poils fauves: premier article des tarses postérieurs moins long que les deux suivants réunis, moins grand que le dernier.

Cette belle espèce se trouve dans le département des Landes. Je l'ai reçue de M. Perris. J'en ai vu également dans diverses collections des

exemplaires provenant des mêmes localités.

Obs. Elle se distingue sans peine des espèces précédentes par sa couleur; par la forme de son menton; par celle du dernier article de ses antennes; par son repli des élytres comprimé en lame vers son

extrémité; par son prosternum, etc.

Elle offre dans le plus ou moins de convexité de son corps, dans son prothorax en ligne soit presque droite, soit légèrement sinuée au devant des angles postérieurs; dans ses stries marquées de points qui tantôt crénèlent plus ou moins sensiblement les intervalles, qui tantôt les débordent à peine; dans les intervalles souvent plans jusques près de l'extrémité, d'autres fois convexiuscules en devant, des modifications qui en altèrent faiblement la physionomie. Elle est néanmoins toujours facile à distinguer de ses voisines, à l'aide des caractères indiqués.

- δδ. Prothorax fortement sinué sur les côtés, au devant des angles postérieurs avec le dernier sixième parallèle.
- 5. H. cerberus. Oblong ou ovalaire; convexe; entièrement d'un noir un peu luisant. Prothorax très-médiocrement et bissinuément échancré en devant, avec la partie médiaire un peu arquée en devant; élargi jusqu'd la moitié, assez fortement rétréci et sinué ensuite, subparallèle sur le sixième postérieur; presque en ligne droite à la base, avec les angles faiblement dirigés en arrière; longitudinalement arqué; convexe, presque en gouttière assez large près des côtés; ponctué. Elytres ovalaires, offrant vers le milieu leur plus grande largeur; près de moitié plus longues que larges réunies; à rebord latéral visible en dessus; à rangées striales de points assez petits, postérieurement transformées en stries. Intervalles plans; assez finement ponctué: le huitième, postérieurement étroit, prolongé jusqu'au sutural.
- or. Dernier article des antennes de moitié plus long que large; presque parallèle, du tiers aux deux tiers. Jambes sensiblement renflées vers l'extrémité: les antérieures et intermédiaires à peine arquées.

Tarses ciliés de roux fauve, garnis de ventouses, en dessous: les quatre premiers articles des antérieurs et à peine plus faiblement les mêmes des intermédiaires dilatés, d'une manière graduellement moins forte du premier au quatrième, élargis d'arrière en avant en ligne courbe, graduellement plus courts: le troisième une fois environ plus large que long: le premier des postérieurs un peu moins étroit que les suivants.

Q. Dernier article des antennes à peine plus long que large, souvent presque orbiculaire. Jambes droites; graduellement et faiblement élargies de la base à l'extrémité. Tarses peu ciliés; garnis en dessous de poils épais et soyeux: les trois ou quatre premiers des antérieurs et plus faiblement des intermédiaires, peu élargis: le premier des postérieurs un peu moins étroit que les suivants.

Long.  $0^{m}$ ,0090 à  $0^{m}$ ,0106 (4 à 4 3/4<sup>1</sup>). Larg.  $0^{m}$ ,0036 à $[0^{m}$ ,0042 (1 1/3 à 1 7[8<sup>1</sup>). Long. des élytres  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0035 (1 1/2 à 1 2/5<sup>1</sup>).

Corps oblong; ovalaire; longitudinalement et irrégulièrement arqué; convexe; luisant; noir, un peu métallique en dessus. Tête penchée; à peine plus large dans son milieu, qu'elle est longue depuis sa partie postérieure jusqu'au bord antérieur de l'épistome; glabre; marquée de points médiocres et peu serrés sur le front et sur l'épistome, plus fins et plus rapprochés sur le vertex ; creusée , sur la suture frontale, d'un sillon profond, transverse, prolongé jusqu'aux joues. Labre noir; pointillé; très-obtusément ou à peine arqué en devant; cilié de roux testacé à son bord antérieur. Antennes brunes ou d'un brun noir, souvent graduellement un peu moins obscures vers l'extrémité; garnies de poils fins, obscurs, peu épais; prolongées environ jusqu'au quart des élytres; avec les trois ou quatre derniers articles un peu plus gros: le troisième, trois fois aussi long que le deuxième, presque égal aux deux suivants réunis : le dixième, à peine aussi long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand : le dernier, presque d'égale largeur, du tiers aux deux tiers, et de moitié plus long que large (0"), souvent à peine plus long que large et presque orbiculaire ( 2 ). Prothorax assez faiblement et subtrisinuément échancré, en devant, c'està-dire offrant une sinuosité assez faible derrière chaque œil et la partie intermédiaire presque droite ou souvent faiblement échancrée ou entaillée dans son milieu, et à peine arquée en devant entre cette légère entaille et chaque sinuosité postoculaire; à angles antérieurs un peu émoussés et souvent à peine plus avancés que la partie intermédiaire; élargi en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié, rétréci ensuite assez

fortement jusqu'aux sept neuvièmes ou cinq sixièmes de la longueur de ses côtés, avec le dernier sixième parallèle avec son semblable; offrant, par là, les angles postérieurs rectangulairement ouverts et non émoussés; un peu plus large à ces angles qu'aux antérieurs; d'un sixième environ plus large dans son milieu qu'à la base; tronqué en ligne droite sur les trois cinquièmes médiaires de celle-ci, avec les angles postérieurs faiblement dirigés en arrière à partir de chaque cinquième externe du bord postérieur; muni sur les côtés d'un rebord moins étroit et plus sensiblement saillant que celui de la base; de moitie plus large à celle-ci que long sur son milieu; assez fortement convexe, mais offrant près des bords latéraux une sorte de gouttière égale, vers le milieu de ceux-ci, à environ le sixième ou presque le cinquième de la moitié de la largeur; couvert de points ronds, médiocres, serrés, mais moins rapprochés sur la gouttière; offrant parfois sur la ligne médiane une trace linéaire imponctuée plus ou moins courte et plus ou moins distincte; longitudinalement arqué, offrant vers le milieu sa plus grande hauteur, moins déclive en arrière qu'en avant; montrant parsois, vers les cinq sixièmes de la longueur une dépression légère parallèle à la base, plus indistincte dans le milieu qu'à ses extrémités. Ecusson une fois au moins plus large qu'il est long sur son milieu; en triangle à côtés curvilignes; pointillé. Elytres faiblement plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs, qu'elles embrassent un peu; ovalaires, c'est-à-dire régulièrement élargies en ligne un peu courbe jusques vers la moitié de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne plus sensiblement courbe jusqu'à l'angle sutural, peu obtuses à ce dernier; à peine sinuées près de leur extrémité; près de moitié plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu, prises ensemble; munies d'un rebord latéral tranchant et relevé de manière à former une gouttière étroite jusqu'aux sept huitièmes, interrompu et subconvexe postérieurement : ce rebord, entièrement visible quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; longitudinalement arquées, sensiblement moins élevées à leur base que dans leur milieu et que le prothorax vers la moitié de sa ligne médiane; assez régulièrement convexes; convexement déclives postérieurement, à partir de la moitié de leur longueur; à neuf rangées striales de points assez petits, longitudinalement séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre, en partie liés les uns aux autres, à partir de la moitié de la longueur, et transformant postérieurement les rangées striales en stries (au moins 50 de ces points sur la quatrième) : les première et deuxième rangées subterminales :

la première, ordinairement courbée en dehors, vers la base, pour s'unir à la deuxième : les quatrième et cinquième, prolongées environ jusqu'aux six septièmes, plus courtes que les autres et encloses par leurs voisines: les troisième à sixième, variablement unies postérieurement : la septième, liée ou presque liée postérieurement à la deuxième : la huitième, avancée en devant jusqu'à la base : la cinquième, postérieurement prolongée presque jusqu'à la première ou à la deuxième, plus ou moins distinctement détachée du rebord apical. Intervalles plans, assez finement et un peu ruguleusement ponctués (quatre points sur la largeur du quatrième vers la moitié de sa longueur) : le quatrième, cinq fois environ aussi large qu'une rangée striale, vers la moitié de sa longueur : le troisième, resoulant souvent le deuxième vers son extrémité: le huitième, postérieur ment prolongé jusqu'au sutural, ou d'autres fois lié au deuxième. le neuvième, terminé un peu après l'interruption du rebord marginal. Repli ruguleusement pointillé; prolongé jusqu'à l'angle sutural, en se réduisant presque à l'état de tranche, à partir de l'interruption du rebord marginal. Dessous du corps noir; luisant; marqué, sur les côtés des hanches antérieures, de gros points peu distinctement disposés en rangées : ces points s'affaiblissent en se rapprochant du bord marginal qui est lisse ou à peu près et muni d'un rebord horizontal assez large; ruguleusement ponctué sur la partie antéro-médiaire du même segment; ponctué sur les autres parties pectorales; marqué sur le ventre de points plus fins, donnant naissance à un poil fin, très-court, indistinct. Prosternum longitudinalement convexe et parallèle entre les hanches; à peine aussi large entre celles-ci que le tiers de l'une d'elles ; un peu obsolètement ponctué; rayé d'une ligne près de chacun des bords latéraux, offrant parfois sur son milieu les traces d'une rangée ou d'une raie; largement en toit et élargi après les hanches; dépassant à peine le bord de l'arceau : à peine relevé en pointe à son extrémité. Postépisternums un peu rétrécis d'avant en arrière; assez densement ponctués avec les bords lisses; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds noirs : cuisses ponctuées, garnies vers leur arête inférieure de poils d'un flave cendré peu épais : jambes ruguleusement ponctuées, assez brièvement ciliées ou garnies de poils médiocrement épais sur leur arête inférieure : tarses assez densement garnis en dessous de poils d'un flave cendré.

Cette espèce se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Elle y a été prise en assez grande quantité, il y a quelques années, par feu M. le capitaine Michel, de qui je l'ai reçue.

- Obs. Elle se distingue facilement de l'H. coriaceus, par sa taille; par son corps proportionnellement plus court et plus large; par son prothorax plus sensiblement bissinué en devant, avec la partie intermédiaire presque aussi avancée que les angles, visiblement sinué et en gouttière sur les côtés; par les intervalles des élytres plans, etc. Elle s'éloigne de l'H. robustus, par sa taille; par sa couleur; par son prothorax offrant la partie de son bord antérieur comprise entre les angles presque droite et moins avancée que ces angles; par ses rangées striales des élytres marquées de points petits et peu profonds; par le huitième intervalle non distinctement lié au deuxième, etc. L'Helops hottentota de Fabricius se rapporterait-il à cette espèce?
  - γγ. Prothorax bissinué à la base, avec le milieu de celle-ci au moins aussi prolongé en arrière que les angles.
- 6. H. robustus. Oblong; convexe; d'un noir verdâtre, un peu luisant. Prothorax bissubsinueusement échancré en devant; plus large et subanguleux vers les deux cinquièmes, rétréci ensuite, à peine sinué près des angles qui sont rectangulairement ouverts; assez faiblement bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée que les angles; convexe, moins déclive près des côtés; à rebord latéral épais et relevé; ponctué. Elytres d'un tiers environ plus longues que larges; à rebord latéral visible en dessus; à stries marquées de points les débordant à peine. Intervalles superficiellement pointillés; plans ou à peu près: le huitième postérieurement uni au deuxième.
- O. Dernier article des antennes une fois environ plus long qu'il est large dans son milieu; un peu régulièrement arqué au côté externe, presque parallèle du tiers aux deux tiers, offrant souvent vers ce point sa plus grande largeur. Quatre premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires, ciliés de roux et garnis en dessous de brosses ou de sortes de ventouses; dilatés, d'une manière graduellement affaiblie du premier au quatrième: les deuxième et troisième élargis en ligne courbe d'arrière en avant.
- Q. Dernier article des antennes de deux tiers environ plus long qu'il est large dans son milieu; un peu plus arqué à son côté externe. Quatre premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires peu ciliés de roux sur les côtés, garnis en dessous de poils soyeux n'offrant pas l'image d'une brosse: peu ou point dilatés et en ligne à peu près droite, d'arrière en avant.

Long.  $0^{m}$ ,0135 à  $0^{m}$ ,0169 (6 à 7 1/2<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0061 à  $0^{m}$ ,0072 (2 3/4 à 3 1/4<sup>1</sup>).

Corps oblong; convexe; d'un noir verdâtre ou obscurément bronzé et peu luisant, en dessus. Tête marquée de points assez gros, séparés par des intervalles presque plans; parfois subruguleuse sur le front, surtout chez le or: épistome déprimé; transverse; en ligne presque droite ou peu arquée en arrière à son bord postérieur : joues relevées. Labre cilié de roux en devant. Antennes prolongées environ jusqu'au quart des élytres, un peu pubescentes; d'un noir brun à la base, graduellement moins obscures ou garnies d'un duvet fauve à l'extrémité; à troisième article quatre fois au moins aussi grand que le deuxième, aussi long que les deux suivants réunis; le dernier peu régulièrement arqué extérieurement, ordinairement un peu plus large vers les deux tiers, que vers le tiers. Prothorax bissubsinueusement échancré en devant, c'est-à-dire déprimé ou subsinué derrière chaque œil, avec la partie intermédiaire en ligne un peu arquée en devant et un peu moins avancée que les angles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, élargi en ligne presque droite jusqu'aux deux cinquiè mes des côtés, souvent un peu anguleux dans ce point, rétréci ensuite d'une manière un peu irrégulière, à peine ou faiblement sinué près des angles, qui sont rectangulairement ouverts; assez faiblement bissinué à la base, avec la partie intermédiaire un peu arquée en arrière et plus prolongée que les angles; ordinairement un peu tronqué on subéchancré à cette partie intermédiaire, au devant de l'écusson; muni sur les côtés d'un rebord saillant, presque uniformément assez épais et relevé; pourvu d'un rebord plus faible à la base; d'un quart environ plus large à cette dernière que long sur son milieu; convexe sur le dos, moins déclive ou souvent en gouttière près des côtés; ponctué d'une manière plus fine, moins rapprochée et plus légère sur le dos, marqué graduellement sur les côtés de points plus gros et plus rapprochés. Ecusson en triangle obtus; de deux tiers plus large que long; peu densement et un peu superficiellement ponctué. Elytres faiblement plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs qu'elles embrassent un peu; graduellement élargies en ligne peu courbe jusques à peu près à la moitié ou aux quatre septièmes; en ogive obtuse postérieurement; de deux tiers environ plus longues qu'elles sont larges réunies; munies d'un bord latéral relevé, surtout près de l'angle huméral, tranchant jusqu'aux sept huitièmes, interrompu dans ce point et convexe postérieurement; médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, et plus faiblement à leur partie postérieure; à neuf stries, en général, un peu plus prononcées dans leur milieu qu'à leurs extrémités, marquées de points souvent presque liés et les débordant peu ou les débordant à peine (environ cinquante à soixante de ces points sur la quatrième): la première, postérieurement unie à la neuvième: la deuxième à la septième: la troisième à la sixième, en enclosant les quatrième et cinquième postérieurement unies et prolongées jusqu'aux cinq sixièmes: la huitième un peu plus courte, en général réduite postérieurement à une rangée de points, liée ou à peu près à la neuvième: les première et deuxième, troisième et quatrième, cinquième et sixième, septième et huitième, ordinairement, au moins en partie unies ou presque unies en devant; offrant en outre une strie ou rangée striale justa-suturale, rudimentaire, prolongée jusqu'au huitième de la la longueur. Intervalles plans en devant, à peine convexiuscules postérieurement; finement ou superficiellement pointillés : le buitième, très-distinctement uni à son extrémité au deuxième, isolé du rebord apical. Repli comprimé et à peu près réduit à une tranche, à partir des sept huitièmes. Dessous du corps d'un noir ou noir brun, obscurément verdâtre; marqué sur les côtes de l'antépectus, de gros points, presque unis en rangées longitudinales ou en sillons, depuis les côtés des hanches, jusqu'aux bords latéraux pourvus d'un rebord horizontal assez large et peu ponctué; marqué de points plus fins sur les autres parties pectorales et surtout sur le ventre, glabre et subruguleux sur ce dernier. Menton faiblement élargi d'arrière en devant; tronqué à son bord antérieur; en toit assez faible sur son milieu. Prosternum creusé de deux ou trois lignes ou sillons longitudinaux légers ou superficiels, entre les hanches; en toit ou en carene après celles-ci, et relevé en pointe à son extrémité. Postépisternums parallèles; peu densement ponctués; trois fois au moins aussi longs à leur côté externe, qu'ils sont larges. Pieds de la couleur du dessous du corps : cuisses ponctuées : jambes ruguleusement et densement ponctuées, garnies en dessous, surtout vers l'extrémité, de poils roux: tarses garnis en dessous de poils semblables.

Cette espèce habite les parties les plus méridionales de notre ancienne Provence. Elle n'est pas très-rare près d'Hyères. Sa larve paraît se nourrir aux dépens du chêne vert.

Obs. Je l'ai vue désignée dans les collections sous les noms de Robustus, DEJEAN, et Hydropicus, Solier.

Elle se distingue facilement des espèces précédentes par sa couleur; par son prothorax peu régulièrement élargi sur les côtés, un peu anguleux vers ses deux cinquièmes, offrant la partie médiaire de sa base un peu arquée en arrière et plus prolongée que les angles, plus ou moins en gouttière près des côtés, peu densement ponctué; par ses intervalles superficiellement pointillés, etc.

- BB. Rebord marginal des élytres ni interrompu, ni dévié de sa direction; tranchant au moins jusqu'à l'extrémité du huitième intervalle des élytres. Côtés de l'antépectus garnis de rides. (S. g. Nalassus.)
- Obs. Chez les espèces suivantes, le rebord des élytres est à peu près entièrement visible, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus.
  - 4. Base du prothorax très-visiblement bissinuée, ou offrant les angles postérieurs notablement dirigés en arrière; côtés de l'antépectus munis d'un rebord horizontal prononcé.
  - 7. Prothorax assez fortement ou très-sensiblement échancré en arc régulier ou presque régulier à son bord antérieur quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus.
    - η. Prothorax plus ou moins brusquement rétréci sur les côtés près des angles postérieurs. Huitième intervalle postérieurement lié au rebord apical.
- 7. Harpaloides. (Dejean) Küsten. Oblong; convexe; luisant; ordinairement brun ou brun noir, en dessus. Prothorax échancré à son bord antérieur, en arc assez prononcé et ordinairement subtrisinué quand il est vu en dessus; un peu anguleusement arqué en dehors sur les cinq sixièmes des côtés, rétréci et subparallèle postérieurement; en ligne à peu près droite sur les trois cinquièmes médiaires de la base, avec les angles dirigés en arrière; très-convexe, mais moins déclive près des côtés; à peine rebordé; ponetué. Elytres de moitié plus longues que larges, réunies; subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes; à stries assez prononcées, marquées de points ne les débordant pas, peu distincts postérieurement. Intercalles plans; pointillés: le huitième postérieurement lié au rebord apical qui est épaissi.
- o'. Trois premiers articles des tarses antérieurs peu garnis en dessous d'espèces de ventouses: les deuxième et troisième subcordiformes, médiocrement élargis: les mêmes des intermédiaires; à peine plus larges ;que les autres.
- Q. Tarses sans ventouses en dessous; les deuxième et troisième des antérieurs peu cordiformes; à peine élargis.

Helops harpaloides, (Dejean) Catal. (1833) p. 209. — Id. (1837) p. 231. — Küsten, Kaef. Europ. 21. 73.

Helops angusticollis. Cuevnolat, in litter.

Long. 0<sup>m</sup>,0078 à 0<sup>m</sup>,0100 (3 1/2 à 4 1/2 1). — Larg. 0<sup>m</sup>,0036 à 0<sup>m</sup>,0045 (1 2/3 à 2<sup>1</sup>). Longueur des élytres.

Corps oblong; convexe; luisant; brun ou d'un brun noiratre, en dessus, parfois d'un brun rouge ou rougeatre, surtout sur la tête et sur le prothorax, quand la matière colorante n'a pas eu le temps de se développer. Téte glabre; marquée de points médiocrement serrés; déprimée sur la suture frontale; celle-ci un peu arquée en arrière. Labre d'un rouge brun ou brunâtre; cilié de roux testacé mi-doré. Antennes prolongées jusqu'au cinquième ( ?) ou un peu plus (3°) de la longueur des élytres ; d'un brun rouge ou même parfois d'un rouge brun à la base, graduellement plus claires à l'extrémité; finement ponctuées; pubescentes; un peu épaisses; à troisième article près de trois fois aussi grand que le deuxième, un peu moins long que les deux suivants réunis: le dernier, assez régulièrement arqué à son côté externe, rétréci ordinairement à partir du tiers ou des deux cinquièmes. Prothorax échancré en devant en arc ordinairement subtrisinué, c'est-à-dire subdéprimé ou subsinué derrière chaque œil et faiblement entaillé dans son milieu: cette échancrure du bord antérieur, paraissant assez prononcée ou au moins en arc médiocrement dirigé en arrière, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; arqué d'une manière parfois plus ou moins régulière, mais ordinairement un peu bisanguleuse sur les cinq sixièmes antérieurs; c'est-à-dire, un peu anguleuse vers le tiers et vers les deux tiers et peu arquée entre ces deux points, assez fortement rétréci, subsinué ou subparallèle sur le dernier sixième de ses côtés; offrant, par là, les angles postérieurs rectangulaires et non émoussés; un peu plus large à ces angles qu'aux antérieurs ; offrant ordinairement vers les deux tiers de sa longueur sa plus grande largeur; débordant généralement dans ce point les angles postérieurs d'un sixième de la moitié de la largeur totale, dans son diamètre transversal le plus grand; en ligne à peu près droite ou à peine entaillée sur son milieu, sur les trois cinquièmes médiaires de la base, avec les angles postérieurs dirigés en arrière et voilant un peu la partie basilaire juxta-humérale des élytres; d'un tiers plus large à la base que long sur son milieu; à peine rebordé ou muni sur les côtés d'un rebord peu épais; pourvu à la base d'un rebord plus apparent, ordinairement moins étroit sur les trois cinquièmes médiaires de ladite base que sur les côtés; très-convexe, mais moins déclive ou parfois subhorizontal sur les côtés, sur une largeur

un peu variable; marqué de points un peu moins rapprochés sur le dos, serrés sur les côtés. Ecusson près d'une fois plus large que long; en ogive subarrondie, ou presque en triangle à côtés curvilignes et un peu anguleux dans leur milieu; pointillé; brun, d'un brun rouge ou d'un rouge brun. Elytres visiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes (0°), ou à peine élargies vers leur milieu (2), en ogive large et obtuse postérieurement; de moitié plus longues qu'elles sont larges réunies; munies d'un rebord marginal entièrement visible, quand l'insecte est examiné en dessus: ce rebord; non dévié de sa direction, tranchant jusqu'au point où le huitième intervalle s'unit au bord apical, à peine relevé en gouttière très-étroite jusqu'à la moitié, puis graduellement aplani et élargi jusqu'à l'extrémité du huitième intervalle, où il forme avec celui-ci un rebord apical épaissi, subconvexe; convexes; longitudinalement un peu arquées depuis leur base jusqu'aux trois cinquièmes, convexement déclives à partir de ce point; à neuf stries ou rainurelles étroites, moins profondes en devant, plus prononcées postérieurement, marquées de points petits, ne les débordant pas et peu distincts dans le dernier tiers (50 à 60 de ces points sur la quatrième) : la première presque parallèle à la suture ou s'en écartant faiblement d'arrière en avant, presque jusqu'au niveau de l'écusson : la deuxième, unie à son extrémité postérieure à la septième: les troisième à sixième variablement unies, et encloses par leurs voisines : les plus courtes de celles-ci, prolongées ordinairement jusqu'aux six septièmes: la huitième, avancée jusqu'à la base, prolongée ordinairement jusqu'aux neuf dixièmes, c'est-à-dire un peu plus longuement que la troisième, en général non liée à la neuvième. Intervalles pointillés ou finement ponctués; plans : le huitième, ordinairement plus étroit à son extrémité que le neuvième et lié avec le rebord apical, qui est épaissi à partir de ce point jusqu'à l'angle sutural. Repli ride; graduellement rétréci jusqu'à son extrémité. Dessous du corps ordinairement plus clair ou moins obscur que le dessus; longitudinalement et finement réticuleux sur les côtés des hanches, presque lisse près des bords latéraux : ceux-ci munis d'un rebord horizontal assez large; ponctué sur les autres parties pectorales et un peu plus finement sur le ventre. Menton presque parallèle; tronqué ou à peu près, en devant; ordinairement creusé d'une fossette, de chaque côté de la carène. Prosternum longitudinalement arqué; égal, entre les hanches. au tiers ou aux deux cinquièmes de la largeur de l'une de celle-ci; presque parallèle jusqu'à son extrémité; légèrement relevé en pointe

à celle-ci; rayé, près de chacun de ses bords, d'une ligne prolongée jusqu'à son extrémité; offrant parfois, entre les hanches, un sillon médiaire. Postépisternums ponctués; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds ordinairement bruns ou d'un brun rouge sur les cuisses, d'une teinte graduellement un peu plus claire sur les jambes et les tarses: dessous de celles-là et de ceux-ci, garnis de poils blonds, soyeux, mi-dorés. Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis, au moins aussi long que le dernier.

Cette espèce paraît être exclusivement méridionale. Elle m'a été envoyée, des environs d'Aix en Provence, par feu Boyer De Fonscolombe. Dejean l'avait trouvée à Failleseu (Basses-Alpes). Mon fils et

moi l'avons prise dans la même localité.

Elle s'éloigne des cinq précédentes, par le rebord de ses élytres ni dévié de sa direction, ni interrompu vers les sept huitièmes de sa longueur. Elle se distingue de toutes les espèces suivantes, ayant le prothorax bissinué à son bord postérieur, par son prothorax échancré en devant en arc assez prononcé et ordinairement subtrisinué, c'est-à dire montrant dans le milieu de l'échancrure sa plus grande profondeur; offrant les trois cinquièmes médiaires de sa base en ligne droite et les angles postérieurs dirigés en arrière. Son prothorax plus ou moins brusquement rétréci au devant des angles postérieurs, ne permet pas de la confondre avec les autres.

M. Küster a décrit, sous le nom de H. laticollis (Dejean), un insecte indiqué comme provenant des Pyrénées. Voici la description latine

donnée par le naturaliste allemand :

H. Inticollis (Desean). Oblongus, leviter convexus, nitidus, supra nigro-piceus, infra obscure rufus, antennis pedibusque fusco-rufis; thorace transverso, dense punctato, antice trisinuato, angulis porrectiusculis, lateribus rotundato, postice distincte sinuato, angulis posticis subrectis; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, distincte punctulatis.

Long. 0<sup>m</sup>,0090 (4<sup>1</sup>). — Larg. à peine 0<sup>m</sup>,0045 (2<sup>1</sup>).

Cette description peut s'appliquer si bien à quelques individus de notre H. harpaloides, qu'elle semble avoir été faite sur une légère variété de cette espèce. Peut-être l'H. laticollis n'est-il qu'une variété de l'H. harpalaides ou de l'h. convexus, car nous avons vu, dans quelques collections, l'un ou l'autre de ces insectes inscrits avec l'épithète

de laticollis, Dus. Peut-être M. Küster n'aurait-il pas eu sous les yeux le véritable H. laticollis de Dejean? Au reste l'auteur des Coléoptères d'Europe, en décrivant les Hélops, ayant négligé un grand nombre des caractères qui nous ont le plus servi à distinguer les espèces de ce genre, nous a mis, par là, dans l'impossibilité d'émettre une opinion motivée sur son H. laticollis.

- ηη. Prothorax non brusquement sinué ou rétréci sur les côtés, près des angles postérieurs. Troisième et septième intervalles des élytres postérieurement élargis, unis à angle vif et prolongés à peu près jusqu'au rebord apical.
- 8. H. convexus; (Lasserre) Küster. Oblong; convexe; luisant; ordinairement d'un noir brun, en dessus. Prothorax échancré en arc régulier en devant, quand il est vu en dessus; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié au plus, peu rétréci ensuite; en ligne presque droite sur les trois cinquièmes médiaires de sa base, avec les angles dirigés en arrière; très-convexe, mais moins déclive ou en gouttière près des côtés; ponctué. Elytres de moitié plus longues que larges réunies; subparallèles jusqu'aux trois cinquiémes; à stries marquées de points ne les débordant pas, moins distincts sur les stries internes. Intervalles pointillés; plans; les troisième et septième postérieurement élargis, unis à angle aigu et prolonyés à peu près jusqu'au rebord apical: le huitième, souvent raccourci.
- o. Dernier article des antennes souvent plus fortement arqué à son côlé externe que chez la 🔉 ; à peine plus long que chez celle-ci. Tarses un peu plus sensiblement ciliés. Trois premiers articles des antérieurs faiblement dilatés.
  - ♀. Tarses non dilatés.

Helops convexus, (LASSERRE) (DEJEAN), Catal. (1833) p. 209. - Id. (1837) p. 231. — VILLA, Coleop. Europ. (1835) р. 42. — Küsten, Kaef Eur. 21. 74.

Helops laticollis, (VILLA), Coleopt. Europ. (1833) p. 20. - STABILE, in Act. de la Soc. helvet. 38\* sess. (1853) p. 220.

Helops alpinus (HEER).

Long. 0m,0087 à 0m,0100 (37/8 à 4 1/21). — Larg. 0m,0045 à 0m,0048  $(2 \pm 2 \frac{1}{8^{l}})$ . — Longueur des élytres  $0^{m}$ ,  $0067 \pm 0^{m}$ ,  $0078 (3 \pm 3 \frac{1}{2^{l}})$ .

Corps oblong; convexe; luisant; ordinairement d'un brun noir en dessus, mais parfois d'une teinte plus claire, quand la matière colorante n'a pas pris tout son développement. Tête glabre; marquée de points assez petits ou médiocres ; déprimée assez faiblement sur l'épistome. Labre d'un brun rougeatre; pointillé; cilié de fauve testacé.

Mandibules noires. Palpes et parties de la bouche d'un brun plus ou moins clair. Antennes prolongées jusqu'au cinquième (?) ou au quart (d') des élytres; un peu épaisses; pubescentes; d'un brun rouge ou d'un brun fauve à la base, graduellement plus claires vers l'extrémité; à troisième article trois fois au moins aussi grand que le deuxième, d'un cinquième moins long que les deux suivants réunis; le dernier ovalaire ou ovale oblong, un peu plus arqué au côté externe. Prothorax médiocrement échancré en arc régulier, en devant, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié environ, plus faiblement rétréci ensuite en ligne presque droite ou parsois à peine sinué; à angles postérieurs rectangulaires ou à peine plus ouverts que l'angle droit et non émoussés; d'un sixième ou d'un cinquième plus large à ces angles qu'aux antérieurs; débordant en général assez faiblement, dans son diamètre transversal le plus grand (c'est-à-dire vers sa moitié), les angles postérieurs; en ligne presque droite ou peu arquée en arrière, sur les trois cinquièmes médiaires de sa base, avec les angles postérieurs dirigés en arrière, à peine aussi prolongés ou à peine plus prolongés que le milieu du bord postérieur, et voilant faiblement les épaules ou la partie basilaire juxta-humérale des élytres; de moitié ou de deux tiers plus large à la base que long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord étroit, peu saillant; plus étroitement rebordé à la base; très-convexe, mais moins déclive ou légèrement en gouttière sur les côtés sur une largeur un peu variable, en général au moins trois fois égale à la largeur du rebord ; ponctué d'une manière à peu près analogue à celle de la tête; souvent marqué d'une fossette obsolète pres du milieu des bords latéraux; noté, vers chaque cinquième externe du bord postérieur, d'un sillon court et longitudinal ou d'une fossette en triangle élargi. Ecusson en triangle à côtés curvilignes ou presque en demi-cercle de deux tiers au moins plus large que long ; pointillé. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; faiblement élargies depuis la base jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus (3°) ou jusqu'à la moitié (9), souvent paraissant très-légèrement sinuées, entre les angles huméraux et le point de leur diamètre transversal le plus grand, peu rétrécies jusqu'aux deux tiers, en ogive obtuse postérieurement; faiblement sinuées près de l'extrémité; de moitié plus longues qu'elles sont larges réunies; munies d'un rebord marginal entièrement visible, quand l'insecte est vu en dessus: ce rebord non interrompu et tranchant jusqu'à l'angle sutural, ordinairement relevé en gouttière plus large ou moins étroite vers

l'angle huméral que vers le milieu, puis graduellement élargi et aplani après celui-ci, jusques un peu après l'extrémité du neuvième intervalle, où il commence à former le rebord apical assez étroit et convexiuscule; convexes; convexement déclives postérieurement à partir des trois cinquièmes de leur longueur; à neuf stries : les deux ou trois premières linéaires ou légères dans leur moitié antérieure : la première ou les deux premières, souvent irrégulières ou flexueuses en se rapprochant de la base et peu distinctement ponctuées : les autres ayant souvent la forme de rainurelles, marquées de points les débordant à peine, peu faciles à compter postérieurement: la deuxième unie à son extrémité à la septième; les troisième à sixième, variablement unies et encloses par leurs voisines; la huitième peu raccourcie en devant, ou parfois avancée jusqu'à la base, raccourcie postérieurement, à peine plus longue ou moins longue que la plus courte des troisième à sixième, tantôt liée postérieurement à la septième, tantôt libre et isolée de celle-ci : offrant en outre une strie juxta-suturale rudimentaire, plus ou moins prolongée. Intervalles pointillés ou faiblement ponctués ; plans ; les troisième et septième ordinairement élargis et souvent subconvexes postérieurement, et unis en un angle aigu prolongé jusqu'au rebord apical: le huitième rétréci à son extrémité, tantôt raccourci et isolé du neuvième quand la huitième strie ne le lie pas à la septième, tantôt uni au neuvième quand cette strie reste indépendante à son extrémité: le neuvième moins étroit à son extrémité que le huitième, prolongé jusqu'au rebord apical sans paraître s'unir à lui. Repli ruguleux ; graduellement rétréci ; légèrement canaliculé, souvent presque jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps brun ou d'un brun rougeatre, mais parfois d'une teinte plus claire quand le dessus est moins obscur; finement ridé longitudinalement, depuis les hanches jusques vers les côtés: ceux-ci, munis d'un rebord horizontal assez prononcé; assez finement ponctué sur le reste, et d'une manière moins rapprochée sur la poitrine que sur le ventre; glabre sur ce dernier. Menton peu élargi d'arrière en devant; charge d'une carene obtuse; parfois aussi d'une fossette de chaque côté de celle-ci. Prosternum longitudinalement arqué; égal, entre les hanches, au tiers ou aux deux cinquièmes de l'une de celles-ci ; faiblement élargi et en toit obtus après ces dernières; peu ou point relevé à son extrémité; pointillé; rayé d'une ligne près de chacun de ses bords, entre les hanches ou une partie de la longueur de celles-ci. Postépisternums ponctués plus densement que les autres parties pectorales; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds

d'un brun rouge ou d'un rouge brun, souvent d'une teinte plus claire vers leur extrémité: cuisses superficiellement pointillées: jambes garnies sur leur surface inférieure, surtout chez les &, de poils soyeux, d'un roux flave, mi-doré: tarses garnis en dessous de poils semblables; premier article des tarses postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis, au moins aussi long que le dernier.

Cette espèce vit sous l'écorce de l'aune et de quelques autres arbres.

Elle se trouve dans les montagnes des parties orientales de la France, voisines de la Suisse et de la Savoie. Elle a été prise également dans les Alpes, par mon ami et célèbre botaniste, M. Alexis Jordan.

Obs. La couleur des diverses parties du corps varie de teinte suivant le développement de la matière colorante. L'H. convexus se distingue de l'harpaloides, avec lequel il a beaucoup d'analogie, par son prothorax échancré plus régulièrement en devant, élargi moins fortement et en ligne courbe plus régulière jusqu'à la moitié, rétréci ensuite faiblement et en ligne presque droite; par ses élytres débordant sensiblement en devant les angles postérieurs du prothorax; par ses angles moins fortemet dirigés en arrière; par sa huitième strie raccourcie postérieurement; par ses troisième et septième intervalles des élytres unis à leur extrémité en angle aigu prolongé jusqu'au rebord apical, ordinairement élargis et subconvexes postérieument; par le huitième soit raccourci, isolé du rebord apical ou du moins non lié au deuxième. Ces derniers caractères tirés de la disposition des intervalles suffisent pour l'éloigner des espèces suivantes, à prothorax bissinué à la base, avec lesquelles on serait tenté de le confondre.

ζζ Prothorax non échancré en arc régulier et prononcé à son bord antérieur.

6 Huitième intervalle des stries des élytres visiblement lié à son extrémité au deuxième.

Obs. Chez l'espèce suivante, le prothorax est tronqué ou à peine bissinué à son bord antérieur.

9. H. striatus; GROFFROY, FOURCROY. Oblong; médiocrement convexe; ordinairement brun, à restet bronzé, en dessus. Prothorax tronqué ou à peine bissubsinueusement tronqué en devant, quand il est vu en dessus; élargi jusqu'à la moitié, à peine rétréci ensuite et non sinué; bissinué à la base, avec la partie intermédiaire au moins aussi prolongée en arrière que les angles; assez sinement ponctué. Elytres de moitié plus longues que larges réunies; subsinuées près de l'extrémité; à stries ponctuées, étroites et parsois légères: la huitième, presque réduite en devant à une rangée de points et un

peu raccourcie; la septième, peu incourbée postérieurement. Intervalles finement ponctués; le huitième, postérieurement lié au deuxième.

- O. Dernier article des antennes ovalaire; offrant vers le milieu sa plus grande largeur; de moitié ou de deux tiers plus long qu'il est large dans son milieu. Elytres offrant vers leurs trois cinquièmes leur plus grande largeur. Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires, garnis en dessous de poils soyeux et très-serrés; sans ventouses distinctes; ciliés sur les côtés; ceux des tarses antérieurs et bien plus fortement ceux des intermédiaires dilatés: les deuxième et troisième des antérieurs plus larges que le tibia: le premier des antérieurs plus court que le deuxième, faiblement dilaté, le troisième, subcordiforme, une fois plus large que long: le premier des intermédiaires aussi long, mais moins large que le deuxième.
- Q. Dernier article des antennes d'un tiers environ plus long que large. Elytres offrant vers leur moitié leur plus grande largeur. Tarses peu ou point ciliés, garnis en dessous de poils soyeux; grêles : les antérieurs à peines dilatés.

Le ténébrion à huit stries lisses, Geofre. Hist. abr. t. 1. p. 348. 4.

Tenebrio striata, Founca. Entom. paris. t. 4. p. 457. 4.

Helops striatus, Oliv. Encycl. méth. t. 7. p. 49. 26. — Id. Entom. t. 3. n° 58. p. 6. 4. pl. 4. fig. 4. — Lata. Hist. nat. t. 40. p. 345. 2. — Id. Gen. t. 2. p. 488. 3. — Lamarck, An. s. vert. t. 4. p. 282. 2. — Muls. Lett. t. 2. p. 289. 2. — Steph. Man. p. 327. 2563.

Helops caraboides, Panz. Faun. Germ. 24. 3. (3). — Id. Ent. Germ. p. 43. 11. — Id. Krit. Revis. p. 33. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 257. 3. pl. 50. — Schönn. Syn. ins. t. 4. p. 463. 49. — L. Duf. Excurs. p. 70. 417. — L. Redtenb. Faun. aust. p. 601. — Küst. Kaef. Europ. 21. 74.

Helops quisquilius, Panz. Faun. Ins. 2º édit. 24. 3.— Id. Index, p. 31. 4.— WALCK. Faun. par. t. 4. p. 36. 3. — German, Reis. n. Dalm. p. 192. 64.

Var. a. Dessus du corps d'un rouge brun ou brunâtre de nuances variables.

Helops ruficollis, Fab. Mant. t. 1. p. 214-19. — Id. Ent. syst. t. 1. p. 123. 28. — Id. Syst. El. t. 1. p. 163. 47. — Oliv. Ency. méth. t. 7. p. 49. 30. — Panz. Ent. Germ. p. 43. 8. — Illig. Mag. t. 1. p. 344. 47. — Schönh. Syn. ins. t. 1. p. 163. 49. var. β.

Pimelia (Helops) ruficollis, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 2011. n. 79.

Helops dermestoides? ILLIG. Verz. p. 120, 2. - Id. Mag. t. 1. p. 344.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0100 (3 1/2 à 4 1/2<sup>1</sup>). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 (1 1/2 à 2<sup>1</sup>). — Long. des élytres  $0^{m}$ ,0059 à  $0^{m}$ ,0072 (2 2/3 à 3 1/4<sup>1</sup>).

Corps ovale oblong; longitudinalement arqué; convexe; luisant; ordinairement brun ou d'un brun noir, à reslet bronzé, en dessus. Tête constituant presque un demi-cercle, avec l'épistome et les joues; glabre, assez finement et densement ponctuée; sillonnée transversalement sur la suture frontale. Labre brun; pointillé; cilié de testacé fauve. Palpes maxillaires d'un brun fauve. Antennes fauves, d'un fauve brun ou brunâtre; garnies de poils fins et cendrés; prolongées environ jusqu'au cinquième (♀) ou au quart (♂) des élytres; à troisième article trois fois ou trois fois et demie aussi grand que le deuxième, un peu moins long que les deux suivants réunis: le dernier ovalaire ou ovale oblong, faiblement plus arqué au côté externe qu'à l'interne. Prothorax à peu près en ligne droite en devant, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, ou offrant une légère sinuosité ou dépression derrière chaque œil, et parfois une autre moins distincte dans le milieu de son bord antérieur; à angles de devant insléchis et un peu plus ouverts que l'angle droit; arqué sur les côtés, c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, et plus faiblement rétréci ensuite et sans sinuosité près des angles; d'un sixième plus large dans son milieu qu'à ceux-ci ; à angles postérieurs un peu dirigés en arrière à partir du cinquième externe de la base, par suite de cette direction de leur côté postérieur, à peine plus ouverts que l'angle droit, non émoussés, mais cependant peu aigus et voilant un peu la partie juxta-humérale de la base des élytres; offrant deux sinuosités en ligne courbe, à la base, avec les trois cinquièmes médiaires du bord postérieur faiblement arqués en arrière, mais au moins aussi prolongés que les angles; d'un quart au moins plus large à la base qu'il est long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord étroit sensiblement saillant et tranchant; muni à la base d'un rebord non saillant, à peine moins étroit sur la partie médiaire; plus convexe en devant qu'en arrière; à peine ou faiblement moins déclive sur les côtés, à partir du quart de sa longueur; assez finement et assez densement ponctué; marqué au devant de la base d'une raie ou d'un sillon, naissant plus ou moins près de chacun des angles de derrière et prolongé subparallèlement au bord postérieur jusqu'au cinquième externe de celui-ci : ce sillon transformé souvent en une fossette située en devant de chaque sinuosité; noté

ordinairement d'une fossette plus obsolète au devant de chacun des angles postérieurs. Ecusson en triangle à côtés curvilignes; parfois presque en demi-cercle; plus large que long: presque impointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; assez faiblement élargies en ligne peu courbe ou presque droite jusqu'à la moitié ou un peu plus ( 2 ) ou jusqu'aux trois cinquiémes environ ( o ) de leur longueur, en ogive assez étroite et légèrement sinuée près de l'extrémité, qui par la est rendue plus étroite, et offre un angle aigu, un peu émoussé; de moitié environ plus longues qu'elles sont larges, réunies dans leur diamètre transversal le plus grand; munies d'un rebord entièrement visible, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus : ce rebord, non interrompu ou dévié de sa direction et presque également tranchant jusqu'à son extrémité, ordinairement un peu relevé en gouttière presque nulle aux épaules, graduellement un peu moins étroit, puis élargi et aplani jusqu'au milieu de la sinuosité, rétréci à partir de ce point, puis convexiuscule pour former le rebord apical; médiocrement convexes, surtout sur le dos, convexement déclives postérieurement à partir des trois cinquièmes; à stries étroites, parfois lineaires (surtout chez le o'). ponctuées : les plus rapprochées de la suture moins légères, surtout postérieurement, et marquées de points souvent peu distincts et plus rapprochés les uns des autres près de leur extrémité : ces points les débordant à peine (environ 50 de ces points sur la quatrième) : les stries plus externes, parsois réduites (surtout chez le o') à une raie fine et légère, notées de points plus distancés et qui les débordent visiblement : la huitième, réduite ou presque réduite dans sa moitié antérieure à une rangée de points, non avancée presque jusqu'à la base, dont elle reste ordinairement moins distante que du sixième intervalle, en strie prononcée ou en rainurelle postérieurement, non prolongée jusqu'au niveau du milieu de la subsinuosité marginale subapicale, et non liée à la neuvième : la septième peu sinuée vers son extrémité; offrant une strie rudimentaire juxta-suturale ordinairement presque réduite à une rangée de points et à peine prolongée jusqu'au huitième de leur longueur. Intervalles finement ponctués ou pointillés ; plans : le huitième, postérieurement confondu avec le neuvième, puis rétréci et très-distinctement lié au deuxième, isolé du rebord apical. Repli graduellement rétréci jusqu'au quatrième arceau ventral, réduit à l'état de tranche, à partir de ce point. Dessous du corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun ; garni , sur les côtés de l'antépectus, de rides longitudinales très-fines, marquées de points petits et peu nombreux : ces côtés

de l'antépectus munis d'un rebord latéral horizontal assez prononcé; peu densement ponctué et à peine ridé sur la partie antéro-médiaire du même segment; ponctué sur le reste, moins densement et d'une manière plus unie sur les parties pectorales que sur le ventre; glabre sur ce dernier. Menton peu élargi d'arrière en avant; faiblement caréné. Prosternum parallèle entre les hanches, égal aux deux cinquièmes de l'une de celles-ci; graduellement élargi et obtusément en toit après elles; relevé en pointe à son extrémité; rayè entre les hanches près de chacun de ses bords, et ordinairement sillonné dans son milieu. Postépisternums presque parallèles; trois fois ou trois fois et demie aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds d'un brun rouge ou d'un rouge brun; cuisses pointillées; garnies de poils fins, cendrés, peu apparents: jambes et tarses garnis en dessus de poils soyeux d'un flave testacé, mi-dorés: premier article des tarses postérieurs au moins aussi grand que les deux suivants réunis, un peu plus long que le dernier.

Cette espèce paraît habiter la plupart de nos provinces, surtout les parties tempérées. Elle n'est pas très-commune dans les environs de Lyon. Sa larve, suivant M. Perris, aime le bois ramolli, spongieux et humide (1).

Obs. Elle se distingue sans peine des H. harpaloides et convexus, par son corps moins convexe, proportionnellement un peu plus allongé, moins parallèle; surtout par son prothorax paraissant tronqué ou à peine bissubsinueusement tronqué, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus (au lieu d'être visiblement échancré en arc dirigé en arrière); par le même segment prothoracique offrant à la base deux sinuosités en courbe plus régulière, et ayant la partie intermédiaire sensiblement arquée en arrière et un peu plus prolongée en arrière que les angles; par ses élytres moins insensiblement sinuées près de l'extrémité; à stries plus étroites et ordinairement plus légères; par la première, paraissant s'écarter graduellement un peu de la suture d'arrière en avant, à partir de la moitié de la longueur : par la huitième, moins avancée, presque aussi distante de la base, qu'elle l'est transversalement de la sixième; surtout par son huitième intervalle des élytres postérieurement lié au deuxième.

L'H. striatus a été décrit pour la première fois par Geoffroy, dont Fourcroy reproduisit en latin la phrase diagnostique. Ce dernier, en

<sup>(1)</sup> Annal. de la Soc. entomol. de Fr. 9° série, t. 10. (1852) p. 505.

le maintenant dans le genre Tenebrio, lui donna le nom de striata. Olivier paraît avoir eu en vue le même insecte, dans la description de son H. striatus, plutôt que l'H. cordatus de Germar, comme le croit M. Küster.

Panzer décrivit plus tard cette espèce sous le nom d'H. caraboides, soit dans son Entomologia Germanica, soit dans sa Fauna Insectorum Germaniæ. Dans la deuxième édition de ce dernier ouvrage, il changea la dénomination spécifique proposée par lui, en celle de quisquilius, appliquée par Fabricius à un autre Hélops, qu'il a représenté dans le 50° cahier, n° 5, de sa Faune d'Allemagne. Il considérait celui-ci, comme étant le 6° de son H. caraboides. Sturm reconnut l'erreur. En vain Panzer, dans son Index, voulut-il persister dans son opinion première: la figure 3 du 24° cahier de sa Faune, offre des armes suffisantes pour la combattre; car dans cette figure, les tarses antérieurs et intermédiaires, par leur dilatation, indiquent un 6° au lieu d'une 9, et permettent de reconnaître celui de notre H. striatus.

Cette espèce varie beaucoup par la couleur, suivant le développement plus ou moins considérable de sa matière colorante. On en trouve des individus dont le corps est entièrement d'un rouge testacé ou d'une teinte rapprochée.

Suivant Illiger, l'H. ruficollis de Fabricius ne serait autre qu'une de ces variétés, ayant le dessous du corps, la tête et le prothorax d'un rouge ferrugineux, et les élytres noires. L'auteur du Catalogue des Coléoptères de la Prusse avait considéré le Blaps dermestoides de l'entomologiste de Kiel (le pedinus femoralis Q des auteurs modernes) comme l'état normal de cette variété, et il avait donné le nom de dermestoides à un Hélops que, depuis, (Magaz. t. 1. p. 344. 47.) il a rapporté à l'H. caraboides de Panzer. M. Küster, contre l'opinion d'Illiger lui-même, a voulu faire une espèce particulière de cet Helops dermestoides de l'entomologiste prussien, mais les caractères distinctifs qu'il donne sont si vagues et si fugitifs, qu'il est difficile pour ne pas dire impossible de dire jusqu'à quel point cette opinion est fondée.

L'H. quisquilius de Fabricius, celui du moins qui est aujourd'hui connu sous ce nom, a beaucoup d'analogie avec notre H. striatus; mais, à notre connaissance, il n'a pas jusqu'à ce jour été pris en France. En voici la description succincte:

H. quisquillus; Fabricius. Oblong; médiocrement convexe; un peu luisant; d'un noir brun ou brun noir métallique, en dessus. Prothorax offrant les angles antérieurs avancés, et la partie médiaire échancrée en ligne

presque droite quand il est vu en dessus; arqué en dehors sur les côtés et légèrement sinué près des angles; en ligne presque droite et ordinairement subéchancrée dans son milieu sur les trois cinquièmes de la base, avec les angles plus prolongés en arrière; convexe, moins déclive et moins finement ponctué près des côtés. Elytres sinuées près de l'extrémité; à stries étroites, marquées de petits points: la huitième, peu raccourcie en devant, prolongée jusqu'au niveau du milieu de la sinuosité subapicale. Intervalles superficiellement pointillés; plans: le huitième, postérieurement lié au deuxième.

Helops quisquilius, Fabr. Syt. entom. p. 258. 8. — Id. spec. t. 4. p. 326. 43. — Id. Mant. t. 4. p. 214. 48. — Id. Ent. syst. t. 4. p. 422. 26. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 463. 46. — Rossi, Faun. etr. t. 4. p. 287. 588. — Id. ed. Helw. t. 4. p. 288. 588. — Panz. Ent. Germ. p. 43. 7. — Id. Faun. Germ. 50. 5. — Schönn. Syn. ins. t. 4. p. 162. 48. — Sturm, Deutsch. Faun. t. 2. p. 259. 3. — L. Redtens. Faun. aust. p. 601. — Küsten, Kaef. Eur. 21. 77.

Long.  $0^{m}$ ,0072 à  $0^{m}$ ,0081 (3 1/4 à 3 2/3<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0042 (1 1/2 à 1 7/8<sup>1</sup>). — Long. des élytres  $0^{m}$ ,0031 à  $0^{m}$ ,0056 (2 1/4 à 2 1/2<sup>1</sup>).

L'H. quisquilius se distingue de notre H. striatus par une taille généralement plus médiocre; par une couleur plus obscure, métallique mais non bronzée sur les élytres; par son prothorax visiblement échancré, quand il est vu perpendiculairement en dessus, c'est-à-dire offrant les angles antérieurs avancés et l'espace compris entre ceux-ci, échancré en ligne à peu près droite; par ce même segment élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, rétréci ensuite presque autant qu'en devant (et par conséquent plus que chez le striatus) avec une légère mais sensible sinuosité au-devant des angles postérieurs; en ligne presque droite et ordinairement subentaillée au devant de l'écusson, sur les trois cinquièmes médiaires de la base, avec les angles postérieurs plus dirigés en arrière, un peu plus grands que l'angle droit et plus viss que ceux de l'H. strié, muni à la base d'un rebord moins étroit sur les trois cinquièmes médiaires; par ses élytres à stries, quoique très-étroites, généralement plus prononcées, offrant la rudimentaire non réduite à une rangée de points et prolongée à peine jusqu'au septième de la longueur : la huitième, un peu moins distante en avant de la base, qu'elle l'est transversalement de la sixième, prolongée postérieurement jusqu'au niveau du milieu de la sinuosité subapicale du bord externe, paraissant par la plus rapprochée de la neuvième et plus disposée à se lier à elle : la septième, presque droite ou à peine incourbée postérieurement; par ses intervalles superficiellement pointillés, offrant le

huitième pareillement uni à son extrémité avec le deuxième (1). Les antennes, au moins à leur base, et les cuisses et les jambes, sont brunes ou d'une teinte généralement moins claire que chez l'H. striatus; les côtés de l'antépectus sont finement ridés; le prosternum d'une forme rapprochée de celle de l'insecte précité. Les tarses antérieurs et intermédiaires du o sont faiblement dilatés. L'H. quisquilius semble avoir plus de ressemblance avec l'H. dryadophilus; il s'en distingue par son corps proportionnellement plus étroit, non bronzé au moins sur les élytres, d'une teinte généralement plus foncée; par ses antennes et ses pieds d'une couleur moins claire; par son prothorax proportionnellement un peu moins large, non bissinué à son bord antérieur avec la partie médiaire en ligne à peu près droite, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; par la partie médiaire de la base du même segment ordinairement subentaillée au devant de l'écusson; par ses élytres moins fortement sinuées près de l'extrémité, à rebord marginal proportionnellement moins élargi au devant de cette sinuosité, à septième strie presque droite au niveau de cette sinuosité, à huitième strie un peu plus avancée près de la base, à strie rudimentaire plus courte; et surtout par le huitième intervalle postérieurement uni au deuxième et conséquemment ni lié ni confondu avec le rebord apical.

- 99 Huitième intervalle des stries des élytres uni au rebord apical.
  - Huitième intervalle des stries des élytres, ni saillant, ni relevé en carène à sa partie postérieure.
- 10. H. dryadophilus. Oblong; médiocrement convexe; ordinairement brun, à restet bronzé, en dessus. Prothorax bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire un peu plus avancée dans son milieu qu'eles angles quand l'insecte est vu en dessus; arqué en dehors sur les côtés; bis sinué à la base, avec la partie médiaire moins prolongée que les angles; transverse; convexe, muis moins déclive près des côtés; assez sinuées proctué. Elytres de moitié environ plus lonques que larges réunies; sinuées près de l'extrémité; à stries étroites, prononcées, ponctuées peu distinctement vers leur extrémité: la huitième, raccourcie en devant: la septième, postérieurement incourbée. Intervalles superficiellement pointillés: le huitième, confondu avec le rebord apical.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu cependant un individu chez lequel cet intervalle était peu nettement lié au deuxième, mais cet état anormal paraissait accidentel.

externe, de moitié au moins plus long qu'il est large dans son milieu. Elytres offrant vers les trois cinquièmes ou près de ceux-ci leur plus grande largeur.

Q. Dernier article des antennes un peu plus sensiblement arqué à son côté externe. Elytres offrant vers leur moitié leur plus grande largeur.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0090 (3 1/2 à  $4^{l}$ ).— Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ 0036 à  $0^{m}$ ,0045 (1 2/3 à  $2^{l}$ ). — Longueur des élytres  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0063 (2 1/2 à 2 7/8 $^{l}$ ).

Corps oblong ou ovale oblong; convexe ou médiocrement convexe; d'un brun ou brun foncé à reflet bronzé, en dessus, plus luisant sur les élytres que sur la tête et le prothorax. Tête densement et assez finement ponctuée; un peu rugeuse sur le front; creusée sur la suture frontale d'un sillon en arc dirigé en arrière : labre fauve ou d'un rouge testacé brunâtre; cilié en devant. Palpes et antennes à peu près de la couleur du labre : ces dernières prolongées jusqu'an quart environ des élytres; pubescentes, un peu ciliées en dessous; à troisième article trois fois aussi long que le deuxième, un peu moins grand que les deux suivants réunis, le dernier ovalaire, plus arqué en dehors, offrant vers sa moitié sa plus grande largeur. Prothorax bissubsinué en devant, en offrant derrière chaque œil une dépression ou sinuosité, et la parlie intermédiaire au moins aussi avancée dans son milieu que les angles quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; arqué en debors sur les côtés, c'est-à-dire élargi jusqu'à la moitié ou aux trois cinquièmes et un peu plus faiblement rétréci ensuite et sans sinuosité; bissinué à la base, vers chaque cinquième externe de celle-ci, avec la partie intermédiaire à peine arquée en arrière ou presque droite, et moins prolongée que les angles : ceux-ci, par l'effet de leur direction en arrière, à peu près rectangulairement ouverts et non émoussés; muni latéralement d'un rebord étroit et un peu saillant, parfois presque nul; muni à la base d'un rebord plus étroit, sur les côtés que dans le milieu, peu ou point saillant; de moitié ou des deux tiers plus large à la base qu'il est long sur son milieu; peu fortement ou médiocrement convexe, mais sensiblement moins déclive près des bords latéraux, souvent légèrement déprimé ou marqué d'une fossette légère près du milieu de ceux ci ; ordinairement noté d'une légère fossette longitudinale au devant de chaque sinuosité basilaire; ponctué, moins densement sur la partie juxta-latérale moins déclive que sur les parties voisines, un

peu plus légèrement sur le dos. Ecusson presque en demi-cercle ou en triangle à côtés curvilignes; une fois plus large que long; ordinairement d'un brun rouge; pointillé. Elytres faiblement plus larges à la base que les angles postérieurs du prothorax qu'elles embrassent un peu, et qui sont reçus dans une fossette de leur base; oblongues; offrant vers les trois cinquièmes (3) ou vers leur milieu (2) leur plus grande largeur, de moitié au moins plus longues qu'elles sont larges, prises ensemble, dans leur diamètre transversal le plus grand; sinuées près de l'extrémité; munies latéralement d'un rebord non dévié de sa direction jusqu'à l'angle sutural, visible sur toute sa longueur quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus : ce rebord un peu relevé en gouttière très-étroite jusqu'à la moitié, graduellement aplani et faiblement élargi ensuite jusqu'au niveau de l'extrémité de la huitième strie, puis rétréci ensuite jusqu'au point où le huitième intervalle se lie au rebord sutural; médiocrement convexes, surtout sur le dos, convexement déclives à leur partie postérieure à partir des trois cinquièmes de leur longueur; à stries prononcées, marquées de points ne les débordant pas, parsois peu distincts, surtout postérieurement (environ 60 sur la quatrième): les première, deuxième et septième subterminales: les troisième à sixième, variablement unies à leur extrémité: la plus courte de celles-ci, prolongée environ jusqu'aux cinq sixièmes : la huitième, généralement prononcée même en devant, un peu moins rapprochée de la base qu'elle l'est transversalement de la sixième, postérieurement prolongée jusqu'au niveau du milieu de la sinuosité, non liée à la neuvième; offrant en outre une strie juxtasuturale rudimentaire ordinairement prolongée jusqu'au sixième ou an cinquième de leur longueur. Intervalles presque plans superficiellement et peu densement pointillés : le troisième postérieurement uni au cinquième : les huitième et neuvième réunis, près de leur extrémité, en un seul qui se confond, en se rétrécissant, avec le rebord apical. Repli prolongé jusqu'à l'angle sutural, en se réduisant, près de celui-ci, à l'état de tranche; d'un rouge brun ou d'un brun rouge. Dessous du corps d'un brun rouge ou rougeatre; muni sur les côtés de l'antépectus de fines rides longitudinales jusques près des bords latéraux munis d'un rebord horizontal assez prononcé; assez finement ponctué sur les autres parties pectorales; pointillé sur le ventre. Prosternum égal entre les hanches environ aux deux cinquièmes de l'une de celles-ci; subhorizontal et graduellement rétréci sur sa face supérieure, un peu élargi inférieurement; dépassant à peine l'arceau; finement ponctue; marqué, entre les hanches, d'une fossette médiaire assez faible. Postépister nums.

presque parallèles, peu rétrécis d'avant en arrière; assez sinement et peu densement ponctués; près de trois sois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds mediocrement allongés; pointillés; d'un brun rouge ou rougeâtre, parsois d'un rouge brun: jambes et tarses garnis en dessous de poils d'un jaune pale: premier article des postérieurs au moins aussi grand que les deux suivants réunis, à peu près égal au dernier.

Cette espèce est principalement méridionale. On la trouve dans les environs de Marseille et dans diverses autres parties de notre ancienne Provence. Pendant l'hiver, elle vit cachée sous les écorces des platanes; durant la belle saison, elle se tient sur les peupliers et sur diverses autres espèces d'arbres.

Obs. Elle se distingue de l'H. striatus, avec lequel elle a quelque analogie, par son prothorax proportionnellement plus large; visiblement bissinué à son bord antérieur, avec la partie médiaire un peu plus avancée que les angles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; plus régulièrement arqué en dehors sur les côtés, c'est-à-dire seulement un peu moins rétréci après le milieu qu'en devant; offrant les angles postérieurs plus fortement dirigés en arrière, et plus prolongés que la partie médiaire, très-vifs ou non émoussés; muni d'un rebord latéral plus étroit, moins saillant; plus sensiblement et plus largement moins déclive ou subaplani sur les côtés; par ses élytres offrant un peu plus postérieurement leur plus grande largeur; à stries généralement plus prononcées : la huitième, un peu moins avancée en devant, un peu plus prolongée en arrière : la septième plus ou moins sinueuse au niveau de la sinuosité marginale subapicale; la rudimentaire moins courte; surtout par ses intervalles superficiellement pointillés et par le huitième lié au rebord apical et non au deuxième. Ce dernier caractère suffit seul pour permettre à première vue de distinguer ces deux espèces. Le & de l'H. dryadophilus, quand on examine les tarses, ne saurait être confondu avec celui de l'H. striatus.

L'H. dryadophilus porte dans diverses collections le nom d'H. amaroides. Mais ce ne peut être assurément l'insecte décrit sous ce nom par M. le D. Küster, il n'a ni la base du prothorax tronquée en ligne droite, ni divers autres caractères indiqués comme distinctifs du véritable H. amaroides.

Peut-être faut-il placer près de l'H. dryadophilus ou de l'H. Ecoffeti,

l'H. longipennis de M. Küster (Kaef. Eur. 21. 68), que nous n'avons pur reconnaître dans les collections si obligeamment mises à notre disposition. En voici la description:

H. longipennis, Küsten. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, suturate æneo-piceus, subtus rufo-piceus, antennis pedibusque fusco-rufis; thorace transverso, brevi, dense ruguloso-punctato, lateribus rotundatis, angulis posticis obtisuculis; elytris subovatis, latioribus, punctato-striatis, interstiis convexiusculis, punctulatis.

Suivant l'auteur, cette espèce habiterait le midi de la France; mais les renseignements fournis à M. Küster sur la provenance des insectes de notre pays, ne sont pas toujours exacts. Ainsi quelques espèces de coléoptères d'Espagne sont indiquées comme se trouvant dans nos provinces méridionales, quoiqu'elles n'y aient jamais été rencontrées.

- " Huitième intervalle des stries des élytres graduellement saillant ou relevé en lame à son extrémité.
  - z Elytres sans prolongement à leur extrémité.
- 11. H. Ecoffeti; (Chkurolat) Küstr. Oblong; médiocrement convexe; d'un brun noir, à restet bronzé, en dessus. Prothorax bissinué à son bord antérieur, avec la partie médiaire sourent à peine aussi avancée dans son milieu que les angles, quand l'insecte est vu en dessus; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, puis rétréci d'une manière sinuée; bissubsinué à la base, avec les angles un peu dirigés en arrière; convexe, en gouttière sur les côtés; densement et sinement ponctué. Elytres à prine élargies, de trois quarts plus longues que larges réunies; subarrondies postérieurement; à stries marquées de points ne les débordant pas : la huitième parallèle à la suture d'arrière en avant jusqu'au huitième antérieur de la longueur. Intervalles plans ou presque plans; pointillés: le huitième postérieurement relevé ou en tranche, et uni au rebord apical qui est épaissi.

Helops Ecoffeti (Chevrolat) Gaubil, Catal. p. 224. — Küster, Kaef. Europ. 21. 70.

- or. Ventre garni d'un duvet flave testacé, mi-doré, sur le milien des premier et deuxième arceaux. Tarses à peine ciliés; garnis en dessous de poils soyeux; sans ventouses: les trois premiers des antérieurs obtriangulaires, faiblement dilatés: les mêmes des intermédiaires à peine dilatés.
- Ventre glabre. Tarses un peu moins densement garnis de poils, en dessous, non dilatés.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0112 (3 1/2 à  $5^{l}$ ). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0048. (1 1/2 à 2 1/8 $^{l}$ ). — Longueur des élytres  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ 0072 (2 1/2 à 3 1/ $^{l}$ ).

Corps oblong ou suballongé; subparallèle; médiocrement convexe; d'un noir brun ou d'un brun noir bronzé, en dessus, ordinairement plus obscur sur la tête et sur le prothorax, plus bronzé et plus luisant sur les élytres. Tête assez densement et un peu finement ponctuée; déprimée sur l'épistome ; à suture frontale arquée en arrière. Labre d'un rouge brun ou d'un brun rouge; cilié. Palpes d'un brun bronzé, mais parfois d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre. Antennes ordinairement d'un brun rouge ou d'un rouge brun, moins obscur ou plus clair à l'extrémité qu'à la base ; garnies de poils fins , d'un cendré flavescent; prolongées jusqu'au cinquième (o") ou au sixième (o") des élytres; grossissant à peine vers l'extrémité; à troisième article trois fois aussi long que le deuxième, de moitié environ plus grand que le quatrième : le dernier, ovalaire, obtus à son extrémité, de moitié au moins plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand chez le o, faiblement plus court chez la Q, offrant sa plus grande largeur vers les deux cinquièmes du côté externe et la moitié du côté interne. Prothorax fortement bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée en devant et à peine aussi avancée ou plus avancée dans son milieu que les angles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus ; élargi en ligne courbe sur les côtés jusqu'à la moitié de la longueur de ceux-ci, puis rétréci d'une manière plus ou moins sensiblement sinuée depuis les quatre septièmes jusqu'aux angles postérieurs, qui sont retangulaires ou à peine plus ouverts que l'angle droit, et viss ou non émousses; sensiblement plus large aux angles postérieurs qu'à ceux de devant; d'un septième environ plus large dans son diamètre transversal le plus grand, qu'il est large à son bord postérieur; assez faiblement ou très-médiocrement bissinué à la base, avec la partie intermédiaire peu arquée en arrière, tantôt plus, tantôt moins prolongée que les angles, et ordinairement légèrement subéchancrée dans son milieu; d'un tiers environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord tantôt un peu saillant, tantôt presque nul; muni à la base d'un rebord moins étroit sur sa partie médiaire que sur ses côlés; très-convexe en devant, un peu moins en arrière, aplani ou plus souvent en gouttière sur les côtés sur une largeur égale à la moi-

tié du côté des angles de devant; densement et assez finement ponctué; ordinairement marqué d'un point fossette vers les quatre cinquièmes de la gouttière; souvent noté d'une fossette obsolète au devant de chaque sinuosité basilaire. Ecusson presque en demi-cercle plus large que long ; superficiellement pointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs qu'elles embrassent un peu; graduellement et faiblement élargies vers leur milieu, puis faiblement rétrécies ensuite, à peine subsinuées près de leur extrémité, en ogive très-obtuse ou subarrondie à celle-ci, prises ensemble; de trois-quarts environ plus longues que larges, réunies, dans leur diamètre transversal le plus grand; munies d'un rebord en gouttière très-étroite ou presque nulle sur sa première moitié, graduellement un peu élargi et aplani ensuite, jusqu'au point où le huitième intervalle se lie au rebord apical; très-médiocrement convexes, surtout sur le dos, subconvexement déclives presque à partir de la moitié de leur longueur; à stries étroites et ponctuées : les plus internes plus étroites et moins distinctement ponctuées (quarante-cinq à cinquante points environ sur la quatrième): les plus externes plus visiblement ponctuées et parfois presque réduites à des points longitudinalement liés : les six premières, ordinairement liées ou presque unies par paire en devant, et à peine avancées jusqu'à la base, et plus profondément ponctuées (surtout les cinquième et sixième) près de ladite base, qui, par là, est un peu relevée : la première, parallèle à la suture d'arrière en avant jusqu'au huitième antérieur de sa longueur, où elle se courbe assez brusquement du côté externe : les première, deuxième et septième, sub. terminales : les deuxième et septième postérieurement unies : les troisième à sixième variablement unies : la troisième cependant ordinairement liée à la sixième et prolongée environ jusqu'aux neuf dixièmes : la buitième, un peu moins rapprochée de la base, à sa partie antérieure, qu'elle l'est transversalement de la sixième, à peine aussi prolongée postérieurement que la troisième, non liée à la neuvième; offrant une strie rudimentaire juxta-suturale ou une rangée de petits points, atteignant à peine le sixième de la longueur et parfois plus courte. Intervalles peu densement et finement ponctués, ou pointillés; plans ou presque plans: le huitième, réuni au neuvième, et relevé sur le côté de la septième strie, et à partir du niveau de l'extrémité de la huitième, en une lame ou en carène, parfois un peu écrasée, graduellement plus saillante jusqu'à son union avec le rebord apical, qui est épaissi à partir de ce point jusqu'à l'angle sutural. Repli graduellement rétréci jusqu'à l'extrémité du quatrième arceau ventral, presque réduit postérieurement à une tranche. Dessous du corps d'un brun noir luisant; marqué sur les côtés de l'antépectus de rides fines, plus prononcées et souvent presque réticuleuses près des hanches, plus fines, plus affaiblies et dirigées en sens divers près des côtés, qui sont munis d'un rebord horizontal assez prononcé; marquées de points peu rapprochés sur un fond imperceptiblement ridé ou pointillé, sur la partie médiaire du même segment; peu densement ponctué sur les autres parties pectorales; ruguleusement et assez densement sur le ventre. Menton un peu élargi d'avant en arrière; un peu arqué en devant. Prosternum élargi d'avant en arrière; pointillé; souvent marqué de fines rides longitudinales et rebordé entre les hanches, convexe ou en toit large et obtus après celles-ci; peu ou point relevé à son extrémité. Postépisternums faiblement rétrécis d'avant en arrière; trois fois et demie environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds médiocrement allongés; ordinairement d'un brun noir sur les cuisses et sur les jambes, avec les tarses d'un rouge fauve : jambes et tarses garnis en dessous de poils d'un flave cendré, mi-dorés, plus apparents chez le & que chez la Q. Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis, à peine aussi long ou un peu moins long que le dernier.

Cette espèce habite principalement les parties montagneuses du centre et du midi de la France. On la trouve dans les environs de Lyon, dans diverses parties de notre ancienne Provence, dans les Pyrénées. Elle m'a été envoyée du département de la Lozère par M. Ecoffet, entomologiste zélé, à qui elle est dédiée.

Obs. L'H. Ecosseti se distingue des H. harpaloides et convexus, par son corps moins convexe, et surtout par son prothorax bissinué à son bord antérieur, avec la partie médiaire arquée en devant; de l'H. striatus, par son huitième intervalle confondu postérieurement avec le rebord apical; de l'H. dryadophilus, par sa sorme plus parallèle, par son prothorax proportionnellement moins large, plus sortement bissinué en devant, plus saiblement en arrière, ordinairement en gouttière sur les côtés, et surtout par son huitième intervalle relevé à son extrémité en une lame ou saillie très-apparente, caractère qui l'éloigne saillement de toutes les espèces précitées. Il est étonnant que M. le docteur Küster, dans la description qu'il a donnée de cette espèce, n'ait pas sait mention de cette particularité, qui offre un moyen facile de la reconnaître au premier coup-d'œil.

Cette espèce, comme toutes les autres, offre des teintes différentes; mais en général elle varie beaucoup moins, sous ce rapport, que l'H.

dans la manière plus ou moins prononcée des sinuosités de ses bords antérieur et postérieur et de la partie postérieure de ses côtés, et dans la manière plus ou moins prononcée dont ceux-ci sont relevés. Ainsi, parfois la partie médiaire du bord antérieur est peu arquée en devant et paraît moins avancée que les angles, d'autres fois au contraire elle les dépasse visiblement. Il en est de même à la base. Les côtés souvent relevés en gouttière large et très-prononcée, offrent d'autres fois cette gouttière très-affaiblie. La carène ou tranche du huitième intervalle des stries des élytres est tantôt tranchante, tantôt plus ou moins écrasée. En général, les individus qu'on trouve dans les environs de Lyon sont d'une taille un peu moins avantageuse, ont la gouttière des côtés du prothorax moins prononcée, la ponctuation plus fine. Malgré ces variations, l'espèce se reconnaît au premier coup-d'œil aux caractères indiqués.

Le &, par ses poils mi-dorés dont les premier et deuxième arceaux du ventre sont parés, ne peut être confondu avec aucun de ceux des espèces voisines. M. le docteur Küster n'a probablement pas eu de & sous les yeux, car il n'a pas signalé ce caractère très-apparent.

22 Elytres terminées par un prolongement plus ou moins prononcé.

- 12. II. Ianipes; Linne. Allongé; assez convexe; bronzé, luisant, en dessus. Prothorox fortement bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée et plus avancée que les angles, quand il est vu en dessus; élargi jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, rétréci ensuite d'une manière sinuée; en ligne bissinuée à la base; très-convexe, mais moins déclive sur les côtés; fortement ponctué; à peine pubescent. Elytres près d'une fois plus longues que larges, réunies; rétrécies et sinuées près de l'extrémité, terminées par un prolongement divergent avec son pareil; à stries ponctuées: la première, s'écartant de la suture, d'arrière en avant à partir du quart ou du cinquième antérieur. Intervalles finement ponctués; presque plans: le huitième, postérieurement relevé en une lame qui se confond avec le bord externe du prolongement. Postépisternums densement ponctués.
- o'. Dernier article des antennes plus faiblement arqué à son côté externe; plus d'une fois plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Jambes antérieures et intermédiaires plus densement garnies de poils en dessous. Trois premiers articles des

tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous d'espèces de ventouses, ciliés ou dilatés : les antérieurs garnis sur les côtés de cils fauves notablement moins longs que chez les intermédiaires : les deuxième et troisième articles des antérieurs subcordiformes, à peine plus longs ou à peine aussi longs que larges : les deuxième et troisième des intermédiaires visiblement plus longs que larges.

Q. Dernier article des antennes plus notablement arqué au côté externe; à peine une fois aussi long qu'il est large dans son milieu ou un peu moins long. Jambes densement garnies de poils en dessous. Tarses antérieurs un peu plus densement et moins brièvement ciliés que les intermédiaires : ces cils, d'un fauve testacé : trois premiers articles des antérieurs et des intermédiaires plus faiblement dilatés : les deuxième et troisième des antérieurs plus cordiformes, plus larges que longs : le troisième des intermédiaires à peine plus long que large.

Le ténébrion bronzé, Geoffr. Hist. abr. t. 1. p. 349. 5.

Tenebrio anea, Scopol. Entom. carn. p. 82. 255. - J. C. Scheff. Elem. pl. 124. fig. 2. - Id. Icon. t. 4. pl. 51. fig. 3.

Tenebrio lanipes, Linn. Mantiss. plantar. (4767) p. 533. - De Villers, C. Linn. Entom. t. 1. p. 394. 26. - Cuvier, Tabl. elem. (Helops, p. 545.

Helops lanipes, FABR. Syst. entom. p. 257, 2. - Id. Spec. ins. t. 1. p. 324, 2. -Id. Mant. ins. t. 1. p. 213. 2. - Id. Entom. syst. t. 1. p. 418. 4. - Id Syst. Eleuth. t. 4. p. 457. 6. — Goeze, Entom. Beytr. t. 1. p. 679. 1. — HARBER, Beschr. (4784) no 488. - Roemer, Gener. insect. p. 51. 80. pl. 34. fig. 32. -PREYSSL. Bohm. Ins. p. 79. 73. - Rossi, Faun. etr. t. 1. p. 235, 584. - Id. Edit. Helw. t. 1. p. 285, 584. —Oliv. Encycl. meth. t. 7. p. 45, 2. — Id. Entom. t. 3. nº 58. p. 4. 1. pl. 1. fig. 4; a, b. - Id. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 40. (4803) p. 437. - Panz, Entom. Germ. p. 42. 1. - Id. Faun. Germ. 50. 2. - J. C. Schaff. Icon. Enum. p. 68. 3, - Id. Index. p. 31. 1. - ILLIG. Verz. p. 419. 1. - Id. Mag. t. 1. p. 343, 6. - Schrank, Faun. boic. t. 1. p. 634, 831. - Walck, Faun. par. t. 1. p. 36. 1. - Tigny, Hist. nat. t. 7. p. 200. pl. fig. 4. - LATE. Hist. nat. t. 40. p. 345. 4. — Id. Gen. t. 2. p. 488. 2. — Schonh, Syn. Ins. t. 4. p. 459. 7. — STURM, Deutsch. Faun. t. 2. p. 255. 4. — Duftsch. Faun. austr. t. 2. p. 279. 2. - LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 381. 1. - Goldf, Handb. p. 332. - Dumer. Dict. des Sc. nat. t. 20. (1821) p. 508. 2. — Muls, Lett. t. 2. 288. 4. — Cent. Brit. Entom. t. 7. p. 298, 3. — Steps. Illust. t. 5. p. 25, 2. — Id. Man. p. 326. 2861. — Guérin, Iconogr. p. 124. pl. 32. f. 4. bouche vue en dessous, 4. a. antenne; 4, b. machoire. — L. Redtens. Faun. aust. p. 600. — Küster, Kaef. Europ. 5, 69.

Tenebrio arboreus, Schrank, Enum. (1781) p. 219. 412.

Tenebrio cuprea. Fource. Faun. paris. (1785) t. 1. p. 138. 5.

Pimelia (Helops' tanipes, GMEL, C. LINK, Syst. natur. t. 1, (1788) p. 2009, 61.

Long.  $0^m$ ,0100 à  $0^m$ ,0147 (4 1/2 à 6 1/2). — Plus grande largeur des élytres  $0^m$ ,0045 à  $0^m$ ,0067 (2 à 3). — Long. des élytres,  $0^m$ ,0067 à  $0^m$ ,00112 (3 à 5).

Corps allongé ou suballongé; bronzé ou d'un brun bronzé, en dessus, plus obscur et moins luisant sur la tête et sur le prothorax que sur les élytres. Tête assez densement couverte de points, donnant chacun naissance à un poil peu apparent; déprimée sur l'épistome; à suture frontale pen arquée en arrière ; à joues relevées ; rayée ordinairement vers la partie postérieure du front d'un sillon transversal plus ou moins léger. Labre pointillé; cilié de roux. Mandibules noires ou obscures. Palpes d'un brun noir bronzé, parsois plus clairs. Antennes d'un brun noir bronzé ou d'un brun bronzé, ordinairement moins obscures vers l'extrémité; quelquesois d'un brun rouge de nuances variables; garnies de poils peu épais; prolongées jusqu'au quart ou un peu plus (♀), jusqu'au tiers ou presque jusqu'à la moitié (♂) des élytres ; à troisième article trois fois au moins aussi grand que le deuxième, de moitié environ plus long que le quatrième : le dernier en ovale allongé, plus arqué à son côté externe qu'à l'interne, offrant vers la moitié de sa longueur sa plus grande largeur. Prothorax fortement bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire (presque égale aux deux tiers de ce bord) arquée en devant et plus avancée dans son milieu que les angles, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; élargi en ligne peu courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou aux trois septièmes, ou parfois presque jusqu'à la moitié de ses côtés, rétréci ensuite d'une manière sensiblement sinuée au devant des angles postérieurs, qui, par là, sont à peu près rectangulairement ouverts et assez viss; faiblement plus larges à ces angles qu'à ceux de devant; débordant chacun des angles postérieurs, vers les trois septièmes de sa longueur, d'un cinquième ou d'un quart de la moitié de sa largeur dans ce point ; plus ou moins faiblement bissinué à la base, avec la partie intermédiaire un peu arquée en arrière et à peu près aussi prolongée que les angles; d'un sixième à peine plus large à la base que long sur son milieu; muni sur les côtés d'un rebord très-étroit, tranchant et un peu saillant, surtout dans la première moitié; muni à la base d'un rebord non tranchant, moins étroit sur les côtés que dans son milieu; assez fortement convexe sur le dos, mais moins déclive près des côtés, surtout près du milieu de ceux-ci et vers les angles postérieurs; densement marqué de points assez gros,

donnant chacun naissance à un poil court, fin, peu apparent, (donnant parfois au prothorax, quand l'insecte est frais, une apparence pruineuse ou très-brièvement laineuse) mais souvent usé ou indistinct; ces points souvent peu rapprochés et séparés par des espaces lisses et luisants vers les deux cinquièmes de la ligne médiane, ou laissant une trace lisse sur une partie de cette ligne; souvent noté, de chaque côté de cette ligne, vers les trois cinquièmes de la longueur, d'une fossete plus ou moins prononcée; offrant ordinairement, sur la seconde moitié ou sur le tiers postérieur de la ligne médiane les traces plus ou moins obsolètes d'un léger sillon, et au devant de chaque subsinuosité basilaire celles d'une faible dépression oblique. Ecusson en demi-cercle, de moitié au moins plus large que long ; pointillé. Elytres à peine plus larges en devant que les angles postérieurs du prothorax qu'elles embrassent un peu; élargies d'abord en ligne un peu courbe à partir de l'angle huméral, puis en ligne presque droite jusqu'à la moitié ou un peu plus (?) ou jusqu'aux trois cinquièmes (o') de leur longueur, rétrécies ensuite, fortement sinuées vers les neuf dixièmes, et munies chacune par un prolongement terminé ordinairement en ogive et relevé en rebord à son extrémité et déhiscent avec son pareil; une fois environ plus longues qu'elles sont larges, réunies, dans leur diamètre transversal le plus grand, chez le &, souvent proportionnellement un peu moins longues (?); munies d'un rebord latéral, entièrement visible, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus, en gouttière étroite près des épaules, graduellement élargi et aplani à partir de la moitié jusqu'à l'extrémité du buitième intervalle, tranchant et non dévié dans sa direction jusqu'à ce point; glabres; convexes, mais plus médiocrement sur le dos, peu convexement déclives postérieurement; à neuf stries marquées de points très-rapprochés ou en partie liés, peu distincts postérieurement : la première parallèle à la suture, d'arrière en avant, jusqu'au quart ou au cinquième antérieur, à partir duquel point elle se dirige vers la base en s'éloignant graduellement de la suture, souvent unie à son extrémité antérieure à la deuxième ou à la quatrième : les première, deuxième et troisième, postérieurement subterminales, prolongées jusqu'an rebord épaissi et relevé de l'appendice : les quatrième à septième variablement ou confusément unies et en général progressivement plus courtes : la huitième, presque réduite en devant à une rangée de points, souvent un peu raccourcie, postérieurement non liée à la neuvième; offrant en outre une strie ou rangée striale de points prolongée jusqu'au huitième on au sixième de leur longueur. Intervalles plans ou presque plans,

surtout chez la Q, parfois convexiuscules; pointillés d'une manière parfois peu unie : le huitième, posterieurement relevé en forme de lame ou de tranche graduellement plus saillante, liée et confondue avec le bord postéro-externe de l'appendice terminal, vers le point où se termine le rebord marginal tranchant, c'est-à-dire vers la fin de la sinuosité. Repli souvent à moitié ferrugineux ou d'un brun rougeatre ; ruguleux ; ordinairement canaliculé ; graduellement et à peine rétréci jusqu'à l'origine de l'appendice terminal. Dessous du corps ordinairement d'un bronzé obscur, parfois paré de teintes violatres ou cuivreuses, quelquefois d'un brun rougeatre ou ferrugineux, quand l'insecte n'a pas acquis sa couleur normale; garni, au moins sur le milieu de la poitrine et du ventre, de poils d'un cendré flavescent, et très fins ; offrant sur les côtés de l'antépectus des rides longitudinales assez fines, un peu entremélées, couvrant ces côtés jusqu'au rebord horizontal qui est assez prononcé; assez densement ponctué sur les autres parties pectorales, un peu plus finement et ruguleusement sur le ventre. Menton élargi d'arrière en avant ; tronqué à son bord antérieur ; chargé d'une carène longitudinale médiocre ; ordinairement concave de chaque côté de celle-ci. Prosternum à peine aussi large entre les hanches que les deux cinquiemes de l'une de celle ci; ruguleusement ponctué et à peine rebordé entre ces dernières, puis comprimé, en toit, un peu relevé en pointe vers son extrémité. Postépisternums un peu rétrécis d'avant en arrière; quatre sois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu; densement ponctués. Pieds assez longs; ordinairement d'un bronze obscur; garnis sur les cuisses de poils assez fins, peu épais: jambes antérieures et intermédiaires un peu arquées en dehors vers leur base : les postérieures arquées en sens contraire dans leur milieu. Jambes garnies en dessous de poils plus longs et plus épais d'un roux flave mi-doré. Tarses garnis en dessous de poils fauves (5°) ou d'un fauve cendré ou testacé (9).

Cette espèce paraît habiter les diverses parties de la France. Elle est commune dans plusieurs de nos provinces, surtout dans la zone tempérée de notre pays.

Obs. Elle s'éloigne des H. harpaloides, convexus, striatus, par son prothorax fortement bissinué en devant avec la partie intermédiaire arquée en devant et visiblement plus avancée que les angles, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; de l'H. dryadophilus par son prothorax plus rapproché de la forme d'un cœur tronqué; de ces quatre espèces par son huitième intervalle des élytres

relevé à son extrémité en forme de lame ou de tranche, et par ses élytres terminées par un prolongement, caractère qui l'éloigne facilement de l'H. Ecoffeti.

Indépendamment de ses variations de taille et de teintes, elle en présente d'autres plus ou moins importantes. Nons nous bornerons à signaler les principales. Le prothorax généralement bissinué à la base d'une manière très-visible, avec la partie intermédiaire arquée en arrière et à peu près aussi prolongée que les angles, offre parfois cette partie intermédiaire en ligne à peu près droite, et les angles faiblement dirigés en arrière; il se rapproche ainsi de la forme qu'il présente chez l'H. cordatus. Le prolongement apical des élytres varie de forme et de longueur; parfois il est arqué en dedans, c'est-à-dire échancré en arc longitudinal à son côté interne, d'autres fois en ligne droite; sa figure terminale est subarrondie chez les uns, en ogive ou presque en pointe chez les autres. Ordinairement prolongé d'une manière notable, cet appendice est parfois exceptionnellement presque nul; néanmoins, même dans cet état, l'espèce se distingue encore de l'H. Ecoffeti par ses élytres plus rétrécies et plus fortement sinuées près de leur extrémité; par la saillie plus tranchante et plus longue du huitième intervalle; du cordatus, par son prothorax bissinué à la base; de tous les deux, par la disposition de la première strie ou juxtasuturale et par la ponctuation serrée de ses postépisternums.

Suivant M. Chevrolat qui a visité la collection de Fabricius, à Kiel, l'H. lanipes de l'illustre professeur, serait un autre insecte; malheureusement cette collection remaniée, n'offre plus un degré de certitude bien grand, relativement à l'identité des espèces. Nous avons donc cru devoir suivre l'opinion générale, qui rapporte à cette espèce l'H. lanipes de l'entomologiste danois.

M. Blanchard a fait connaître (1) les premiers états de l'Helops lanipes. Sa larve paraît avoir beaucoup d'analogie avec celle de l'H. cœruleus, ci-devant décrite. Elle est hexapode; a le corps semi-cylindrique; revêtu d'une peau parcheminée, d'un roux flavescent; garni de poils rares et peu distincts; composé outre la tête de douze segments: le premier ou prothoracique, un peu plus grand que les autres: le dernier, terminé par deux crochets (2) cornés, recourbés,

<sup>(1)</sup> Magazin de Zoologie, journal publié par F.-E. Guerin-Méneville, cl. 9. t. 6. 1837, pl. 175. fig. 1 et 2, larve; — fig. 3, nymphe.

<sup>(2)</sup> Ces crochets dont M. Blanchard dit n'avoir pas connu l'usage, servent à faci' liter les divers mouvements de la larve.

d'un flave roux à la base, noirs à l'extrémité; les palpes et les antennes grêles, un peu plus pâles que les autres parties du corps; les mandibules courtes, assez robustes et noires; les pattes disposées par paire, sous chacun des anneaux thoraciques, de la couleur des anten. nes et terminées par un ongle noir.

Cette larve vit sous l'écorce des arbres, se nourrissant également de celle-ci ou de l'aubier. Dans les temps de sècheresse, elle s'enfonce

dans la terre pour y chercher la fratcheur et l'humidité.

Vers l'automne, elle se change en une nymphe d'un blanc jaunâtre, ornée, sur le dos, d'une ligne médiane roussatre; offrant la tête inclinée sur la poitrine; les cuisses dirigées d'une manière obliquement transversale, débordant les côtés du corps, avec les jambes repliées contre elles; les anneaux, jusques et y compris l'avant-dernier, armés chacun d'une pointe de chaque côté: le dernier muni de deux pointes terminales.

Cette nymphe, au bout d'un mois, a passé à l'état d'insecte parfait.

Larve, long. 0m,0300 à 0m,0320 (13 à 141). Nymphe, long. 0m,0180 (81).

- es Base du prothorax en ligne droite ou à peine bissubsinuée.
  - λ Elytres terminées par un prolongement.
- 13. H. cordatus; (German) Küsten. Suballongé; convexe; ordinairement d'un bronzé obscur, en dessus. Prothorax fortement bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée et plus avancée que les angles, quand il est vu en dessus; élargi jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, rétréci ensuite en ligne à peine sinuée; en ligne droite, à la base; convexe ; ponctué, réticuleux près des côtes. Elytres offrant réunies les trois cinquièmes de leur longueur; sinuées près de l'extrémité; terminées par un prolongement, peu divergent avec son pareil; à stries ponetuées : la première, parallèle à la suture d'arrière en avant jusqu'au septième antérieur. Intervalles presque impointillés; plus ou moins sensiblement convexes: le huitième postérieurement relevé en lame et ordinairement confondu avec le bord externe du prolongement.
- o'. Dernier article des antennes un peu plus faiblement arqué à son côté externe; au moins aussi long qu'il est large dans son milieu. Tarses plus densement ciliés; ces cils également médiocrement allongés aux tarses antérieures et intermédiaires : trois premiers articles

des antérieurs et en général moins visiblement les mêmes des intermédiaires garnis de ventouses en dessous : les antérieurs médiocrement : les intermédiaires à peine dilatés : les deuxième et troisième des antérieurs plus larges que longs : les mêmes des intermédiaires plus longs que larges.

Q. Dernier article des antennes un peu plus sensiblement arqué du côté externe; à peine une fois aussi long que large. Tarses moins ciliés et moins garnis de poils en dessous; plus faiblement dilatés.

Helops cordatus, (German) Küsten, Kucf. Europ. 21. 53.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0115 (3 1/2 à  $6^{l}$ ). — Plus grande larg. des élytres  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0056 (1 1/2 à 2 1/2 $^{l}$ ). — Long. des élytres  $0^{m}$ ,0052 à  $0^{m}$ ,0078 (2 1/3 à 3 1/2 $^{l}$ ).

Corps suballongé; convexe; d'un brun bronzé ou d'un brun noir ou noir brun bronzé, plus luisant sur les élytres que sur la tête et sur le prothorax. Tête densement marquée de points donnant chacun naissance à un poil fin, cendré, couché, peu ou point apparent; ruguleuse sur le front ; déprimée sur l'épistome ; à suture frontale arquée en arrière; souvent plus ou moins obsolètement sillonnée entre les yeux. Labre d'un brun bronzé; pointillé; cilié de roux testacé. Palpes d'un brun rougeatre ou d'un brun rouge. Antennes prolongées jusqu'au cinquième (♀) ou un peu plus (♂) des élytres; subfiliformes; d'un brun rouge ou d'un rouge brun, généralement un peu plus claires vers l'extrémité; peu garnies de poils; à troisième article trois fois au moins aussi long que le deuxième, aussi grand que les deux tiers des deux suivants réunis : le dernier moins faiblement arqué au côté externe qu'à l'interne, offrant vers les trois cinquièmes sa plus grande largeur, subarrondi à l'extrémité. Prothorax profondément bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée en devant et visiblement plus avancée que les angles quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; à angles de devant peu vifs; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou un peu plus, rétréci ensuite en ligne presque droite ou faiblement et brièvement sinuée au devant des angles postérieurs, qui sont plus ouverts que l'angle droit, ou à peu près rectangulaires, suivant que la sinuosité est indistincte ou plus ou moins marquée; un peu plus large aux angles postérieurs qu'à ceux de devant; débordant les angles postérieurs, dans son diamètre transversal le plus grand, d'un septième environ de la moitié de sa

largeur dans ce point; tronqué en ligne droite à la base; muni sur les côtés d'un rebord aussi étroit et aussi peu saillant que le basilaire : d'un cinquième ou d'un sixième plus large à la base qu'il est long sur son milieu; assez fortement et régulièrement convexe, ou à peine moins déclive près des côtés; densement ponctué, réticuleux entre la dos et les bords latéraux; offrant généralement, sur la ligne médiane, une trace lisse, imponctuée, raccourcie à ses extrémités; offrant parfois les traces plus ou moins indistinctes d'une légère fossette, près du milieu des bords latéraux, et d'une autre, au devant de chaque sixième externe de la base; glabre ou paraissant tel. Ecusson presque en demicercle élargi, terminé par une petite pointe; deux fois au moins aussi large qu'il est long; superficiellement ou presque impointillé; ordinairement moins fonce que le prothorax. Elytres faiblement plus larges en devant que les angles du prothorax qu'elles embrassent un peu; élargies ensuite en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié (2) ou en ligne presque droite jusqu'aux trois cinquièmes (o") de leur longueur, rétrécies ensuite, plus ou moins sinuées vers les neuf dixièmes et terminées chacune par un prolongement plus ou moins prononcé subarrondi ou en pointe très obtuse et ordinairement peu déhiscent avec son pareil; offrant dans leur diamètre transversal le plus grand les trois cinquièmes environ de leur longueur; munies d'un rebord latéral entièrement visible, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus, en gouttière très-étroite près des épaules, graduellement élargi et aplani à partir de la moitié jusques vers l'extrémité du huitième intervalle, tranchant et non dévié de sa direction jusqu'à ce point; glabres; convexes mais plus médiocrement sur le dos, peu convexement déclives postérieurement; à neuf stries marquées de points trèsrapprochés ou en partie liés, peu distincts postérieurement : la première, commençant à s'écarter de la suture en se dirigeant d'arrière en avant vers la base, vers le sixième ou le septième seulement de sa longueur, point vers lequel elle se courbe assez brusquement en dehors, ordinairement unie en devant à la deuxième : les première et deuxième au moins, postérieurement subterminales, prolongées jusqu'au rebord caréné de l'appendice : les troisième à septième variablement unies : la huitième, réduite en devant à une rangée de points et non avancée jusqu'à la base : la neuvième ou marginale, presque imponctuée dans sa seconde moitié. Intervalles plus ou moins convexes en devant, souvent plus convexes postérieurement, d'autres fois d'une manière presque égale sur toute leur longueur; un peu crénelés surtout en devant par les points des stries; presque imperceptiblement

pointillés, parfois légèrement ridés : le huitième postérieurement relevé en forme de tranche ou de lame, lié au rebord postéro-externe de l'appendice terminal, ordinairement en carène et confondu avec ce rebord, rarement paraissant incomplètement lié à lui et prolongé jusqu'au deuxième intervalle. Repli ordinairement d'une teinte ferrugineuse à son bord interne; rétréci postérieurement. Dessous du corps ordinairement d'un bronzé obscur ou d'un brun bronzé, souvent d'une teinte plus claire, surtout sur les côtés de l'antépectus; garni sur ses parties sternales, au moins, et sur le ventre, de poils fins, courts, cendrés, parfois peu apparents; marqué sur les côtés de l'antépectus de rides longitudinales assez fines et un peu sinueuses : ces rides convrant ces côtés jusqu'au rebord horizontal qui est peu développé et transversalement garni de rides plus légères; peu densement ponctué sur les autres parties pectorales; plus densement et ruguleusement sur le ventre. Menton un peu élargi d'arrière en avant ; à carène rétrécie d'arrière en avant; à peu près tronqué à son bord antérieur. Prosternum à peine plus large entre les hanches que le tiers de la largeur de l'une de cellesci, comprimé après elles et relevé un peu en pointe à son extrémité, rebordé et pubescent entre les hanches. Postépisternums presque parallèles; trois fois ou un peu plus aussi longs qu'ils sont larges. Pieds assez longs; ordinairement d'un bronzé obscur ou d'un brun bronzé, avec les tarses moins foncés ou plus rougeatres, quelquefois d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou d'un rouge fauve-brunâtre; garnis sur les cuisses de poils assez fins : jambes droites : jambes et tarses garnis en dessous de poils plus longs et plus épais, ordinairement d'un flave mi·doré (♂) ou d'un cendré flavescent (♀).

Cette espèce habite diverses parties de la France. On la trouve dans les montagnes du Lyonnais, dans le Bugey, dans les Alpes, etc.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec l'H. lanipes. Elle s'en éloigne par une taille généralement moins avantageuse; par une teinte ordinairement plus obscure en dessus; par ses antennes un peu moins longues; son prothorax plus faiblement sinué sur les côtés près des angles postérieurs, moins fortement rebordé, à peine ou non moins déclive près des bords latéraux que sur le reste de sa surface; par ses élytres proportionnellement plus larges dans leur diamètre transversal le plus grand, munies d'un prolongement généralement moins prononcé, par ses intervalles plus ou moins convexes, presque imperceptiblement pointillés, par le huitième intervalle moins saillant à son extrêmité. Elle s'en distingue surtout par son prothorax tronqué en

ligne droite, à la base, plus ou moins visiblement réticuleux entre le dos et les côtés; par la strie juxta-suturale ne commençant à s'écarter de la suture que vers le septième de la longueur, se courbant ensuite brusquement en dehors; par les postépisternums ponctués seulement dans leur partie longitudinalement médiaire.

Outre les variations de taille et de couleur, cette espèce subit diverses modifications, dans son prothorax plus ou moins sensiblement sinué sur les côtés près des angles postérieurs, offrant rarement les traces d'un angle tres-ouvert ou d'une subsinuosité vers chaque cinquième externe de la base, quelquefois sensiblement moins déclive près des bords latéraux; dans le plus ou moins de convexité des intervalles de ses élytres et surtout dans l'appendice ou prolongement qui les termine. Parsois ce dernier est proportionnellement aussi allongé que chez l'H. lanipes, d'autres sois il est réduit à un état plus ou moins rudimentaire : dans le premier cas, la sinuosité subterminale des côtés du prothorax est plus ou moins prononcée: dans le second, elle est souvent à peine marquée. Le huitième intervalle, relevé à son extrémité en forme de lame ou de carène, tantôt s'unit au rebord externe dans un point plus ou moins rapproché du milieu de la sinuosité, et reste ensuite confondu avec le rebord apical jusqu'à l'angle sutural; tantôt se lie au rebord externe presque à l'extrémité de celui-ci, c'està-dire dans un point plus éloigné du milieu de la sinuosité. Quelquefois, quoique rarement, au lieu de se confondre avec le rebord apical, il semble en rester un peu indépendant, et se prolonger ainsi jusqu'à l'extrémité du deuxième intervalle.

Malgré ces variations, l'H. cordatus se distingue facilement du lanipes à l'aide des caractères indiqués, et par ses jambes droites. Le o, par ses tarses intermédiaires brièvement ciliés, ne peut d'ailleurs être confondu avec celui de l'espèce précédente.

- λλ Elytres non terminées par un prolongement.
  - μ Antépectus muni sur les côtés d'un rebord horizontal assez large. Prothorax fortement bissinué à son bord antérieur avec la partie médiaire plus avancée que les angles: les postérieurs, notablement plus ouverts que l'angle droit.
- 14. II. assimilis; (Dejean). Suballongé; d'un noir brun ou brun noir, métallique ou verdâtre, en dessus. Prothorax fortement bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée en devant et plus avancée que les angles, vu en dessus; arqué en dehors sur les côtés, à peine plus large en arrière qu'en devant; à angles postérieurs ouverts; tronqué en ligne droite

à la base; convexe, mais moins déclive près des côtés; ponctué. Elytres offrant vers le milieu leur plus grande largeur; de trois cinquièmes plus longues que larges; à stries étroites, légères, assez finement ponctuées: la huitième, avancée jusqu'd la base. Intervalles superficiellement pointillés; plans: le huitième, postérieurement convexiuscule et lié au rebord apieal. Prosternum comprimé et faiblement déclive après les hanches.

- or. Dernier article des antennes plus long que le précédent; de trois quarts au moins plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires ciliés et garnis en dessous d'espèces de ventouses; dilatés: les antérieurs à peu près aussi larges que l'extrémité de la jambe: les intermédiaires un peu moins larges: les deuxième et troisième des antérieurs et intermédiaires plus larges que longs, élargis en ligne courbe d'arrière en avant.
- Q. Dernier article des antennes à peine plus long que le précédent; de deux tiers plus long que large. Tarses peu ciliés et moins densement garnis de poils en dessous : les deuxième et troisième des antérieurs cordiformes, peu dilatés : les mêmes des intermédiaires peu ou point dilatés : le deuxième de ceux-ci, plus long que large.

Helops assimilis, (Dejean), Catal. (1833) p. 209. — Id. (1837) p. 231. — Gaubil, Catal. p. 224. — Küsten, Kaef. Europ. 21. 36.

Helops olea, (Chevrolat) (Gaubil), Catal. p. 234. (type.)

Helops convexicollis, (Спечноват) (GAUBIL), Catal. p. 224. (type.) — Küsten, Keef. Europ. 24. 34.

Helops anco-niger, Kaef. Europ. 21. 35.

Long.  $0^{m}$ ,0067 à  $0^{m}$ ,0112 (3 à  $5^{l}$ ). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0029 à  $0^{m}$ ,0048 (1 1/4 à 2  $1/8^{l}$ ). — Long. des élytres  $0^{m}$ ,0045 à  $0^{m}$ 0072 (2 à 3  $1/4^{l}$ ).

Corps suballongé; médiocrement convexe sur les élytres; ordinairement d'un noir brun ou d'un brun noir, à resset métallique, verdâtre ou bronzé verdâtre sur les élytres; quelquesois brun. Tête assez densement ou densement ponctuée, un peu plus sinement sur l'épistome que sur le front; déprimée sur le premier; à suture frontale arquée en arrière; ordinairement marquée d'une légère sossette sur le milieu du front. Labre noir, parsois d'un rouge testacé; cilié de roux sauve. Antennes d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunâtre; prolongées environ jusqu'au quart (?) ou au tiers (o') de la longueur; grossissant

- UU

très-faiblement vers l'extrémité; à troisième article trois fois aussi grand que le deuxième, d'un quart ou d'un tiers plus long que le quatrième: le dernier, ovalaire, offrant vers les deux tiers sa plus grande largeur, moins arqué au côté externe qu'à l'interne. Prothorax profondément bissinué en devant, avec la partie intermédiaire arquée en devant et notablement plus avancée que les angles, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus : cette partie parfois subéchancrée dans son milieu; médiocrement arqué en dehors sur les côtés, c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou aux trois septièmes, puis rétréci en ligne moins courbe et non sinuée; à angles postérieurs souvent émoussés, et notablement plus ouverts que l'angle droit; à peine plus large ou parfois à peine aussi large à ceux-ci qu'aux antérieurs, qui sont un peu inclinés et peu vifs; d'un sixième plus large dans son diamètre transversal le plus grand qu'à la base; d'un quart environ plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu; tronqué en ligne droite à son bord postérieur; muni sur les côtés, ainsi qu'à la base, d'un rebord étroit et non saillant; convexe, mais moins déclive ou longitudinalement un peu déprimé près des côtés, depuis le tiers ou les deux cinquièmes de sa longueur, jusques près des angles postérieurs; marqué de points plus fins et moins serrés sur le dos que sur les côtés de celui-ci : ces points, séparés par des intervalles lisses, offrent parfois entre le dos et les côtés une très-légère tendance à la réticulation ; ordinairement de la couleur de la tête, c'est-à-dire moins verdatre ou parfois d'un reslet moins métallique que les élytres. Ecusson en triangle une fois environ plus large que long; pointillé. Elytres graduellement et faiblement élargies jusques vers la moitié de leur longueur, peu rétrécies ensuite jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; subsinuées près de l'extrémité; de trois cinquièmes plus longues qu'elles sont larges, prises ensemble, dans leur diamètre transversal le plus grand; munies d'un rebord latéral ni interrompu ni dévié de sa direction, tranchant jusqu'au point où le huitième intervalle se lie à lui, subhorizontal ou peu relevé en gouttière étroite, à peine élargi après sa moitié, à peu près entièrement visible quand l'insecte est vu en dessus, si ce n'est vers la moitié de sa longueur; très-médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés, et plus faiblement à leur partie postérieure depuis les trois cinquièmes de leur longueur; à stries étroites, ponctuées ou presque formées de points petits ou assez petits, ovalaires, en partie presque liés, séparés par des intervalles moins grands que leur diamètre (quarante-cinq à soixante-cinq de ces points sur la quatrième strie) : ces points ne crénelant pas les intervalles : la première strie presque parallèle à la suture d'arrière en avant jusqu'au cinquième antérieur, à partir duquel point elle se dirige graduellement en dehors : la huitième avancée ordinairement jusqu'à la base, en s'incourbant et se liant à la septième: la deuxième postérieurement unie à la septième: les cinquième et sixième ou quatrième et cinquième variablement plus courtes, offrant une strie juxta-suturale rudimentaire ou une rangée striale de points, prolongée jusqu'au septième de la longueur ou environ. Intervalles très-finement ou superficiellement pointillés; plans, et souvent de manière à paraître légèrement relevés vers les stries et à rendre la convexité des étuis légèrement polygonale : le huitième, rétréci et subconvexe à sa partie postérieure et lié au rebord apical à l'extrémité de la sinuosité. Repli ridé, très-étroit en se rapprochant de l'angle sutural. Dessous du corps glabre; brun ou d'un brun noirâtre un peu métallique, parfois d'un brun rougeatre; marqué de rides un peu embrouillées ou subréticuleux sur les côtés des hanches antérieures, finement ruguleux près des côtés de l'antépectus, qui sont munis d'un rebord horizontal assez large et noté de raies obliques; peu densement et assez finement ponctué sur la partie antéro-médiaire de l'antépectus et sur les autres parties pectorales, un peu plus finement et plus densement sur le ventre, ruguleux sur celui-ci. Prosternum de deux cinquièmes à peine aussi large entre les hanches que l'une de celles-ci, presque graduellement et assez faiblement déclive et comprimé après ces dernières, peu ou point relevé en pointe à son extrémité; rayé, entre les hanches, d'une ligne près de chacun de ses bords, ordinairement rayé en outre d'une ligne médiaire ou d'un léger sillon. Postépisternums peu densement ou parcimonieusement ponctués; parallèles; trois fois à trois fois et demie aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds assez allongés; ordinairement bruns ou d'un brun noir, un peu métallique, généralement plus foncés sur les cuisses que sur les jambes et les tarses, quelquefois d'une teinte plus claire: jambes et tarses garnis en dessous de poils flavescents, mi-dorés: premier article des tarses postérieurs à peu pres aussi long que les deux suivants réunis, à peine aussi long que le dernier.

Cette espèce est principalement méridionale. Je l'ai prise sur le mûrier, l'olivier, le figuier et quelques autres arbres; on la rencontre,

mais plus rarement, dans les environs de Lyon.

Obs. Elle se distingue des H. harpaloides, convexus et striatus, par son prothorax fortement bissinué en devant, avec la partie médiaire

-100

très-visiblement plus avancée que les angles, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus; des H. dryadophilus, Ecoffeti et lanipes, par son prothorax en ligne droite à la base; de l'H. cordatus par ses élytres non prolongées à leur extrémité, par le huitième intervalle des étuis non relevé postérieurement en forme de lame; de toutes ces espèces, par les angles postérieurs de son prothorax notablement ouverts, et souvent émoussés, et par la forme de son prosternum.

Cette espèce, comme les autres, montre des variations plus ou moins sensibles. Sous le rapport de la taille, elle présente des différences assez grandes, suivant les individus. Sous le rapport de la couleur, elle n'offre presque jamais ces teintes rougeatres qui accusent un développement incomplet de la matière colorante, néanmoins les nuances du corps sont loin d'être toujours les mêmes. Ainsi, quelque-fois le restet métallique est à peine sensible, surtout sur la tête et sur le prothorax; d'autres fois au contraire il est plus ou moins prononcé, et dans ce cas il varie du brun-noir ou du noir-brun au bronzé ou au verdâtre. Le prothorax offre les sinuosités de son bord antérieur rapprochées des angles, soit vers chaque septième externe de ce bord : la partie intermédiaire ou arquée de devant, est tantôt entière, tantôt entaillée plus ou moins sensiblement dans son milieu; les angles postérieurs, souvent émoussés, sont d'autres fois assez vifs; la base est soit tronquée en ligne droite, spit un peu arquée en devant. Les élytres affectent dans la disposition de leurs stries et dans la surface des intervalles des modifications plus sensibles; les troisième à sixième stries s'unissent d'une manière très-variable; tantôt les troisième et sixième se lient à leur extrémité, en enclosant les quatrième et cinquième, soit libres, soit unies l'une à l'autre, ou chacune à leur voisine; tantôt la troisième se lie à la quatrième et la cinquième à la sixième; la huitième s'avance généralement jusqu'à la base, en s'incourbant vers la septième, à laquelle elle se lie; très-rarement elle est raccourcie en devant. Les intervalles des élytres sont ordinairement plans ou à peine convexiuscules; d'autres fois au contraire ils sont légèrement relevés vers les stries et très-faiblement concaves dans leur milieu; ils donnent par là un aspect un peu polygonique à la convexité des élytres. Ces modifications, dues évidemment à la manière plus ou moins rapide avec laquelle les étuis se sont desséchés, paraissent principalement avoir porté M. le docteur Küster à constituer deux autres espèces aux dépens de celle-ci. Malheureusement le naturaliste allemand a eu sous les yeux peu d'individus de notre H. assimilis, et il a été tenté de prendre pour caractères spécifiques ou constants, des

variations fugitives, qui constituent à peine des variétés. Plus heureux que lui, nous avons eu à notre disposition deux à trois cents de ces insectes, et nous avons pu reconnaître les limites assez restreintes où s'arrêtent les variations de l'espèce. I.'H. assimilis présente dans son prosternum comprimé, après les hanches, en une lame graduellement et peu déclive, un cachet particulier, qui le distingue de tous ceux ayant quelque analogie avec lui. Il eût suffi à M. le docteur Küster d'examiner cette pièce, dont il a négligé généralement d'étudier la forme, pour le faire hésiter à donner comme espèces ses H. convexicollis et aneo-niger. On verra, du reste, par les trois descriptions latines ci-jointes, sur quelles faibles différences reposent les marques distinctives de ces fausses espèces:

H. assimilis. (Dejean), Ovato-oblongus, piceus, æneo micans, nitidus; antennis pedibusque piceo-rufis; thorace transverso, convexo, utrinque late impresso, dense punctato, lateribus rotundato, angulis anticis prominulis, posticis obtusis, subrotundatis; elytris oblongo-ovatis, convexis, punctato-striatis; interstitiis planis, punctulatis, sutura elevatiuscula. Long. 3\cdot 1/2 \(\frac{1}{2}\) \(

Küst. Kacf. Europ. 21. 36.

H. Convexicollis, (Chevrolat.). Ovato-elongatus, aneo-niger, nitidus, convexus, antennis, palpis, pedibusque rufo-piceis, thorace convexo, dense punctato, lateribus rotundato, angulis posticis obtusis, elytris punctato-striatis, striis subelevatis, interstitiis concaviusculis, obsolete punctatis.

— Long. 5<sup>1</sup>. — Larg. 2<sup>1</sup>.

Küsт. Kaef. Europ. 21. 34.

H. wenco-niger. Elongatus, convexus, nitidus, wneo-niger; antennis palpisque fusco-rufis, pedibus rufo-piceis; thorace subquadrato, convexo, dense punctato, lateribus rotundato, angulis posticis obtusis; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, dense punctulatis. Long. 4<sup>1</sup> 1/4 à 4<sup>1</sup> 3/4. Larg. 1<sup>1</sup> 1/2 à 2<sup>1</sup> 3/5.

Küst. Kaef. Europ. 21. 35.

 $\mu\mu$  Antépectus à peu près sans rebord horizontal sur les côtés.

Angles postérieurs du prothorax un peu embrassés par la base des élytres.

Prothorax visiblement plus large à la base qu'en devant; plus large que long; fortement bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée en devant et plus avancée que les angles.

H. Foudrasti. Oblong; convexe; d'un noir brun ou brun noir, un peu métallique. Prothorax bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire arquée en devant et plus avancée que les angles. Elargi jusqu'aux trois septièmes environ, rétréci ensuite d'une manière sinuée; à angles postérieurs peu ouverts; un peu plus large en arrière qu'en devant; en ligne presque droite à la base; plus large que long; convexe, mais moins déclive latéralement; ponctué, réticuleux, ou presque réticuleux près des côtés. Elytres ovaluires, offrant vers le milieu leur plus grande largeur; de trois cinquièmes plus longues que larges; régulièrement convexes; a stries ponctuées, un peu crénelées dans leur moitié antérieure. Intervalles plans ou à peine convexiuscules; finement ou superficiellement pointillés; le huitième souvent lié au rebord apical. Prosternum caréné après les hanches et relevé en pointe à son extrémité.

Long.  $0^{m}$ ,0090 à  $0^{m}$ ,0100 (4 à 4 1/2<sup>i</sup>). — Plus grande largeur des élytres,  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0045 (1 1/2 à 2<sup>i</sup>). — Long. des élytres,  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0067 (2 1/2 à 3<sup>i</sup>).

Corps oblong ou ovalairement suballongé; convexe; d'un brun noir ou brun de poix, un peu métallique et luisant en dessus. Tête marquée de points ronds, au moins aussi épais et aussi gros sur l'épistome que sur le front; déprimée sur l'épistome; creusée sur la suture frontale d'un sillon médiocrement profond, arqué en arrière. Labre transverse; pointillé; brun, parfois d'un brun rouge, testacé, cilié de roux testacé. Palpes bruns, d'un brun rouge ou rouge testacé brunatre. Antennes d'un brun rouge ou d'un rouge testacé; garnies de poils fins, d'un cendré roussatre; prolongées environ jusqu'au quart des élytres; à troisième article trois fois aussi grand que le deuxième; d'un quart plus grand que le quatrième. Prothorax bissinuément arqué en devant, à son bord antérieur, c'est-à-dire offrant une sinuosité postoculaire près de chacun des angles antérieurs, avec la partie intermédiaire arquée en devant, et plus avancée que les angles quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; à angles antérieurs un peu moins émoussés; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou aux trois septièmes; rétréci ensuite en formant une faible sinuosité près des angles postérieurs, qui par la sont peu ou parfois presque rectangulairement ouverts et non émoussés; un peu plus large aux angles postérieurs qu'à ceux de devant; d'un cinquième environ plus large vers les deux cinquièmes de sa longueur qu'à son bord postérieur; tronqué, en ligne droite à la base, ou tronqué en ligne droite sur les trois cinquièmes de celle-ci, avec les angles postérieurs faiblement dirigés en arrière, muni sur les côtés et à la base d'un rebord également étroit et peu saillant ; à peine plus large à la base que long sur son milieu; assez fortement convexe sur le dos, moins déclive de chaque côté de celui-ci, vers le milieu de sa longueur, ou déclive en ligne peu courbe ou presque droite, à peu près uniforme jusqu'au rebord latéral, moins fortement et plus régulièrement convexe vers la base; marqué de points moins serrés sur le dos et près des bords latéraux, réticuleux ou presque réticuleux au moins entre ces deux points; offrant parfois sur la ligne médiane, vers le tiers de la longueur, une trace lisse, imponctuée, de largeur irrégulière et variable, souvent nulle ou presque nulle; creusé d'une fossette près du milieu de chaque bord latéral, et rarement d'une autre entre celle-ci et le dos; noté d'une fossette plus légère, plus ou moins apparente, près de la base, entre le milieu de celle-ci et chaque angle postérieur; d'un brun noir ou d'un brun de poix, et rarement d'un brun légèrement roussatre. Ecusson une fois au moins plus large qu'il est long; tantôt presque en demi-cercle élargi, tantôt en triangle à côtés subcurvilignes; parcimonieusement pointillé, ordinairement un peu saillant sur la ligne médiane; généralement d'un rouge brun ou brunâtre. Elytres saiblement plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs qu'elles embrassent un peu; ovales-oblongues, c'est-à-dire régulièrement élargies en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié de leur largeur, rétrécies ensuite à partir de ce point, un peu obtuses à leur extrémilé, peu ou point sinuées près de celle-ci; de trois cinquièmes environ plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu, prises ensemble; munies d'un rebord latéral non dévié, un peu déclive, tranchant sans interruption jusqu'à l'extrémité, et entièrement visible quand l'insecte est examiné en dessus; convexes, c'est-à-dire peu fortement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés et moins fortement à leur partie postérieure à partir des trois cinquièmes de leur longueur; assez souvent un peu moins foncées ou moins obscures que le prothorax ; à neuf stries ponctuées, parfois presque réduites en devant à des rangées striales de points (environ cinquante de ces points sur la quatrième), graduellement plus prononcées postérieurement : les points, très-visibles en devant, plus longs que larges, et crénelant un peu les stries, graduellement peu ou points distincts vers l'extrémité: les première et troisième stries subterminales, les deuxième

-100

ou troisième liées l'une ou l'autre à la septième : les quatrième et cinquième plus courtes, prolongées seulement jusqu'aux sept huitièmes environ et postérieurement unies : la huitième n'aboutissant pas ordinairement à la base, un peu plus courte que les quatrième et cinquième et postérieurement; offrant près de la suture une rangée de points prolongés jusqu'au sixième ou presque jusqu'au cinquième de leur longueur. Intervalles plans ou à peine convexiuscules ; lisses, superficiellement pointillés, ou marqués de très-petits points, séparés les uns des autres par des espaces environ quatre fois aussi grands que leur diamètre : le huitième, tantôt graduellement subconvexe ou relevé à partir des sept huitièmes, et lié au rebord apical, tantôt isole de celui-ci, ou paraissant se prolonger jusqu'au deuxième ou premier intervalle. Repli ruguleux; prolongé, en se rétrécissant graduellement, jusqu'à l'angle sutural. Dessous du corps d'un brun noir, brun ou d'un brun rouge; rayé, sur les côtés de l'antépectus, de rides ou de sillons étroits et longitudinaux, laissant lisse ou parcimonieusement pointillé le bord externe qui est à peu près sans rebord; presque réticuleusement ponctué sur la partie antéro-médiaire du même arceau; ponctué sur les autres parties pectorales, moins densement sur les côtés de la ligne médiane que sur les postépisternums; finement ponctué et presque ruguleusement sur le ventre : ces points donnant naissance à un poil sin, très-court, presque indistinct. Prosternum longitudinalement arqué; parallèle entre les hanches et à peine plus large que le tiers de l'une de celles-ci, plan, assez finement ponctué et rayé d'une ou de trois lignes entre elles, en toit ou en carene après celles-ci et relevé un peu en pointe à son extrémité. Postépisternums peu rétrécis d'avant en arrière, quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu; couvert de points confluents, ou presque réticuleusement ponctué, avec les côtés ou du moins l'interne lisse. Pieds bruns ou d'un brun noir, avec les tarses moins obscurs; parfois d'un rouge brun ou d'un rouge ferrugineux : cuisses ponctuées, garnies, surtout près de l'arête inférieure, de poils fins, d'un flave teslacé: jambes et tarses garnis en dessous de poils soyeux, d'un flave mi-dore.

Cette espèce se trouve dans les environs de Marseille et dans divers autres lieux de notre ancienne Provence. Elle a été prise également dans les environs d'Allevard par notre célèbre entomologiste M. Foudras, mon maître et mon ami.

Obs. Elle se distingue des H. harpaloides, convexus et striatus, par

son prothorax bissinué en devant, avec la partie intermédiaire plus avancée que les angles; en ligne presque droite à la base; des H. dryadophilus et Ecoffeti, par ce dernier caractère; par son prothorax réliculeux ou presque réticuleux près des côtés; par son antépectus à peu près sans rebord et surtout sans rebord horizontal; des H. lanipes et cordatus par ses élytres non prolongées à l'extrémité; de l'H. assimilis, par son prothorax rétréci d'une manière sinuée, après la moitié de sa longueur, à angles postérieurs peu ouverts ou presque rectangulaires, moins étroit à la base, réticuleux ou presque réticuleux en dessus près des côtés; par son antépectus à peu près sans rebord; par la forme de son prosternum.

Elle offre des variations dans la teinte des diverses parties du corps, surtout des antennes et des pieds; dans son prothorax offrant tantôt vers les deux cinquièmes, tantôt près de la moitié sa plus grande largeur, soit presque droit à la base, soit avec les angles très-faiblement dirigés en arrière à partir de chaque cinquième externe du bord postérieur, parfois presque entièrement réticuleux en dessus, d'autres fois n'offrant que près des côtés soit une réticulation évidente, soit une tendance prononcée à la réticulation, offrant parfois une fossette supplémentaire entre la ligne médiane et la fossette voisine des bords latéraux. L'écusson est tantôt à côtés plus ou moins curvilignes et sinués près de l'extrémité, qui, par là, se termine en pointe, tantôt presque en demi-cercle élargi; souvent il a une saillie ou carène longitudinale médiaire plus ou moins apparente, d'autres fois indistincle. Les stries des élytres sont plus ou moins faibles en devant : les troisième et sixième s'unissent d'une manière variable : la huitième ne s'avance pas jusqu'à la base. Les intervalles sont tantôt plans à peu près sur toute leur longueur, tantôt plus ou moins subconvexes postérieurement : le huitième, généralement si caractéristique chez les Hélops, est tantôt graduellement un peu saillant ou relevé presque en forme de lame, et lié alors au rebord apical avec lequel il se confond, tantôt isolé de celui-ci, soit graduellement affaibli jusqu'au rebord apical, soit paraissant se prolonger parallèlement à ce rebord auquel il est souvent plus ou moins intimement uni, pour se lier avec le deuxième ou avec le premier intervalle.

- ξξ. Prothorax aussi large au-devant qu'à la base.
  - o. Prothorax plus large que long; tronqué ou bissinueusement tronqué à son bord antérieur ; sinué sur les côtés au-devant des angles postérieurs.
- 16. H. Genel; (Dejean) Géné. Oblong; assez faiblement convexe;

ordinairement brun; à très-léger reflet métallique, en dessus. Prothorax tronqué ou légèrement bissubsinué à son bord antérieur, avec les angles à peine avancés, quand il est vu en dessus; élargi jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, rétréci ensuite d'une manière sinuée; tronqué ou à peine bissubsinué à la base; rebordé; finement et peu densement ponctué. Elytres élargies presque en ligne droite jusques vers les trois cinquièmes; offrant en largeur les trois cinquièmes de leur longueur; sinuées près de l'extrémité; à rebord non dévié et visible en dessus; à stries étroites et ponctuées: la première, un peu anguleuse vers le cinquième de la longueur. Intervalles à peu près impointillés; presque plans, rétrécis et subconvexes postérieurement: le huitième lié au rebord apical.

- O' Dernier article des antennes de deux tiers plus long qu'il est large dans son milieu. Tarses faiblement ciliés; non garnis de ventouses en dessous : trois premiers articles des antérieurs à peine dilatés : ces deuxième et troisième, non cordiformes, élargis d'arrière en avant.
- Q. Dernier article des antennes d'un tiers plus large qu'il est long dans son milieu. Tarses non dilatés.

Helops Genei, (Dejean) Géné, De quibusd. insect. Sardin. etc. in Memor. dell. Accad. delle Scienze di Torino, 2º série, t. 4. (1839) 5. 74. pl. 4. fig. 20. — Gaubil, Catal. p. 273.

Long.  $0^{m}$ ,0072 à  $0^{m}$ 0090 (3 1/3 à 4<sup>1</sup>). — Plus grande largeur des élytres  $0^{m}$ ,0028 à  $0^{m}$ ,0036 (1 1/4 à 1 2/3<sup>1</sup>). — Long. des élytres  $0^{m}$ ,0052 à  $0^{m}$ ,0059 (2 1/3 à 2 2/3<sup>1</sup>).

Corps oblong; très-médiocrement ou assez faiblement convexe; ordinairement brun ou d'un brun noir luisant et très-légèrement à reflet
métallique, en dessus; souvent d'un brun rouge ou d'un rouge brun
ou brunâtre, suivant que la matière colorante a plus ou moins fait
défaut. Tête marquée sur le front de points ronds médiocrement ou
peu serrés; plus finement et plus densement ponctuée sur l'épistome,
et surtout sur sa partie postérieure; à suture frontale profondément
sillonnée, en arc dirigé en arrière; déprimée sur la partie postérieure
de l'épistome et sur la partie antérieure du front qui est ordinairement un peu relevée, surtout sur les côtés; obsolètement sillonnée
transversalement entre le front et la partie postérieure. Labre brun,
fauve ou d'un rouge brun, cilié de fauve roux. Palpes variant du brun
rougeâtre au rouge testacé. Antennes prolongées jusqu'au cinquième
(2) ou jusqu'au quart (5) des élytres; d'un rouge testacé ordinaire-

ment plus clair à l'extrémité qu'à la base; peu garnies de poil; grossissant un peu vers l'extrémité; à troisième article trois fois environ aussi long que le deuxième, d'un tiers ou de moitié plus grand que le quatrième : le dernier, ovalaire, plus arqué au côté externe qu'à l'interne, offrant vers la moitié sa plus grande largeur. Prothorax tronqué à peu près en ligne droite à son bord antérieur, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, ou plutôt offrant derrière chaque œil une faible dépression simulant une légère sinuosité et faisant parattre, par là, les angles antérieurs à peine saillants; élargi jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, en ligne d'abord presque droite ou à peine subsinuée près de l'angle, rétréci, à partir des trois septièmes, d'une manière sinuée, presque parallèle sur le dernier quart de sa longueur; à angles postérieurs rendus, par là, rectangulaires et vifs; à peu près aussi large à ces angles qu'à ceux de devant; d'un sixième ou d'un cinquième plus large dans son diamètre transversal le plus grand qu'à la base; en ligne à peu près droite à celle-ci, offrant souvent les traces presque insensibles d'une très-légère subsinuosité vers chaque cinquième ou sixième externe de ladite base; muni à cette dernière et sur les côtés d'un rebord très étroit, un peu moins tranchant et moins saillant au bord postérieur que latéralement; près de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu; médiocrement ou très-médiocrement convexe; marqués de points peu rapprochés plus petits et plus superficiels sur le dos, moins distants et plus prononcés entre celui-ci et les côtés : ces points séparés par des intervalles unis; ordinairement noté d'une fossette légère près des bords latéraux, vers le milieu de leur longueur, et paraissant alors, par là, plus faiblement déclivé ou subdéprimé dans ce point; souvent marqué, entre cette dépression et la ligne médiane, d'une autre fossette ou dépression légère, située à peu près sur la même ligne transversale; offrant parfois au devant de chaque subsinuosité basilaire une légère fossette qui contribue à former cette subsinuosité ou qui la rend moins indistincte; montrant enfin sur le dernier tiers ou les deux derniers cinquièmes de la ligne médiane une légère dépression longitudinale ou un sillon plus ou moins obsolète et parfois indistinct. Ecusson presque en demi-cercle un peu élargi; ordinairement d'une teinte un peu moins obscure ; impointillé. Elytres faiblement plus larges en devant que les angles postérieurs du prothorax qu'elles embrassent un peu; élargies en ligne d'abord un peu courbe, puis à peu près droite, jusqu'aux quatre septièmes ou aux trois cinquièmes de leur longueur, en ogive obtuse postérieurement; subsinuées près de leur extrémité; offrant

dans leur diamètre transversal le plus grand, prises ensemble, les trois cinquièmes de leur longueur; munies d'un rebord latéral, plus ou moins entièrement visible quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, parfois peu distinct vers les deux cinquiemes : ce rebord graduellement un peu élargi et aplani, depuis le milieu jusqu'au point où le huitième intervalle se lie au rebord apical, tranchant depuis les épaules jusqu'à ce point ; médiocrement ou très-médiocrement convexes, surtout sur le dos, peu fortement et peu convexement déclives à leur partie postérieure, à partir des trois cinquièmes de leur longueur; à stries étroites, marquées de points très-apparents, les crénelant un peu de chaque côté et en partie contigus longitudinalement, en devant, graduellement peu distincts et ne les débordant pas ou les débordant à peine, à leur extrémité (environ cinquante à soixante sur la quatrième) : la première, ordinairement un peu dirigée du côté externe et s'éloignant graduellement de la suture et en formant un angle très-ouvert, depuis le cinquième de la longueur jusqu'à la base, habituellement liée à la deuxième à la partie antérieure : les troisième et quatrième, cinquième et sixième, souvent unies aussi par paire, en devant; les première et deuxième, subterminales postérieurement: la deuxième ordinairement liée à la septième : la troisième à la sixième : la quatrième à la cinquième, mais ces quatre dernières parfois variablement unies : la huitième, presque réduite en devant à une rangée de points et ordinairement non prolongée jusqu'à la base, liée ou presque liée postérieurement à la neuvième, et moins prolongée que la troisième ; offrant une rangée striale de points , rudimentaire , prolongée jusqu'au sixième de la longueur. Intervalles impointillés à la vue, très-superficiellement ou peu distinctement pointillés à la loupe simple; plans où à peu près, sur la majeure partie de leur longueur, rétrécis et subconvexes postérieurement : le septième ordinairement lié, par son extrémité, au troisième, mais parfois un peu isolé de celui-ci : le huitième, postérieurement lié au rebord apical : le neuvième, libre ou presque libre et plus court. Repli impointillé; rétréci en une tranche, seulement près de l'angle sutural. Dessous du corps ordinairement d'un brun rougeatre, mais variant, suivant le développement de la matière colorante, et se montrant parfois d'un rouge brun un peu livide ou d'un brun fauve livide; marqué sur les côtés de l'antépectus de rides longitudinales assez fines et un peu entremêlées, généralement affaiblies en se rapprochant des bords latéraux offrant une bordure impointillée : ces côtés montrant à peine les traces d'un rebord un peu moins déclive que le reste, mais non horizontal; pointillé sur la

partie antéro-médiaire du même segment; assez finement ponctué sur les autres parties pectorales, et ruguleusement sur le ventre. Menton élargi d'arrière en avant; tronqué en devant; assez faiblement caréné. Prosternum égal, entre les hanches, aux deux cinquièmes environ de la largeur de l'une d'elles; rebordé entre celles-ci; puis graduellement déclive, subcomprimé et obtusément arrondi sur sa tranche; peu ou point relevé en pointe à son extrémité. Postépisternums peu densement ponctués dans son milieu, impointillés près des bords; presque parallèles; trois fois et demie à quatre fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pieds médiocrement ou assez allongés; rarement bruns ou d'un brun rougeatre, ordinairement d'un rouge brun ou fauve brun, même chez les individus paraissant normalement colorés; parfois d'un fauve brunâtre, fauve, d'un fauve testacé ou même d'un testacé roussatre ou d'un roux livide, chez les autres: les antérieurs ou les quatre antérieurs parfois plus pâles que les autres. Cuisses subcomprimées, ordinairement impointillées à la simple vue : jambes et tarses garnis en dessous de poils d'un roux testacé brillant ou midoré : premier article des tarses postérieurs à peu près égal aux deux suivants réunis, à peine aussi long ou un peu moins long que le dernier.

Cette espèce paraît exclusivement méridionale. Je l'ai reçue du département du Var; j'en ai vu un individu provenant du département de l'Ardèche, dans la collection de M. Perris, de Mont-de-Marsan. On la trouve aussi dans l'Algérie.

Obs. Comme la plupart des espèces brunes, en général, celle-ci offre de nombreuses variations dans ses teintes. Je l'ai reçue de M. Gaubil, sous le nom d'H. impressicollis, et une variété pâle du même insecte

portait le nom d'H. pallidus? Curtis.

L'H. Genei se distingue de toutes les espèces précédentes de notre division BB, par son corps peu convexe; par son prothorax, offrant simultanément son bord antérieur tronqué ou bissubsinuément tronqué, avec les angles antérieurs émoussés et à peine saillants, au moins aussi avancés que la partie médiaire, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus, et tronqué à la base en ligne droite, ou offrant deux subsinuosités à peine marquées. Il s'éloigne des H. harpaloides, concexus, striatus, dryadophylus, Ecosseti et lanipes par son prothorax en ligne à peu près droite à la base; des H. lanipes et cordatus, par le huitième intervalle des stries des élytres, non relevé à son extrémité en tranche ou en carène; des H. Foudrasii et assimilis, par son protho-

rax beaucoup moins convexe, n'offrant son bord antérieur ni fortement bissinué, ni avec la partie intermédiaire arquée en devant et plus avancée que les angles.

Près de l'H. Genei semblerait devoir se placer une autre espèce, qu'on trouve en Allemagne, mais qui n'a pas été prise en France, à notre connaissance du moins. En voici la description succincte:

H. hadius; (Ziegler) Redtenbacher. Ovale-oblong; médiocrement ou assez faiblement convexe; d'un noir brun ou brun. Prothorax à peu près tronqué à son bord antérieur; assez faiblement élargi jusqu'aux deux cinquièmes ou trois septièmes, rétréci ensuite en ligne droite, subsinué près des angles; plus étroit en arrière qu'en avant; tronqué à la base; marqué de points ronds peu serrés. Elytres ovalaires, offrant vers le milieu leur plus grande largeur, en angle aigu d'extrémite; près d'une fois plus longues que larges; munies d'un rebord presque d'égale largeur et presque aplani jusqu'à l'angle sutural; à stries étroites et finement ponctuées; intervalles convexiuscules; finement et superficiellement pointillés; chargés vers leur extrémité de points tuberculeux un peu obsolètes: les troisième et septième réunis postérieurement en un angle aigu prolongé jusqu'au rebord apical: le huitième non lié à ce dernier.

Helops badius, (Ziegler) (Dahl) Catal, (1823) p. 45. — (Del.) Catal, (1833) p. 209. — Id. (1837) p. 231. — L. Redtens. Faun. aust. p. 601. — Gaubil, Catal. p. 224.

Long.  $0^{m}$ ,0090 à  $0^{m}$ ,0100 (4 à 4 1/2<sup>1</sup>). — Plus grande larg. des élytres,  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0036 (1 1/2 à 1 2/3<sup>1</sup>).

Obs. Sa couleur, ordinairement d'un noir brun ou d'un brun de poix, avec les antennes et les pieds moins obscurs, varie suivant le développement de la matière colorante. Le prothorax, ordinairement à peu près tronqué en devant en ligne droite, offre parfois une très-légère tendance à se montrer un peu arqué en devant, d'autres fois au contraire les angles antérieurs sont faiblement saillants: ces angles sont généralement peu ou point émoussés. Un caractère qui distinguerait surtout, s'il est constant, l'H. badius du Genei, consisterait dans la forme du rebord marginal, qui est presque aplani et à peu près d'égale largeur au moins depuis la moitié jusqu'à l'angle sutural; mais nous n'avons eu sous les yeux que trois individus de cette espèce. La première strie des élytres commence à s'éloigner graduellement de la suture, d'arrière en avant, vers les deux cinquièmes ou le tiers anté-

47

rieur de sa longueur : la huitième s'avance à peu près jusqu'à la base en s'incourbant vers la septième, mais réduite en devant à une rangée de points; postérieurement elle ne se lie pas à la neuvième, et les huitième et neuvième intervalles, par suite de cette disposition, se réunissent en un seul, prolongé jusqu'au rebord apical, sans s'unir à lui. Le prosternum est convexe ou en toit après les hanches et relevé en pointe à son extrémité.

- ou. Prothorax à peu près aussi long qu'il est large; bissinué à son bord antérieur, avec la partie intermédiaire ordinairement un peu arquée en devant; rétréci sur les côtés, à partir des deux cinquièmes, en ligne presque droite.
- 17. H. meridianus. Oblong; ordinairement d'un brun noir, à reflet un peu métallique en dessus. Dernier article des antennes subéchancré. Prothorax bissinué à son bord antérieur, avec les angles à peine moins avancés que la partie médiaire; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, rétréci ensuite en ligne presque droite; un peu plus étroit en arrière qu'en devant; tronqué à la base; à peu près aussi long qu'il est large à celle-ci; convexe, moins déclive latéralement; ponctué, tendant à la réticulation près des côtés. Elytres offrant vers leur moitié leur plus grande largeur; de trois cinquièmes plus longues que larges; peu convexes; à stries ponctuées. Intervalles plans ou convexiuscules; finement ponctués; chargés vers leur extrémité de points tuberculeux obsolètes: le huitième, postérieurement saillant, presque en tranche, lié au rebord apical.
  - le précédent : le dernier une fois au moins plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; en ligne presque droite ou légèrement arquée à son côté interne. Trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis en dessous de sortes de ventouses, plus densement ciliés de cendré mi-doré, dilatés, aussi larges environ que l'extrémité de chacun des tibias : ces articles, élargis en ligne courbe d'arrière en avant : les premier et deuxième des antérieurs presque égaux en longueur, notablement plus longs que le troisième : celui-ci une fois plus large que long : le deuxième des intermédiaires moins long que le premier, plus gros que le troisième : celui-ci d'un tiers plus large que long.
    - Q. Dixième article des antennes ordinairement moins long que le précédent : le onzième ou dernier de moitié environ plus long qu'il

est large dans son diamètre transversal le plus grand, au moins aussi arqué au côté interne qu'à l'externe. Tarses antérieurs et intermédiaires peu sensiblement garnis de ventouses jen dessous ; faiblement ciliés : les trois premiers articles des antérieurs médiocrement dilatés : le deuxième de ceux-ci visiblement moins long que le premier, près d'une fois plus large qu'il est long : trois premiers articles des intermédiaires à peine dilatés.

Helops meridianus, (Dejean) Catal. (1833) p. 209. — Id. (1835) p. 231. Helops meridianalis, (Gaubil) Catal. p. 224.

Long.  $0^{\rm m}$ ,0078 à  $0^{\rm m}$ ,0123 (3 1/2 à 5 1/2). — Plus grande largeur des élytres  $0^{\rm m}$ ,0029 à  $0^{\rm m}$ ,0048 (2 1/8). — Long. des élytres  $0^{\rm m}$ ,0048 à  $0^{\rm m}$ ,0078 (1 1/8 à 3 1/2).

Corps oblong ou ovalairement suballongé, ordinairement d'un brun noir ou brun, avec un reslet bronzé, luisant en dessus; densement ponctué; déprimé sur l'épistome; à suture frontale, arquée en arrière. Labre variant du brun au testacé livide; cilié en devant de roux mi-doré. Palpes d'un brun rouge ou d'un brun testacé. Yeux noirs ; presque arrondis ou en ovale transverse, vus en dessus. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième ( 🌣 ) ou au quart ( 🔗 ) des élytres ; d'un brun rouge, d'un rouge brun ou d'un roux testacé; filiformes; à troisième article trois fois au moins aussi long que son diamètre, d'un tiers plus long que le quatrième : les septième à dixième subcomprimés, une fois environ plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité, au moins chez le 🗸: le dernier ovalaire offrant vers sa moitié ou un peu après sa plus grande largeur, ordinairement subéchancré au côté interne, près de son extrémité. Prothorax bissinué en devant, avec la partie médiaire plus ou moins arquée en devant, et habituellement à peine aussi avancée que les angles quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, rétréci ensuite en ligne presque droite ou peu courbe ; parfois légèrement sinué près des angles postérieurs, qui deviennent par là à peu près rectangulairement ouverts : ces angles peu ouverts quand la faible sinuosité n'existe pas ; tronqué en ligne droite, ou légèrement arqué en devant, à la base; à peine aussi large ou ordinairement plus étroit à son bord postérieur qu'à l'antérieur; muni sur chacun de ses côtés et à la base d'un rebord étroit et un peu tranchant; d'un cinquième plus large dans son diamètre transversal le plus grand qu'à la base; à peine plus large

en arrière que long sur son milieu, ou aussi long sur celui-ci qu'il est large à la base; très-convexe en devant, moins convexe postérieurement, moins déclive près des côtés que sur le dos; marqué de points un peu plus gros ou moins petits que ceux de la tête, presque réticuleux près des côtés ou offrant quelque tendance à la réticulation, ponctué plus simplement et moins densement sur le dos; marqué de chaque côté d'une dépression oblique, naissant vers les deux cinquièmes des bords latéraux et dirigée vers les trois quarts, les quatre cinquièmes ou parfois les cinq sixièmes de la ligne médiane, souvent n'arrivant pas à cette ligne, d'autres fois constituant sur celle-ci une dépression arquée en arrière. Ecusson en triangle, à côtés curvilignes, une fois au moins plus large que long; impointillé; souvent d'un rouge brun. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax, dont elles embrassent un peu les angles postérieurs ; ovalairement oblongues ; offrant environ vers la moitié leur plus grande largeur; obtuses à l'extrémité; plus larges vers le quart de leur longueur que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand; de trois cinquièmes ou des deux tiers plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu; munies latéralement d'un rebord à peu près visible sur toute sa longueur, si ce n'est parfois vers le milieu, quand l'insecte est vu en dessus : ce rebord, à peine moins étroit après la moitié de sa longueur, non dévié de sa direction, tranchant jusqu'au point où le huitième intervalle se lie au rebord apical; faiblement ou médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés; à neuf stries ponctuées ou marquées de points très-rapprochés, parfois unis : la première s'écartant plus sensiblement de la suture d'arrière en avant, vers le cinquième ou le sixième de sa longueur : les première et deuxième subterminales : les quatrième et cinquième, cinquième et sixième, ou quatrième à sixième, tantôt libres, tantôt variablement unies, prolongées les unes ou les autres au moins jusqu'aux neuf dixièmes : la huitième habituellement non avancée jusqu'à la base, postérieurement non unie à la neuvième; offrant une strie juxta-suturale rudimentaire, réduite ordinairement à une rangée de points, prolongée jusqu'au septième ou au sixième. Intervalles ordinairement plans au moins sur la majeure partie de leur longueur, convexiuscules ou convexes et rétrécis postérieurement; finement ponctués; postérieurement charges de points tuberculeux obsolètes ou souvent peu apparents; le huitième graduellement saillant postérieurement et presque en forme de lame, lié ou confondu avec le rebord apical qui est un peu épaissi. Repli plus étroit que les postépisternums, vers l'extrémité de ceux-ci; prolongé

jusqu'à l'angle sutural en se rétrécissant graduellement vers l'extrémité. Dessous de corps d'un noir brun, d'un brun noir ou d'un brunrouge; garni sur les côtés de l'antépectus de sillons étroits ou de rides longitudinales, non entremélées, depuis les hanches jusqu'aux côtésdudit antépectus : ceux-ci offrant une sorte de bordure lisse et parcimonieusement ponctuée, et sans rebord horizontal; ponctué sur lesautres parties pectorales; ordinairement imponctué au bord postérieur des épimères du médipectus; pointillé et d'une manière un peu ruguleuse sur le ventre. Menton plus large que long; peu élargi d'arrière en avant; tronqué ou à peine arqué en devant; assez faiblement caréné, comme creusé d'une fossette de chaque côté de cette carène. Prosternum ponctué; très-étroitement ou à peine rebordé entre les hanches, élargi après celles-ci, non relevé en pointe à son extrémité. Postepisternums presque parallèles ; près de quatre fois aussi longs qu'ils sont larges. Pieds assez allongés; variant du brun noir au rouge brunâtre; parcimonieusement pubescents. Cuisses un peu renslées, surtout les antérieures chez le &. Jambes garnies de poils d'un flave mi-doré, plus épais et plus longs sur leur arête inférieure. Tarses garnis en dessous de poils d'un pâle mi-doré : premier article des postérieurs à peu près égal aux deux suivants réunis, ainsi qu'au dernier.

Cette espèce habite les environs de Bordeaux et divers autres lieux

de la France méridionale occidentale.

Obs. Elle se distingue de toutes les précédentes par l'étroitesse proportionnelle de son corps et par la forme de son prothorax, à peu près aussi long qu'il est large à la base, ordinairement plus étroit à celle-ci qu'à son bord antérieur. Elle s'éloigne d'ailleurs des H. harpaloides, convexus, striatus, Dryadophylus, Ecoffeti et lanipes, par son prothorax en ligne droite à la base; de l'H. cordatus, par ses élytres sans appendice à l'extrémité; de l'assimilis, par la partie médiaire du bord antérieur de son prothorax, moins fortement arquée en devant et non très-visiblement plus avancée que les angles ; de toutes ces espèces par son antépectus sans rebord horizontal; de l'H. Genei, par son corps moins large et moins aplani; par son prothorax moins visiblement tronqué en devant, plus étroit, peu ou point sinué près des angles postérieurs, par ses élytres ovalaires, offrant vers le milieu leur plus grande largeur. Elle est plus rapprochée par ses caractères de l'H. Foudrasii, dont elle diffère par son corps proportionnellement plus étroit; par son prothorax, offrant ordinairement la partie, médiaire de son bord antérieur moins arquée et moins avancée, moins dilaté dans

son diamètre transversal le plus grand, rétréci en ligne plus droite et à peine sinuée, plus étroit en arrière qu'en devant, déprimé obliquement de chaque côté, moins visiblement réticuleux; par ses élytres peu régulièrement convexes, faiblement ou médiocrement convexes sur le dos; par les intervalles des stries des élytres moins finement et plus visiblement ponctuées; et surtout par le dernier article de ses antennes un peu échancré près de l'extrémité de son côté interne, et par les points tuberculeux plus ou moins obsolètes dont les intervalles des stries des élytres sont chargés vers l'extrémité.

- erqué en devant et sans sinuosité à son bord antérieur.
  - M. Angles postérieurs du prothorax presque rectangulaires; plus ou moins vifs ou non émoussés.
- 18. H. pyrenœus. Oblong; d'un noir brun ou d'une teinte moins obscure, avec un léger reflet métallique, en dessus. Prothorax arqué en devant et sans sinuosités à son bord antérieur; très-émoussé aux angles de devant; élargi jusqu'aux trois septièmes, rétréci ensuite en ligne subsinuée; aussi étroit en arrière qu'en devant; en ligne droite ou à peine arquée en devant, à la base; convexe; assez finement ponctué. Elytres ovales-oblongues; de trois-quarts plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu; médiocrement convexes; à stries très-étroites et marquées de points peu rapprochés: la première parallèle à la suture jusqu'au huitième antérieur: la huitième, avancée jusqu'à la base. Intervalles superficiellement pointillés: les troisième et septième postérieurement unis et prolongés jusques vers le rebord apical: le huitième, non lié à celui-ci.

Helops Pyrenæus, (Dejean) Catal. (1833) p. 209. — Id. (1837) p. 231. — Gaubil, Catal. p. 224.

- or. Dernier article des antennes plus d'une fois plus long qu'il est large dans son milieu; presque en ligne droite jusqu'aux trois-quarts à son coté interne, médiocrement arqué à son coté externe : les septième à dixième près d'une fois plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité : trois premiers articles des tarses antérieurs et plus faiblement les mêmes des intermédiaires dilatés : les antérieurs à peine moins larges que l'extrémité du tibia.
- Q. Dernier article des antennes de deux tiers plus long qu'il est large dans son milieu; assez fortement arqué à son côté externe: d'un tiers ou de moitié à peine plus longs qu'ils sont larges à leur extrémité: trois premiers articles des tarses antérieurs peu ou point dilatés.

Long.  $0^{m}$ ,0056 à  $0^{m}$ ,0078 (2 1/2 à 3 1/2<sup>1</sup>). — Larg.  $0^{m}$ ,0022 à  $0^{m}$ ,0033 (1 à 1 1/2<sup>1</sup>).

Corps oblong; d'un noir brun ou d'un brun noir, avec un léger restet métallique, en dessus, parfois brun ou d'une teinte moins obscure, quand la matière colorante n'a pas pris tout son développement ; luisant. Tête marquée de points médiocrement rapprochés sur le front, plus petits et plus serrés sur l'épistome; profondément creusée sur la suture frontale, avec les joues et la partie antérieure de l'épistome graduellement relevées. Palpes d'un rouge fauve testacé : labre souvent d'une couleur pareille ou rapprochée. Antennes d'un rouge ou fauve testacé; prolongées jusqu'au quart (♀) ou aux deux cinquièmes (♂) des élytres; un peu épaisses; comprimées graduellement : les septième à dixième élargis d'avant en arrière, tronqués en ligne droite à leur extrémité antérieure ; à troisième article près de trois fois aussi long que le deuxième, une fois et demie au moins aussi long que le suivant. Prothorax arqué en devant et sans sinuosités à son bord antérieur; à angles de devant très-émoussés et plus ouverts que l'angle droit ; médiocrement élargi en ligne peu courbe jusqu'aux trois septièmes de sa longueur, rétréci ensuite d'une manière subsinuée depuis ce point jusqu'aux angles postérieurs qui, par là, sont presque rectangulairement, ou peu ouverts; aussi étroit ou à peine plus large à ceux-ci qu'aux antérieurs; d'un cinquième au moins plus large vers les trois cinquièmes qu'à la base; en ligne presque droite à celle-ci, ou un peu arquée en devant dans son tiers médiaire; muni sur les côtés et à la base d'un rebord étroit; d'un sixième environ plus large à son bord postérieur que long sur son milieu; convexe, mais un peu moins déclive et ordinairement creusé d'une fossette plus ou moins marquée, vers la partie la plus large de ses côtés; marqué de points fins, un peu moins rapprochés sur le dos, et surtout vers la partie la plus large des côtés. Ecusson presque en demi-cercle, ou en triangle obtus et à côtés curvilignes, plus large que long; presque impointillé. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs, qu'elles n'embrassent pas; ovales-oblongues, c'est-à-dire élargies jusques vers la moitié, rétrecies ensuite, en ogive obtuse à l'extrémité; à rebord marginal à peu près entièrement visible, si ce n'est parfois vers le milieu, quand l'insecte est examiné en dessus; non dévié, tranchant jusqu'à l'extrémité du cinquième intervalle; médiocrement

convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés et plus faiblement à leur partie postérieure; longitudinalement arquées, offrant vers le milieu leur élévation la plus sensible; à stries linéaires, trèsprononcées, marquées de points assez petits qui les crenèlent un peu: ces points séparés longitudinalement les uns des autres par un espace ordinairement double ou presque double de leur diametre : la première, parallèle à la suture, d'arrière en avant, jusqu'au huitième ou au dixième antérieur, à partir duquel point elle s'en éloigne d'une manière assez sensible, et en ligne droite un peu courbe : la huitième, avancée jusqu'à la base, tantôt unie postérieurement à la neuvième, tantôt un peu isolée de celle-ci : les première et deuxième stries, subterminales : les troisième à sixième variablement unies postérieurement et plus courtes; offrant une rangée striale juxta-suturale rudimentaire à peine prolongée au delà du dixième ou neuvième antérieur. Intervalles presque plans ou convexiuscules; superficiellement et parcimonieusement pointillés: les troisième et septième unis et prolongés jusqu'aux limites du bord apical, sans s'unir à lui : les huitième et neuvième ordinairement indépendants l'un de l'autre, et graduellement plus courts, parsois cependant unis : tous les deux, non liés au rebord apical. Repli lisse ou superficiellement pointillé; réduit à une tranche à partir de l'extrémité du cinquième intervalle. Dessous du corps d'un rouge brun, d'un brun rouge ou d'un rouge testace; assez finement et peu densement ponctué sur les autres parties; chargé au côté externe des hanches de devant d'une faible et obtuse convexité plus ou moins superficiellement ponctuée, rayé de sillons fins et très-étroits entre ce point et les côtés de l'antépectus : ceux-ci ornés d'une sorte de bordure assez large, imponctuée ou garnie de rides obliques, mais n'offrant point de rebord horizontal; ponctué sur la partie antéromédiaire du même segment; assez finement ponctué sur les autres parties pectorales, pointillé superficiellement sur le ventre. Menton peu élargi d'arrière en avant; chargé d'une carène obstuse. Prosternum longitudinalement convexe; rebordé entre les hanches; peu en toit ou parfois presque plat après celles-ci; non relevé en pointe à son extrêmité; ne dépassant pas le bord de l'arceau. Postepisternums peu densement et assez finement ponctués; presque parallèles; trois fois et demie environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. Pids d'un rouge testacé de nuances variables: cuisses superficiellement pointillées, luisantes: jambes garnies, surtout chez le o, de poils slavescents et luisants, sur leur arête inférieure : tarses garnis en dessous de poils semblables.

---

Cette espèce habite les Pyrénées. Elle serait, selon M. Chevrolat, l'Helops Pyrenœus du Catalogue Dejean.

Obs. Elle se distingue facilement de toutes les espèces précédentes, par son prothorax sensiblement arqué en devant et sans sinuosités, à son bord antérieur; par les septième à dixième articles des antennes tronqués en ligne droite, au lieu d'être arqués en devant, à leur extrémité antérieure; par son huitième intervalle libre à son extrémité, c'est-à-dire ni uni au rebord apical, ni lié à l'un des premiers intervalles; par la forme de son prosternum, etc.

Cette espèce, comme les précédentes, offre des variations dans sa taille, sa couleur, et dans la disposition des stries et des intervalles des élytres. Ordinairement les quatrième et cinquième stries sont unies et plus courtes; parfois ce sont les troisième et quatrième, ou rarement les cinquième et sixième. La huitième est tantôt un peu raccourcie à son extrémité, tantôt prolongée jusqu'à la marginale: dans ce dernier cas, les huitième et neuvième intervalles sont libres et graduellement plus courts: dans le premier, ils sont réunis en un seul, près du rebord apical, avec lequel ils ne s'unissent pas.

mm. Angles postérieurs du protorax subarrondis.

- 19. H. agonus. Suballongé; convexe; brun ou d'un brun rouge. Prothorax un peu arqué en devant et sans sinuosités à son bord antérieur; médiocrement arqué en dehors sur les côtés; subarrondi aux angles postérieurs; plus étroit à ceux-ci qu'en devant; tronqué ou un peu arqué en devant, à la base, presque réticuleusement ponctué. Elytres subarrondies aux épaules; en ovale allongé; près d'une fois plus longues que larges; à stries prononcées, marquées de points peu distincts postérieurement. Intervalles superficiellement pointillés; plans, au moins en devant: les septième à neuvième ordinairement libres: le huitième, parfois uni au deuxième. Repli large.
- O. Dernier article des antennes assez régulièrement et médiocrement arqué au côté externe; une fois et quart au moins plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Trois premiers articles des tarses antérieurs ciliès et garnis en dessous de sortes de ventouses; médiocrement dilatés.
- ♀ . Dernier article des antennes fortement et irrégulièrement arqué à son côté externe; une fois à peine aussi long qu'il est large dans son milieu. Tarses peu ciliés : les antérieurs à peine dilatés.

48

Helops rotundicollis, (Desean) Catal. (1833) p. 209. — Id. (1837) p. 231. — Kuster, Kaef. Europ. 21. 40.

Helops pumilus, (GAUBIL) Catal. p. 224. Variétés pales.

Helops rufescens. (DAHL) (DEL.) Catal. (4837) p. 234.

Long.  $0^{m}$ ,0045 à  $0^{m}$ ,0078 (2 à 3 1/2<sup>1</sup>). — Plus grande larg. des stries,  $0^{m}$ ,0015 à  $0^{m}$ ,0028 (2/3 à 1 1/2<sup>1</sup>). — Long. des élytres,  $0^{m}$ ,0033 à  $0^{m}$ ,0051 (1 1/2 à 2 1/2<sup>1</sup>).

Corps suballongé; convexe; brun ou d'un brun rouge, luisant en dessus. Tete déclive depuis sa partie postérieure jusqu'à l'épistome, subhorizontale sur celui-ci; presque réticuleusement ponctuée; surtout sur le front ; à suture frontale creusée d'un sillon presque en ligne droite. Labre pointillé; brun, d'un brun rouge, parfois [d'un rouge testacé; cilié en devant. Palpes d'un brun rouge ou d'un rouge brun ou brunatre, parfois d'un jaune testacé. Antennes prolongées jusqu'au cinquième (♀) ou au quart (♂) des élytres; d'un rouge ou parfois d'un roux testacé; pubescentes; grossissant sensiblement vers l'extrémité; à troisième article trois fois au moins aussi large que le deuxième, un peu moins grand que les deux suivants réunis : le dernier, ovalaire ou ovale oblong, plus arqué au côté externe qu'à l'interne, offrant vers le milieu sa plus grande largeur. Prothorax faiblement ou assez faiblement arqué en devant, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus; offrant par conséquent la partie médiaire de son bord antérieur un peu plus avancée que les angles; sans sinuosités marquées à ce bord; émoussé aux angles de devant; obtusément arqué en dehors sur les côtés, c'est-à-dire assez faiblement élargi en ligne presque presque droite jusque vers la moitié ou un peu plus, parfois jusqu'aux trois cinquièmes, plus sensiblement rétréci ensuite, subarrondi aux angles postérieurs; ordinairement un peu moins large; parfois aussi large ou à peine plus large à ceux-ci qu'à ceux de devant; tronqué à la base en ligne presque droite, ou plutôt en ligne subéchancrée ou arquée en devant dans sa partie médiaire; d'un cinquième environ plus large vers les trois cinquièmes qu'à la base; muni sur les côtés d'un rebord un peu tranchant à peine saillant; muni à la base d'un rebord peu ou point saillant, quelquefois presque interrompu dans son milieu; d'un sixième environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; assez fortement convexe, un peu moins déclive sur

والاصد

les côtés; ordinairement marqué près du milieu de ceux-ci d'une dépression plus ou moins sensible; presque réticuleusement ponctué, avec les points moins rapprochés et la réticulation plus affaiblie près des côtés que sur le dos. Ecusson en triangle, une fois au moins plus large que long; imponctué; ordinairement d'une teinte plus claire que le prothorax. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax à sa base; subarrondies aux épaules et conséquemment n'embrassant pas les angles postérieurs du prothorax; assez faiblement élargies jusques vers la moitié et rétrécies ensuite pareillement jusqu'aux deux tiers et plus sensiblement de ce point à l'angle sutural; près d'une fois plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu, prises ensemble; munies latéralement d'un rebord ni interrompu, ni dévié de sa direction, tranchant jusqu'aux six septièmes environ de sa longueur, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité du neuvième intervalle, un peu moins étroit et plus aplani depuis le milieu jusqu'à ce point, à peu près visible en dessus, si ce n'est dans le milieu, quand l'insecte est examiné en dessus; convexes; à neuf stries prononcées, surtout postérieurement, marquées de points qui souvent les crénèlent un peu en devant, mais plus distincts dans leur tiers postérieur : la première, commençant à s'écarter peu sensiblement de la suture, d'arrière en avant, vers le cinquième ou le sixième de la longueur : les quatrième, cinquième ou sixième, ordinairement aussi courtes que la huitième, l'une d'elles ou deux d'entre elles prolongées à peine jusqu'aux sept huitièmes : les autres, subterminales : la huitième, non avancée jusqu'à la base; offrant une strie juxta-suturale rudimentaire, ordinairement à peine prolongée au-delà du dixième de la longueur. Intervalles lisses, impointillés ou très-superficiellement pointillés; presque plans, surout en devant, ou convexiuscules; le quatrième, ou variablement e cinquième, plus court : les premier à troisième, subterminaux et d'égale longueur à peu près ; les sixième à neuvième, subterminaux et graduellement plus courts, ordinairement rétrécis et libres à leur extrémité postérieure, c'est-à-dire non liés au rebord apical ou aux premiers intervalles, quelquefois cependant liés à ceux-ci, savoir le septième au troisième et parfois le huitième au deuxième. Repli de moitié au moins plus large à la base que les postépisternums, graduellement rétréci jusqu'aux sept huitièmes, réduit à une tranche à partir de ce point; lisse, imponctué. Dessous du corps brun ou d'un brun rouge; finement ou superficiellement ridé sur les côtés de l'antépectus: ceux-ci sans rebord horizontal ou à peine unis d'un rebord étroit; parcimonieusement ponctué sur les médi et postpectus, ponctué et

ruguleux sur le ventre. Prosternum longitudinalement convexe; égal, entre les hanches aux deux cinquièmes environ de la largeur de l'une d'elles; ordinairement rebordé, et parfois sillonné entre celles-ci, graduellement élargi, lisse et subconvexe après elles. Postépisternums un peu rétrécis d'avant en arrière; parcimonieusement pointillés. Pieds bruns, d'un brun rouge, ou d'un rouge brun ou brunâtre, parfois d'un rouge ou d'un roux testacé; médiocrement ou assez allongés : cuisses pointillées : les antérieures plus renslées : jambes assez faiblement garnies en dessous de poils cendrés : tarses plus densement garnis en dessous de poils semblables

Cette espèce est exclusivement méridionale. On la trouve en battant les chênes verts sous l'écorce desquels paraît vivre sa larve. Parfois on la rencontre sur les bords de la mer, sous les corps divers rejetés

par les flots.

Obs. Elle est généralement connue sous le nom de rotundicollis; mais cette dénomination ayant été appliquée à une autre espèce par M. Lucas, nous avons été obligé de lui donner une autre épithète.

L'H. agonus se distingue de toutes les espèces précédentes par les angles postérieurs de son prothorax arrondis ou subarrondis.

Il varie assez fortement sous le rapport de la taille, et peut-être l'H. pusillus du Catalogue Dejean n'est-il autre que des individus de cette espèce d'une taille plus ou moins petite; il présente aussi de nombreuses modifications sous le rapport de la couleur. Ordinairement il est brun ou d'un brun rouge, avec les antennes d'un rouge ou d'un roux testacé et les pieds d'un rouge brun ou d'un rouge testacé; mais la nuance offre des différences, suivant le développement qu'a pris la matière colorante. La disposition des stries des élytres offre aussi quelques variations; ordinairement la quatrième et la cinquième, d'autres fois la cinquième et la sixième sont plus courtes, soit libres a leur extrémité, soit unies : la huitième, raccourcie en devant ou non avancée jusqu'à la base, reste ordinairement isolée de la septième, quelquesois cependant elle s'incourbe vers cette dernière et se lie à elle. Les intervalles présentent des variations non moins sensibles : le quatrième ou variablement le cinquième, et plus rarement le sixième, est raccourci postérieurement, aussi court que le neuvième : les seplième à neuvième sont subterminaux, graduellement plus courts, et ordinairement isolés; mais parfois le septième se lie au troisième: le huitième, babituellement indépendant, s'unit lui-même quelquefois au deuxième.

## ERRATA ET ADDENDA.

Page 45. Après la ligne 10, ajoutez :

- ax. Prothorax peu arqué en arrière et sans dents ni troncature vers la partie médiaire de son bord postérieur.
  - β. Epistome épaissi et armé d'une dent, à son bord antérieur.
- 2. T. bipunctata; Solier. Noire; un peu luisante, en dessus. Téte marquée vers la partie antérieure du front de deux points fossettes. Epistome épaissi en devant, presque en forme de rebord; armé d'une dent au milieu de son bord antérieur. Prothorax subarrondi sur les côtés; faiblement en arc bissinué à la base; muni à celle-ci d'un rebord moins étroit que les latéraux. Elytres marquées de petits points, formant ordinairement des bandes longitudinales, séparées par des espaces presque impointillés.

Tentyria bipunctata, Solier, Essai sur les Collaptérides (Tentyrites) in Ann. de la Soc. entom. de Fr. t. 4. p. 336. 47.

Long.  $0^{m}$ ,0123 à  $0^{m}$ ,0146 (5 1/2 à 6 1/2). — Largeur des élytres vers leur milieu  $0^{m}$ ,0050 à  $0^{m}$ ,0056 (2 1/4 à 2 1/2).

Corps en ovale allongé; d'un noir un peu luisant, en dessus. Tête assez finement pouctuée; souvent chargée, d'un œil à l'autre, d'un relief transversal obtus et plus ou moins faible; marquée, au devant de celui-ci, de deux points fossettes, transversalement disposés. Epistome épaissi en devant, presque en forme de rebord; muni d'une dent au milieu de son bord antérieur; voilant la majeure partie du labre. Antennes à onzième article au moins aussi long que le précédent. Prothorax subarrondi sur les côtés; offrant vers le milieu ou peu après sa plus grande largeur, à peine moins courbe dans son tiers postérieur qu'à l'antérieur; faiblement en arc dirigé en arrière et légèrement sinué vers chaque sixième ou cinquième externe de la base; muni à

cette dernière d'un rebord non interrompu et moins étroit que les latéraux; à angles postérieurs prononcés et très-ouverts; de deux tiers ou près d'une fois plus large vers la moitié de sa longueur que long sur son milieu; à peu près aussi finement ponctué sur les côtés que la tête, plus superficiellement sur le dos. Elytres offrant vers les trois septièmes leur plus grande largeur; marquées de points assez fins, en général alternativement plus apparents en forme de bandes longitudinales, séparées par des intervalles presque impointillés; offrant parfois de légères traces d'une ou de deux stries sulciformes. Dessous du corps luisant. Partie inférieure de la tête creusée d'un sillon transversal ou à peine arqué en arrière, passant sur la pièce prébasilaire, et non affaibli à ses extrémités. Prosternum offrant les traces d'un sillon longitudinal; en angle dirigé en arrière postérieurement; débordant à peine les hanches.

Cette espèce a été trouvée dans les environs de Collioures (Pyrénées-Orientales), par M. le capitaine Godart.

Obs. Elle se distingue facilement de la T. interrupta par le bord postérieur de son prothorax non bidenté; par son épistome non épaissi en devant; de la T. interrupta par son épistome épaissi et armé d'une dent; de toutes deux par ses élytres peu ou point distinctement sillonnés, et par le sillon de la partie inférieure de la tête non affaibli à ses extrémités.

ββ. Epistome ni épaissi ni armé d'une dent à son bord antérieur.

## 3. T. interrupta.

- P. 50. Après la ligne 46, ajoutez à la synonymie : LATR. Hist. nat. t. 40. p. 264. pl. 87, fig. 5.
- P. 101. lig. 47. Au lieu de pyrænea, lisez: pyrenæa.
- P. 409. A la fin de la page, ajoutez à la synonymie:
  Küsten, Kaef. Europ. 3. 43.
- P. 114. Après la ligne 16, ajoutez :
- or Ventre chargé d'un tubercule sur la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral : ce tubercule suivi de rides transverses assez prononcées ; non paré d'une touffe de poils roux.
- Q. Ventre dépourvu de tubercules sur la partie antéro-médiaire du premier arceau ventral.

Même page. A la fin de la synonymie, ajoutez : Küsten, Kaef. Europ. 3, 42. Page 119. ligne 1re, au lieu de 3. B., lisez : 4. B.

P. 121. lig. 31. Avant B. fatidica, ajoutez: 5.

P. 128. A la fin de la page, ajoutez:

Cette espèce se trouve dans les sablonnières et dans les lieux secs et arides.

Obs. Les & ont les articles 6 à 8 des antennes sensiblement plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité; le corps plus superficiellement pointillé; le quatrième arceau du ventre plus court. Les Q ont les articles 6 à 8 des antennes en triangle renversés presque équilatéraux; le dessus du corps marqué de points plus apparents: le quatrième arceau ventral moins court, égal aux deux tiers de la longueur du cinquième.

Les élytres du C. quisquilius sont tantôt très-superficiellement ponctuées, tantôt marquées, surtout chez les Q, de points plus visibles. Ordinairement elles n'offrent point de stries ou n'en offrent que des traces plus ou moins incertaines.

Nous avons vu dans la collection de M. Gaubil, sous le nom de Cr. pyrenœus, un individu ♀ paraissant au premier coup-d'œil constituer une espèce particulière par sa taille moins petite (0<sup>m</sup>,0064 — 27/8¹) et surtout par sa ponctuation plus grossière; mais cet exemplaire, qui se trouvait d'ailleurs en état médiocre de conservation, ne nous a pas offert de caractère véritablement spécifique. Nous n'inscrirons donc le C. pyrenœus que pour mémoire, jusqu'à de nouvelles observations.

Page 431. ligne 2. Au lieu de PEDINES, lisez: PÉDINE.

P. 143 11 lig. Au lieu de Dandarus, lisez: Dendarus.

P. 143. 410 ligne, ajoutez: DE CASTELN. Hist. nat. t. 1. p. 209. 1.

Pag. 147. avant-dernière ligne des genres du tableau. Au lieu de Omocratates lisez: Olochatates. M. le D' Burmeister ayant déjà établi parmi des coléoptères une coupe générique du nom d'Omocrates.

- P. 430. lig. 6. Au lieu de Omocrates, lisez : Olocrates, Olocrates.
- P. 455. avant-dernière ligne. Au lieu de Excurs. scient., lisez : Excurs. entom.
- P. 474. lig. 47. Au lieu de 3. G. pigmacum, lisez: pygmacum.
- P. 191. lig. 16. Au lieu de Hemisphærica, lisez: Hemisphærica.
- P. 202. lig. 6. Au lieu de 2558, lisez: 2553.
- P. 212. Ajoutez à la fin de la page:

Obs. La larve de la Pl. d'Europe, au terme de sa vie vermiforme, se file, pour se transiformer en nymphe, un cocon ovale, peu serré, d'une soie flavescente et peu tenace. Un de ces cocons m'a été donné par M. le capitaine Godart.

- P. 212. dernière ligne. Au lieu de Washanru, lisez : Wachanru.
- P. 213. Retranchez la ligne 16, chrysomela et ahena, etc., et la ligne 20.
- P. 214. dernière ligne. Au lieu de LAPROTE, lisez: LAPORTE.
- P. 227. lig. 5. Au lieu de : Zool. t. 2. p. 412, lisez : Zool. t. 4. part. 2. p. 412.
- P. 239. lig. 8. Au lieu de : intervalles à peine convexes, lisez : intervalles souvent à peine convexes.
- P. 249. Au lieu de SIXIÈME FAMILLE, lisez : SEPTIÈME FAMILLE.
- P. 254. lig. 23. Au lieu de Khgelann, lisez: Kugelann.
- P. 257. A la fin de l'article relatif à l'H. ferrugineus:

M. Chevrolat a trouvé, dans la forêt de Fontainebleau, un Hypophlée ayant le corps visiblement plus étroit et plus convexe que celui du ferrugineus; d'un roux fauve, avec les pieds plus clairs; la tête plus faiblement ponctuée; le prothorax plus long que large, un peu arqué à son bord antérieur, subparallèle ou plutôt à peine élargi jusqu'au quart et rétréci ensuite en ligne droite, un peu plus large que les élytres, peu densement ponctué; l'écusson une fois plus large que long, presque en ovale transverse, un peu arqué en arrière et arrondi à ses angles postérieurs; les élytres une fois au moins plus longues qu'elles sont larges ; irrégulièrement ponctuées , laissant le pygidium à découvert. Peut-être, est-ce l'H. rufulus de M. Bosenhaner; cependant l'expression brevis semble peu lui convenir. Peut-être est-ce une espèce particulière (H. insidiosus.) N'en ayant eu sous les yeux qu'un seul exemplaire, que je n'ai osé décosser, il serait difficile d'émettre à cet égard une opinion positive.

Long.  $0^{m}0028$  (1 1/41). — Larg.  $0^{m}0008$  (1/2).

Après la page 285. Au lieu de 186, lisez: 286.

## TABLEAU MÉTHODIQUE

DES

## COLÉOPTÈRES LATIGÈNES DE FRANCE.

~~~~

Premier Groupe. Pimélides.

Première Famille. Tentyriens.

TENTYRIA, Latreille.

Mucronata, Steven. Bipunctata, Solier. Interrupta, Latreille.

Deuxième Famille. Piméliens.

PIMELIA, Fabricius.
Bipunctata, Fabricius.

Troisième Famille. Akistens.

ARIS, Herbst. Punctata, Thunberg.

Quatrième Famille. Elénophoriens.

ELENOPHORUS, (Megerle) Latreille. Collaris, Linné.

Cinquième Famille. Tagéniens.

TAGENIA, Latreille.

Angustata, Herbst. Intermedia, Solier. Minuta, (Latreille) Solier.

49

#### Sixième Famille. Scaurlens.

SCAURUS, Fabricius.

Tristis, Olivier. Striatus, Fabricius. Punctatus, Herbst. Atratus, Fabricius.

#### Septième Famille. Asidiens.

ASIDA, Fabricius.

Grisea, Olivier.
Catenulata, Mulsant.
Dejeanii, Solier.
Jurinei, Solier.
Sericea, Olivier.

#### Huitième Famille. Blapsiens.

BLAPS, Fabricius.

Gigas, Linné.
Producta, (Dejean) Solier.
Plana, Solier.
Fatidica, (Creuzer) Sturm.
Chevrolatii, Solier.
Proxima, Solier.

CRYPTICUS, Latreille.

Quisquilius, Linné.

## Deuxième Groupe. Pédinides.

Première Famille. Pédintens.

PEDINUS, Latreille.

Punctato-striatus, (Ullrich) Mulsant et Rey. Meridianus, (Dejean), Mulsant et Rey. Femoralis, Linné.

#### Deuxième Famille. Pandariens-

100

PANDARUS, (Megerle) Mulsant.

Coarcticollis, Mulsant.

BIOPLANES, Mulsant,

Meridionalis, (Dejean) Mulsant.

PHYLAX, (Megerle).

Littoralis, Mulsant.

OLOCRATES, Mulsant.

Abbreviatus, Olivier. Gibbus, Fabricius.

HELIOPATHES, (Dejean) Mulsant.

Luctuosus, Le Pelletier-Saint-Fargeau et A. Serville.

#### Troisième Famille. Opatriens.

OPATRUM, Fabricius.

Subulosum, Linné.

GONOCEPHALUM, (Solier) Mulsant.

Nigrum, (Sturm) Küster.

Rusticum, Olivier.

Pygmaeum, (Dejean) Küster.

microzoum, (Dejean) L. Redtenbacher.

Tibiale, Fabricius.

LEICHENUM, (Dejean) Mulsant.

Pulchellum, (Klug) Lucas.

## Troisième Groupe. Diapérides.

Première Famille. Trachyscéliens.

AMMOBIUS, Guérin.

Rufus, (Latreille) Lucas.

TRACHYSCELIS, Latreille.

Aphodioides, Latreille.

Deuxième Famille. Phalériens,

PHALERIA, Latreille.

Hemisphaerica, (Dejean) Küster. Cadaverina, Fabricius.

#### Troisième Famille. Diapérieus.

PENTAPHYLLUS, (Megerle) Latreille.

Melanophtalmus, (Megerle) Mulsant.

Testaceus, Helwig.

SCAPHIDEMA, L. Redtenbacher.

Ænea, Fabricius.

PHYLETUS, (Megerle) Mulsant.

Quadripustulatus, Stephens.

DIAPERIS, Geoffreoy.

Boleti, Linné.

PLATYDEMA, Laporte et Brullé.

Europaea, Laporte et Brullé.

Violacea, Fabricius.

OPLOCEPHALA, Laporte et Brullé.

Haemorrhoidalis, Fabricius.

Bituberculata, Olivier.

#### Quatrième Famille. Bolltophagiens.

BOLITOPHAGUS, Illiger.

Reticulatus, Linné.

Armatus, Panzer.

Agricola, Herbst.

Interruptus, Illiger.

#### Cinquième Famille. Ulomiens.

PHTORA, (Dejean) Mulsant.

Crenata, (Dejean) Mulsant.

ULOMA, (Megerle) L. Redtenbacher.

Culinaris, Linné.

ALPHITOBIUS, Stephens.

Diaperinus, Panzer.

Piceus, Olivier.

CATAPHRONETIS, (Dejean) Lucas.

Brunnea, (Dejean) Lucas.

1011

### Sixième Famille. Triboliens.

TRIBOLIUM, Mac-Leay.

Ferrugineum, Fabricius.

CERANDRIA, (Dejean) Lucas.

Cornuta, Fabriicius.

## Septième Famille. Hypophléens.

HYPOPHLOEUS, (Helwig) Fabricius.

Depressus, Fabricius.
Castaneus, Fabricius.
Ferrugineus, Creutzer.
rufulus? Rosenhauer.
Bicolor, Olivier.
Fasciatus, Fabricius.
Linearis, Fabricius.

## Quatrième Groupe. Ténébrionides.

## Première Famille. Sitophagiens.

SITOPHAGUS, Mulsant.

Solieri, Mulsant.

BIUS, (Dejean) Mulsant.

Thoracicus, Fabricius.

## Deuxième Famille. Calcariens.

BOROS, Herbst.

Schneideri, Panzer.

CALCAR, (Dejean) Latreille.

Procerus, (Schüppel) Mulsant.

Elongatus, Herbst.

## Troisième Famille. Ténébrioniens.

TENEBRIO, Linné.

Molitor, Linné.

Obscurus, Fabricius.
Opacus, Duftschmidt.
Transversalis, Duftschmidt.

MEMEPHILUS, Mulsant.

Curvipes, Fabricius.

## Cinquième Groupe. Hélopides.

#### Famille unique. Hélopiens.

#### HELOPS, Fabricius.

Pallidus, Curtis. Rossii, Germar. Cœruleus, Linné. Coriaceus, (Hoffmannsegg) Küster. Ceberus, Mulsant. Robustus, (Dejean) Mulsant. Harpaloides, (Dejean) Küster. Convexus, Lasserre. Striatus, Olivier. Dryadophilus, Mulsant. Ecoffeti, (Chevrolat) Küster. Lanipes, Linné. Cordatus, (Germar) Küster. Assimilis, (Dejean). Foudrassii, Mulsant. Genei, (Dejean) Géné. Quisquilius, Fabricius. Meridianus, (Dejean) Mulsant. Badius, L. Redtenbacher. Pyrenaeus (Dejean) Mulsant.

Agonus, Mulsant.



## **TABLE**

## PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.



| ARIS             |     |   | 200 |    | 1273 |                |
|------------------|-----|---|-----|----|------|----------------|
| collaris.        | •   | b | -   | ge | 53   | pyrenaea 10    |
| and it is        |     |   | ٠   | •  | 60   | sericea        |
| punctata         | •   | ٠ | ٠   | ٠  | 55   | tumida 101     |
| wed and          |     |   |     | ٠  | 55   | vicina 91      |
|                  | *   |   |     | ٠  | 55   | ASIDIENS 84    |
|                  | • • | • | ٠   | •  | 53   | BIOPLANES      |
| Alphitobius.     |     |   | ٠   |    | 234  | meridionalis   |
| chrysomelinus .  | *   | * | q   | •  | 239  | BIUS           |
| diaperinus       |     | ٠ |     |    | 235  | thoracicus 267 |
| 0                |     |   | _   |    | 236  | BLAPS          |
| piceus           | •   | • |     |    | 237  | Chevrolatii    |
| picipes          |     | • | •   |    | 238  | dermestoides   |
| ALPHITOPHAGUS,   |     |   |     |    |      | fatidica       |
| quadripustulatus |     |   |     |    | 204  | fatidica       |
| AMMOBIUS         |     | • |     |    | 186  | femoralis      |
| rufus            |     |   | . , | •  | 186  | gages          |
| ANTEROS.         |     |   |     |    |      | gigas 409      |
| chalibaeus       |     |   | , , |    | 309  | gigas          |
| ASIDA            |     |   |     |    | 84   | al-l           |
| bigorrensis      |     |   | -   |    | 100  | Intin 112.     |
| catenulata       |     |   |     |    | 92   | 2              |
| Dejcanii         |     |   |     |    | 94   |                |
| grisea           |     |   |     |    | 88   |                |
| jurinei .        |     |   | •   |    | 97   | mortisaga      |
| lineriancia      |     |   | •   |    | 101  | mucronata      |
| obesa            | -   | • | •   |    |      | obtusa         |
| LATIGÈNES.       | •   | • | •   |    | 101  | plana          |
| warius/183.      |     |   |     |    |      |                |

Digitized by Google

| 392              |   |   | 139 1 | hybridus             | 1   |
|------------------|---|---|-------|----------------------|-----|
| similis          |   | • | 122   | tristis              | 3   |
| producta         |   | • | 444   | DERMESTES.           |     |
| proxima          |   | • |       | navalis              | 5   |
| pusilla          | • | • | 127   | Diapéraires          | 0   |
| BLAPSIENS        |   | • |       | DIAPÉRIDES 48        | 9   |
| BOLITOPHAGIENS . | • | ٠ | 210   | DIAPÉRIENS           | 95  |
| BOLITOPHAGUS     |   | • | 200   | O                    | 05  |
| agaricicola      |   | • |       | DIAPERIS             |     |
| agaricola        |   |   | 224   | ænea                 | и   |
| agricola         |   |   | 224   | untitle t            | 04  |
| armatus          |   | • | 212   | bicolor              | 17  |
| crenatus         |   |   | 220   | biluberculaia        | 06  |
| Gædeni           |   |   | 227   | boleti               | 14  |
| interruptus      |   |   | 226   | Dejeann              | 07  |
| reticulatus      |   |   | 220   | fasciala             | 16  |
| BOROS            |   | • | 560   | Petitii              | 11  |
| corticalis       |   | • | 270   | 1                    | 98  |
| elongatus        |   |   | 270   | testacea             | 113 |
| Schneideri       |   |   | 270   |                      |     |
| thoracica        |   |   | 267   | DIONTOPUS.           | 186 |
| thoracicus       |   | • | 267   | rufus                |     |
| CALCAR           |   |   | 272   | ELEDONA. agaricicola | 224 |
| elongatus        |   | • | 274   |                      | 225 |
| procerus         |   |   | 272   |                      | 223 |
| CALCARIENS       |   |   | 268   | reticulata           | 221 |
| CARABUS.         |   |   | -     | ÉLÉNOPHORIENS        | 58  |
| dorsiger         |   |   | 493   | ELENOPHORUS          | 18  |
| CATAPHRONETIS .  |   |   | 240   |                      | 60  |
| brunnea          |   |   | 244   |                      | 168 |
| CERANDRIA        |   |   | 247   |                      | 168 |
| cornuta          |   |   | 247   | nigrum.              | 174 |
| CHRYSOMELA.      |   |   |       | pygmæum.             | 471 |
| anea             | • |   | 201   | rusticum             | 447 |
| ahena            | * |   | 201   | Trenopaman           | 457 |
| boleti           | * |   | 206   | HELIOPATHES          | 450 |
| dytiscoides      |   |   |       | gibbus               | 454 |
| CIMETERIUS       | • |   | 252   | hispanicus           | 15  |
| COCCINELLA.      |   |   | and   | hybridus             | 450 |
| fasciata         | • | • | 206   | luctuosus            | 44  |
| COLYDIUM.        |   |   |       | punctatissimus       | 44  |
| castaneum        | • | 0 | . 245 | quadricollis.        |     |
| CRYPTICIESS      | • | ٠ | . 425 |                      | 45  |
| CRYPTICUS        |   | • | . 125 |                      | 45  |
| glaber           | • | • | . 427 | nispanicus           | 45  |
| pyrenæus         |   | • | . 384 | ngorians             |     |
| quisquilius      | • | ٠ | . 126 |                      | 33  |
| DENDARUS.        |   |   |       | diaperina            |     |

| L                  | ATIGÈNES. 393        |
|--------------------|----------------------|
| opatroides         | IR A A.S.A.          |
| fagi               | Acces                |
| mauritanica        | St twinting          |
| HELOPIDES 29       | 3 minlaness          |
| MÉLOPIENS          | Hispa. 309           |
| HELOPS 29          | K comments           |
| aneo-niger 356-36  | O picines            |
| agonus 37          | 7                    |
| alpinus 32         | MEPOPHLEENS. 940     |
| angusticollis 32   | Hypophlous 250       |
| arboreus 340       | Dicotor. 987         |
| assimilis 389      | 970                  |
| badius             | castaneus            |
| caraboides         | depressus.           |
| cerberus 316       | lasciatus            |
| chalybaeus 305-309 | l terrugineus        |
| cœruleus 308       | 384                  |
| eæruleus 305       | Trazini. 984         |
| convexicollis      | ntemorrhoidalis. QIR |
| convexus           | inearis 960          |
| cordatus           | pini                 |
| coriaceus          | 108                  |
| dame. A 11         | IPS.                 |
| 1                  | bicolor 257          |
|                    | 248                  |
| Parada             | hæmorrhoidalis 216   |
|                    | taxicornis           |
|                    | lestacea             |
|                    | unicolor             |
| 1                  | Leicheinaires 479    |
|                    | LEICHENUM            |
| lanipes            | pulchellum           |
|                    | LYCTUS.              |
|                    | 14                   |
| tongipennis        |                      |
| m                  | MARGUS.              |
| -1                 | ferrugineus          |
| oleæ               | BEDS DOUBLE LIG      |
| pallidus 302       | MENEPHILUS 291       |
| piceus             | curvipes             |
| pyrenœus 374       | MICROZOUM 477        |
| quisquilius 335    | tibiale              |
| quisquilius        | Microzoumates        |
| robustus 320       | MOLURIS.             |
| Rossii 303         | interrupta 45        |
| rotundicollis 371  | MYCETOPHAGUS.        |
| ruficollis         | metallicus           |
| Schneideri 270     | testacens            |

| 394                  | LATIG   |                     |
|----------------------|---------|---------------------|
| NEOMIDA.             |         | Bassii              |
| bituberculata        | . 247   | dermestoides        |
| Dejeanii             | . 214   | femoralis 137       |
| hæmorrhoidalis.      | . 216   | gibbium             |
| Olografates          | . 480   | gibbus              |
| OLOCRATES            | . 450   | hybridus            |
| abbreviatus          | 454     | luctuosus           |
| gibbus               | 455     | maritimus           |
| Opatraires           | 462     | meridianus          |
| Opatrates            | 462     | punctatostriatus    |
| OPATRIESS            | 460     | tristis             |
|                      | . 463   | Pentaphyllaires 496 |
|                      | 224     | DENTAPHYLLUS 490    |
| ag ar to to to       | 224     | melanophthalmus 197 |
| agrantoutar          | 224     | testaceus           |
| agricola             | 223     | DHALERIA            |
| (B) Medical Control  | ANN     | himaculata          |
| Conterme             | 990     | cadaverina          |
| crenatum             | 130     | cornuta             |
| fermorale            | 490     | eulinaris           |
| let moratant .       | . 171   | diapering 336       |
| fuscum               | 155-220 | fagi 238            |
| gibbum               | 88-95   | hemisphorica        |
| griseum              | 474     | nallens             |
| Modes and the second | 400     | PEALÉMENS           |
| nigrum.              |         | DUTORA 228          |
|                      | 480     | arenata 229         |
| pulverulentum        | 469     | crenata             |
| pusillum             | 174     | DEVIAN              |
| pygmæum.             |         | 149                 |
| reticulatum          |         | crenatus . 456      |
| rusticum             | 171     | PHYLAX              |
| sabulosum            | 464     | 149                 |
| sericeum             | 404     | list amplie         |
| tibiale              | 477     | maridionalis        |
| variolosum           | 88      | DAING ETHING        |
| viennense            | 469     | 204                 |
| OPLOCEPHALA          | 245     |                     |
| bituberculata        | 917     | 1                   |
| hemorrhoidalis       | 245     | 49                  |
| Pendaraires          | 440     | bipunctata          |
| PANDARIENS           | 439     | carinaia 309        |
| PANDARUS             | 441     |                     |
| coarcticollis        | 149     | 1414                |
| tristis              | 443     | 110                 |
| PÉDINIDES            | 429     | 3 3                 |
| PÉDINIENS            | 430     | 341                 |
| PEDINUS              | 431     | lævis               |

| Innipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| muricata         50         TAGÉNIENS         64           punctata         55         TENEBRIO         276           reflexa         55         abbreviatus         451           ruficollis         334         acuminatus         118           PIMÉRIENS         48         ænea         346           PLATYDEMA         224         affinis         292           ænea         202         arboreus         346           ahena         201         arenosus         155           bicolor         201-202         aterrimus         284           Dejeanii         214         bimaculatus         493           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         213         cadaverinus         192           calcar         274         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           KHINOMACER         chrysomelinus         240           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM<          |
| punctata         55         TENEBRIO         276           reflexa         55         abbreviatus         451           ruficollis         331         acuminatus         118           PIMÉRIRES         48         ænea         346           PLATYDEMA         221         affinis         292           ænea         202         arboreus         346           ahena         201         arenosus         455           bicolor         201-202         aterrimus         284           Dejeanii         214         bimaculatus         193           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         213         cadaverinus         492           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER.         chrysomelinus         240           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culriaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         c          |
| reflexa         55         abbreviatus         451           ruficollis         331         acuminatus         118           PIMÉLIENS         48         anea         346           PLATYDEMA         221         affinis         292           ænea         202         arboreus         346           ahena         201         arenosus         455           bicolor         201-202         aterrimus         284           Dejeanii         214         bimaculatus         193           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         213         cadaverinus         492           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         216           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM               |
| ruficollis         331         acuminatus         118           PIMÉLIENS         48         acuminatus         118           PLATYDEMA         224         affinis         292           ænea         346         affinis         292           ænea         346         affinis         292           ænea         346         affinis         292           ærboreus         346         affinis         292           ærenosus         455         bf5           bicolor         211         boleit         296           Petitii         211         boros         274           calcar         274         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           CAPHIDEMA         200         collaris         60           SCAPHIDEMA         200         colla                                                                       |
| PIMÉLIENS         48         ænea         346           PLATYDEMA         221         affinis         292           ænea         202         arboreus         346           ahena         201         arenosus         155           bicolor         201-202         aterrimus         284           Dejeanii         214         bimaculatus         493           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         243         cadaverinus         492           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         243           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         216           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURUS         73         der          |
| PLATYDEMA         224         affinis         292           ænea         202         arboreus         346           ahena         201         arenosus         455           bicolor         201-202         aterrimus         284           Dejeanii         214         bimaculatus         493           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         243         cadaverinus         492           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         243           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIS         73         dermestoides         437           atratus         81         <      |
| ænea         202         arboreus         346           ahena         201         arenosus         455           bicolor         201-202         aterrimus         284           Dejeanii         214         bimaculatus         493           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         243         cadaverinus         492           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         243           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SOAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81              |
| ahena         201         arenosus         455           bicolor.         201-202         aterrimus.         284           Dejeanii         214         bimaculatus         493           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         243         cadaverinus         192           PLATYNOTUS.         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER.         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         202           ***DAURIEUS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         79 |
| Dejeanii         214         bimaculatus         193           Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         213         cadaverinus         192           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURUS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         75         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77              |
| Europæa         211         boleti         206           Petitii         211         boros         270           violacea         213         eadaverinus         192           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         243           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         137           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         137           tristis         75         <      |
| Petitii         211         boros         270           violacea         243         eadaverinus         192           PLATYNOTUS         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         243           RHINOMACER         chrysomelinus         240           brentoides         64         cœruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                          |
| violacea         213         cadaverinus         492           PLATYNOTUS.         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER.         chrysomelinus         240           brentoides         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                |
| PLATYNOTUS.         calcar         274           morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER.         chrysomelinus         240           brentoides.         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolar.         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor.         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                            |
| morbillosus         88         castaneus         245           RHINOMACER.         chrysomelinus         240           brentoides.         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor.         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor.         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         75         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                             |
| RHINOMACER.         chrysomelinus         240           brentoides.         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor.         202         cornifrons.         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea.         347           bicolor.         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus.         81         diaperinus         336           calcaratus.         78         elongatus         274           punctatus.         79         fagi.         238           striatus.         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| brentoides.         64         cæruleus         309           SCAPHIDEMA.         200         collaris         60           bicolor.         202         cornifrons.         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea.         347           bicolor.         201         cylindricus         292           BOAURIEUS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus.         81         diaperinus         336           calcaratus.         78         elongatus         274           punctatus.         79         fagi.         238           striatus.         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCAPHIDEMA         200         collaris         60           bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bicolor         202         cornifrons         246           ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ænea         201         culinaris         232           SCAPHIDIUM         cuprea         347           bicolor         201         cylindricus         292           SCAURIS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus         81         diaperinus         336           calcaratus         78         elongatus         274           punctatus         79         fagi         238           striatus         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SCAPHIDIUM         cuprea.         347           bicolor.         201         cylindricus         292           SCAURIERS         72         dentipes.         77-82           SCAURUS         73         dermestoides.         437           atratus.         81         diaperinus         336           calcaratus.         78         elongatus         274           punctatus.         79         fagi.         238           striatus.         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bicolor.         201         cylindricus         202           SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus.         81         diaperinus         336           calcaratus.         78         elongatus         274           punctatus.         79         fagi.         238           striatus.         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SCAURIENS         72         dentipes         77-82           SCAURUS         73         dermestoides         437           atratus.         81         diaperinus         336           calcaratus.         78         elongatus         274           punctatus.         79         fagi.         238           striatus.         77         femoralis         437           tristis         75         ferruginea         498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SCAURUS       73       dermestoides       437         atratus       81       diaperinus       336         calcaratus       78       elongatus       274         punctatus       79       fagi       238         striatus       77       femoralis       437         tristis       75       ferruginea       498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| atratus.       81       diaperinus       336         calcaratus.       78       elongatus       274         punctatus.       79       fagi.       238         striatus.       77       femoralis       437         tristis       75       ferruginea       498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| calcaratus.       78       elongatus.       274         punctatus.       79       fagi.       238         striatus.       77       femoralis.       437         tristis.       75       ferruginea.       498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| punctatus.       79       fagi.       238         striatus.       77       femoralis.       437         tristis.       75       ferruginea.       498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| striatus.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                       |
| striatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SCOLYTUS. ferrugineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| æneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SILPHA. gemellatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| grisea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| reticulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sabulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SITOPHAGIENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sitophague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Solieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| STENE. molitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ferruginea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| STENOSIS. morio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| angustata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAGENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| angustata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fliformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| intermedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 394                    | LATIG   |                     |
|------------------------|---------|---------------------|
| NEOMIDA.               |         | Bassii              |
| NEUMIDA. bituberculata | . 217   | dermestoides        |
| Dejeanii               | 214     | femoralis           |
| hæmorrhoidalis.        | 216     | gibbium             |
|                        | 450     | aibbus              |
| Olociatatos            | 450     | hubridus            |
| OLOCRATES              | 454     | luctuosus           |
| appreviates            | 435     | maritimus           |
| gibbus                 | 462     | meridianus          |
| Opatraires             | 462     | nunctatostriatus    |
| Opatrates              | 460     | tristis             |
| OPATRIENS              | . 463   | Pentaphyllaires 496 |
| OPATRUM · · ·          | 004     | PENTAPHYLLUS 496    |
| agaricicola            | 224     | melanophthalmus 497 |
| agraricola             |         | testaceus           |
| agricola               | . 224   | PHALERIA            |
| armatum                | . 223   | bimaculata          |
| convexum               |         | 409                 |
| crenatum               | . 220   | Cauaverina . 948    |
| fermorale              | . 438   | 607710100           |
| fermoratum             | . 438   | CHIMATIA            |
| fuscum                 | 474     | diaperina.          |
| gibbum                 | 455-220 | 1004                |
| griseum                | 88-95   | Heinisphacites .    |
| modestum               |         | patiens .           |
| nigrum                 |         | PHALERIENS.         |
| pulchellum             | 480     | PHTORA.             |
| pulverulentum          | 171     | crenata             |
| pusillum               | 469     | crenata             |
| pygmœum                | 474     | PHYLAN. 449         |
| reticulatum            | 224     | crenatus            |
| rusticum               | 474     | gibbus              |
| sabulosum              | 464     | PHYLAX              |
| sericeum               | 404     | crenatus            |
| tibiale                | 177     |                     |
| variolosum             | 88      | meridionalis        |
| viennense              | 469     | PHYLETHUS 205       |
| OPLOCEPHALA            | 245     | 204                 |
| bituberculata          | 217     | anadrinastulatus .  |
| hemorrhoidalis         | 245     | maneral 11          |
| Pendaraires            | 440     | 49                  |
| PANDARIENS             | 439     |                     |
|                        | 441     | 300                 |
| PANDARUS               | 1.40    | 11                  |
| tristis                | 143     | t manalia           |
| PÉDINIDES              | 129     |                     |
|                        | 430     | 1 1 1               |
| PÉDINIENS              | 434     | 121                 |

|                                         | LATIGÈNES.            | 395        |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| lanipes.                                | 347   minuta          | 70         |
| muricata                                | 50 TAGÉNIENS          | 61         |
| punctata                                | 55 TENEBRIO           | 276        |
| reflexa                                 | 55 abbreviatus        | 451        |
| ruficollis                              | 331 acuminatus        | 118        |
| PIMÉLIENS                               | 48 anea               | 346        |
| PLATYDEMA                               | 221 affinis           | 292        |
| ænea                                    | 202 arboreus          | 346        |
| ahena                                   | 201 arenosus          | 155        |
|                                         |                       | 284        |
|                                         |                       | 193        |
|                                         |                       | 206        |
| Petitii                                 |                       | 270        |
|                                         | 213   cadaverinus     | 192        |
| PLATYNOTUS.                             |                       | 74         |
| morbillosus                             | 88 castaneus          | 243        |
| RHINOMACER.                             |                       | 240        |
| brentoides                              |                       | 09         |
|                                         |                       | 60         |
|                                         |                       | 16         |
|                                         | 201   culinaris       | 32         |
| SCAPHIDIUM                              |                       | 47         |
|                                         |                       | 92         |
| SOAUMIENS                               | 72 dentipes           |            |
| SCAURUS                                 |                       | 37         |
| atratus                                 |                       | 36         |
| calcaratus                              |                       | 74         |
| punctatus                               |                       | 38         |
| striatus                                | 77 femoralis          |            |
| tristis                                 | 75   ferruginea       |            |
| SCOLYTUS.                               | ferrugineus 233-24    |            |
|                                         |                       | 37         |
| SILPHA.                                 | gemellatus            |            |
|                                         | 88 gigas              |            |
|                                         |                       | 8          |
|                                         | 64 lanipes            |            |
|                                         | 63 laticollis 28      | -          |
|                                         | 64 luctuosus          |            |
|                                         | 65 mauritanicus 23    | -          |
| STENE.                                  | molitor               |            |
|                                         | 45 molitoria 27       | 9          |
| STENOSIS.                               | morio 28              | _          |
| TAMENIA                                 | 64 mortisagus 118-119 | <b>9</b> . |
|                                         | B2 muricatus          | D          |
|                                         | 63 nigra 12           | •          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | noctivagus 289        | -          |
| intermedia 6                            | 37   obscurus 283     | 1          |

| 396                     |    |   |            |     |   |     | LATI( | jènes.           |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------------------|----|---|------------|-----|---|-----|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| opacus                  |    |   |            |     |   |     | 286   | aphodioides      |   |   | • |   |   | • | 188 |
| orizæ!                  |    |   |            |     |   |     | 238   | rufus            |   |   |   |   |   |   | 186 |
| pilipes                 |    |   |            |     |   |     | 455   | TRIBOLIENS       |   |   | • | • |   |   | 243 |
| quisquilius             |    |   |            |     |   |     | 127   | TRIBOLIUM.       |   |   |   |   |   |   | 244 |
| reflexus .              |    | _ | •          |     |   | •   | 55    | castaneum.       |   |   |   | • |   |   | 245 |
| •                       |    |   | •          |     |   | •   | 88    | ferrugineum      |   |   |   |   |   |   | 244 |
|                         |    |   |            |     | • | •   | 465   | TRAGOSITA.       |   |   |   |   |   |   |     |
| rugosus .<br>sabulosa . | •  | • | •          | •   | * | •   | 465   | thoracica .      |   |   |   |   |   |   | 277 |
|                         | •  | - |            | ٠   | • | •   | 165   | TROGOSITA.       |   |   |   |   |   |   |     |
|                         | -  | - | •          |     |   | ٠   | 331   | cornuta .        |   |   |   |   |   |   | 148 |
| striata                 |    |   |            |     | • | •   | 50    | corticalis .     | - |   |   |   |   |   | 270 |
| sulcata                 |    |   | •          | •   | • | •   | 289   | ferruginea.      | _ |   |   |   |   |   | 245 |
| transversalis           | _  |   | •          | ٠   | • | •   | 451   | thoracica .      | • |   |   |   |   |   | 267 |
| tristis                 |    |   |            | •   | • | •   | 273   | thoracicus.      | • | • |   |   |   |   | 267 |
| 3                       | •  |   | _          | 404 | • | •   | 262   | ULOMA            | • |   | - |   |   |   | 231 |
| TÉNÉBRI (               |    |   |            | 5   | • | •   | 276   | culinaris .      | • | • | • |   | · |   | 232 |
| TÉNÉBRIONI              |    |   |            | •   | ٠ | •   |       | cornuta .        | • |   | • |   | Ů |   | 248 |
| TENTYRIA                |    | - |            | -   | • | •   | 41    |                  | • |   | • |   | • |   | 336 |
| bipunctata              |    |   |            |     |   | •   | 382   | diaperina.       |   | - |   |   |   |   | 238 |
| gallica                 |    |   |            |     |   | ٠   | 45    | fagi mauritanica |   |   |   |   | · |   | 336 |
| glabra                  |    |   |            |     |   |     | 45    | 1                |   |   |   | : | • |   | 336 |
| interrupta.             |    |   |            |     |   | •   | 45    | part             | • | ٠ | • |   | • | • | 227 |
| mucronata               | •  | • | •          |     | ٠ | ٠   | 43    | C Tromatan and   | • | ٠ | ٠ | 0 | • | ٠ |     |
| orbiculata.             | •  |   | •          |     |   | • • | 45    | ULONA.           |   |   |   |   |   |   | 233 |
| TENTYBIENS              |    |   | ٠          | •   | • |     | 41    | culinaris .      | • | • | • | • | • | • | 200 |
| TRACHYSCÉ               |    |   | <b>s</b> . | ٠   |   | •   | 185   | UPIS.            |   |   |   |   |   |   | 270 |
| TRACHIVECEL             | 10 |   |            |     |   |     | 199   | haras            |   |   |   |   |   |   | 210 |

FIN DE LA TABLE.



#### LONGICORNES. — supplément.

## Genre Nothorhina, Nothorhine; L. Redtenbacher. (1)

CARACTÈRES. Tele enfoncée dans le prothorax presque jusqu'aux yeux; penchée en avant. Antennes insérées au devant des yeux, entre ceux-ci et la base des mandibules; à peine plus longues que la moitié du corps ; sétacées ; de douze articles : le premier, renssé, au moins aussi long que le quatrième : le deuxième, obconique, plus court que la moitié du troisième : celui-ci, un peu moins long que le quatrième : le cinquième d'un quart environ plus long que le quatrième; les suivants, graduellement un peu moins longs: le onzième, un peu moins long que le troisième : le douzième de deux tiers au moins plus court que le onzième. Yeux peu échancrés. Palpes filiformes. Prothorax plus long que large; ovalaire; tronqué en devant, faiblement élargi sur les côtés, arrondi aux angles postérieurs. Ecusson aussi long que large à la base, subarrondi postérieurement. Elytres d'un tiers plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs; parallèles; arrondies postérieurement, prises ensemble. Prosternum très-comprimé en forme de tranche, à partir de la moitié de la longueur des hanches. Mésosternum rétréci en pointe obtuse, prolongé seulement jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière, cinq ou six fois aussi longs que larges à la base. Pieds de longueur médiocre. Hanches antérieures et intermédiaires globuleuses, un peu plus rapprochées entre elles que les postérieures : celles-ci transverses. Cuisses comprimées; graduellement plus épaisses dans leur milieu; non en massue. Jambes grêles. Tarses filiformes: premier article des postérieurs un peu moins long que les deux suivants réunis. Ongles simples ou offrant à la base une saillie ou sorte de dent à peine distincte. Corps allongé; très-faiblement convexe.

Nothorhina muricata. Allongée; presque parallèle; très-peu convexe; brune ou d'un noir de poix et garnie de poils faures. Antennes d'un rouge brun. Prothorax oblong; chargé sur la ligne médiane d'une carène lisse et raccourcie; muni sur les côtés de tubercules rapeux. Elytres chargées chacune de trois lignes longitudinales peu élevées. Dessous du corps et pieds d'un brun de poix testacé.

<sup>(1)</sup> Faun. austr. p. 485.



#### LONGICORNES, supplément.

Callidium? muricatum, Schönn. Syn. ins. t. 3. 458. 74. — Id. Appendix, p. 493. 274. (Décrit par Dalman.) — Gyllenn. Ins. suec. t. 4. p. 88. 46.

Callidium scabricolle, Wilhelm de Redtenbachen, Quaed. gen. spec. Coleopt. Austr. p. 24. 21. — Guérin, Revue cuvierienne, 1843, p. 184.

Nothorina muricata, L. DE REDTENBACHER, Faun. austr. p. 485.

Long.  $0^{m}$ ,0078 à  $0^{m}$ ,0023 (3 1/2 à 5 1/2). — Larg.  $0^{m}$ ,0033 (1 1/2).

Corps allongé; presque parallèle; très-peu convexe. Tete brune ou d'un noir de poix ; marquée de points assez fins, rapprochés, séparés par des intervalles peu ruguleux; convexe sur le front; déprimée sur la suture frontale, d'une manière souvent presque triangulaire; hérissée d'un duvet fauve ou fauve-cendré. Mandibules courtes; noires. Patpes d'un testacé pale ou livide. Yeux noirs ou d'un noir brun. Antennes à peine plus longues que la moitié du corps; d'un rouge brun; ciliées de fauve ou fauve cendré et garnies de poils rares et plus longs, vers l'extrémité de chaque article. Prothorax d'un quart environ plus long que large; oblong; tronqué en devant; à peine graduellement élargi dans son milieu; arrondi à ses angles postérieurs; rebordé à la base; à peine convexe; chargé en dessus de tubercules rapeux, couvrant les côtés sur le tiers environ de la largeur en devant, et sur une largeur graduellement moins grande d'avant en arrière; plus finement rapeux sur la partie déclive des côtés, assez finement et ruguleusement ponctue sur le dos jusqu'au niveau du repli des élytres; chargé sur la ligne médiane, depuis le milieu de la longueur, ou un peu avant, jusques près du bord postérieur, d'une faible carène lisse; deprimé entre celle-ci et les parties rapeuses, surtout sur la moitié antérieure; d'un noir de poix, un peu luisant, avec la carène d'une teinte ordinairement moins obscure ou plus claire; garni de poils fauves ou d'un brun cendré, moins courts ou plus apparents sur les côtés de la seconde moitié de la carène. Ecusson obtusément arrondi postérieurement; brun; presque lisse; rayé d'une ligne longitudinale peu apparente dans sa première moitié, ordinairement sulciforme à l'extrémité. Elytres d'un tiers environ plus larges à la base que le prothorax dans son milieu; trois fois et demie aussi longues que lui; arrondies à l'extrémité, prises ensemble; presque plans ou à peine convexes sur le dos, perpendiculairement déclives sur le côté de chaque épaule : cette déclivité graduellement affaiblie postérieurement; à fossette humérale peu prononcée; ruguleusement ponctuées: chargées de trois lignes longitudinales élevées, plus ou moins faibles;

#### LONGICORNES. — supplément.

la première, naissant près de la base, vers le tiers interne de la largeur: la deuxième et entre celle-ci l'épaule: la troisième, en de-bors de l'épaule, plus éloignée de la deuxième, que celle-ci de la première: la première, postérieurement liée d'une manière plus ou moins distincte à la troisième, un peu avant l'extrémité: la deuxième, un peu moins longue; brunes ou d'un brun de poix; garnies d'un duvet court, fauve ou fauve cendré. Dessous du corps d'un brun de poix testacé; ruguleusement] pointillé sur la poitrine, plus légèrement sur le ventre; garnis de poils fins, d'un livide fauve. Pieds d'un brun de poix testacé; garnis de poils fins.

Cette espèce a été prise dans un pin, dans les environs de La Palisse (Allier) par M<sup>me</sup> Sara Levrat, épouse de l'un de nos entomologistes lyonnais les plus zélés.



## COLÉOPTÈRES

DE FRANCE



LYON - IMPRIMERIE PITRAT AINÉ, RUE GENTIL, 4.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# COLÉOPTÈRES

#### DE FRANCE

PAR

#### E. MULSANT

Sous-Bibliothécaire de la ville de Lyon, Professeur d'histoire naturelle au Lycée, Correspondant du Ministre de l'instruction publique, etc.

ET

#### CL. REY

Membre des Sociétés Linéenne et d'Agriculture de Lyon, etc.





GIBBICOLLES

# PARIS DEYROLLE, NATURALISTE

RUE DE LA MONNAIE, 19

NOVEMBRE 1868

#### A MONSIEUR

## LE DOCTEUR SICHEL

DOCTEUR EN MÉDECINE, CHIRURGIE ET PHILOSOPHIE;

LICENCIÉ ÈS-LETTRES; MÉDECIN ET CHIRURGIEN-OCULISTE;

PRÉSIDENT PERPÉTUEL DU CONGRÈS INTERNATIONAL D'OPHTHALMOLOGIE,

PRÉSIDENT HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE ALLEMANDE DE PARIS,

ANGIEN PRÉSIDENT DES SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE ET MÉDICO-PRATIQUE

DE PARIS;

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENE DE LYON

ET DE DIVERSES AUTRES ACADÉMIES OU SOCIÉTÉS SAVANTES:

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

COMMANDEUR DE DIVERS ORDRES ÉTRANGERS.



MONSIEUR,

Nous laissons à d'autres le soin de vous gloritier de vos travaux ophthalmologiques, qui vous ont placé aux premiers rangs des oculistes de nos jours. Mais vous avez produit en Entomologie des œuvres d'un mérite supérieur; vos études sur les Hyménoptères, dont personne en Europe ne connaît peut-être aussi bien les mœurs et les habitudes, seraient suffisants pour justifier l'hommage que nous osons vous adresser de ces modestes pages, si les liens d'amitié qui nous unissent depuis longtemps ne nous portaient aussi à vous les offrir comme un témoignage des sentiments affectueux avec lesquels,

Nous avons l'honneur d'ètre,

Vos dévoués

E. MULSANT ET CL. REY.

Lyon, le 8 septembre 1868.

## TABLEAU MÉTHODIQUE

DE LA

## TRIBU DES GIBBICOLLES

#### Première famille. PTINIENS.

1re BRANCHE, HÉDOBIAIRES.

Genre Hedobia. LATREILLE.

pubescens, Fabricius.

Genre Ptinomorphus. M et R.

imperialis, Linné. regalis, Duftschmidt.

angustatus, Brisout.

2mc BRANCHE. PTINAIRES.

#### 1" Bameau, PTINATES.

Genre Ptinus. LINNÉ.

S.-genre Eutaphrus. M. et R.

irroratus, Kiesenwetter.

loboderus, (Schaum).

alpinus, Boieldieu.

Reichei, Boieldieu.

quadridens, CHEVROLAT.

nitidus, STURM.

S.-genre Gynopterus. M. et R.

germanus, Fabricius.

variegatus, Rossi.

sexpunctatus, PANZER.

Aubei, Boieldieu.

dubius, Sturm.

S.-genre Heteroplus. M. et R. pusillus, Sturm.

S.-genre Ptinus vrais.

italicus, ARAGONA.

rufipes, FABRICIUS.

ornatus, MULLER.

lepidus, VILLA.

Spitzyi, VILLA.

for, Linné.

bicinctus, STURM.

latro, FABRICIUS.

brunneus, DUFTSCHMIDT.

testaceus, OLIVIER.

perplexus, M. et R.

pilosus, MULLER.

subpilosus, Sturm.

S.-genre Cyphoderes. M. et R.

raptor, STURM.

bidens, OLIVIER.

Genre Eurostus. M. et R.

submetallicus, Fairmaire.

frigidus, Boieldieu.

Genre Niptus. Boieldieu.

hololeucus, FALDERMAN.

Genre Epauloecus. M. et R.

crenatus, FABRICIUS.

#### 2" Romeau, TIPNATES.

Genre Tipnus. Jac. du Val. exiguis, Boie ldieu

S.-genre Sphaericus. Wollaston. gibboldes. Boieldieu.

#### Deuxième famille. GIBBIENS.

Genre Mezium. Curtis. asine, Boieldieu. sulcatum, Fabricius.

Genre Gibbium. Scopoli. scotias, Fabricius.



## TRIBU

DES

## GIBBICOLLES



GIB.

Caractères. Corps allongé, oblong ou subovalaire. Tête assez grosse, verticale ou infléchie, non visible vue de dessus; plus ou moins fortement engagée dans le prothorax; un peu moins large, aussi large, mais jamais beaucoup plus large que celui-ci. Épistome soudé au front. Joues très-développées, trapéziformes ou irrégulières. Labre corné, transverse. Mandibules robustes, subtrigones, plus ou moins arquées ou coudées en dehors; terminées par une pointe simple; armées d'une dent à leur tranche interne. Machoires bilobées, avec les lobes densement ciliés à leur sommet. Palpes maxillaires de quatre articles, les labiaux de trois : le dernier, le plus long de tous, suballongé ou oblong, jamais très-renflé. Paraglosses indistinctes. Languette petite, carrée ou subélargie en avant, densement ciliée au sommet. Menton corné, grand, subtriangulaire ou subogival.

Yeux de grandeur variable suivant les genres, subarrondis, entiers.

Antennes assez longues, généralement filiformes ou subfiliformes; de onze articles (1); insérées sur le front, ordinairement dans une fossette plus ou moins profonde; à premier article plus ou moins épaissi, presque toujours plus grand que le suivant.

Prothorax plus étroit que les élytres, très-obliquement coupé d'avant en arrière à son bord antérieur; parfois capuchonné en avant; sans bords

(1) Une espèce des l'es Canaries, déjà signalée par Jacquelin du Val, n'offre que neuf articles aux antennes, et ceux-ci sont plus allongés. C'est une exception unique et remarquable.

1

latéraux distincts ou à côtés rétrécis et réfléchis en dessous; ordinairement avec des saillies ou des gibbosités sur le dos.

Écusson généralement bien apparent, parfois nul.

Elytres recouvrant toujours tout l'abdomen, de forme diverse. Ailes plus

ou moins développées, souvent nulles.

Prosternum court. Mésosternum à lame médiane plus ou moins saillante. Épisternums et épimères du médipectus assez grands, transversalement obliques. Métasternum assez développé, rarement petit. Épisternums du postpectus d'une assez belle grandeur, quelquefois enveloppés par les élytres. Épimères du postpectus nulles.

Hanches antérieures et intermédiaires ordinairement subovalaires ou subarrondies, plus ou moins saillantes, plus ou moins rapprochées entre elles : les postérieures souvent transverses, plus ou moins écartées l'une

de l'autre, généralement creusées au-dessous des cuisses.

Ventre composé de cinq arceaux apparents : le premier plus ou moins étranglé de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures : le

dernier toujours semilunaire ou en hémicycle.

Pieds allongés, généralement assez grêles : les postérieurs plus développés que les intermédiaires, et ceux-ci un peu plus que les antérieurs. Cuisses implantées bout à bout sur les trochanters : les intermédiaires faiblement, les postérieures plus ou moins sensiblement recourbées en dedans. Tibias armés le plus souvent de deux petits éperons au bout de leur tranche inférieure. Tarses de cinq articles, dont le premier plus grand (1) que les suivants. Ongles simples, en forme de crochets.

Obs. Les saillies et les gibbosités que présente le dessus du prothorax de la plupart des espèces de cette tribu sont remarquables. Nous lui avons

imposé la dénomination de Gibbicolles.

Ce sont de petits insectes qui fréquentent pour la plupart les lieux couverts, tels que nos habitations et surtout nos greniers, et les abris qu'offrent les ruines, les vieux lierres, les vieux fagots, les vieilles écorces, les troncs caverneux et même les rameaux touffus de nos arbres, où ils vivent de matières animales desséchées. Si de telles mœurs ne suffisent pas pour les distinguer de nos Térédiles avec lesquels quelques auteurs les avaient réunis, ils s'en distinguent d'ailleurs par leur forme moins parallèle et

<sup>(1)</sup> Les tarses sont hétéromères dans l'un des sexes de l'espece des lles Canaries, dont nous avons parié dans la note précédente.

moins cylindrique, par la structure et l'insertion des antennes et par la longueur des pieds. Mais, comme la nature n'a pas procédé par des sauts brusques, elle semble avoir désigné le genre Hedobia pour lier nos Gibbicolles aux Térédiles et principalement au genre Anobium dont, par exception, il a non-seulement les habitudes lignivores, mais encore des protubérances analogues sur le prothorax et à peu près le même mode d'insertion des antennes. Mais celles-ci, dans le genre Hedobia, ne sont ni dentées en scie, du moins d'une manière sensible, comme dans les Xylétinides, ni terminées par trois articles beaucoup plus grands, comme chez nos Anobides et nos Dorcatomiens.

#### ÉTUDE DES PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS

La forme du corps dans nos Gibbicolles est en général assez variable. Elle est ou suballongée, ou ovalaire, ou même subarrondie, et souvent bien différente du 6° à la 2. Sa consistance est toujours plus ou moins cornée. Sa surface, ordinairement ponctuée, pubescente ou sétosellée ou subécailleuse, est quelquefois, surtout dans les Gibbiens, tout à fait lisse et glabre.

La tête, assez grosse, n'est jamais beaucoup plus large que la partie antérieure du prothorax, ni jamais beaucoup plus étroite. Affectant toujours une position verticale ou infléchie, elle est plus ou moins fortement engagée dans le prothorax, de manière qu'elle n'est pas apparente vue de dessus. Sa surface est le plus souvent rugueuse, pubescente ou subécailleuse.

Le front, plus ou moins déprimé ou subdéprimé, est large supérieurement, mais souvent étranglé entre les antennes où il présente un intervalle plus ou moins rétréci, parfois plan et assez sensible, d'autrefois, comme chez les Ptines et les Eurostes, très-étroit et réduit à une lame tranchante qui sert à lier sa partie postérieure à sa partie antérieure ou région de l'épistome, et alors celle-ci forme une espèce de demi-disque transverse, plan, tronqué ou largement échancré en avant, quelquefois relevé et saillant à son bord postérieur qui masque un peu les cavités antennaires comme cela se voit dans le genre Mezium. En tous cas, l'épistome est soudé au front et sans suture transversale visible. Ce dernier est souvent marqué sur sa ligne médiane d'un léger sillon canaliculé, rarement prolongé sur l'intervalle interantennaire.

Les joues sont plus ou moins développées, tantôt transverses comme dans les Hédobies et les Ptinomorphes, tantôt irrégulières comme dans les Ptines, tantôt subtriangulaires comme dans les Eurostes et les Épaulèques, tantôt elliptiques et verticales comme dans les Mézies, tantôt enfin liées aux tempes avec lesquelles elles ne forment qu'une seule et grande pièce, ainsi qu'on peut l'observer chez les Gibbies.

Le labre, qui est généralement petit, se montre quelquefois assez grand chez les Niptes et chez les Gibbiens. Il est toujours corné, plus ou moins transverse, plus ou moins largement tronqué ou même subéchancré en avant, mais très-rarement arrondi à son bord antérieur qui est plus ou moins densement et brièvement cilié.

Les mandibules, robustes et subtrigones, sont plus ou moins arrondies ou même quelquesois assez brusquement coudées en dehors. Toujours plus ou moins saillantes, elles se terminent en pointe simple et plus ou moins prononcée; mais elles offrent sur leur tranche interne une dent ordinairement assez sorte, située à peu près vers le milieu de celle-ci et parsois un peu plus rapprochée de l'extrémité. Leur base est toujours rugueuse et ciliée en dessus, avec la dernière moitié lisse et glabre; et, très-rarement, la partie rugueuse est séparée de la partie lisse par une sine ligne élevée ou arête suboblique (genre Epaulæcus).

Les mâchoires présentent deux lobes distincts, situés l'un au-dessous de l'autre, densement ciliés à leur sommet interne, souvent inégaux avec l'externe plus petit.

Les palpes maxillaires sont assez allongés et composés de quatre articles bien distincts. Ils sont subfiliformes, avec le dernier article le plus grand de tous, mais un peu ou à peine plus épais. Celui-ci est le plus souvent en ovale-oblong acuminé; cependant, dans les genres Hedobia et Ptinomorphus, il est plus ou moins allongé et plus ou moins tronqué au bout, mais jamais d'une manière bien large et bien nette. Le premier, parfois peu distinct, est néanmoins quelquefois très-visible chez les Ptines où il paraît assez développé, plus ou moins grêle, subarqué, un peu plus long que le suivant. Les deuxième et troisième sont assez courts et ordinairement subégaux, le deuxième néanmoins quelquefois un peu plus long que le troisième.

Les palpes labiaux sont beaucoup moins allongés ou même assez petits, et ils affectent dans leur ensemble la même forme que les précédents, bien qu'ils offrent un article de moins. Leur dernier article suit les mêmes modifications que le dernier des maxillaires; et les deux premiers ne présen-

tent rien de particulier, ils sont même assez courts, avec le premier cependant un peu moins que le deuxième.

Le menton, de consistance cornée, est grand, de forme subtriangulaire ou subogivale, avec son sommet toujours entier, parfois subarrondi ou subtronqué.

La languette est petite, parfois submembraneuse, carrée ou subélargie en avant, densement ciliée à son bord antérieur avec celui-ci entier ou quelquefois (Ptinus) échancré.

Les paraglosses sont nulles ou indistinctes.

Les yeux nous ont semblé offrir une plus grande importance que tous les organes que nous venons de décrire, d'abord par leur situation, ensuite par leurs proportions relatives. Plus ou moins développés et assez saillants dans les premiers genres, ils sont petits ou même très-petits, subdéprimés ou déprimés dans les derniers et surtout chez les Gibbiens. Placés sur les côtés de la tête dans tous les autres genres, ils sont par exception, dans le genre Gibbium, rapprochés sur le milieu du front, positivement au-dessus des insertions des antennes, et, par suite de cette disposition, ils s'éloignent nécessairement du bord antérieur du prothorax, tandis que la plupart du temps ils sont situés près de celui-ci auquel ils touchent souvent. Leurs facettes sont rarement assez grossières, quelquefois plus ou moins obsolètes. Quant à leur forme, ils ne varient guère; ils sont généralement ovalaires ou subarrondis, quoique présentant parfois quelque partie de leur pourtour un peu aplatie.

Les antennes jouent un grand rôle, surtout quant à leur mode d'insertion, pour la séparation des genres et même des grandes divisions. Insérées entre les yeux ou sur le niveau antérieur de ceux-ci dans la famille des Ptiniens, elles sont implantées bien au-dessous de celui-ci dans celle des Gibbiens. Séparées à leur base par un intervalle large et plan dans la branche des Hédobiaires, elles sont dans les Ptinaires très-rapprochées à leur naissance où elles offrent un espace plus ou moins étroit ou même réduit à une lame tranchante. Dans ceux-là elles sortent d'une fossette à peine sensible, dans ceux-ci d'une fossette bien prononcée, plus ou moins grande, plus ou moins prolongée latéralement sur les joues en forme de léger sillon, ce qui leur permet de pouvoir s'infléchir en avant, quand l'insecte, à l'approche d'un danger, contrefait l'état de mort. Mais dans le genre Mezium, loin de s'abaisser en avant, où le bord de la région de l'épistome, relevé postérieurement, leur oppose un obstacle, elles sont forcées de se tenir constamment redressées en arrière. Plus ou moins allongées,

pubescentes ou tomenteuses, elles sont dans leur ensemble filiformes ou subfiliformes chez les Ptiniens, subatténuées à leur extrémité chez les Gibbiens. Quelquefois, mais très-rarement, elles sont un peu épaissies vers leur sommet dans certains genres (Epaulœcus, Tipnus) de la première de ces deux familles. Quant aux détails de leurs diverses parties, elles présentent onze articles, à l'exception cependant d'un genre exotique (Nitpus) qui n'en compte que neuf. Le premier est toujours plus épais et plus grand que le deuxième, si ce n'est dans le genre Gibbium où celui-ci est à peine moins long ou presque aussi long que l'article précédent, et même un peu plus large à son sommet. Le deuxième, plus ou moins obliquement implanté sur le précédent, est généralement plus court que le troisième; celui-ci et les suivants varient de longueur et de forme, non-seulement suivant les genres, mais encore suivant les espèces ou même souvent d'un sexe à l'autre; mais dans tous les cas, le dernier est toujours plus long que le pénultième.

Le prothorax, de forme diverse, est toujours plus étroit que les élytres. Il n'est jamais allongé ni fortement transverse. Ce qui le distingue principalement, ce sont les bosses ou éminences que présente sa surface, et ces saillies, de forme et de grandeur variées, se font souvent remarquer par un fascicule de poils qui les surmonte. Généralement dans les Ptinaires, il est globuleux à sa partie antérieure et fortement étranglé et sillonné ou transversalement déprimé au devant de sa base ; et dans les genres où il n'offre pas cette conformation, les éminences dorsales deviennent ordinairement nulles ou obsolètes. Son bord antérieur est très-obliquement coupé d'avant en arrière de manière que le milieu de ce même bord, plus ou moins largement arrondi, parfois un peu relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex, voile plus ou moins la tête qui, par ce fait, n'est jamais visible, vue de dessus. Ses côtés n'offrent point d'arête ou de rebord qui sépare la région dorsale ou pronotum des propleures ou replis latéraux du segment prothoracique; et ceux-ci sont alors réfléchis et rétrécis en forme de languette généralement assez étroite, quelquefois largement arrondie ou obtusément tronquée comme dans le genre Eurostus. Sa base, bissinueusement tronquée chez les Hédobiaires, subarrondie ou subtronquée chez les Ptinaires, se montre distinctement bissinuée chez les Mézies, et subangulaire dans son milieu chez les Gibbies. Sa surface, rugueusement granulée et pubescente, est enduite et comme encroûtée dans le genre Mezium d'un épais duvet écailleux; mais elle est tout à fait lisse et glabre dans le genre Gibbium. Il offre souvent à sa base un étroit rebord qui paraît plus ou

moins doublé sur les côtés dans la partie réfléchie, et au sommet un rebord ordinairement plus large et en forme de bourrelet souvent frangé.

L'écusson, asse développé dans certains genres, est très-petit ou ponctiforme dans les Epundepare, nul ou indistinct dans les genres suivants (Tipmus, Meainn et Gibbium). Sa forme est assex variable, mais assex insignifiante pour servir de différences génériques. Il est tantit subcarré ou trapéziorne, antité subogivai ou subsemicritaire, antité transverse; mais, dans tous les cas, il est presque toujours voilé par un duvet plus on moins épais qui empéche de blei na précée sa texture et sa configuration.

Les élytres, sensiblement plus larges que le prothorax, se rétrécissent antérieurement dans les Gibbies, au point de ne paraître pas plus larges à leur base que la base du prothorax. Elles sont très-variables dans leur forme. Plus ou moins allongées ou oblongues, plus ou moins parallèles sur leurs côtés tantôt dans les deux sexes, tantôt dans les of seulement elles sont plus ou moins ovalaires ou subarrondies chez les Q de certaines espèces et dans les deux sexes de certaines autres. Parfois légèrement, d'autrefois plus ou moins fortement convexes , elles recouvrent toujours entièrement l'abdomen, et même dans plusieurs Q et dans les deux sexes de auclques genres ( Eurostus, Niptus, Epaulæcus, Tipnus ), elles l'enveloppent plus ou moins fortement sur les côtés, et ce caractère se fait surtout remarquer d'une manière exagérée dans les Gibbiens où elles se réfléchissent en dessous latéralement et postérieurement au point de refouler toutes les parties de la page inférieure du corps alors réduite à une faible surface. En dessus elles sont parfois rugueuses ou tomenteuses, souvent sérialement ponctuées et sétosellées, quelquefois (Mezium, Gibbium) tout à fait lisses et plus ou moins glabres. Le plus souvent libres, elles sont parfois soudées dans les espèces aptères.

Les épautes, plus ou moins saillantes, plus ou moins arrondies en dehors, débordent souvent sensiblément les angles postérieurs du proulorax; mais dans quedjeurs genres (Niptus, Epauteux) et dans les 9 de 
certains Plinus vrais, elles sont plus ou moins effacées et se déjetient en 
arrière dès les angles priciés. Dans les Eurostes leur calus se prolonge 
assez distinctement en arrière en forme de côte.

Les alies sont assez d'eveloppées dans quelques espèces, tout à fait nulles ou rudimentaires et impropres au vol dans les d'enières geures des Plutiens (Eurosites, Niptus, Epuileures, Tipuns) ainsi que dans les % à elytres ovalaires des Plutus vrais. Neanmoins les insectes pourvus de ces organes en font rarrenne usage, à l'execţion des Plutomorphes.

Le dessous du corps est plus ou moins pointillé et souvent recouvert d'une pubescence assez serrée. Dans les Gibbiens, il est réduit, comme nous l'avons dit, à une faible surface, et alors les diverses parties qui le composent sont comme ramassées et rassemblées les unes contre les autres.

Le prosternum, ordinairement peu développé au devant des hanches antérieures, est toujours plus ou moins déprimé ou même quelquefois subexcavé pour recevoir la tête à l'état d'inflexion. Sa lame médiane, tantôt enfouie, tantôt plus ou moins saillante, est souvent rétrécie en pointe ou en angle aigu rarement mousse (Gibbium), d'autrefois subparallèle ou sublinéaire.

Le mésosternum, plus ou moins resserré entre les hanches antérieures et les intermédiaires, offre peu de développement; et sa lame médiane présente à peu près les mêmes modifications que celle du prosternum, si ce n'est qu'elle est proportionnellement moins étroite, un peu moins aigué ou même assez largement tronquée au sommet.

Le métasternum est d'un assez grand secours pour caractériser les genres et même souvent pour différencier les sexes. Grand dans les Hédobiaires et dans les o des Ptines, il devient court dans plusieurs 2 de ce dernier genre et les Tipnes, et même très-court chez les Eurostes, les Niptes et les Epaulèques, chez lesquels souvent il est à peine aussi développé que le premier arceau ventral. Toujours un peu avancé en angle mousse entre les hanches intermédiaires, quelquefois il se prolonge faiblement entre les postérieures en angle très-ouvert et fendu au sommet ; d'autrefois subtransversalement coupé à son bord apical, il est légèrement et triangulairement entaillé au milieu de celui-ci entre les hanches postérieures; ou bien, quand celles-ci sont très-distantes, il se montre largement et faiblement échancré sur l'intervalle qui sépare ces dernières. Sa surface, ordinairement plus convexe chez les o, est souvent plus ou moins déprimée; et sa ligne médiane est généralement creusée d'un sillon canaliculé, toujours plus profond et plus constant chez les o, quelquefois obsolète ou nul chez les Q, chez lesquelles, par une seule exception, il est remplacé par deux fossettes.

Les pièces latérales du pectus ne sont pas toutes apparentes. Ainsi, par exemple, les propleures ou replis du prothorax en se réfléchissant et se prolongeant en dessous refoulent les épisternums et les épimères de l'antépectus qui deviennent insignifiants ou peu distincts. Il n'en est pas de même des mêmes pièces dans le médipectus, où l'épisternum et l'épimère sont plus ou moins développés, triangulaires ou en forme d'onglet transversalement oblique : celui-là à sommet en dehors, celle-ci à sommet en

dedans. En outre, cette dernière dans les Mézies semble affecter une position longitudinale. L'épisternum du postpectus ou postépisternum est une assez grande pièce rétrécie en arrière en forme de coin ou d'onglet, ou même assez étroite et subparallèle chez les espèces où les élytres se réfléchissent fortement en dessous, et finissant par devenir insignifiante dans le genre Gibbium. Quant à l'épimère postérieure, elle est constamment nulle ou indistincte.

Les hanches n'offrent pas beaucoup de différences dans leur structure ; mais les postérieures varient sensiblement dans leur écartement réciproque. D'abord, il est bien entendu que celles-ci sont plus ou moins rapprochées des intermédiaires, suivant que le métasternum se montre plus ou moins développé dans son diamètre antéro-postérieur. Les antérieures et intermédiaires sont plus ou moins saillantes, tantôt ovalaire-oblongues, tantôt subovalaires ou même courtes ou subglobuleuses; elles sont généralement assez rapprochées ou peu écartées l'une de l'autre. Il n'en est pas ainsi des postérieures qui diffèrent des précédentes non-seulement dans leur insertion, mais encore dans leur forme. Elles sont médiocrement distantes dans les premiers genres, mais, dans les derniers et dans les Q des Ptines à élytres ovalaires, elles s'écartent de plus en plus l'une de l'autre, et il est à remarquer que, dans le premier cas, elles sont transverses et déprimées, et que, dans le second, elles deviennent naturellement plus courtes, attendu qu'elles sont plus reculées contre le bord réfléchi des élytres, au point que dans les genres Eurostus, Niptus, Epaulæcus et Tipnus, refoulées plus ou moins sur les côtés du corps, elles affectent forcément une forme courte, saillante, conique ou subglobuleuse. Chez les Hédobiaires elles offrent une lame supérieure réduite à un liseré très-étroit. Souvent, surtout chez les Ptinaires, elles sont creusées en dessous pour recevoir les cuisses postérieures à l'état de retrait.

Les parties du ventre ne doivent pas être négligées. Il offre toujours cinq arceaux bien apparents, et très-rarement (Hedobia) le rudiment d'un sixième. Le premier, plus ou moins resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, s'avance entre celles-ci en forme de lame plus ou moins large et plus ou moins angulaire, mais souvent subarrondie ou largement tronquée au sommet. Les trois premiers sont généralement assez grands, le quatrième est court ou même très-court dans les Ptinaires, et le dernier toujours grand ou assez grand. Dans les Gibbiens les deuxième à quatrième ou même les premier à quatrième sont courts, avec le dernier en compensation beaucoup plus développé et parfois presque aussi grand

que tons les précédents réunis. Souvent les troisième et quatrième sont plus ou moins sinués ou recourbés en arrière vers les côtés de leur bord postérieur, tandis que les précédents sont assez régulièrement arqués sur celui-ci, sauf quelques rares exceptions où les deux premiers sont légèrement sinués sur le milieu de leur bord apical. Le pénultième ou même les deux derniers arceaux, généralement semblables dans les deux sexes, présentent rarement sur leur milieu un ombilic sétifère chez la ♀ seulement, ce qui constitue une exception remarquable dans la tribu qui nous occupe.

Les pieds se font distinguer par leur longueur, avec les postérieurs toujours plus développés que les intermédiaires et ceux-ci que les antérieurs
dans toutes leurs parties. Ils sont généralement plus ou moins grêles à
quelques exceptions près, et toujours recouverts d'une pubescence plus ou
moins serrée ou même écailleuse. Les trochanters, toujours bien prononcés, présentent chez les Gibbiens des proportions démesurées, au point
d'atteindre dans les pieds postérieurs des Gibbies presque la longueur des
cuisses: les antérieurs et intermédiaires sont assez courts, obconiques;
les postérieurs un peu plus grands, obconico-subovalaires ou même allongés comme nous venons de le voir dans les genres Mezium et Gibbium.

Les cuisses débordent toujours notablement les côtés du corps, et comme souvent, dans la gradation, les genoux s'élèvent au niveau de la page supérieure ou même plus haut que celle-ci sans pourtant s'écarter beaucoup des côtés, elles sont forcées, pour ainsi dire, de se recourber en dedans sur leur face interne. Souvent assez grêles, elles sont généralement plus ou moins renslées, quelquesois graduellement dès leur base, d'autresois plus ou moins brusquement vers leur milieu ou après celui-ci. Le plus souvent recourbées vers le sommet de leur tranche inférieure, elles sont plus ou moins rainurées en dessous vers leur extrémité pour faciliter l'inflexion des tibias. Elles sont toujours insérées bout à bout au sommet des trochanters, ce qui leur donne une grande liberté de mouvement dans tous les sens, ces trochanters étant eux-mêmes attachés aux hanches par un point ou une noix très-restreinte.

Les tibias, plus ou moins grêles, parfois (Hedobia, Eurostus) assez robustes, sont au moins aussi longs ou souvent plus longs que les cuisses; mais néanmoins les antérieurs et intermédiaires des Mézies paraissent proportionnellement moins développés que dans les autres genres. Ils sont rarement linéaires, mais le plus souvent subélargis vers leur extrémité, ordinairement d'une manière graduée dès leur base, quelquefois assez subitement dès leur milieu seulement. Généralement, ils sont un peu oblique-

ment coupés au hout. Leur tranche supérieure, le plus souvent ciliée, parfois densement frangée, est souvent sillomée à son sommet pour recevoir les tarses quand ceux-ci es redressent en arrière. Ils sons la phapart du temps armés au bout de leur tranche interne de deux pelits feprons, racement obsolètes, souvent égaux, parfois irés-inégaux (s. s., Heterophas) surtout dans les intermediaires et posiérieurs. Quand à leur forme, isou généralement étroits à leur base, racement subparallèles, le plus souvent droits, avec les intermédiaires et surtout les postérieurs plus ou moins recourbés en dedans sur leur face interne et un peu en arrière sur leur tranche supérieure. Par une exception unique les postérieurs des Gibbles sont recourbés en dessous.

Les tarses sont très-variables dans leur forme et même dans leur développement. Parfois épais et déprimés, comme dans les Hédobiaires, ils sont on un peu sublécirgis vers leur exércinié, d'autrefois pas on moins gréles et sabcomprimés comme dans la plupart des Prinaires, ils sont ou sublinaires ou sublatheuisé vers leur sommet. Leurs articles sont au nombre de ciuq, à l'exception d'une seule espèce exoique (Nipus Gonospermi, I. D.) qui est hétéromère, c'est-à-dire qui n'offre que quarte articles aux posdrieurs, misi dans un des sexes senlement. Le premier est tonjours peu long de tous ou même quelquefois allongé et aussi long que les trois suivants réunis, avec ecux-ci obocuniques ou trianqualieres et parfois memoblongs ou suballongés surtout dans les postrieurs, mais presque toujours graduellement plus courts. Le dernier, aussi long que les deux précédents l'étables de transversalement et subanqualirement dilaté dans les Hidobiaires, au lieu qu'il est allongé et plus ou moins étroit presque partout ailleurs.

Les omples sont grèles, arqués, souvent bien distincts et assez saillants, d'autrefois, comme dans les genres Hedobia et Ptinomorphus, ils sont en parie masquès par la dilatation transversale du dernier article qu'îls débordent à peine sur les chiés, car ils sont inséries vers le sommet du milien de ce dernier, dont ils suivent et embrassent de près les bords latéraux par leur courbure.

#### VIE ÉVOLUTIVE

Goëdart, en 1700, dans le tome II de ses Métamorphoses naturelles, a, le premier, dit quelques mots de l'histoire du Ptinus fur, dont il a donné une figure médiocre, comme la plupart de celles de cette époque.

De Géer, dans le quatrième volume de ses Mémoires, a donné la description et la figure de cet insecte, et des détails sur ses habitudes et ses transformations.

Latreille a reproduit, dans son Histoire naturelle des Insectes, les observations du Réaumur suédois.

Meinecke, dans ses Observations entomologiques, publiées en 1774, dans le troisième cahier du Naturforscher, a rappelé les dégâts commis dans les collections par ces mêmes insectes.

Goeze, dans ses Matériaux pour l'histoire des Ptinus, insérés en 1776 dans le huitième cahier du Naturforscher (le Naturaliste), a rappelé quelques particularités relatives à la vie de la larve du même Coléoptère.

Audouin, dans le tome V (1836) de la Société entomologique de France, a donné une description abrégée de cette larve et de nouveaux renseignements sur les matières qu'elle attaque.

Bouché, dans son Histoire naturelle des Insectes, publiée en 1834, a décrit la larve du Ptinus imperialis.

Ensin Erichson, dans les Archives de Wiegmann, a donné le caractère général des larves des Ptiniores, travail reproduit par MM. Chapuis et Candèze, dans leur Catalogue des Larves des Coléoptères, publié en 1853.

Le célèbre naturaliste de Berlin réunissait dans ses Ptiniores nos Térédiles et nos Gibbicolles, dont nous avons cru devoir faire deux tribus distinctes.

La description suivante donnera une idée des caractères généraux des larves de ceux qui nous occupent.

Larve allongée demi-cylindrique, arquée.

Tête jaunâtre, cornée, arrondie, peu convexe en dessus, offrant la bouche dirigée en bas.

Épistome transverse, peu développé dans le sens de la longueur.

Labre de la largeur de l'épistome.

Mandibules courtes, cornécs, brunes, obtusément dentées, dépassant à peine le labre dans son état de repos.

Machoires coriaces ou charnues, à un lobe cilié à son bord interne.

Palpes maxillaires peu allongés, de trois articles.

Lèvre à menton et à languette charnus : celle-ci semi-circulaire.

Palpes labiaux courts, de deux articles.

Ocelles nuls ou peu distincts.

Antennes insérées près de la base des mandibules.

Corps d'un blanc jaunâtre, hérissé de poils, formé de douze segments charnus, dont trois thoraciques et neuf abdominaux; le dernier, terminé par une fente ovale longitudinale.

Pattes au nombre de trois paires, situées sous les segments thoraciques; formées d'une hanche, d'un trochanter et d'une cuisse un peu longs, d'une jambe épineuse plus forte et d'un tarse unguiforme.

Stigmates au nombre de neuf paires : la première, située sur les limites des pro et mésothorax : les autres, sur les côtés des huit premiers segments de l'abdomen.

Ces larves destinées à détruire les matières végétales vieillies ou les restes des animaux desséchés, ne s'attachent pas toutes à la même nourriture et se rencontrent par conséquent dans des circonstances très-différentes.

Piusieurs se cachent dans les bois empilés, dans les souches ou dans les troncs cariés dont elles hâtent la ruine, en y pratiquant des galeries dans lesquelles s'infiltreront plus tard les eaux pluviales. D'autres rougent les rameaux de ces lierres qui couvrent d'un rideau de verdure les murailles des châteaux du moyen âge que les guerres et le temps ont réduits en ruine. Quelques-unes attaquent nos substances alimentaires les plus précieuses, telles que les farines de nos céréales. Un certain nombre s'abritent sous les mousses ou les lichens parasites de nos grands végétaux, pour profiter des dépouilles laissées dans ces lieux obscurs par des larves ou des nymphes qui y cachaient auparavant leur existence.

M. le docteur Girard, au rapport de M. Boieldieu, en a trouvé sortant des galles d'une espèce de cynips. MM. Brisout de Barneville et Lespès en ont vu, comme nous, faisant leur profit des peaux desséchées abandonnées dans leur nid par divers hyménoptères fouisseurs. Plusieurs rivalisent avec les larves des Anobies pour perforer les feuillets des parchemins et des vieux livres abandonnés à la poussière de nos archives ou de nos bibliothèques. Enfin quelques autres plus nuisibles s'introduisent dans nos herbiers et dans nos collections et s'efforcent de réduire en poussière ces richesses précieuses; cependant elles s'y trouvent moins communément et par conséquent nous causent moins de dommages que les larves des Térédiles.

Malgré les précautions prises par ces êtres vermiformes pour se livrer en sureté à leur industrie, la nature leur a suscité divers ennemis chargés de mettre des limites à leurs ravages. Ainsi, divers parasites pupivores (1) déposent dans leur corps des graines vivantes qui seront plus tard la cause de leur mort.

Quand le moment est venu pour les larves de nos Gibbicolles de passer à leur second état, elles unissent, à l'aide d'une matière gluante ou soyeuse, la poussière des débris formés par elles, ou elles se construisent une coque oblongue dans laquelle elles passent à l'état de nymphe.

Les larves qui s'étaient creuse dans le bois des retraites plus ou moins profondes, ont la précaution de se rapprocher des orifices de ces cavités pour n'avoir point d'obstacle à en sortir quand sera venu le moment de leur résurrection.

Une quinzaine de jours ou même moins leur suffit souvent pour donner le temps à leurs divers organes d'acquérir la consistance nécessaire ; l'insecte rejette alors ses derniers voiles et se montre sous sa forme parfaite.

#### MOEURS ET HABITUDES DES INSECTES PARFAITS.

A leur arrivée dans la période nouvelle qui doit être le couronnement de leur existence précédente, nos Gibbicolles, contrairement à une foule d'autres Coléoptères, ont des destinées peu différentes de celles de leur premier âge. Parias obscurs, dans ce monde d'insectes où la plupart, après avoir rejeté leurs derniers langes, sont appelés à faire la cour aux fieurs et à s'enivrer de leurs sucs emmiellés, ils continuent à demander leur nourriture aux aliments grossiers dont la nature leur avait confié la destruction, dans la première phase de leur vie.

On les trouve donc encore cachés sous les écorces flétries des arbres penchant vers leur déclin, dans les tas de fagots entassés dans les bois, sous les mousses étendues comme un tapis de verdure, sous l'ombrage protecteur des arbres de nos forêts, dans les réduits les plus sombres de nos habitations, parmi les herbiers, fruits de tant de recherches et de tant de peines, et quelquefois même dans nos collections d'animaux desséchés, que

<sup>(1)</sup> L'Hemistales areator et quelques autres.

notre négligence ou notre incurie semble abandonner à leurs goûts désastreux.

Chargés par la nature, sur cette terre où tout doit se renouveler sans cesse, de réduire en poussière les végétaux privés de vie ou arrivés aux termes d'une vieillesse inutile, de faire disparaître les dépouilles de divers êtres tombés dans le domaine de la mort, de détruire certaines substances ou préparations tirées du règne organique, ils s'acquittent de leur mission avec un zèle infatigable.

Ils portent même leurs outrages dans l'asile des tombeaux. On a trouvé dans les sépulcres de Thèbes et de quelques autres villes de l'ancienne Égypte, sous les bandelettes des momies, et près de ces restes embaumés, des vases placés sans doute par une pieuse pensée, dont des Gibbies avaient complétement détruit l'espèce de matière résineuse dont ils avaient été remplis.

Semblables aux êtres malfaisants qui se plaisent à rôder dans les ténèbres, pour nous ravir et nous dérober quelques-unes de nos richesses, nos Gibbicolles vont sans cesse furctant à la faveur des ombres pour y découvrir les objets capables d'exciter leur convoitise. Aussi plusieurs n'ont-ils pas reçu en vain les surnoms de Voleur, de Larron et autres semblables, dont ils ont été qualifiés.

Les espèces les plus nuisibles fuient plus particulièrement, comme les Lémures, l'éclat du grand jour. On ne les voit jamais se montrer à nos yeux dans les lieux où le soleit brille de toute sa splendeur; à peine se hasardent-clles à errer dans les environs de leur retraite, quand le temps est assombri par d'épais nuages, ou quand elles vivent dans des grottes n'offrant qu'une clarté douteuse analogue à celle du dernier crépuscule.

La démarche de ces insectes, malgré la longueur assez grande de leurs pieds, est lente comme celle des Bradypes, incertaine comme si leurs pas étaient mal assurés. Ils semblent agités de crainte comme tous les êtres malfaisants qui redoutent d'être pris en flagrant délit.

Les Hédobies se hasardent à voler à la clarté douteuse du crépus cule du soir; les Ptines, quoique pourvus des organes du vol, en font rarement usage. Au moindre bruit, à la moindre apparence de danger, ils se laissent choir comme s'ils étaient frappés d'une mort subite. Leurs pieds se trouvent tout à coup repliés sous le corps, de manière à laisser les genoux faire saillie sur les côtés de celui-ci, et à présenter les tarses ramassés; leurs antennes sont infléchies, mais non cachées dans des rainures, comme celles des Anobies. Dans cette attitude, fidèles images d'un corps privé de vie, ils

attendent avec résignation l'arrêt du destin. Si le danger s'éloigne et disparaît, ils redressent les filets articulés dont leur tête est parée, tirent leurs pieds de leur léthargie momentanée, et se remettent à poursuivre leurs recherches.

Nos Gibbicolles sont disséminés sur toutes les parties de la France; quelques-uns, toutefois, craignent de s'éloigner de nos provinces du Midi, pour lesquelles le soleil réserve des rayons plus tièdes ou plus chauds.

Les espèces les plus nuisibles ou les plus amies des ombres ont reçu un manteau d'une couleur assez obscure pour cacher leurs démarches et nous les faire découvrir avec moins de facilité : le noir, le brun, le fauve ou le roux, constituent ordinairement le fond de leur costume ; parfois, seulement, leur robe, d'une uniformité moins monotone, offre-t-elle quelques taches d'un blanc poudreux, paraissant constituées par des sortes de petites écailles. Celles, comme les Hédobies, destinées à mener dans les champs une existence moins cachée, une vie moins fixée au sol, présentent souvent des teintes moins tristes.

L'apparition de ces insectes semble, comme celle des fleurs, se succéder durant le règne des beaux jours.

Ceux de nos Gibbicolles, auxquels les froids de l'automne ne permettent pas d'accomplir les actes destinés à assurer la perpétuité de leur espèce, passent l'hiver dans un sommeil léthargique. Si, dans cette triste saison, surviennent par hasard des journées d'une tiédeur anormale, on les voit momentanément sortir de leur repos, comme ces chauves-souris qui s'aventurent à parcourir les airs, vers les quatre heures de la soirée.

Les vents attiédis du printemps viennent leur rendre une activité plus vive, mais dont la durée ne saurait être bien longue. Dès qu'ils ont accompli le but de leur création, ils terminent leur vie obscure, mais dans laquelle ils ont peut-être compté plus de jours heureux que ces hommes séduits par de fausses illusions, qui cherchent le bonheur dans la satisfaction de leurs vains désirs, dans les rèves de l'ambition ou dans la trompeuse poursuite des honneurs.

#### HISTORIQUE

Il nous reste à retracer les phases qu'a subies la classification de ces insectes.

1761. — Linné, dans sa seconde édition de sa Fauna suecica plaça parmi ses Cerambyx, la seule espèce de nos insectes connue de lui.

- 1762. Geoffroy, dans le toine les de son Histoire abrégée des Insectes donna à nos Gibbicolles le nom de Bruchus, appliqué par les anciens à un insecte qui dévorait les plantes.
- 1763. Scopoli, dans son Entomologia carniolica, plaça parmi ses Buprestis la seule espèce indiquée dans cet ouvrage.
- 1767. Linné, dans la douzième édition de son Systema naturæ, établit une regrettable confusion en donnant aux Bruchus de l'entomologiste de Paris le nom de Ptinus, que l'autorité de ce mattre illustre a fait adopter.

Ce genre Ptinus comprit dans l'ouvrage de Linné les Byrrhus (Vrillettes) et les Bruchus de Geoffroy.

- 1774. De Geer, dans le tome IV de ses Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, marcha sur les pas de son illustre compatriote.
- 1775. Fabricius, dans son Systema entomologiæ, sépara, à l'exemple de Geoffroy, nos Térédiles des Gibbicolles, mais au lieu de conserver aux premiers le nom de Byrrhus, donné par le naturaliste de Paris, il créa pour eux la dénomination d'Anobium et plaça les autres dans le genre Ptinus.
- 1777. Scopoli, dans son Introduction à l'Histoire naturelle, sépara, sous le nom de Gibbium, l'une des espèces de Ptines de Fabricius, que son corps globuliforme distingue facilement des autres.
- 1778. Paul Czempinski, à qui le travail précédent était sans doute inconnu, constitua, avec le même insecte, une coupe générique sous le nom de Scotias, dans une dissertation publiée à Vienne sur les Genres de tout le règne animal.

Tous les écrivains de la fin du dix-huitième siècle, Müller, Schrank, Laicharting, Gmelin, de Villers, Rossi, Olivier, Panzer, etc., suivirent, selon leurs tendances, les idées de Geoffroy, de Linné ou de Fabricius.

1795. — Latreille, dans son Précis des caractères génériques des Insectes, réunit, dans sa dix-septième famille, les Vrillettes (Anobium) et les Ptinus de Linné, restreints dans les limites indiquées par Fabricius.

C'était un premier essai, faible imitatif encore du beau travail de Jussieu sur les plantes.

Kugelann, Paykull, Illiger et les autres auteurs étrangers continuèrent à marcher dans la voie systématique de Fabricius, au lieu de chercher à entrer dans la route des méthodes naturelles qui rendent aujourd'hui des services incontestables aux sciences.

9

1800. — Dans le tableau de la classification des insectes adjoint au premier volume de l'Anatomie de Cuvier, M. Duméril composa sa famille des Perce-bois, des Vrillettes, Panaches (Ptilins), Ptines, Taupins, Melasis et Richards; il leur donna pour caractères:

Tarses de cinq articles, antennes filiformes, élytres dures.

- 1801. Fabricius, dans son dernier ouvrage sur les Coléoptères, dans son Systema Eleutheratorum, n'apporta aucune modification à ses travaux précédents; il comprit tous nos Gibbicolles dans son genre Ptinus. Il observa néanmoins que l'insecte dont Scopoli avait fait un Gibbium devait peut-être, en raison de ses élytres soudées, constituer un genre particulier.
- 1804. Latreille, dans son Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, ouvrage dans lequel il révélait cet esprit supérieur qui a élevé son nom si haut dans les fastes de l'entomologie, admit avec raison cette coupe nouvelle, dans sa famille des Ptiniores, la huitième des Coléoptères. Celleci eut pour caractères:

Tarses de cinq articles, quatre palpes, antennes filiformes ou terminées par trois articles plus allongés et un peu plus gros. Tête arrondie, presque globuleuse, s'enfonçant dans le corselet; celui-ci renflé.

1806. — Duméril, dans sa Zoologie analytique, modifia sa famille des Perce-bois. Il en retrancha les Taupins et les Richards, et y ajouta les genres Tille et Lymexylon.

Les Insectes dont il la composa eurent pour caractères :

Coléoptères pentamérés, à élytres dures, couvrant tout le ventre; à antennes filiformes; à corps arrondi, allongé, convexe.

- 1806. Latreille, dans le t. Ier de son Genera, fit faire un pas utile à la science, en comprenant dans sa famille des Ptiniores les Coléoptères qui constituent nos tribus des Gibbicolles et des Térédiles, en montrant ainsi les liens étroits qui unissent ces Insectes.
- 1808. Gyllenhal, cet illustre entomologiste, l'une des gloires de la Suède, adopta cette manière de voir dans ses *Insecta Suecica*.
- 1809.— Latreille ne changea rien à ces dispositions ni dans ses Considérations sur l'ordre naturel des animaux, ni dans la 1<sup>re</sup> édition du Règne animal de Cuvier (1817), où les Ptiniores formèrent la sixième tribu de sa famille des Serricornes.
  - 1817. Lamarck composa sa famille des Priniens des mêmes éléments,

soit dans son Extrait du cours de Zoologie (1813), soit dans le t. IV de ses Animaux sans vertèbres (1817).

- 1821. Le comte Dejean, dans la 1<sup>re</sup> édition de son Catalogue, engloba les PTINIORES de Latreille dans ses Térédilles, comprenant les Cébrionites, les Ptiniores, les Lime-bois et les Clairons, de l'illustre professeur de Paris.
- 1825-29. Latreille maintint ses Priniores dans les limites précédentes, soit dans ses Familles naturelles, soit dans la seconde édition (1829) du Règne animal de Cuvier.
- 1828. Un an avant la publication de ce dernier ouvrage, Curtis dans le t. V de son *Entomologie britannique* (*British Entomology*), avait détaché une espèce des Ptinus des auteurs, pour en constituer le genre *Mezium*.
- 1830. Stephens, à l'exemple de son compatriote, dédaignant la méthode tarsienne de Geoffroy, qui jusqu'alors avait servi de guide aux naturalistes français, donna à la famille des PTINIDES de Leach et de Latreille des limites plus étendues que chez ces auteurs. Il y comprit les genres Xyletinus, Ptilinus, Mezium, Gibbium, Dorcatoma, Ochina, Choragus, Anobium et Cis.
- 1837. Sturm, dans la part. V de la Faune d'Allemagne (Deutschlands Fauna), publia les caractères du genre Hedobia, formé également aux dépens des Ptinus de Fabricius, coupe indiquée déjà depuis longtemps (1821) dans les catalogues de Dejean et de Dahl.
- 1840. M. Castelnau, dans son Histoire naturelle des Insectes, donna à ses Ptiniores les limites indiquées par Latreille.
- 1845. M. Blanchard, dans son Histoire naturelle des Insectes, adopta les mêmes idées; les PTINIDES composèrent la quatrième famille de sa tribu des CLÉRIENS.
- 1845. Jusqu'alors, la plupart des entomologistes avaient suivi les vues de notre illustre professeur de Paris, sur le cadre dans lequel devaient être circonscrits nos Gibbicolles, lorsque M. L. Redtenbacher, dans ses Genres de la Faune d'Allemagne (Die Gattungen der deutschen Kæfer-Fauna) les restreignit aux Hedobia, Gibbium et Ptinus, c'est-à-dire aux insectes dont cette dernière coupe était la représentation dans les ouvrages de Fabricius.

Il les divisa de la manière suivante :

a Avant dernier article des tarses bilobé.
 aa Tous les articles des tarses simples.

Hedobia.

b Aptères; élytres ovoides, comme insuffiées et transparentes,

bossues à la suture.

Gibbium.

bb Ailés; élytres ni transparentes, ni bossues.

Ptinus.

1849. — Stephens, dans son Manuel, sentit la nécessité d'élaguer de ses PTINIDES les genres Cis et Choragus, qui s'y trouvaient évidemment déplacés. Il restreignit donc ces insectes dans les bornes indiquées par Leach, en 1815, dans l'Encyclopédie d'Édimbourg, et, plus antérieurement, par Latreille.

1856. — M. Boieldieu, en publiant la monographie des FTINIORES, dans le t. IV de la 3° série des Annales de la Société entomologique de France, restreignit, à l'exemple de M. Redtenbacher, cette famille dans les limites qu'elle doit avoir, et distribua de la manière suivante les insectes qui la composent.

A Elytres pubescentes, non comprimées latéralement.

B Corselet rétréci en sorme de cou postérieurement.

C Premier article des palpes maxillaires petit et droit; le quatrième tronqué au sommet.

Hedobia.

CC Premier article recourbé; le quatrième en pointe aigué.

D Dent du menton en pointe aiguë; labre arrondi, presque tronqué.

Ptinus.

DD Dent du menton arrondie au sommet; labre largement échancré.

BB Corsclet non rétréci en forme de cou postérieurement.

Niptus.

AA Élytres lisses et brillantes, comprimées latéralement.

Trigonogenius.

E Corselet pubescent et écailleux.

Merium.

EE Corselet lisse et brillant.

Gibbium.

Cet entomologiste envichissait ainsi la famille des Ptinides de deux genres nouveaux.

1857. — M. Lacordaire, dans le IVe vol. de son Genera, a cru devoir, à l'exemple de Latreille, renfermer dans la même famille les Anobium et les Ptinus de Fabricius. Il les divisa en deux tribus, comme suit :

A Antennes insérées au front.

PTINIDES.

A Antennes insérées au bord antérieur des yeux.

ANOBIDES.

Les premiers, les seuls dont nous ayons à nous occuper, furent répartis dans les genres suivants :

- A Élytres de forme variable, ponctuées et pubescentes.
  - b Articles 3-4 des tarses transversaux, spongieux en dessous.

Hedobia.

bb Articles 3-4 des tarses cylindriques, villeux.

Plinus.

c Prothorax plus ou moins étranglé en arrière. cc Prothorax non rétréci en arrière.

Trigonogenius.

AA Élytres ampullaires, très-lisses et très-glabres.

d Prothorax pubescent, ne continuant pas la courbe des

Mezium.

dd Prothorax glabre, continuant la courbe des élytres.

Gibbium.

La monographie de M. Boieldieu n'était pas entièrement publiée quand l'illustre doyen de la Faculté des sciences de Liège faisait paraître son travail. Il n'a donc pas parlé du genre Niptus, dont l'auteur n'avait pas encore complétement exposé les caractères.

- 1858. M. L. Redtenbacher, dans la seconde édition de sa Fauna austriaca, admit toutes les coupes nouvelles établies par M. Boieldieu, et distribua ses Prinides de la manière suivante :
- a Écusson apparent.

b Avant-dernier article des tarses bilobé.

Hedobia.

bb Articles des tarses tous simples.

c Labre entier, menton avec une dent aigué dans le milieu.

Ptinus.

ce Labre échancré, dent du menton obtuse, élytres ballonnées.

Niptus.

aa Ecusson nul ou indistinct.

d Antennes à peine aussi longues que la moitié du corps; celui-ci entièrement recouvert d'un duvet épais.

Trigonogenius.

dd Antennes presque aussi longues que le corps, celui-ci glabre.

e Prothorax sans impressions.

Gibbium.

ee Prothorax avec trois sillons profonds séparés par un bourrelet.

Mezium.

1860. — Jacquelin du Val, dans le 2º cahier de ses Glanures entomologiques, détacha des Ptines, sous le nom générique de Tipnus, un insecte à l'aide duquel M. Wollaston, dans ses Insecta maderensia, avait déjà constitué, en 1854, un sous-genre sous le nom de Sphæricus.

Le même auteur parisien, en variant de nouveau l'ordre des lettres du mot Ptinus, indiqua, dans ces mêmes Glanures, sous la dénomination assez rude de Nitpus, une autre coupe, ayant pour type un insecte des tles Canaries.

- 1861. Enfin, Jacquelin du Val, dans le beau Genera que la mort ne lui a pas laissé le temps d'achever, divisa nos Gibbicolles en deux groupes :
- A Élytres point comprimées latéralement, toujours poilues et pubescentes; jambes point frangées.

Ptinites.

AA Élytres ampullaires, comprimées latéralement, très-lisses et glabres; jambes fortement frangées.

Gibbites.

### Les Prinites ont été répartis dans les genres suivants :

B Dernier article des palpes fortement tronqué; tarses avec leur troisième et quatrième articles transverses et échancrés; crochets masqués en grande partie.

Hedobia.

- BB Dernier article des palpes plus au moins acuminé; tarses avec leur troisième article simple et le plus souvent aussi le quatrième: crochets bien distincts.
  - c Yeux arrondis, médiocres et même assez grands; hanches postérieures transverses, distantes; métasternum assez grand.

Ptinus.

- cc Yeux petits, subovalaires; métasternum court; hanches postérieures subovalaires ou subarrondies, largement distantes.
  - d Pronotum plus ou moins fortement étranglé à sa base; hanches postérieures subovalaires ou globoso-ovalaires.

Niptus.

dd Pronotum point resserré en arrière; hanches postérieures extrêmement petites, subarrondies, tout à fait latérales.

Tipnus.

## Les Gibbites sont réduits au deux genres suivants :

E Pronotum pubescent et muni de carènes longitudinales; trochanters postérieurs médiocres.

Mozium.

EE Pronotum très-court, lisse et égal; trochanters postérieurs très-grands, presque aussi longs que les cuisses.

Gibbium.

# Nous partagerons la tribu des GIBBICOLLES en deux familles distinctes :

insérées entre les yeux ou sur le niveau antérieur de ceux-ci. Ecusson le plus souvent apparent, rarement nul. Elytres normales, plus ou moins rugueuses ou ponctuées.

1re famille

PTIMENS

insérées bien au-dessous du niveau antérieur des yeux. Ecusson toujours pul. Élytres renflées en forme (1) d'ampoule, lisses sur leur surface, latéralement comprimées, fortement réfléchies en dessous où elles refoulent la plupart des parties de la pago inférieure du corps.

2º famille

Gibbiens.

(!) La forme des élytres rappelle celle de certaines espèces d'Acarides.

## PREMIÈRE FAMILLE

#### PTINIENS

CARACTÈRES. Corps allongé, oblong ou subovalaire. Antennes insérées entre les yeux ou au moins sur une ligne tangente au bord antérieur de chacun de ceux-ci, qui sont tantôt assez grands, tantôt petits. Écusson le plus souvent très-apparent, d'autrefois petit ou nul. Elytres normales, à surface plus ou moins rugueuse ou ponctuée, pubescente ou sétosellée; non comprimées latéralement, peu ou point réfléchies en dessous. Pieds le plus souvent assez grêles. Tibias non frangés sur leurs tranches.

Cette première famille peut se subdiviser en deux branches :

séparces à leur insertion par un intervalle très-large et plan, sans fossette antennaire bien prononcée. Dernier article des patpes maxillaires obtusément tronqué au sommet. Prothorax sensiblement capuchonné à son bord antérieur, relevé postérieurement dans son milieu en une gibbosité latéralement comprimée. Élytres toujours subparalièles sur leurs côtés dans les deux sexes. Ventre à quatrième arceau à peine plus court que le précédent. Tarses épais, déprimés, à troisième et quatrième articles transverses, subéchancrés : le dernier court, transverse, subtriangulairement dilaté latéralement. Hédoniaires.

séparées à leur insertion par un intervalle étroit, avec une fossette antennaire sensible. Dernier article des palpes maxillaires plus ou moins acuminé au sommet. Prothorax non ou à peine capuchonné en avant, souvent avec des éminences ou dents fasciculées. Élytres ovaluires ou subovaluires chez plusieurs Q et quelquefois dans les deux sexes. Ventre à quatrième arceau sensiblement plus court que le précédent. Turses ordinairement plus ou moins grêles, à troisième article généralement simple et souvent aussi le quatrième : le dernier allongé, plus ou moins gréle.

PTINAIRES .

#### PREMIÈRE BRANCHE

#### LES HÉDOBIAIRES.

Caractères. Corps oblong ou allongé, subparallèle. Palpes à dernier article obtusément tronqué au sommet. Antennes très-écartées à leur inscrtion, séparées entre elles par un intervalle plan, beaucoup plus large que

celui qui sépare chacune d'elles de l'œil; sans fossette antennaire sensible prolongée sur les joues. Prothorax plus ou moins capuchonné à son bord antérieur, relevé en arrière sur son milieu en une forte gibbosité latéralement comprimée. Écusson très-apparent ou même assez grand. Élytres subdéprimées sur la suture, subparallèles sur leurs côtés dans les deux sexes. Ventre ayant son quatrième arceau à peine plus court que le précédent. Tarses épais, déprimés, sensiblement plus étroits à leur base, avec les troisième et quatrième articles courts, larges, transverses, subéchancrés à leur sommet: le dernier épais, transverse, latéralement dilaté en forme de losange ou de triangle. Ongles peu saillants, en partie masqués par le développement transversal du dernier article.

La branche des Hédobiaires renferme deux genres :

blas

robustes, sans éperons blen distincts au sommet de leur tranche inférieure, obliquement tronqués au bout, subentaillés à l'extrémité de leur face interne pour faciliter le jeu des tarses à l'état de retrait (1). Élyires densement et fortement ponctuées striées, distinctement denticulées en arrière sur leurs côtés. Corps à villosité soyense et plus ou moins redressée.

genre

HEDORIA.

médiocrement robustes, armés de deux petits éperons blen distincts au sommet de leur tranche inférieure, subcarrément coupés et entiers au bout. Élytres simplement ruguleuses, non distinctement denticulées en arrière sur leurs côtés. Corps à pubescence subécalileuse et déprimée.

genre PTIROBORPHUS.

Genre Hedobia, Hédobie, Latreille.

Latreille, Règn. anim. 2º éd., t. IV, p. 482, note.

Elymologie: ¿dor, siège, souche; βιόω, je vis.

CARACTÈRES. Corps allongé, subparallèle, ailé, couvert d'une villosité soyeuse et redressée.

(1) Il est à remarquer: 1° que, dans le genre *Hedobia*, les tarses se replient, à l'état de repos, le long de la face interne des tibias qui est alors subentaillée à son sommet; 2° que, dans le genre *Ptinomorphus*, ils restent presque tendus, et alors les tibias n'offrent aucune entaille; 3° que, dans la plupart des autres genres, ils se redressent plus ou moins en arrière, et alors les tibias sont plus ou moins entaillés vers l'extrémité de leur tranche supérieure.

Tête verticale ou infléchie, assez grande, un peu moins large que le prothorax. Front large. Joues assez développées, presque en forme de carré long transversalement disposé (1). Labre petit, transverse, subsemicirculaire. Mandibules robustes, subtrigones, arcuément coudées en dehors, terminées à leur sommet en angle ou pointe peu aiguë, munies d'une forte dent un peu après le milieu de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article aussi long que les deux précédents réunis, oblong, subatténué vers son extrémité, obtusément et assez étroitement tronqué au bout: le premier peu distinct : le deuxième un peu plus long que le troisième, obconique : celui-ci assez court, obconique. Palpes labiaux à dernier article grand, oblong, subatténué et obtusément tronqué au sommet.

Yeux assez grands, subarrondis, assez saillants.

Antennes longues, légèrement dentées en scie en dedans, très-écartées à leur base où elles sont séparées l'une de l'autre par un intervalle plan, infiniment plus large que celui qui sépare chacune d'elles de l'œil; insérées près des yeux et entre ceux-ci dans une petite fossette non prolongée latéralement en forme de sillon; à premier article courtement pédicellé, latéralement comprimé en forme de disque subovale et subexcavé à sa face externe, un peu plus large que les suivants : le deuxième plus court que le troisième, obconique : les troisième à dixième plus ou moins allongés, un peu en scie en dedans : le dernier beaucoup plus long que le pénultième.

Prothorax moins large que les élytres, plus ou moins sensiblement relevé à son bord antérieur en forme de capuchon, au-dessus du niveau du vertex; fortement relevé en arrière dans son milieu en une saillie ou gibbosité plus ou moins comprimée latéralement, triangulaire ou subdentiforme; très-obliquement coupé en avant et bissinueusement tronqué à sa base.

Écusson grand, en carré long, plus étroit en arrière.

Étytres allongées, parallèles sur leurs côtés; individuellement et obtusément subacuminées au sommet; cylindriques, un peu réfléchies en dessous à leur base; distinctement denticulées en arrière sur leurs côtés; fortement et densement ponctuées striées; offrant à partir environ du milieu

<sup>(1)</sup> Nous ne parlerons pas de l'épistome qui est soudé au front et sans suture distincte, et cela pour toute la tribu.

des côtés une faible arête formant comme un repli latéral. Épaules saillantes, arrondies.

Prosternum court, à lame médiane assez enfouie, rétrécie entre les hanches antérieures en pointe ou en angle très-aigu : celle du mésosternum un peu enfouie, rétrécie en arrière en pointe aiguë mais assez courte. Épisternums du médipectus grands, en forme de triangle isoscèle allongé dont le sommet est en dehors, transversalement obliques ainsi que les épimères qui sont un peu plus étroites et rétrécies en dedans en forme d'onglet. Métasternum grand, beaucoup plus développé que le premier arceau ventral; avancé dans son milieu entre les hanches intermédiaires en forme d'angle subémoussé, transversalement coupé à son bord postérieur qui est très-faiblement prolongé entre les hanches en angle à peine sensible ou très-ouvert et fendu à son sommet. Episternums du postpectus assez larges à leur base, fortement rétrécis en arrière en forme de coin, avec les épimères postérieures nulles.

Hanches antérieures saillantes, subovalaires, rapprochées : les intermédiaires moins saillantes, parfois subdéprimées, plus courtes ou subarrondies, également rapprochées : les postérieures grandes, déprimées, transverses, assez distantes entre elles ; non creusées en arrière pour recevoir les cuisses à l'état de retrait ; offrant une lame supérieure réduite à un liseré étroit mais brusquement dilatée intérieurement.

Ventre à intersections régulières; à premier arceau assez grand, avancé entre les hanches postérieures en une lame assez large et obtusément tronquée : le deuxième un peu moins grand : le troisième moins grand que le deuxième, et le quatrième à peine moins que le troisième; le dernier grand, en forme d'hémicycle largement tronqué au bout dans les deux sexes, au point de laisser paraître parfois un sixième segment rudimentaire.

Pieds assez allongés, robustes. Trochanters antérieurs et intermédiaires assez courts, obconiques : les postérieurs un peu plus développés, obconico-subovalaires. Cuisses débordant assez sensiblement les côtés du corps, légèrement subcomprimées latéralement, peu rétrécies vers leur base, subparallèles sur leur tranche à partir environ de leur premier tiers, brusquement recourbées tout à fait vers le sommet de leur tranche inférieure, plus ou moins rainurées en dessous vers leur extrémité : les intermédiaires et postérieures à peine recourbées en dedans à leur face interne. Tibias robustes, faiblement subcomprimés, graduellement subélargis de la base à l'extrémité, obliquement tronqués au bout, avec le sommet de leur tranche

inférieure un peu prolongé en talon subangulé, mais sans éperons distincts (1), et leur face interne subentaillée à son extrémité pour faciliter le jeu des tarses à l'état de retrait : les intermédiaires et postérieurs subangulés et subdenticulés au bout de leur tranche supérieure. Tarses épais, déprimés, un peu rétrécis à leur base et graduellement subélargis vers leur extrémité ; à premier article allongé, obconique, un peu plus long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : les troisième et quatrième fortement transverses, subcordiformes : le troisième à peine, le quatrième sensiblement échancré au sommet ou subbilobé : le dernier épais, presque aussi large que le précédent, en forme de triangle transverse. Ongles fortement arqués, peu saillants, insérés vers le milieu du bord apical du dernier article.

OBS. Ce genre renferme le plus grand insecte de la tribu, dont les mœurs sout lignivores comme les Anobies.

Sa taille, la nature de sa pubescence, la couleur uniforme et la ponctuation des élytres impriment à l'espèce sur laquelle a été fondée cette coupe, un cachet si particulier, si disparate relativement aux autres espèces qu'on lui a adjointes, que nous avons cru devoir en détacher ces dernières, et la réduire à une seule espèce (Hedobia pubescens) à l'exemple de Latreille et de Dejean. Les caractères, bien que peu importants, peuvent, par leur nombre, parfaitement fournir matière à un genre distinct. En effet, les pieds sont plus robustes, les tibias sont sans éperons bien visibles et obliquement tronqués au bout, les élytres sont distinctement denticulées en arrière sur leurs côtés, la ponctuation et la pubescence sont tout autres.

#### 1. Medobia pubescens. Fabricius.

Allongé, velu, noir, avec les élytres d'un roux-canelle assez brillant, et les palpes d'un roux-testacé. Antennes en scie en dedans. Prothorax subtranverse, arcuément dilaté en arrière sur les côtés, rugueusement granulé, fortement relevé postérieurement sur son milieu en carène, subdentiforme. Elytres parallèles, obtusément acuminées au sommet, distinctement denticulées en arrière sur leurs côtés, grossièrement et densement ponctuées

<sup>(1)</sup> Quelquesois, cependant, le sommet interne des tibias semble offrir une on deux dents très-obsolètes, simulant des rudiments d'éperons dont ils occupent la place.

strices. Tarses épais, à troisième et quatrième articles fortement transverses.

Ptinus pubescens. Fabricius, Ent. Syst. I, p 239. — Id., Syst. El. I, p. 324, 1. — OLIVIER, Ent., II, nº 17, p. 5, 1; pl, I, fig. 7. — LATREILLE, Hist. nat., t. IX, p. 174, 3.

Hedobia pubescens. Sturm, t. XII, p. 22, 1. — REDTENBACHER', Faun. Aust., 2e édit., p. 554. — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 292, 1.

Long. 0<sup>m</sup>,0050 à 0<sup>m</sup>,0076 (21. 1/4 à 31. 1/4). — Larg. 0<sup>m</sup>,0015 à 0<sup>m</sup>,0027 (3/4 l. à 1 l. 1/4).

d'Antennes avec les cinquième à dixième articles suballongés, légèrement dentés en scie en dedans. Le cinquième arceau ventral largement et obtusément tronqué au sommet, presque plan.

Antennes avec les cinquième à dixième articles oblongs, sensiblement dentés en scie en dedans. Le cinquième arceau ventral largement et nettement tronqué au sommet, convexe à sa base, transversalement impressionné avant son extrémité, laissant apercevoir le commencement d'un sixième arceau rudimentaire.

Corps allongé, ailé dans les deux sexes, couvert d'une villosité d'un fauve doré, assez longue, assez dense et plus ou moins redressée.

Tête verticale ou subinfléchie, un peu moins large que la partie antérieure du prothorax, aspérement et densement granulée avec la granulation des côtés en partie subombiliquée; velue; d'un noir peu brillant. Front large, lisse près de son bord antérieur qui est un peu relevé et prolongé en dent obtuse de chaque côté au devant de l'insertion des antennes. Labre court, lisse, noir, en forme d'hémicycle fortement transverse et densement cilié en avant. Mandibules d'un noir lisse et brillant, offrant en dessus, à leur base, une impression rugueuse et longuement ciliée. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux assez grands, assez saillants, subarrondis, noirs, légèrement velus. Antennes aussi longues ( $\circ$ ) ou sensiblement plus longues ( $\circ$ ) que la moitié du corps; finement pubescentes avec les trois premiers articles ciliés de très-longs poils soyeux et dorés, et les quatrième à dixième plus ( $\circ$ ) ou moins ( $\circ$ ) ciliés ou fasciculés, surtout en dehors, de poils plus obscurs, obsolètes sur les derniers articles principalement en dedans; finement ruguleuses; d'un noir opaque avec le premier article plus lisse,

brillant et finement ponctué sur sa face intérieure, latéralement comprimé, subovale, un peu plus large que les suivants : le deuxième un peu plus court que le troisième, obconique, mais subarrondi sur sa tranche interne; les troisième à dixième plus ( $\mathcal{P}$ ) ou moins ( $\mathcal{P}$ ) en dents de scie intérieurement : le troisième suboblong : le quatrième plus ( $\mathcal{P}$ ) ou moins ( $\mathcal{P}$ ) oblong : les suivants suballongés ( $\mathcal{P}$ ) ou oblongs ( $\mathcal{P}$ ) : le dernier beaucoup plus long que le pénultième , subcylindrique ( $\mathcal{P}$ ) ou subcylindricoelliptique ( $\mathcal{P}$ ), subacuminé au sommet.

Prothorax subtransverse ou un peu moins long que large dans son plus grand diamètre; sensiblement plus étroit que les élytres; paraissant, vu de dessus, sensiblement et arcuément dilaté sur au moins les deux tiers postérieurs de ses côtés; un peu rétréci ou subétranglé avant le sommet; plus ou moins sensiblement relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; largement arrondi à son bord antérieur avec celui-ci parfois subsinué à la rencontre de la ligne médiane; légèrement bissinué à la base avec celle-ci très-finement rebordée, et le lobe médian obtusément arrondi et plus prolongé que les angles postérieurs qui sont très-obtus ou peu prononcés; fortement relevé postérieurement dans son milieu en une carène ou gibbosité presque plane en avant, angulaire, plus ou moins fortement compriméel atéralement par une large impression oblique et subbasilaire, parfois un peu recourbée en arrière en forme de dent; couvert d'une granulation rugueuse, assez forte, çà et là subombiliquée sur les côtés, plus fine et plus serrée sur l'élévation postérieure; d'un noir généralement peu brillant; revêtu d'une villosité d'un fauve doré, assez serrée, assez longue, plus ou moins redressée ou un peu renversée en arrière.

Écusson en carré long, plus ou moins rétréci en arrière, rugueux, pubescent, d'un noir opaque.

Elytres plus (3) ou moins (2) allongées, environ quatre fois aussi longues que le prothorax; parallèles sur leurs côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, et puis subacuminément arrondies au sommet; un peu déhiscentes ou formant un angle rentrant à la suture avant l'angle apical qui est subarrondi; distinctement et inégalement denticulées en arrière sur les côtés; subcylindriques, mais légèrement déprimées le long de la suture; densement et subsérialement pubescentes, avec la pubescence assez longue, d'un fauve doré, subredressée ou un peu inclinée en arrière; entièrement d'un roux-canelle assez brillant; offrant environ seize séries complètes et plus ou moins régulières, formées de points enfoncés, grossiers, profonds, subarrondis, subocellés et à fond translucide, et le commence-

ment d'une rangée de points semblables de chaque côté de l'écusson, avec une autre, raccourcie, le long du lobe huméral. *Intervalles* des rangées striales lisses et paraissant subconvexes à un certain jour. *Épaules* saillantes, largement arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression sensible, oblongue et subarquée.

Dessous du corps couvert d'une ponctuation assez serrée et assez fine, plus dense et rugueuse sur les côtés de la poitrine et sur les hanches; entièrement d'un noir assez brillant; revêtu d'une pubescence assez longue, un peu blanchâtre, souvent un peu couchée sur le ventre. Métasternum fortement sillonné en arrière sur sa ligne médiane. Hanches antérieures subcontiguës: les intermédiaires un peu moins rapprochées: les postérieures sensiblement distantes l'une de l'autre.

Ventre à intersections presque en ligne droite ou à peine arquées; à cinquième arceau toujours plus ou moins tronqué au sommet.

Pieds assez allongés, robustes; densement et finement rugueux; hérissés d'une assez longue villosité blanchâtre; d'un noir opaque avec l'extrémité des tarses souvent plus ou moins roussâtre. Cuisses à peine ou non renflées dans leur milieu. Tibias robustes, un peu plus courts que les cuisses; graduellement et faiblement subélargis de la base à leur extrémité, avec le sommet de leur tranche supérieure recourbé ou dilaté en forme d'angle subdenticulé, moins prononcé dans les antérieurs. Tarses épais, un peu moins longs que les tibias, subdéprimés, graduellement subélargis vers leur extrémité; à premier article allongé, obconique, plus long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le deuxième en triangle subéquilatéral dans les antérieurs, un peu plus oblong dans les postérieurs : le troisième très-court, fortement transverse, obcordiforme, à peine échancré au sommet : le quatrième encore plus fortement transverse, sensiblement échancré à son extrémité et comme subbilobé : le dernier en triangle transverse, un peu ou à peine moins épais que le précédent. Ongles souvent d'un roux de poix, fortement arqués, peu saillants et débordant un peu les côtés du dernier article qu'ils embrassent en partie par leur courbure.

Parrie. Cette espèce est très-rare. Elle se rencontre aux environs de Paris et dans quelques autres points de la France, sur le bois mort du chène, dans lequel elle passe son existence vermiforme.

Obs. Elle varie un peu pour la coloration. Ainsi, par exemple, les antennes, le bord antérieur du prothorax et les pieds sont parfois plus ou moins roussatres.

Le & diffère encore de la 2 par ses antennes plus longues, par ses élytres proportionnellement un peu plus étroites, et par sa taille ordinairement moindre.

### Genre Ptinomorphus, PTINOMORPHE, Mulsant et Rev.

Etymologie: Ptinus, Ptine; μορφή forme.

CARACTÈRES. Corps oblong ou suballongé, subparallèle, ailé, convert d'une pubescence subécailleuse et déprimée.

Tête verticale ou infléchie, assez grande (1), un peu moins large que le prothorax. Front large. Joues assez développées, transverses, de forme irrégulière. Labre petit, transverse, subogival ou subtriangulaire, mousse au sommet. Mandibules robustes, subtrigones, subarcuément et assez brusquement coudées sur leurs côtés, terminées par une pointe assez aiguë, munies d'une forte dent tout près du sommet de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article aussi long que les deux précédents réunis, allongé, obconico-subcylindrique, obtusément et un peu obliquement tronqué au sommet : le premier peu visible : le deuxième paraissant un peu plus long que le troisième (2). Palpes labiaux à dernier article grand, oblong, tronqué au sommet.

Yeux de grandeur médiocre, subarrondis (3), assez saillants.

Antennes assez longues, subfiliformes ou à peine dentées en scie en dedans; écartées à leur base où elles sont séparées entre elles par un intervalle plan, beaucoup plus large que celui qui sépare chacune d'elles de l'œil; insérées près des yeux et entre ceux-ci dans une petite fossette non prolongée latéralement en forme de sillon sensible; à premier article courtement pédicellé, subglobuleux ou subovalaire, sensiblement plus renflé

- (1) La tête paraît plus ou moins carrée ou plus ou moins transverse, suivant qu'elle est plus ou moins retirée dans le prothorax.
- (2) Nous nous arrêterons guère à décrire les premiers articles des palpes dont on ne peut apprécier la forme et les proportions que par la dissection. La troncature même du dernier article, à laquelle on a donné une grande importance, nous a paru un peu variable, et même assez faible chez certains individus du *Ptinomorphus imperialis* et surtout chez le *Ptinomorphus regalis*.
- (3) Le contour des yeux paraît plus ou moins rectiligne vars l'insertion des antennes it il forme inférieurement comme un angle peu senti.

que les suivants : le deuxième un peu obliquement implanté, un peu plus court que le troisième : les troisième à dixième plus ou moins allongés, à peine en scie en dedans : le dernier beaucoup plus long que le pénultième.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres, sensiblement relevé à son bord antérieur en forme de capuchon au-dessus du niveau du vertex; fortement relevé en arrière dans son milieu en une saillie ou gibbosité angulaire et latéralement comprimée; obliquement tronqué en avant et bissinueusement tronqué à la base.

Écusson assez grand, en forme de carré un peu plus long que large.

Élytres oblongues ou suballongées, subparallèles sur leurs côtés; individuellement et subacuminément arrondies au sommet; subcylindriques; un peu réfléchies en dessous à leur base; non distinctement denticulées en arrière sur leurs côtés; simplement rugueuses; offrant à partir environ du milieu des côtés une faible arête formant comme un repli latéral. Épaules saillantes, arrondies.

Prosternum légèrement creusé pour recevoir la tête à l'état d'inflexion, peu développé au devant des hanches antérieures, avec sa lame médiane assez enfouie, rétrécie entre celles-ci en pointe ou angle très-aigu. Lame médiane du mésosternum peu distincte, enfouie entre les hanches intermédiaires, rétrécie en arrière en forme d'angle aigu. Métasternum grand, beaucoup plus développé que le premier arceau ventral, avancé dans son milieu entre les hanches intermédiaires en une saillie ou angle mousse; transversalement coupé à son bord apical qui est faiblement prolongé entre les hanches postérieures en angle à peine sensible ou trèsouvert et fendu à son sommet. Episternums du médipectus grands, en forme de coin ou de triangle allongé, subisoscèle, dont le sommet est en dehors; avec les épimères transversalement obliques, assez grandes, assez étroites, rétrécies de dehors en dedans en forme d'onglet. Episternums du postpectus très-développés, assez larges à leur base, rétrécis en arrière, à partir de celle-ci, en forme d'onglet ou de triangle très-allongé, avec les épimères postérieures nulles.

Hanches antérieures assez saillantes, subovalaires ou ovalaire-oblongues, rapprochées l'une de l'autre : les intermédiaires également assez saillantes et rapprochées, mais plus courtes et suglobuleuses : les postérieures grandes, déprimées, transverses, assez distantes l'une de l'autre; non ou à peine creusées en arrière pour recevoir les cuisses à l'état de retrait ; offrant une lame supérieure réduite à un liseré étroit mais distinct, sensiblement et assez brusquement dilaté intérieurement.

Ventre à intersections subrectilignes ou faiblement mais régulièrement arquées; à premier arceau assez grand, avancé dans son milieu entre les hanches postérieures en une lame large et subarcuément tronquée ou subarrondie en avant : le deuxième un peu moins grand que le premier, le troisième sensiblement moins que le deuxième, et le quatrième à peine moins grand que le troisième ; le dernier beaucoup plus développé que le précédent, semilunaire, régulièrement arqué au sommet.

Pieds assez allongés, médiocrement robustes. Trochanters antérieurs et intermédiaires courts, obconiques : les postérieurs un peu plus développés, obconico-subovalaires. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps; latéralement subcomprimées; subparallèles sur leurs tranches ou à peine rétrécies vers leur base, mais brusquement recourbées vers le sommet de leur tranche inférieure; brièvement rainurées en dessous vers leur extrémité : les intermédiaires à peine, les postérieures légèrement cambrées en dedans vers le premier tiers de leur face interne. Tibias médiocrement robustes, subcomprimés, subparallèles sur leurs tranches, mais souvent subtriangulairement subélargis vers leur sommet ; subcarrément coupés à celui-ci, qui est entier et terminé en dessous par deux petits éperons distincts, avec l'angle apical externe subdenticulé (1). Tarses plus ou moins épais, déprimés, un peu rétrécis vers leur base et graduellement subélargis vers leur extrémité; à premier article allongé, obconique, aussi long ou presque aussi long que les trois suivants réunis dans les intermédiaires et postérieurs : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : les troisième et quatrième plus ou moins fortement transverses : le troisième non, le quatrième légèrement échancré au sommet : le dernier épais, aussi ou presque aussi large que le précédent, subovalaire ou dilaté en forme de losange fortement transverse. Ongles petits, grêles, peu saillants, assez fortement recourbés, insérés vers le milieu du sommet du dernier article, qu'ils débordent à peine latéralement.

OBS. Ce genre et le précédent, par la distance notable qui sépare les insertions des antennes, par la protubérance du prothorax, par la forme des élytres, par la structure des parties inférieures du corps et par celle des tarses, rappellent le genre Anobium de notre tribu des Térédiles, et servent en quelque sorte de lien entre celle-ci et celle des Gibbicolles en tête de laquelle nous croyons devoir les placer. La conformation des an-

3

<sup>(1)</sup> Les denticules sont obsolètes, souvent peu visibles, surtout dans les tibias postérieurs.

tennes, les prosternum et mésosternum sans excavation, et le développement des pieds les rapprochent nécessairement du genre Ptinus.

Le genre Ptinomorphus renferme des espèces assez grandes, qui vivent dans les champs, dans le bois mort, sous les écorces et sur les rameaux des arbres.

Le genre Ptinomorphus présente trois espèces françaises caractérisées de la manière suivante :

A Dessus du corps tout à fait opaque, entièrement couvert d'une pubescence subécailleuse et variée. Tarses épais. Corps oblong.

b Élytres avec seulement deux côtes sublatérales très-obsolètes et raccourcies; parsemées de quelques rares et courtes soies obscures, subhispides et subredressées. Carène dorsale du prothorax presque tranchante.

Imperialis.

bb Elytres avec quatre côtes dorsales bien distinctes, et parées de soies couchées d'un fauve doré et brillant. Carène dorsale du prothorax obtuse.

Regalis.

AA Dessus du corps un peu brillant, en majeure partie dénudé, paré seulement, çà et là, de larges plaques écailleuses et blanchâtres; avec plusieurs séries (au moins 6 ou 7) bien régulières de soies d'un fauve doré et semi-couchées. Carène dorsale du prothorax très-obtuse. Tarses peu épais. Corps suballongé.

Angustatus.

## 1. Ptinomorphus imperialis. Linné.

Oblong, entièrement couvert d'une pubescence subécailleuse, déprimée, opaque, blanchâtre en dessous, variée de blanc, de noir et de roux en dessus, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds ferrugineux. Antennes à peine en scie. Prothorax en cône largement tronqué, pas plus long que large, subarrondi sur les côtés vers sa base; finement carinulé en avant sur sa ligne médiane, fortement relevé postérieurement dans son milieu en carène tranchante; brun, avec une ceinture latérale blanchâtre. Ecusson blanc. Élytres subparallèles, ruguleuses, parcimonieusement et subhispidement sétosellées; offrant en arrière deux côtes sublatérales trèsobsolètes; noires ou brunes, avec la région scutellaire, une grande tache apicale, une lunule humérale, et une grande tache commune en forme d'X sur le disque, blanches. Tarses épais, à troisième et quatrième articles fortement transverses.

Ptinus imperialis. Linné, Syst. nat., t. II, p. 565, 5. — Fabricius, Syst. El., t. I, p. 236, 7. — Olivier, Ent., t. II, no 17, p. 5, 2; pl. I, fig. 4. — Illiger, Käf. Pr., I, 344, 1. — Paykull, Faun. Suec., t. I, 313, 2. — Panzer, Faun. Germ., 5, 7. — Marsham, Ent. Brit., I, p. 88, 4. — Schoennerr. Syn. Ins., II, p. 109, 6. — Gyllenhal, Ins. Suec., t. I, p. 304, 1.

Bruchus imperialis. MULLER, Zool. Dan. Prod., 57, 507.

Bruchus cruciatus. Founcroy, Ent. Par., t. I, 98.

Hedobia imperialis. Sturm, Deutsch. Faun., t. XII, p. 25, 2. — REDTENBACHER, Faun. Austr., 2° édit., p. 554. — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 293, 2. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur., t. III, pl. LI, fig. 254.

Variété a. Élytres presque uniformément fauves ou grisàtres, avec les taches blanches plus ou moins réduites ou obsolètes.

Long. 
$$0^{m}$$
,0034 à  $0^{m}$ ,0044 (1 l. 1/2 à 2 l.) — Larg.  $0^{m}$ ,0014 à  $0^{m}$ ,0018 (2/3 l. à 4/5 l).

- Antennes aussi longues que les trois quarts du corps, avec les quatrième à dixième articles suballongés, obconiques : le dernier subcylindrico-fusiforme, presque droit sur sa tranche interne : les trois ou quatre derniers finement, densement et brièvement ciliés en dessous, avec les cils perpendiculairement implantés.
- Antennes aussi longues que les deux tiers du corps, avec les quatrième à dixième articles oblongs, obconiques : le dernier subelliptique, légèrement arrondi sur sa tranche interne : les trois ou quatre derniers seulement légèrement ou à peine tomenteux en dessous.

Corps oblong, ailé dans les deux sexes, subparallèle, entièrement revêtu d'une pubescence déprimée, subécailleuse et opaque.

Tête subinfléchie, un peu moins large que le prothorax; rugueuse; noire; recouverte d'une pubescence subécailleuse, déprimée, blonde ou blanchâtre, assez serrée, convergeant au milieu qui offre le plus souvent un espace circulaire de poils plus blancs. Front large, creusé parfois sur son milieu, au-dessus du centre de réunion des poils, d'une fossette ponctiforme dénudée. Labre brunâtre, cilié de poils dorés à son bord antérieur. Mandibules presque lisses, d'un noir ou d'un brun de poix brillant, ruguleuses et longuement ciliées en dessus à leur base. Palpes testacés.

Yeux assez grands, plus ou moins saillants, subarrondis, noirs.

Antennes sensiblement plus longues que la moitié du corps, à peine plus épaisses à leur base; revêtues d'une très-fine pubescence pâle et tomenteuse; garnies en outre sur leur tranche externe de soies obscures et cou-

chées, et en dessous de quelques cils flaves, un peu plus longs et plus redressés, disposés vers le sommet de chaque article en fascicules de moins en moins fournis en approchant de l'extrémité où ils se réduisent souvent à deux poils vers le sommet interne des derniers articles ; très-finement ruguleuses ; d'un roux-ferrugineux ; à premier article subécailleusement pubescent, subglobuleux ou courtement ovalaire vu de devant, sensiblement plus épais que les suivants : le deuxième un peu plus court que le troisième, obconique : les quatrième à dixième obconiques, oblongs ( $\mathcal{G}$ ) ou subaltongés ( $\mathcal{G}$ ), faiblement en scie en dedans, presque subégaux ou paraissant comme graduellement et à peine plus allongés par le fait qu'ils diminuent insensiblement d'épaisseur en approchant de l'extrémité : le dernier beaucoup plus long que le pénultième, subelliptique ( $\mathcal{G}$ ) ou subcylindrico-fusiforme ( $\mathcal{G}$ ), subacuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, pas plus long que large; en forme de tronçon de cône largement et arcuément tronqué au sommet; paraissant, vu de dessus, légèrement arrondi sur les côtés au devant de la base, et un peu rétréci ou subétranglé avant le sommet ; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur, avec celui-ci sensiblement relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex et parfois subsinué à la rencontre de la ligne médiane ; bissinueusement tronqué à sa base , avec celle-ci très-finement rebordée, et les angles postérieurs très-obtus ou à peine prononcés; surmonté sur sa ligne médiane d'une carène légère antérieurement, mais fortement relevée postérieurement en forme de dent angulaire fortement comprimée de chaque côté par une large impression subbasilaire, un peu aplanie en avant, mais plus ou moins tranchante à son sommet et à son arête postérieure qui est rectiligne et déclive depuis celui-ci jusqu'au-devant de l'écusson ; finement et rugueusement granulé ; noir, mais entièrement voilé par une pubescence déprimée et subécailleuse, brune ou roussâtre sur la région médiane où elle forme comme une large bande longitudinale obscure, limitée sur les côtés par deux larges ceintures de poils subécailleux et blanchâtres, plus vifs et condensés au-devant de la base en forme de croissants, dont les cornes se rapprochent antérieurement en enclosant tout le milieu de la base et même le sommet de la dent, de manière à faire paraître la bande médiane obscure étranglée dans son milieu et arcuément dilatée de chaque côté derrière celui-ci; avec les poils des dits croissants contournant les impressions subbasilaires et venant converger plus ou moins sur les arêtes latérales de la dent dorsale.

Écusson en carré long, un peu plus étroit en arrière, parfois subentaillé au milieu de son bord apical, à fond entièrement voilé par une pubes-cence serrée, subécailleuse et blanche.

Elytres oblongues, trois fois et demie aussi longues que le prothorax ; subparallèles sur leurs côtés au moins sur les deux tiers de leur longueur, et puis subacuminément arrondies au sommet, avec l'angle apical subarrondi; parfois à peine subsinuées sur leurs côtés avant leur extrémité, avec leur marge extérieure épaissie et subréfléchie en arrière, garnie en outre, sur le bord même, d'une série de petites aspérités coniques et noires qui la font paraître, à un certain jour, comme très-obsolètement subcrénelée en dehors; subcylindriques, mais légèrement déprimées à la base sur la suture; finement rugueuses; offrant sur les côtés du disque deux côtes très-obsolètes, seulement visibles en arrière, où elles se rapprochent et où l'intérieure, plus prolongée, forme comme une espèce de calus arqué situé avant l'extrémité; parsemées sur le dos de rares soies subhispides, noires, courtes, subredressées et disposées en séries longitudinales très-écartées (au nombre de quatre ou cinq); à fond noir ou brun, parfois ferrugineux à l'extrémité; entièrement recouvertes d'une pubescence déprimée, subécailleuse, opaque, noire ou brune et variée de quelques poils flaves ou fauves, avec cinq grandes taches formées de poils subécailleux blancs ou grisatres, et dont voici la forme et la disposition les plus normales : 1º une tache humérale blanche sur chacune, en forme de lunule étroite, partant de derrière les angles postérieurs du prothorax et prolongée, en se recourbant, jusque derrière les épaules qu'elle laisse libres et brunes; - 2° une grande tache grisatre subcordiforme embrassant toute la région scuteljaire (1); — 3° une grande tache transverse de même couleur et occupant tout le sommet; - 4º une très-grande tache blanche ou blanchâtre, commune, en forme d'X, étendue sur la suture depuis le premier quart où elle se réunit à la pointe de la tache scutellaire, jusqu'au dernier quart où elle émet souvent une languette qui la lie à la tache apicale; avec les bras antérieurs de l'X rétrécis en pointe et s'arrêtant vers le milieu de la largeur

<sup>(1)</sup> Cette tache scutellaire émet souvent sur les côtés une languette qui vient toucher à la lunule humérale, d'où il résulte que tout le quart basilaire paraît blanchâtre ou grisâtre, avec trois taches brunes de chaque côté, encloses et disposées obliquement de dehors en dedans l'une à la suite de l'autre : la première petite, occupant le bord externe du calus huméral; la deuxième plus grande, un peu plus en arrière et en dedans : la troisième encore un peu plus grande, assez voisine de la suture.

de l'étui où elle se lie parfois par un mince filet à l'extrémité postérieure de la lunule humérale : les bras postérieurs en forme de large bande transversale, commune, plus ou moins étranglée de chaque côté près de la suture et s'arrêtant souvent brusquement et assez loin des côtés ; — 5° de plus, une bordure externe blanchâtre, étroite, plus ou moins obsolète à la base, mais souvent prolongée en arrière jusqu'à la tache apicale, dilatée en dedans après le tiers de la longueur des côtés en forme de tache subtriangulaire, parfois subélargie vers le niveau de la bande transversale à laquelle elle tend à se lier plus ou moins confusément(1). En outre, presque toutes ces taches blanches présentent quelques points noirs qui sont dus à l'insertion des poils sétiformes. Épaules saillantes, arrondies, limitées intérieurement par une impression assez sensible, oblongue et subarquée.

Dessous du corps densement et subrugueusement ponctué, à fond noir ou brun, mais revêtu d'une pubescence déprimée, subécailleuse, assez serrée, opaque et blanchâtre. Métasternum transversalement convexe à sa partie postérieure, distinctement sillonné en arrière sur sa ligne médiane.

Hanches antérieures subcontiguës, les intermédiaires rapprochées, les postérieures un peu distantes l'une de l'autre.

Ventre subconvexe, avec le premier arceau presque droit ou à peine bissinué à son bord postérieur : celui des deuxième, troisième et quatrième presque droit ou à peine arqué : le dernier subimpressionné avant son sommet, plus ou moins arrondi à celui-ci, plus ou moins épilé et à pubescence divergente sur sa ligne médiane.

Pieds assez allongés, médiocrement robustes, ruguleux, ferrugineux, mais entièrement revêtus d'une pubescence déprimée, subécailleuse, opaque et grisâtre. Cuisses non ou à peine renslées vers leur milieu, aussi larges à leur base que les trochanters. Tibias un peu plus courts que les cuisses, subparallèles sur leurs tranches jusque près du sommet où ils sont légèrement et triangulairement élargis et terminés en dessous par deux petits éperons bien distincts; offrant sur leur tranche supérieure des points obscurs dus à l'insertion de quelques rares soies obsolètes. Tarses épais, à peine ou un peu moins longs que les tibias, subdéprimés, graduellement subélargis vers leur extrémité; à premier article suballongé, obconique, un peu plus long que les deux suivants réunis dans les antérieurs; allongé,

<sup>(1)</sup> L'ensemble de ces taches blanches simule plus ou moins imparfaitement l'image de l'aigle impériale de l'Autriche, ce qui a valu à cette espèce le nom d'imperialis.

aussi long ou presque aussi long que les trois suivants réunis dans les intermédiaires et postérieurs : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le deuxième obconique, suboblong ou oblong : le troisième fortement transverse, subtriangulaire, subentier : le quatrième encore plus court, légèrement échancré au sommet, en forme de cœur fortement transverse : le dernier dilaté en losange transverse, un peu moins large que le précédent. Ongles petits, grêles, arqués, souvent peu distincts, débordant à peine les côtés du dernier article qu'ils embrassent de leur courbure.

Patrie. Cette espèce est assez commune dans toute la France, les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, le Forez, le Dauphiné, etc. On la trouve souvent sous les écorces et sur le bois mort du chêne, du sapin, de l'acacia, du marronnier d'Inde, etc.

Elle varie beaucoup pour le dessin des élytres dont les taches blanches sont quelquefois très-réduites ou même obsolètes. Souvent la pubescence brune devient elle-même presque entièrement fauve ou grisâtre, et alors les taches blanches qui persistent sont entourées comme d'une auréole noire.

Le  $\sigma$  se distingue encore de la  $\circ$  par une forme un peu plus allongée, par les yeux un peu plus gros et un peu plus saillants, et par le dernier arceau ventral plus obtusément arrondi au sommet.

La larve de cette espèce a été décrite par Bouché (Naturg. des insect. p. 187,n° 11).

#### 2. Ptinomorphus regalis. Duftschmidt.

Oblong, entièrement couvert d'une pubescence déprimée, grisâtre et soyeuse en dessous, subécailleuse, opaque, plus serrée et variée de roux et de blanc en dessus, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds ferrugineux, le premier article de celles-là et les cuisses plus foncés. Prothorax presque carré, plus étroit antérieurement, arrondi sur les côtés vers sa base, carinulé en avant et fortement relevé postérieurement en carène obtuse. Écusson blanc. Élytres subparallèles; ruguleuses; offrant quatre côtes dorsales bien distinctes et subsétifères; d'un noir brun ou ferrugineux, avec la base et une grande tâche commune sur la suture en forme d'X, gri-

sâtres ou blanchâtres. Tarses épais, à troisième et quatrième articles fortement transverses.

Ptinus regalis. Duftschmidt, Faun. Austr., t. III, p. 61, 2. — Charpentier, Hor. Ent., p. 196, pl. V, fig. 4.

Hedobia regalis. Sturm. Deutsch. Faun., t. XII, p. 27, 3. — REDTENBACHER, Faun. Austr., 2e édit. p. 554; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr. t. IV, p. 294, 3.

o' Antennes aussi longues que les trois quarts du corps, faiblement en scie en dedans, régulièrement et finement ciliées intérieurement, avec les cinquième à dixième articles suballongés, et le dernier subcylindrico-fusiforme, à peine arrondi sur sa tranche interne. Le cinquième arceau ventral obtusément arrondi au sommet.

Antennes aussi longues que les deux tiers du corps, sensiblement en scie en dedans, simplement ciliées intérieurement vers le sommet de chaque article, avec les cinquième à dixième oblongs, et le dernier subelliptique, sensiblement arrondi sur sa tranche interne. Le cinquième arceau ventral régulièrement arrondi au sommet.

Corps oblong, ailé dans les deux sexes, subparallèle, revêtu d'une pubescence déprimée, subécailleuse en dessus, soyeuse et beaucoup moins serrée en dessous.

Tête subinfléchie, aussi large, les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax; rugueuse; noire; revêtue d'une pubescence déprimée, assez serrée, flave ou grisâtre, un peu brillante, convergeant au milieu du front. Celui-ci large, à bord antérieur subdénudé et presque lisse. Labre brunâtre, cilié en avant. Mandibules presque lisses et d'un noir de poix à leur extrémité; ruguleuses, assez densement et assez longuement ciliées en dessus à leur base. Palpes testacés.

Yeux plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) grands, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) saillants, subarrondis, noirs.

Antennes sensiblement plus longues que la moitié du corps; plus ou moins mais légèrement dentées en scie en dedans; revêtues d'une très-fine pubescence pâle et tomenteuse; garnies en outre sur toute leur tranche supérieure de cils obscurs et semi-couchés, et offrant en dessous vers le sommet de chaque article deux ou trois cils pâles et redressés; finement chagrinées, ferrugineuses, avec le premier article plus foncé, simplement

pubescent ou tomenteux, courtement ovalaire vu de devant, sensiblement plus épais que les suivants : le deuxième, sensiblement plus court que le troisième, obconique : les quatrième à dixième, obconiques, à peine graduellement plus ou moins oblongs (Q) ou plus ou moins suballongés ( $\sigma$ ) en approchant de l'extrémité : le dernier, subcylindrico-fusiforme ( $\sigma$ ) ou subelliptique (Q), beaucoup plus grand que le pénultième, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, presque en forme de carré aussi long que large mais plus étroit en avant; paraissant, vu de dessus, sensiblement arrondi en arrière sur les côtés, un peu rétréci et subétranglé avant le sommet ; sensiblement relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur, avec celui-ci souvent subsinué à la rencontre de la ligne médiane ; légèrement bissinué à sa base, avec celle-ci très-finement rebordée, et les angles postérieurs très-obtus et peu prononcés; surmonté sur sa ligne médiane d'une carène légère antérieurement mais fortement relevée postérieurement en forme de dent angulaire latéralement comprimée par une large impression basilaire, laquelle dent, obtuse, est supérieurement rétrécie en arrière en un espace longitudinal assez étroit mais plan et assez prolongé, avec son arête postérieure non ou peu tranchante, subarquée, presque subverticale vue de profil; très-finement et rugueusement granulé; noir; revêtu d'une pubescence déprimée, subécailleuse, un peu soyeuse, assez serrée, brune ou fauve, devenant grisâtre sur le bord extérieur des impressions basilaires qu'elle contourne de manière à figurer deux étroites lunules cendrées, ouvertes en dedans et situées une de chaque côté vers la base.

Écusson en carré long (1), parfois étroitement subsinué au milieu de son bord apical, entièrement voilé par une dense pubescence subécailleuse et blanchâtre.

Élytres oblongues, trois fois et demie aussi longues que le prothorax; subparallèles sur leurs côtés au moins sur les deux tiers de leur longueur, et puis subacuminément arrondies au sommet, avec l'angle apical subarrondi et la marge extérieure épaissie et subréfléchie à son extrémité, et faiblement subsinuée sur ses bords avant celle-ci; offrant en arrière sur la tranche inférieure de ladite marge une série de très-petites aspérités coni-

<sup>(1)</sup> Quand l'écusson est épilé, il paraît sensiblement rétréci en arrière, et peut-être cette remarque s'applique-t-elle aussi à l'espèce précédente.

ques, brunes, à peine distinctes qui la font parfois paraître comme très-obsolètement subcrénelée ; subcylindriques mais légèrement déprimées à la base sur la suture ; densement, très-finement et rugueusement granulées ; offrant sur leur disque quatre côtes longitudinales bien distinctes, raccourcies en avant, convergentes ou réunies en arrière où elles forment comme une espèce de bosse ou calus situé avant l'extrémité; à fond noir ou d'un brun ferrugineux ; entièrement recouvertes d'une pubescence déprimée, serrée, légèrement subécailleuse, brune ou d'un roux foncé, avec une série de soies flaves et brillantes couchées le long des côtes, une série de soies semblables mais moins distinctes entre celles-ci, et quelques séries confuses de soies analogues vers les côtés ; parées de quatre taches principales, formées de poils subécailleux pâles ou blanchâtres et dont voici la forme et la disposition ordinaires : 1º Une assez grande tache subhumérale blanche, presque carrée ou en losange, ne touchant pas aux côtés; - 2º une grande tache transversale, souvent peu tranchée, composée de poils un peu brillants, fauves ou d'un blond grisâtre, occupant toute la région scutellaire, postérieurement dilatée de chaque côté jusqu'à la tache subhumérale, en laissant les épaules brunes; - 3° une très-grande tache commune, blanchâtre, en forme d'X, étendue depuis le tiers antérieur de la suture où elle se réunit par une bande à la tache scutellaire, jusqu'après le tiers postérieur, et dont les bras antérieurs, parfois subinterrompus sur la côte interne par un petit filet brun, se rétrécissent et s'arrêtent vers le milieu de la largeur de l'étui,où ils se lient quelquefois au moyen d'un mince filet blanc aux taches subhumérales, en enclosant ainsi, entre eux et la tache scutellaire, une tache brune assez grande, subarrondie ou subtriangulaire; avec les bras postérieurs de l'X un peu plus larges, souvent trois fois interrompus par un mince filet brun qui marque le passage des côtes, se recourbant en avant près des côtés où se trouve une quatrième tache irrégulière dont ces mêmes bras sont séparés par un mince filet brun indiquant la côte extérieure. Épaules saillantes, arrondies, limitées intérieurement par une impression oblongue, assez faible.

Dessous du corps densement et assez finenement ponctué, d'un noir assez brillant, revêtu d'une fine pubescence soyeuse, grisâtre, couchée et médiocrement serrée. Métaster à um assez convexe à sa partie postérieure, creusé d'un sillon lisse sur la dernière moitié de sa ligne médiane.

Hanches ruguleuses; les antérieures subcontiguës, les intermédiaires rapprochées, les postérieures sensiblement distantes l'une de l'autre.

Ventre à intersections presque droites ou à peine arquées; le cinquième arceau plus ( $\mathcal{P}$ ) ou moins ( $\mathcal{P}$ ) arrondi au sommet, parfois subimpressionné sur son milieu.

Pieds assez allongés, peu robustes, finement rugueux, ferrugineux avec les cuisses plus foncées; entièrement revêtus d'une pubescence déprimée, subécailleuse et grisâtre. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias un peu plus courts que les cuisses, subparallèles sur leurs tranches jusque près du sommet où ils sont légèrement et triangulairement élargis et terminés en dessous par deux petits éperons distincts et divergents; avec les denticules de l'angle postéro-externe noirs et assez apparents ; offrant confusément sur leur tranche supérieure des points dénudés marquant l'insertion de quelques rares soies obsolètes et semi-couchées. Tarses épais, à peine ou un peu moins longs que les tibias, subdéprimés, graduellement subélargis vers leur extrémité: à premier article plus ou moins allongé, obconique, un peu plus long que les deux suivants réunis dans les antérieurs, un peu moins long que les trois suivants réunis dans les intermédiaires et postérieurs : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le deuxième subtriangulaire, pas plus ou à peine plus long que large : les troisième et quatrième en triangle fortement transverse : le troisième non ou à peine, le quatrième légèrement échancrés au sommet : le dernier épais, en triangle transverse, un peu moins large que le précédent. Ongles petits, peu distincts, arqués, débordant à peine les côtés du dernier article qu'ils embrassent par leur courbure.

Patrie. Cette espèce, principalement méridionale, se rencontre sur le bois mort du figuier et de l'aubépine. Nous l'avons prise dans le Beaujo-lais, en battant des fagots composés de branches de divers arbrisseaux provenant d'un jardin. Elle est moins rare dans la Provence et le Languedoc qu'aux environs de Paris et de Lyon.

Oss. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente pour le faciès et les couleurs. Elle en diffère : 1° par sa taille généralement moindre ; 2° par la pubescence de dessus du corps un peu plus fine, moins écailleuse et un peu moins dense, et par celle du dessous du corps non écailleuse, plus courte, soyeuse et beaucoup moins serrée, de manière à laisser apparaître la couleur foncière qui est assez brillante ; 3° par le deuxième article des antennes proportionnellement plus court ; 4° par la carène du prothorax moins saillante, plus obtuse supérieurement, moins tranchante et plus abrupte en arrière ; 5° par les élytres chargées sur leur disque de quatre côtes longitudinales bien distinctes, avec la tache en X mieux formée et

dont les bras postérieurs, moins larges, se recourbent régulièrement en avant sur les côtés; 6° par le premier article des antennes et les cuisses toujours un peu rembrunis, etc.

La forme du  $\sigma$ , comme dans l'espèce précédente, est un peu plus allongée que celle de la Q. Les yeux sont aussi un peu plus gros et un peu plus saillants dans ce premier sexe.

Les antennes des & ont presque tous leurs articles finement, densement et perpendiculairement ciliés, tandis que chez le *Ptinomorphus imperialis*, il n'y a que les trois ou quatre derniers articles qui offrent ce genre de ciliation.

#### 3. Ptimomorphus angustatus, CH. Brisout.

Suballongé, assez brillant, brun, finement pubescent, en partie dénudé, orné de quelques taches écailleuses blanches, avec les antennes et les pieds obscurs et les tarses ferrugineux. Antennes subfiliformes. Prothorax presque carré, non carinulé en avant, relevé postérieurement sur son milieu en gibbosité triangulaire obtuse. Écusson blanc. Élytres parallèles, ruguleuses, parées chacune de cinq taches écailleuses blanches et de six ou sept séries régulières de soies brillantes. Tibias écailleux. Tarses peu épais, à troisième et quatrième articles légèrement transverses of.

Hedobia angustata. Charles Brisout de Barneville, Ann. Soc. Ent. Fr. 1861, p. 602.

O' Antennes aussi longues que les trois quarts du corps, avec les septième à dixième articles suballongés : le dernier allongé, cylindrico-fusiforme.

2 Nous est inconnue.

Corps suballongé ou même allongé, ailé, assez brillant, finement pubescent, paré de quelques plaques écailleuses et blanches.

Tête verticale ou infléchie, aussi large, les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax, finement granulée, d'un brun noir peu brillant, finement pubescente, parée en arrière sur les côtés de quelques écailles

d'un blanc vif. Front très-large, offrant en arrière sur sa ligne médiane un espace longitudinal très-finement chagriné, mais non granulé, et en avant sur la région de l'épistome un espace presque lisse en forme de triangle fortement transverse. Labre obscur, finement cilié à son bord antérieur. Mandibules lisses et d'un noir de poix brillant, ruguleuses et ciliées en dessus à leur base. Palpes testacés.

Yeux assez grands et assez saillants, subarrondis, brunâtres.

Antennes assez longues, subfiliformes, finement ciliées sur leurs tranches, avec les cils cendrés et un peu inclinés; finement chagrinées; obscures, avec le premier article un peu moins foncé, d'un brun ferrugineux, un peu plus brillant et distinctement ponctué, courtement ovalaire vu de devant, plus épais que les suivants: le deuxième court, subglobuleux, une fois moins long que le troisième: les troisième à sixième oblongs, obconiques, à peine ou obtusément en scie en dedans: les septième à dixième suballongés, obconico-subcylindriques: le dernier beaucoup plus long que le pénultième, cylindrico-fusiforme, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, à peine aussi long que large; paraissant, vu de dessus, presque carré, faiblement et arcuément élargi sur les côtés dans leur tiers postérieur, un peu rétréci et à peine étranglé avant le sommet; très-obtusément arrondi à son bord antérieur, avec celui-ci à peine relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; faiblement bissinué à la base, avec celle-ci très-finement rebordée, et les angles postérieurs obtus et fortement arrondis; non carinulé antérieurement, mais assez fortement relevé en arrière sur son milieu en une gibbosité triangulaire ou carène très-obtuse latéralement comprimée par une large impression basilaire, avec la gibbosité supérieurement arquée et à arête postérieure non tranchante, peu déclive ou se rapprochant de la ligne horizontale; finement granulé; d'un noir brun assez brillant; revêtu d'une fine et courte pubescence dorée, brillante, couchée et venant converger sur le sommet de la gibbosité où elle devient beaucoup plus apparente (1); paré en outre sur les côtés d'une ceinture d'écailles déprimées, d'un blanc vif, plus ou moins nombreuses, embrassant aussi les angles antérieurs et postérieurs.

Écusson presque carré, voilé par une pubescence écailleuse d'un blanc vif.

<sup>(1)</sup> Il résulte de cette disposition de la pubescence plus condensée sur la partie supérieure de la gibbosité que le prothorax, vu de dessus, semble offrir sur son milieu une tache triangulaire fauve.

Elytres suballongées, presque quatre fois aussi longues que le prothorax; parallèles sur leurs côtés jusqu'après les trois quarts de leur longueur et puis subogivalement arrondies au sommet avec l'angle apical à peine arrondi; subcylindriques; subdéprimées derrière l'écusson; couvertes d'une granulation fine, assez dense, râpeuse et inclinée en arrière; à fond d'un noir brun assez brillant; offrant chacune sur leur disque six séries bien distinctes de poils sétiformes dorés, brillants et semicouchés en arrière, avec quelques séries confuses ou irrégulières de soies semblables sur les côtés; parées en outre chacune de cinq plaques principales formées de poils écailleux, déprimés, d'un blanc vif : la première juxta-humérale, assez grande, peu fournie, irrégulière, émettant en dehors quelques écailles qui contournent en arrière le calus huméral : la deuxième assez grande, oblongue, située après le premier tiers contre la suture où elle forme avec sa symétrique une espèce de chevron dont l'ouverture est en avant, émettant de sa pointe postérieure le long de la suture une série plus ou moins distincte d'écailles de même couleur : la troisième ovale-oblongue, la plus grande et la plus tranchée de toutes, obliquement disposée de dehors en dedans et d'avant en arrière vers le milieu des côtés : la quatrième petite, subarrondie, bien tranchée, située à égale distance de la suture et du bord latéral, à la naissance de la partie postérieure déclive : la cinquième peu fournie, peu tranchée, petite, subtriangulaire, située derrière la précédente, tout à fait contre le bord postéro-externe, avant l'angle apical (1). Epaules assez saillantes, arrondies, limitées intérieurement par une impression trèslégère.

Dessous du corps pointillé, brunâtre, offrant sur les côtés de la poitrine quelques écailles blanches. Métasternum sillonné en arrière sur sa ligne médiane.

Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins rapprochées : les postérieures assez distantes l'une de l'autre.

Ventre à intersections presque en ligne droite ou à peine arquées.

Pieds assez allongés, peu robustes, ruguleux, brunâtres; revêtus d'une fine pubescence pâle, avec le dessus de l'extrémité des cuisses et la tranche supérieure des tibias garnis d'écailles déprimées et blanches, et les tarses d'un ferrugineux assez clair. Cuisses à peine renslées après leur milieu.

<sup>(1)</sup> Enfin les élytres présentent aussi vers leurs côtés quelques écailles blanchâtres, disposées en séries confuses, et quelques autres très-rares, sur le fond brun de leur disque.

Tibias graduellement un peu élargis vers leur extrémité, plus densement écailleux en dessus que les cuisses, terminés en dessous par au moins un petit éperon bien distinct (1). Tarses peu épais, à peine moins longs que les tibias, sublinéaires, légèrement subdéprimés; à premier article allongé, assez grêle, un peu élargi vers son extrémité, aussi long que les trois suivants réunis : les deuxième à quatrième graduellement un peu plus courts : le deuxième obconique, un peu plus long que large : les troisième et quatrième subtransverses, subcordiformes, subéchancrés à leur sommet : le dernier ovalaire, aussi épais que les précédents. Ongles petits et arqués, débordant sensiblement les côtés du dernier article.

PATRIE. Cette intéressante espèce a été capturée aux environs de Collioure (Pyrénées-Orientales), par le célèbre monographe parisien, M. Charles Brisout de Barneville, qui le premier l'a publiée et à qui nous en devons la communication.

OBS. Elle diffère essentiellement des deux précédentes par sa taille beaucoup moindre, plus allongée et plus parallèle; par sa couleur foncière plus
brillante et en majeure partie dénudée; par ses antennes plus obscures; par son
prothorax sans petite carène antérieure, à gibbosité postérieure plus faible
et plus obtuse; par ses élytres plus étroites, sans côtes mais à séries de
soies bien distinctes et à taches écailleuses plus réduites, plus isolées et autrement disposées, avec les écailles plus grossières; par ses cuisses et ses
tibias plus foncés, distinctement écailleux en dessus, avec ceux-ci non
triangulairement élargís au sommet; et enfin, par ses tarses plus étroits, à
premier article plus grêle et un peu plus long, avec les troisième et quatrième moins fortement transverses, et le dernier moins court, ovalaire au
lieu d'être en triangle transverse, etc.

<sup>(</sup>i) Cet insecte dont nous n'avons vu qu'un exemplaire collé, nous a paru n'offrir qu'un seul éperon bien distinct au sommet interne des tibias?

#### DEUXIÈME BRANCHE

#### PTINAIRES.

Canactères. Corps allongé, oblong ou ovalaire. Palpes à dernier article le plus souvent subacuminé au sommet. Antennes séparées entre elles à leur insertion par un intervalle tantôt caréné, tantôt plan, mais moins large que celui qui sépare chacune d'elles de l'œil, avec une fossette antennaire sensible, plus ou moins prolongée au-devant des yeux en forme de large sillon destiné à recevoir le premier article des antennes à l'état d'inflexion. Prothorar non ou à peine capuchonné à son bord antérieur, souvent déprimé et étranglé à sa base, ordinairement gibbeux sur son disque. Ecusson tantôt apparent, tantôt nul. Elytres ou subparallèles, ou ovalaires, ou globoso-ovalaires. Ventre à quatrième arceau sensiblement plus court que le précédent (1). Tarses sublinéaires ou subatténués vers leur extrémité, parfois subcomprimés, plus ou moins grêles ou rarement épais, à troisième article simple et le plus souvent aussi le quatrième : le dernier plus ou moins étroit et allongé, jamais transverse.

La branche des Ptinaires peut se subdiviser en deux rameaux bien caractérisés.

apparent. Prothorax plus ou moins étranglé et transversalement déprimé ou sillonné au devant de sa base; transversalement gibbeux et plus ou moins tuberculeux sur son disque.

Prinates.

Tiphates.

Tiphates.

(1) Ce caractère est constant et important. Il distingue nettement les Ptinaires des Hédobiaires.

# PREMIER RAMEAU

#### PTINATES

CARACTÈRES. Corps allongé, oblong ou subovalaire. Yeux tantôt assez grands, tantôt petits. Prothorax transversalement gibbeux sur son disque, offrant ordinairement sur celui-ci quatre saillies plus ou moins prononcées; plus ou moins étranglé et transversalement déprimé ou sillonné vers sa base. Ecusson généralement (1) bien distinct. Élytres allongées, oblongues ou subovalaires, avec ou sans ailes en dessous.

Le rameau des Ptinates renferme quatre genres dont voici les principaux caractères :

plus ou moins développé. Hanches postérieures transverses, plus ou moins largement distantes. Yeux grands ou assex grands, subarrondis. Antennes plus on moins grèles, avec l'intervalle interantennaire très-étroit et réduit à une carene comprimée ou lame tranchante. Prothorax à saillies fasciculées plus ou moins sensibles. Écusson assez grand. Élytres allongées ou oblongues chez le o, généralement ovalaires chez la Q. Épaules saillantes chez le o', souvent effacées chez la Q. Pieds plus ou moins grêles. Turses plus ou moins étroits. Corps presque toujours ailé chez le o, le plus souvent aptère chez la Q.

Prinus.

moins ovalaires,

petits,

horax à saillies à peine sensibles.

réduit à une carène comprimée et tranchante. Antennes plus ou moins épaisses. Leusson petit. Élyires plus ou moins ovalaires. Épaules parfois subcarinulées. Pieds plus ou moins robustes. Tarses souvent épais.

EUROSTUS

eduit à une surface plus ou moins sensible subcarinulées. Antennes et pieds plus ou moins grêles. non et plane. Epaules

petit mais bien distinct. Mandibules sans arête dorsale. Antennes grêles, à articles allongés. Élytres courtement ovalaires, obsolètement ponctuées-striées. Cuisses grèles à leur base, brusquement renslées après leur milieu. Corps

NIPTUS.

peine distinct ou ponctiforme. Mandibules avec une arête dorsale sensible. Antennes médiocrement grèles, à articles oblongs. Élytres subovalaires, fortement ponctuées - striées. Cuisses graduellement renflées après leur milieu. Corps non écallieux, simplement pubescent.

EPAULOECUS.

(1) Il est vrai que dans le genre Epauloecus l'écusson est très-petit et à peine distinct, mais alors le prothorax est fortement étranglé vers sa base, ce qui ne permet pas de confondre ce genre parmi les Tipnates.

Genre Ptinus, PTINE, Linné. Linné, Syst. nat., 12° éd., t. 2, p. 866. Étymologie; «τηνότ, ailé. (1)

CARACTÈRES. Corps plus ou moins allongé chez les o, généralement oblong ou ovalaire chez les Q, ailé (o) ou souvent aptère (Q).

Tête assez grande, subinfléchie, subarrondie, ordinairement aussi large ou un peu plus large, les yeux compris, que le prothorax. Front large. Joues plus ou moins développées, de forme irrégulière. Labre assez grand, transverse, trapéziforme, subtronqué ou parfois subsinué à son bord antérieur. Mandibules robustes, subtrigones, arcuément coudées sur leurs côtés, terminées en pointe aiguë, munies d'une dent vers le milieu de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article presque aussi long que les trois précédents réunis, ovalaire-oblong, généralement (2) acuminé au sommet : les deuxième et troisième obconiques, subégaux, le deuxième néanmoins paraissant parfois un peu moins court que le troisième : le premier plus ou moins grêle, subarqué, un peu plus long que le suivant. Palpes labiaux à dernier article ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Yeux plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathcal{P}$ ) grands, plus ou moins saillants, subarrondis vus de devant, mais à contour postérieur un peu aplati, de manière à former inférieurement un angle plus ou moins émoussé; généralement étendus jusqu'au bord antérieur du prothorax.

Antennes plus ou moins longues, plus ou moins grêles, filiformes ou subfiliformes; très-rapprochées à leur base où elles sont séparées entre elles par un intervalle en forme de carène, de crète, ou réduit à une lame tran-

<sup>(1)</sup> Jacquelin du Val fait venir Ptinus du mot grec « τηνος, qui vote. Olivier a peut-être plus raison de le regarder comme une contraction du nom de Ptilinus, genre de la tribu des Térédiles.

<sup>(2)</sup> Ainsi que nous l'avons déjà dit, le caractère tiré de la forme du dernier article des palpes n'est pas rigoureux et ne doit nullement passer en premier ordre. Le genre Ptinus nous en fournit encore un exemple dans le Ptinus aubei, chez lequel, contrairement aux autres espèces, ce même organe, loin d'être distinctement acuminé, se montre parfois plus ou moins mousse à son sommet.

chante (1), et partant beaucoup moins large que l'espace qui sépare chacune d'elles de l'œil; insérées sur le milieu du front, entre les yeux, dans une large et profonde fossette prolongée latéralement et obliquement au-devant de ceux-ci jusqu'aux joues ou jusque sur les joues, en forme de large sillon destiné à loger le premier article des antennes à l'état d'inflexion; celui-ci en massue allongée ou oblongue, ou ovale-oblongue, toujours un peu plus épais que les suivants: le deuxième très-obliquement implanté vers le sommet de la tranche externe du précédent, généralement sensiblement ou même beaucoup plus court que le suivant chez les o': les troisième à dixième plus ou moins allongés ou oblongs: le dernier plus long que le pénultième.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres, à peine relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; à côtés rétrécis et fortement réfléchis en dessous (2); transversalement gibbeux sur son disque avec celui-ci surmonté de quatre saillies plus ou moins prononcées; très-obliquement coupé en avant; tronqué, subarrondi ou subsinué à sa base; plus ou moins fortement étranglé et transversalement déprimé ou sillonné au-devant de celle-ci.

Écusson toujours très-apparent et même assez grand, subogival, subsemicirculaire ou subarrondi.

Elytres suballongées, oblongues et subparallèles chez les  $\sigma$ , oblongues et le plus souvent ovalaires et arrondies sur les côtés chez les Q; faiblement et plus (Q) ou moins  $(\sigma)$  réfléchies en dessous sur les côtés. Epaules tantôt saillantes et arrondies  $\sigma$ , tantôt effacées surtout chez les Q.

Prosternum déprimé, souvent très-peu développé au-devant des hanches antérieures, avec sa partie médiane rétrécie entre celles-ci en une lame souvent saillante, linéaire et bien distincte, d'autrefois tranchante ou en pointe aciculée et plus ou moins enfouie. Lame médiane du mésosternum généralement plus large que celle du prosternum, ou subparallèle, ou subtriangulaire, ou en cône largement tronqué (3). Épisternums du médipectus

<sup>(1)</sup> Cette lame tranchante sert à lier la partie frontale à la région de l'épistome. Celle-ci, comme retranchée, affecte alors la forme d'un triangle ou demi-disque largement tronqué ou subéchancré en avant et limité en arrière de chaque côté par l'arête antérieure oblique du sillon antennaire.

<sup>(2)</sup> Nous ne parlons pas des angles du prothorax qui deviennent nuls par le fait de la réflexion des côtés en dessous, bien que les postérieurs, vus de dessus, paraissent former un talon plus ou moins aigu suivant le plus ou moins fort étranglement de la base.

<sup>(3)</sup> Quelquefois ces lames paraissent un peu plus larges chez les Q que chez les o.

assez grands, en forme de triangle subéquilatéral, avec les épimères assez grandes, transversalement obliques, assez étroites, rétrécies en dedans en forme d'onglet. Métasternum plus  $(o^n)$  ou moins  $(o^n)$  développé, mais en tout cas toujours sensiblement plus grand dans son milieu que le premier arceau ventral  $(o^n)$ ; médiocrement avancé entre les hanches intermédiaires en angle mousse; un peu obliquement coupé sur les côtés de son bord postérieur qui offre en arrière entre les hanches une échancrure tantôt angulaire et bien prononcée  $(o^n)$ , tantôt très-large, peu profonde et subcirculaire  $(o^n)$ . Épisternums du postpectus assez développés, rétrécis en arrière en forme d'onglet, avec les épimères nulles.

Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins mais généralement peu saillantes, ovalaires ou même courtement ovalaires, plus ou moins rapprochées ou légèrement écartées l'une de l'autre; les postérieures transverses, réduites supérieurement à une faible surface interne; sensiblement creusées en arrière pour recevoir les cuisses à l'état de retrait; plus ou moins largement distantes l'une de l'autre.

Ventre à intersections sinuées ou recourbées en arrière sur les côtés, surtout au bord postérieur des troisième et quatrième arceaux : le premier fortement étranglé de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'angle plus ou moins large (2) : les deuxième et troisième subégaux : le quatrième sensiblement ou beaucoup plus court que le précédent : le dernier grand, semi-lunaire.

Pieds allongés, plus ou moins grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires obconiques ( $\sigma$ ) ou courtement ovalaires ( $\varphi$ ): les postérieurs un peu plus grands et parfois plus épais, subovalaires. Cuisses débordant notablement les côtés du corps, parfois subcomprimées latéralement et légèrerement renflées après leur milieu; souvent plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) retrécies vers leur base et plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) brusquement renflées en massue après leur milieu, plus ou moins recourbées vers le sommet de leur tranche inférieure, plus ou moins rainurées en dessous surtout vers leur ex-

<sup>(1)</sup> Chez les Q à élytres ovalaires et surtout dans les dernières espèces, le métasternum est beaucoup moins grand que chez les o'; mais, en tout cas, il est sensiblement plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, tandis que dans les genres suivants, court dans les deux sexes, il est à peine aussi développé que ledit arceau ventral.

<sup>(2)</sup> Cet angle est plus ou moins large et plus ou moins largement arrondi ou subtronqué en avant, suivant que les hanches postérieures sont plus (Q) ou moins ( $\sigma$ ') écartées intérieurement.

trémité; les intermédiaires faiblement, les postérieures sensiblement recourbées en dedans vers le premier tiers de leur face interne. Tibias plus ou moins subcomprimés latéralement; plus ou moins grêles, plus ou moins rétrécis vers la base et plus ou moins graduellement élargis vers le sommet; terminés en dessous par deux éperons bien distincts; un peu obliquement coupés au bout de leur tranche supérieure qui est souvent triangulairement entaillée à celui-ci pour faciliter le jeu ascensionnel des tarses. Tarses plus ou moins grêles, sublinéaires ( $\sigma$ ), souvent subcomprimés et subatténués vers leur extrémité ( $\varphi$ ); à premier article plus ou moins allongé, au moins aussi long ou plus long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième ordinairement graduellement plus courts : le troisième toujours simple, le quatrième rarement sensiblement élargi et bilobé : le dernier allongé, sublinéaire, toujours plus grêle que le pénultième, aussi long que les deux précèdents réunis. Ongles grêles, bien distincts, plus ou moins arqués.

Oss. Les espèces de ce genre sont de moyenne ou de petite taille. Elles préfèrent les lieux abrités, les greniers, les granges, les ruines, les grottes et les vieux fagots. Quelques-unes même s'introduisent jusque dans nos collections.

Comme les espèces du genre Ptinus sont nombreuses, pour en faciliter l'étude nous avons essayé le tableau général suivant :

A Prothorax offrant de chaque côté de sa partie déprimée une saillie sublongitudinale; relevé sur son disque en une forte gibbosité obtuse, flanquée de chaque côté d'une oreillette fasciculée bien prononcée et séparée de la gibbosité médiane par une échancrure profonde. Épaules plus ou moins saillantes dans les deux sexes.

1er groupe.
s.-g. Eutaphrus.

AA Prothorax sans saillies sublongitudinales sur les côtés de sa partie subdéprimée, offrant sur son disque quatre éminences ou dents fasciculées plus ou moins prononcées.

2º GROUPE.

b Élytres subparallèles sur leurs côtés et avec des ailes en dessous dans les deux sexes. Épaules plus ou moins saillantes.

1re SECTION.
s.-g. Gynopterus.

bb Élytres légèrement arrondies sur leurs côtés et sans ailes en dessous dans les deux sexes. Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs très-fortement inégaux chez le G. Épaules peu saillantes.

2º SECTION, s.-g. Heteroplus

bbb Élytres parallèles sur leurs côtés et avec des ailes en dessous chez les of, ovalaires et sans ailes en dessous chez les Q. Épaules assez saillantes chez les of, ordinairement effacées chez les Q.

3º SECTION.

c Prothorax à dents médianes peu ou médiocrement élevées, séparées par un sillon raccourci, ordinairement peu profond; sans oreillettes sensibles.

1re pivision.
Ptinus vrais.

d Premier arceau ventral beaucoup plus court que le suivant dans son milieu : le quatrième court, mais toujours plus long que la moitié du précédent.

1re SUBDIVISION.

dd Premier arceau ventral un peu plus court que le suivant dans son milieu : le quatrième très-court, moins long ou pas plus long que la moitié du précédent.

2ª SUBDIVISION.

cc Prothorax à dents médianes très-élevées en forme de bosses arrondies, séparées par un sillon très-profond; avec des oreillettes sensibles.

2e division.
s.-g. Cyphoderes.

#### PREMIER GROUPE

CARACTÈRES. Prothorax offrant de chaque côté de la partie déprimée de sa base une saillie sublongitudinale (1); relevé sur le milieu de son disque en une forte gibbosité obtuse, flanquée de chaque côté d'une oreillette fasciculée, plus ou moins fortement prononcée et séparée de la gibbosité médiane par une fossette ou échancrure plus ou moins profonde. Epaules plus ou moins saillantes dans les deux sexes (2). (Sous-genre Eutaphrus, de & b, bien, et tappos, fosse) (3).

(1) Dans ce premier groupe, l'intervalle compris entre les deux saillies de la bosse est tantôt longitudinalement ridé, tantôt plus ou moins profondément fovéolé, tandis que dans le deuxième groupe il est simplement rugueux ou granulé.

(2) Les épaules sont plus ou moins saillantes, plus ou moins coupées carrément en avant, c'est-à-dire que bien qu'arrondies en dehors, elles ne se déjettent point brusquement en arrière à partir des angles postérieurs du prothorax.

(3) Un autre caractère commun aux espèces de ce sous-genre, c'est d'avoir les cuisses

#### SOUS-GENRE, EUTAPHRUS. M. et R.

Les espèces de ce sous-genre peuvent être distribuées de la manière suivante :

- A Gibbosité médiane partagée en deux par un sillon longitudinal bien marqué. Élytres subparallèles sur leurs côtés dans les deux sexes. Corps ailé (7°Q)
- a Saillies sublongitudinales de la partie déprimée du prothorax fines, avec celles du dos presque entièrement rugueuses comme le reste de sa surface, et les oreillettes peu saillantes. Premier article des tarses postérieurs subépaissi, légèrement arqué sur sa tranche inférieure.

Irroratus.

aa Saillies sublongitudinales de la partie déprimée du prothorax épaisses, épâtées, lisses et brillantes, avec celles du dos à parties dénudées lisses et brillantes, et les oreillettes très-saillantes. Premier article des tarses postérieurs étroit, rectiligne sur sa tranche inférieure.

Loboderus. Alpinus,

- AA Gibbosité médiane entière, non ou à peine sillonnée sur son milieu (1). Corps ailé chez le o, aptère ou subaptère chez la Q.
  - b Élytres subparallèles sur leurs côtés dans les deux sexes: avec des taches ou bandes blanchâtres.

Reichei. Ouadridens.

bb Élytres parallèles chez le o, légèrement arrondies sur les côtés chez la Q; sans taches ou bandes blanchâtres.

Nitidus.

### I. Ptimus (Eutaphrus) irroratus. Kiesenwetter.

Allongé (5) ou suballongé (2), d'un brun châtain assex brillant, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds ferrugineux. Front blanchâtre. Prothorax à gibbosité médiane très-élevée, subarrondie, rugueuse, partagée en deux par un sillon longitudinal profond; offrant en arrière une forte houppe pâle et déprimée; avec les oreillettes fasciculées peu saillantes et

à peine plus grêles à leur base que les trochanters, et en général faiblement et graduellement élargies après leur milieu.

(1) Cette gibbosité, loin d'être fortement sillonnée, est quelquefois très-lisse ou même subélevée sur sa ligne médiane.

obtuses, et les carènes de la base fines et peu distinctes. Écusson blanchâtre. Élytres subparallèles, fortement ponctuées-striées, sérialement sétosellées, parées chacune de deux bandes transversales écailleuses, blanchâtres et de plusieurs mouchetures de même couleur. Ventre quadrifovéolé. Cuisses à peine renflées. Tarses assez épais, les postérieurs à premier article subépaissi.

Ptinus irroratus. Kiesenwetter, Ann. Soc. Ent. Fr., 1851, p. 622. — Boieldieu, Mon. Ptin. Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 299, 2; pl. X, fig. 2.

Variété a. Elytres en partie dénudées d'écailles blanchâtres, avec seulement deux facles obsojêtes de cette même couleur.

Long. 0<sup>m</sup>,0027 à 0<sup>m</sup>, 0033 (1 l. 1/4 à 1 l. 1/2): — Larg. 0<sup>m</sup>,0015 (2/3 l.)

- Yeux assez gros et assez saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes avec les cinquième à dixième articles allongés, subcylindriques : le dernier très-allongé, cylindrico-fusiforme. Elytres allongées, parallèles sur les trois quarts de leur longueur, environ trois fois et demie aussi longues que le prothorax.
- Yeux moins gros et moins saillants. Tête, compris ceux-ci, aussi large ou à peine plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes avec les cinquième à dixième articles oblongs, obconico-cylindriques : le dernier allongé, subfusiforme. Elytres suballongées, subparallèles sur les deux tiers de leur longueur, environ trois fois aussi longues que le prothorax.

Corps allongé ( $\sigma$ ) ou suballongé ( $\varphi$ ), finement sétosellé; d'un brun châtain assez brillant en dessus, revêtu en dessous d'une dense pubescence grisâtre.

Tête infléchie, finement rugueuse, d'un brun mat, revêtue d'une dense pubescence déprimée et subécailleuse qui lui imprime une teinte blanchâtre; avec la région de l'épistome obscure, dénudée mais finement ciliée. Front très-large, subdéprimé, paraissant parfois très-finement canaliculé sur sa ligne médiane au-dessus de la tranche interantennaire. Labre obscur, très-finement rugueux, très-densement cilié en avant de poils brillants et semidorés. Mandibules brunâtres, rugueuses et ciliées à leur base; lisses et glabres à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux plus  $(\sigma^*)$  ou moins  $(\mathfrak{P})$  gros, plus  $(\sigma^*)$  ou moins  $(\mathfrak{P})$  saillants, subarrondis, d'un noir assez brillant.

Antennes égalant les trois quarts de la longueur du corps, subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur base; très-finement chagrinées; ferrugineuses; densement recouvertes d'un très-léger duvet cendré, et en outre ciliées, surtout vers le sommet de chaque article, de petites soies un peu plus pâles et plus brillantes, devenant plus nombrenses en approchant de la base où elles affectent la nature subécailleuse sur les deux ou trois premiers articles : le premier sensiblement épaissi en massue oblongue : le deuxième obconique mais subarrondi à son angle interne, suboblong, sensiblement ( $\sigma$ ) ou un peu ( $\varphi$ ) moins long que le suivant : les troisième et quatrième oblongs et obconico-cylindriques ( $\varphi$ ) ou suballongés et subcylindriques ( $\sigma$ ) : les cinquième à dixième plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) allongés et plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) subcylindriques, subégaux ou graduellement un peu plus allongés : le dernier plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) allongé, subfusiforme ( $\varphi$ ) ou subcylindrico-fusiforme ( $\sigma$ ), un peu plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres, un peu plus long que large; fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base; avec l'étranglement situé environ vers le tiers postérieur, et la partie déprimée longitudinalement ridée et offrant de chaque côté une petite ligne élevée ou carène fine, sublongitudinale ou un peu obliquement dirigée de dehors en dedans; paraissant, vu de dessus, plus ou moins dilaté en arrière sur les côtés du disque; largement arrondi à son bord antérieur qui est assez largement rebordé; faiblement arqué ou arrondi à son bord postérieur qui est finement rebordé; fortement et rugueusement granulé; d'un brun châtain assez brillant; offrant sur le milieu de son disque une forte gibbosité obtuse, arrondie, partagée en deux sur sa ligne médiane par un sillon canaliculé assez profond et s'arrêtant en arrière à la rencontre de la partie déprimée, flanquée en outre de chaque côté d'une oreillette obtuse, peu saillante, fasciculée et beaucoup moins élevée, se recourbant un peu en arrière et intérieurement en forme de dent, comme pour venir se rapprocher de l'extrémité postérieure des lobes de la gibbosité médiane qui se recourbent eux-mêmes en dehors en forme de crosse en laissant entre eux et les oreillettes latérales une crénelure ou échancrure subcirculaire assez prononcée; revêtu d'une assez longue pubescence d'un jaune doré, assez rare et couchée sur les côtés de la partie déprimée, peu serrée antérieurement, subredressée en forme de frange subinterrompue au milieu le long

du bord antérieur, droite et redressée en fascicule sur les oreillettes latérales, arquée ou plus ou moins renversée en arrière sur le reste de son disque, mais se condensant sur la partie postérieure de la gibbosité médiane
en une épaisse houppe de couleur plus pâle et formant tache, à poils déprimés et convergeant en un centre commun situé à la rencontre du sillon médian avec la partie déprimée de la base; laquelle houppe empiète un peu sur
celle-ci et s'étend plus ou moins en avant sur les deux crêtes de la gibbosité
médiane; avec le fond des crénelures et les parties latérales de la partie
déprimée qui se trouvent immédiatement derrière les oreillettes, également
garnis d'une dense pubescence d'un jaune pâle; présentant ses parties dénudées telles que le fond du sillon médian, quelquefois le sommet des dents
recourbées qui forment les crénelures et le rebord antérieur, plus lisses et
plus brillantes; avec celui-ci paré, outre la frange subredressée, de séries
de petites écailles blanches couchées en travers.

Ecusson subsemicirculaire, densement tomenteux, blanchâtre.

Elytres allongées (3) ou oblongues (2), de trois à trois fois et demie aussi longues que le prothorax, parallèles (3) ou subparallèles (2) sur leurs côtés; obliquement et subrectilinéairement un peu rétrécies en arrière et puis largement arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et à peine émoussé; peu convexes sur le dos ; d'un brun châtain assez brillant ; paraissant chez les individus bien frais, presque entièrement recouvertes de petites mouchetures écailleuses blanchâtres, avec une grande tache oblongue dénudée située sur le milieu des côtés, et une autre tache semblable, un peu moins grande et située en arrière sur la partie rétrécie de ceux-ci, avant le sommet; parées en outre chacune de deux larges bandes blanches, transversalement obliques, irrégulières, formées de poils écailleux et déprimés, beaucoup plus condensés, et partant tranchant toujours sensiblement sur les mouchetures : la première subhumérale, fortement raccourcie en dedans, située vers le tiers antérieur : la deuxième située vers le dernier tiers, se rapprochant généralement un peu plus de la suture; offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées de gros points carrés, s'affaiblissant et diminuant de grosseur en arrière, et longitudinalement partagés dans leur milieu par une petite soie pâle et tout à fait couchée. Intervalles subconvexes, excepté à leur extrémité, lisses, ornés chacun d'une série régulière de soies d'un jaune doré pâle, assez brillantes, assez serrées, d'une longueur médiocre et semi-inclinées en arrière, avec celles des intervalles impairs ou alternés un peu plus longues : l'intervalle marginal finement chagriné postérieure-

131 1/1

ment, subrelevé et cilié vers son extrémité. Épaules plus (3°) ou moins (2) saillantes, arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression oblongue et assez prononcée.

Dessous du corps finement rugueux ; d'un brun châtain plus ou moins clair, voilé par une dense pubescence couchée qui lui imprime (une teinte grisâtre. Métasternum postérieurement assez convexe, finement et profondément canaliculé sur la dernière moitié de sa ligne médiane.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement, les postérieures passablement écartées l'une de l'autre.

Ventre à premier arceau très-fortement étranglé par la partie interne des hanches postérieures, un peu plus court dans son milieu que le suivant, avancé entre les hanches postérieures en forme de triangle subéquilatéral : les premier et deuxième légèrement arqués à leur bord postérieur : les troisième et quatrième à bord apical subrectiligne sur son milieu mais sensiblement sinué ou assez brusquement recourbé en arrière vers les côtés : les deuxième et troisième subégaux : le quatrième beaucoup plus court que le précédent : le dernier grand, semilunaire, transversalement impressionné, offrant, de chaque côté de sa base, ainsi que le quatrième, une petite fossette ponctiforme dénudée, située au fond des sinus des troisième et quatrième intersections.

Pieds assez allongés ou allongés, médiocrement grêles, ruguleux, ferrugineux mais garnis d'une dense 'pubescence couchée qui leur imprime une teinte un peu grisatre. Cuisses un peu plus étroites à leur base que les trochanters, graduellement et faiblement renslées après leur milieu, subrectilignes sur leur tranche inférieure qui est un peu recourbée en dessous vers son extrémité. Tibias assez étroits à leur base, graduellement élargis vers leur sommet : les antérieurs et intermédiaires presque droits, aussi longs que les cuisses : les postérieurs un peu plus longs, paraissant parfois, vus de dessus leur tranche supérieure, à peine recourbés en dedans ; avec les éperons petits, grêles et égaux. Tarses plus ( ) ou moins ( ) développés, un peu moins longs que les tibias, subcomprimés, assez épais vus par côté; avec les deuxième à quatrième articles graduellement un peu plus courts : le premier des antérieurs obconique, un peu moins long que les deux suivants réunis : le premier des intermédiaires oblong, obconique, aussi long que les deux suivants réunis : le premier des postérieurs suballongé, un peu plus long que les |deux suivants réunis, plus (♂) ou moins (♀) épaissi, subarqué sur ses tranches surtout sur l'inférieure : les deuxième et troisième obconiques ( $\sigma$ ) ou triangulaires ( $\mathfrak{P}$ ): le quatrième obcordiforme, sensiblement échancré à son sommet ou à peine subbilobé mais pas plus large que le précédent : le dernier étroit, sublinéaire, aussi long que les deux précédents réunis. Ongles assez développés, grèles et arqués.

Patrie. Cette espèce est assez répandue dans la France méridionale : le Languedoc, la Provence, les Alpes-Maritimes, etc. Elle se rencontre parmi les vieux lierres ou sous les écorces des oliviers, des muriers, des platanes, etc.

Obs. Quelquefois les élytres sont plus ou moins dénudées de mouchetures blanchâtres, et alors elles apparaissent comme presque entièrement d'un brun châtain avec des vestiges obsolètes des deux bandes transversales. Quand, au contraire, l'insecte est bien frais, leur dessin blanchâtre simule quelquefois, mais d'une manière confuse, celui du Ptinomorphus imperialis.

Le & diffère encore de la P par ses antennes un peu plus longues et par ses pieds un peu plus allongés dans toutes leurs parties, et surtout dans es tarses.

# 2. Ptimus (Eutaphrus) loboderus. Schaum.

Suballongé, d'un noir brun assez brillant, avec les palpes d'un roux testacé, les antennes et les pieds ferrugineux, les épaules et l'extrémité des étytres d'un roux de poix. Front voilé par une dense pubescence variée de fauve et de gris, finement canaliculé. Prothorax à gibbosité médiane très-élevée, obcordiforme, partagée par un sillon longitudinal profond en deux lobes lisses postérieurement; offrant en arrière une houppe épaisse, pâle et déprimée, avec les oreillettes très-saillantes et divariquées, et les carènes de la base épaisses, épâtées et lisses. Écusson blanchâtre. Elytres parallèles, fortement ponctuées-striées, sérialement sétosellées, parsemées de mouchetures blanchâtres avec une grande tache oblongue dénudée sur le milieu des côtés. Cuisses à peine renflées. Tarses assez étroits.

Ptinus dilophus. Boieldieu (nec Illiger), Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr. 1856, p. 297, 1.

Ptinus loboderus. (Schaum), Catal. 1859, p. 63.

Long.  $0^{m}$ ,0036 (1 l. 2/3); — larg.  $0^{m}$ ,0017 (3/4 l.)

Corps suballongé, parallèle, finement sétosellé; d'un noir brun assez brillant en dessus, revêtu en dessous d'une dense pubescence grisatre.

Tête infléchie, aussi large ou à peine aussi large, les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax ; rugueuse ; d'un brun noir voilé par une dense pubescence déprimée, subécailleuse, variée de fauve et de cendré blanchâtre et qui s'étend même par la tranche interantennaire sur la région de l'épistome. Front large, subdéprimé, brièvement et finement canaliculé sur sa ligne médiane au-dessus de la susdite tranche. Labre densement ci-lié en avant. Mandibules d'un brun de poix, rugueuses et ciliées à leur base, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux testacé.

Yeux assez gros, médiocrement saillants, subarrondis, noirs.

Antennes égalant les trois quarts de la longueur du corps; subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur base; finement chagrinées; ferrugineuses; densement revêtues d'un très-léger duvet cendré et en outre plus ou moins ciliées, surtout vers leur base, vers le sommet de chaque article, avec les deux ou trois premiers subécailleusement pubescents : le premier sensiblement épaissi en massue ovalaire-oblongue : le deuxième obconique mais subarrondi à son angle interne, un peu moins long ou à peine moins long que le suivant sur sa tranche externe : les troisième, quatrième et cinquième plus ou moins oblongs, obconiques, subégaux : les sixième à dixième suballongés, subobconiques : le dernier subfusiforme, sensiblement plus long que le pénultième, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres; un peu plus long que large, assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le tiers postérieur, et la partie déprimée longitudinalement ridée et offrant de chaque côté une carène ou saillie sublongitudinale ou un peu obliquement dirigée de dehors en dedans, trèsdistincte, épaisse, épâtée, lisse et brillante; paraissant, vu de dessus, plus ou moins angulairement dilaté en arrière sur les côtés du disque ; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est assez largement rebordé; faiblement arrondi à sa base qui est finement rebordée; fortement et rugueusement granulé; d'un noir brun assez brillant; offrant sur le milieu du dos une forte gibbosité obtuse, obcordiforme, partagée sur sa ligne médiane en deux lobes, par un sillon profond, étendu du rebord antérieur jusqu'à la partie déprimée, flanquée en outre de chaque côté d'une joreillette très-saillante, divariquée, subarrondie en dehors, fortement et densement fasciculée et munie à sa base interne d'une petite dent lisse qui se recourbe un peu en dedans comme pour venir se rapprocher de l'extrémité postérieure des lobes de la gibbosité médiane, lesquels se recourbent euxmêmes dans le sens contraire en forme de crosse épaisse, en laissant entre

eux et lesdites oreillettes latérales une crénelure ou échancrure profonde et subcirculaire; revêtu d'une pubescence d'un roux doré, semi-couchée en travers sur le rebord antérieur, mélangée en avant de quelques squamules blanchâtres, redressée en fort et épais fascicule sur les oreillettes latérales, assez longue, assez fournie et renversée en arrière sur la gibbosité médiane, sur la partie postérieure de laquelle elle se condense en une épaisse houppe déprimée, de couleur plus pâle et plus ou moins argentée, formant tache et à poils convergeant en un centre commun situé à la rencontre du sillon médian avec la partie déprimée, laquelle houppe empiète un peu sur celle-ci et s'étend plus ou moins sur les lobes de la gibbosité médiane; avec le fond des crénelures et les parties latérales de la partie déprimée qui se trouvent immédiatement derrière les oreillettes, également garnis d'une dense pubescence pâle; présentant ses parties dénudées, telles que la dent des oreillettes, l'extrémité postérieure des lobes de la gibbosité médiane et les saillies sublatérales de la base, plus ou moins lisses et brillantes.

Ecusson subsemicirculaire, densement tomenteux, d'un gris blanchatre.

Elytres oblongues, environ trois fois et demie aussi longues que le prothorax ; parallèles sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis un peu rétrécies et largement arrondies au sommet avec l'angle apical droit; peu convexes sur le dos ou même subdéprimées à la base derrière l'écusson; d'un brun noir assez brillant, avec une transparence d'un roux de poix sur les épaules et souvent un peu avant le sommet; parées chacune sur leur surface de nombreuses mouchetures formées d'écailles blanchatres, déprimées, avec une grande tache oblongue dénudée et située sur le milieu des côtés, et souvent la région humérale et plus rarement l'extrémité plus ou moins subdénudées; présentant parfois en outre, mais d'une manière très-confuse, les vestiges de deux bandes transversales d'écailles plus condensées; offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées d'assez gros points enfoncés, carrés, assez profonds, plus petits et plus affaiblis en arrière, et partagés en long dans leur milieu par une petite soie pâle et tout à fait couchée. Intervalles plans, lisses, ornés chacun d'une série régulière de soies d'un roux doré, paraissant plus ou moins obscures à un certain jour, assez courtes, peu serrées et semi-inclinées en arrière, avec celle des intervalles impairs (1) ou alternes un peu plus longues : le marginal assez large et finement chagriné pos-

<sup>(1)</sup> En comptant pour premier l'intervalle sutural.

térieurement, subrelevé et cilié vers son extrémité. Épaules saillantes, largement arrondies en dehors où elles sont ciliées de soies couchées et d'un roux doré; limitées intérieurement par une impression oblongue, arquée et bien prononcée.

Dessous du corps finement rugueux, recouvert d'une très-dense pubescence couchée qui lui imprime une teinte d'un gris blanchâtre. Metasternum canaliculé en arrière sur sa ligne médiane.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement, les postérieures passablement écartées l'une de l'autre.

Ventre avec le premier arceau fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, un peu moins long dans son milieu que le suivant : le quatrième court : le dernier grand, semilunaire.

Pieds allongés ou assez allongés, médiocrement grêles, ruguleux, ferrugineux, revêtus d'une dense pubescence couchée et grisâtre. Cuisses graduellement et faiblement élargies après leur milieu, subrectilignes sur leur tranche inférieure qui est à peine recourbée en dessous vers son extrémité. Tibias assez étroits à leur base, graduellement et légèrement élargis vers leur sommet, presque droits, aussi longs que les cuisses : les postérieurs un peu plus longs et paraissant un peu recourbés en dedans, vus de dessus leur tranche supérieure; avec les éperons petits et égaux. Tarses moins longs que les tibias, les postérieurs plus développés ; assez étroits, subcomprimés à leur base seulement; avec les deuxième à quatrième articles graduellement plus courts; à premier article oblong et aussi long que les deux suivants réunis dans les antérieurs, allongé et un peu plus long que les deux suivants réunis dans les intermédiaires, encore plus allongé et presque aussi long que les trois suivants réunis dans les postérieurs : le deuxième plus ou moins oblong, obconique: le troisième à peine ou un peu oblong, subtriangulaire : le quatrième obcordiforme, sensiblement échancré au sommet ou à peine subbilobé mais pas plus large que le précédent : le dernier étroit, sublinéaire ou à peine élargi vers son extrémité, aussi long que les deux précédents réunis. Ongles assez saillants, grèles, arqués.

PATRIE. Cette espèce, particulière à la presqu'île ibérique, se retrouve en Corse et suivant quelques auteurs aussi dans la France méridionale. Le  $\sigma$  est un peu plus allongé que la Q.

Obs. Elle diffère notablement de la précédente par une taille un peu plus forte; par son prothorax à oreillettes plus saillantes, plus écartées, à saillies latérales de sa partie déprimée plus prononcées, lisses et épâtées, avec les

parties dénudées du dos plus considérables, toujours plus lisses et plus brillantes; par ses élytres un peu moins étroites, à fond plus noir mais un peu moins grossièrement ponctuées-striées, à intervalles plans et garnis de séries de soies un peu plus courtes et un peu moins pâles; par les tarses plus étroits, avec les postérieurs à premier article, non épaissi, etc.

Nous avons reçu en communication de M. Charles Brisout de Barneville, sous le nom de *Ptinus dilophus*, *Illiger*, un insecte très-voisin de notre *Ptinus loboderus*. Il a le même port, les mêmes dessins des élytres. Seulcment, il est d'une taille un peu plus robuste; les antennes ont leurs articles extérieurs un peu plus allongés; surtout le sillon médian et les gibbosités sont en majeure partie dénudés, lisses et brillants, avec la houppe postérieure plus restreinte. Malgré ces différences, peut-être cet insecte est-il un des sexes du *Ptinus loboderus*, ce que nous n'avons pu vérifier faute de matériaux suffisants. Du reste, plusieurs autres espèces étrangères à la France nous offrent de nombreux exemples de différences remarquables, du mâle à la femelle, dans la sculpture du prothorax.

Ici se placerait une espèce que nous n'avons pas vue en nature et dont nous rapportons la description par M. Boieldieu (Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr. 1856, p. 300, 3).

# 3. Ptinus (Eutaphrus) alpinus. Boieldieu.

Allongé, parallèle, d'un noir de poix, avec les antennes et les pieds ferrugineux, pubescents. Prothorax étranglé et largement déprimé transversalement en arrière; avec une large carène médiane longitudinalement cunaliculée, et deux petites dents latérales en forme d'oreillettes arrondies : la carène médiane hérissée de chaque côté d'une dense pubescence dorée ainsi que les dents. Élytres parallèles, à épaules carrées; fortement et profondément ponctuées en séries, entièrement parsemées de mouchetures blanches.

Corps ovale, très-allongé, presque parallèle, noir de poix, pubescence jaune.

Tête inclinée, garnie de poils blancs.

Antennes de la longueur de la moitié du corps, assez épaisses, à articles cylindriques; testacées, pubescentes.

Corselet rétréci et déprimé transversalement en arrière, avec une bosse médiane, longitudinale et deux dents latérales petites et arrondies en forme d'oreilles; deux petites crêtes longitudinales sur la bosse et le sommet des dents garni de poils épais dressés, d'un jaune doré ainsi que la base postérieure de ces trois élévations.

Ecusson blanc.

Étytres allongées, parallèles, à épaules carrées; garnies de lignes longitudinales de gros points carrés enfoncés, intervalles lisses et convexes; parsemées d'une moucheture écailleuse formée par des poils d'un blanc de lait.

Dessous du corps couvert d'une pubescence blanche. Pattes testacées, pubescentes.

PATRIE. Digne (Basses-Alpes) (coll. Chevrolat).

Obs. Voisin du Pt. irroratus. Kiesenw. Il en diffère par son corselet plus long, rétréci moins brusquement, dont les élévations sont moins hautes; par la ponctuation des élytres plus grosse et plus enfoncée (1).

### 4. Ptimus (Entaphrus) Retchet. Boieldieu.

Allongé (3) ou oblong (9), d'un brun châtain ou d'un noir brillant, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds ferrugineux. Tête flave ou blanchâtre. Prothorax à gibbosité médiane très-élevée, obcordiforme, à peine ou non canaliculée sur son milieu: offrant en arrière une houppe pâle et déprimée; avec les oreillettes assez saillantes et les carènes de la base épaisses, épâtées, lisses. Écusson blanchâtre. Élytres subparallèles, assez fortement ponctuées-striées, brièvement sétosellées, avec deux bandes transversales blanchâtres et raccourcies. Cuisses faiblement renslées. Tarses assez allongés.

Ptinus Reichei. Boietdieu, Mon. Ptin. Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 305, 7.

(1) Le Ptinus farinosus. Boieldieu (Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 302, 5), espèce d'Espagne, par sa gibbosité médiane se rangerait auprès des espèces précédentes; mais elle semble en différer par ses élytres entièrement couvertes d'écailles blanchâtres, arrondies sur les côtés et à épaules effacées chez les Q.

3

```
o' Long. 0,0039 (1 l. 3/4); = larg. 0,0017 (3/4 l.). 9 Long. 0,0025 (1 l. 1/6); = larg. 0,0014 (2/3 l.).
```

- o'. Corps allongé, d'un brun châtain assez brillant, avec une transparence plus claire avant l'extrémité des élytres. Yeux assez gros et assez saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax. Front varié de poils fauves et grisatres. Antennes un peu moins longues que le corps, à deuxième article sensiblement plus court que le troisième : celui-ci suballongé : les suivants allongés , subcylindriques : le dernier très-allongé, cylindrico-fusiforme. Prothorax à oreillettes fortement et densement fasciculées, avec les fascicules presque aussi élevés que la gibbosité dorsale, et celle-ci dénudée, rugueuse et à peine canaliculée sur sa ligne médiane, lisse et brillante seulement en arrière de chaque côté. Élytres parallèles sur les trois quarts de leur longueur, environ trois fois et demie aussi longues que le prothorax; déprimées sur la suture; assez fortement ponctuées - striées, avec les points serrés et carrés, et les intervalles subconvexes, à peine aussi larges que ceux-ci. Épaules très-saillantes, largement arrondies en dehors. Pieds allongés, grêles. Tarses sublinéaires, à premier article allongé.
- Q. Corps oblong, entièrement d'un noir brillant. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Front à pubescence presque entièrement blanchâtre. Antennes environ de la longueur des trois quarts du corps, à deuxième article à peine moins long que le troisième sur sa tranche externe : celui-ci et les suivants obconiques, à peine plus longs que larges : les neuvième et dixième moins courts, oblongs : le dernier allongé, subcylindrico-fusiforme. Prothorax à oreillettes courtement fasciculées, avec les fascicules beaucoup moins élevés que la gibbosité dorsale, et celle-ci dénudée, lisse, très-brillante et non canaliculée sur sa ligne médiane qui est également tout à fait lisse et très-brillante sur toute sa partie supérieure et postérieure. Élytres subparallèles sur les deux tiers de leur longueur, à peine deux fois et demie aussi longues que le prothorax; subdéprimées à leur base seulement; modérément ponctuées-striées, avec les points assez écartés, étroits, oblongs, et les intervalles tout à fait plans et beaucoup plus larges que les points. Épaules assez saillantes, assez étroitement arrondies en dehors. Pieds moins allongés et beaucoup moins grêles que chez le o'.

Tarses plus courts, subatténués vers leur extrémité, à premier article oblong : le premier des postérieurs subballongé mais un peu épaissi.

PATRIE. La Grèce, la Sicile, la Corse. Cette espèce paraît être commune dans cette dernière localité, mais elle n'a pas encore été rencontrée dans la France continentale, du moins à notre connaissance. C'est pourquoi nous nous bornons à n'en donner qu'une description sommaire.

Obs. Si dans cette espèce la gibbosité médiane n'est pas, comme dans le Ptinus loboderus, partagée en deux lobes par un sillon médian, elle est toutefois fortement échancrée en arrière, et c'est dans cette échancrure qu'apparaît la houppe déprimée de poils blanchâtres qui caractérise toutes les espèces du premier groupe. Chez la Q, ladite houppe se réduit à l'échancrure; chez le  $\sigma$ , elle s'étend un peu en avant sur la partie supérieure de la gibbosité, et cette disposition se retrouve chez presque toutes les espèces voisines.

lci doit figurer sans doute une espèce que nous n'avons point vue en nature et dont nous reproduisons la description:

## 5. Ptimus (Eutaphrus) quadridens. CHEVROLAT.

Mas. Alatus pilosulus, elongatus, brunneus; capite albicante subquadrato. planiusculo, lateribus unisulcato; prothorace postice coarctato, ibique transversim depresso, nodulis quatuor spiniformibus, laterali obtuso, dorsali elevato, sulco longitudinali augusto, intus fulvo. Scutello albido. Elytris angustis, parallelis, conjunctim rotundatis, in humero obtuse rectangulis, punctato-striatis, interstitiis modice elevatis; fasciis duabus, ante suturam abbreviatis, versusque apicem confuse albidis. Antennis pedibusque elongatis, pubescentibus, rufo-testaceis; tibiis posticis paululim arcuatis.

Ptinus quadridens. Chevrolat, Cat. Grenier, Mat. pour la Faun. Fr., p. 86, 105.

Cette espèce appartient à la première division du travail de M. Boieldieu; elle se rapproche assez du Ptinus fossulatus. Luc.

Trouvée par M. Peragallo, à Menton, sous l'écorce des platanes. Femelle inconnue (1).

(1) Nous placerons à la suite de cette espèce le Pt. lusitanus. Illiger, du Portugal; les fossulatus et carinatus. Lucas, d'Algérie; le foveolatus. Boieldieu, d'Algérie; le xylopertha, Reiche et de Saulcy, de Grèce et de Syrie.

Les Pt. gibbicollis. Lucas, d'Espagne et abbreviatus. Boieldieu, d'Afrique, par

# 6. Ptimus (Eutaphrus) mitidus. Sturm.

Allongé (3°) ou oblong ( $\mathfrak P$ ), d'un noir brillant, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux assez clair. Front blanchâtre. Prothorax à gibbosité dorsale très-élevée, obcordiforme, à peine sillonnée sur sa ligne médiane; avec les oreillettes peu saillantes, arrondies en dehors, et les saillies de la base assez épaisses, presque lisses et obliques; orné d'une forte houppe de poils dorés derrière la gibbosité et dans le fond des crénelures. Écusson blanchâtre. Élytres allongées (3°) ou ovaleoblongues ( $\mathfrak P$ ), assez fortement ponctuées-striées, longuement ( $\mathfrak P$ ) et sérialement sétosellées, concolores. Cuisses un peu renflées. Tarses assez développés et assez étroits.

Ptinus nitidus. Sturm, Deut. Faun., t. XII, p. 70, 10, pl. 255; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 314, 14.

Long. 
$$0,0030 (1 l. 1/3)$$
; = Larg.  $0,0014 (2/3 l.)$ .

- ceux-ci, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes un peu moins longues que le corps, avec les quatrième à dixième articles allongés, subcylindriques: le dernier très-allongé, subcylindrique. Élytres allongées, subparallèles sur leurs côtés, peu convexes sur le dos ou subdéprimées derrière l'écusson; avec les intervalles des rangées striales subconvexes, médiocrement et sérialement sétosellés. Épaules saillantes, largement arrondies en dehors, avec une forte impression intérieurement.
- Q. Corps ovalaire-oblong ou suballongé. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes aussi longues que les trois quarts du corps, avec les troisième à septième articles oblongs, obconiques: les huitième à dixième un peu plus longs: le dernier allongé, subcylindrico-fusiforme.

leurs élytres légèrement arrondies sur les côtés chez la Q, sembleraient conduire à l'espèce suivante.

Élytres ovalaire-oblongues ou suballongées, mais sensiblement arrondies sur leurs côtés, subconvexes sur le dos; avec les intervalles des rangées striales plans, parés chacun d'une série de soies plus ou moins redressées, assez longues, avec celles des intervalles impairs ou alternes très-longues. Épaules assez saillantes, étroitement arrondies en dehors, avec une faible impression intérieurement.

PATRIE. L'Autriche. Cette espèce, n'ayant pas été trouvée en France, nous nous dispenserons d'en donner une description complète.

Oss. Elle est remarquable par ses élytres concolores et longuement sétosellées, arrondies sur les côtés chez les Q.

## DEUXIÈME GROUPE

CAR. Prothorax sans saillies sublongitudinales sur les côtés de la partic subdéprimée de sa base; offrant sur son disque quatre éminences ou dents fasciculées, plus ou moins prononcées et disposées sur une ligne transversale.

Nous couperons ce groupe en trois sections, de la manière suivante:

- 1re Section. Elytres subparallèles sur leurs côtés et avec des ailes en dessous dans les deux sexes. Épaules plus ou moins saillantes. (S. g. Gynopterus.)
- 2º Section. Élytres légèrement arrondies sur les côtés et sans ailes en-dessous dans les deux sexes. Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs très fortement inégaux dans les 🔗 . Épaules peu saillantes. (S.-g. Heteroplus.)
- 3º Section. Elytres parallèles sur les côtés et avec des ailes en dessous chez les  $\bigcirc$ , ovaluires et sans ailes en dessous chez les  $\bigcirc$ . Épaules assez saillantes chez les  $\bigcirc$ , ordinairement effacées chez les  $\bigcirc$ .

#### PREMIÈRE SECTION

CAR. Élytres subparallèles sur leurs côtés et avec des ailes en dessous dans les deux sexes. Épaules plus ou moins saillantes. (Sous-genre Gynopterus, de γυνή, femelle, et πτερόν, aile.)

#### SOUS-GENRE GYNOPTERUS. M. et R.

Les espèces de ce sous-genre peuvent être distribuées ainsi :

- B Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs petits et égaux dans les deux sexes: ceux des postérieurs très-rarement subinégaux chez le 3.
  - c Deuxième articledes antennes court, beaucoup moins long que le suivant. Lame médiane du prosternum plus ou moins en souie, sublinéaire : celle du mésosternum assezétroite, subparallèle (1).

    Cuisses assez grêles à leur base. Tarses à troisième et quatrième articles subdéprimés : le quatrième évidemment plus large que les précédents et bilobé. Élytres mouchetées de cendré, avec une grande tache oblongue dénudée sur le milieu des côtés. Taille grande.

GERMANUS.

- ce Deuxième article des antennes à peine moins long ou aussi long que le troisième sur sa tranche externe. Lame médiane du mésosternum saillante, assez large, en forme de triangle subtronqué ou largement arrondi au sommet. Tarses subcomprimés, à quatrième article pas plus large que les précédents, triangulaire ou subcordiforme. Élytres noires ou brunes, avec quatre taches ou fascies blanches.
  - d Tarses paraissant, vus de dessus, subatténués vers leur extrémité. Prothorax et épaules concolores. Dessous du corps voilé par une épaisse pubescence subécailleuse, opaque et blanchâtre. Taille moyenne.
    - e Élytres oblongues, à peine deux fois aussi longues que larges à leur base. Prothorax assez fortement sillonné sur son milieu; Lame médiane du prosternum assez enfouie, dénudée, rétrécie en pointe aciculée. Cuisses sensiblement renstées après leur milieu. Éperons des tibias postérieurs des of dissemblables. Variegatus.

ce Elytres assez allongées, deux fois et demie aussi longues que larges à leur base. Prothorax obsolètement sillonné sur son milieu. Lame médiane du prosternum aussi saillante que celle du mésosternum, tout à fait linéaire, densement tomenteuse, flave ou blanchâtre. Cuisses à peine rensiées. Éperons des tibias postérieurs des 5° semblables.

(1) il est à remarquer que dans notre sous-genre Gynopterus, les lames des prosternum et mésosternum sont très-disparates d'une espèce à l'autre. Mais nous avons du ne regarder ce caractère que comme secondaire, vis-à-vis de celui de la présence des alles et des élytres sub-paralièles dans les deux sexes. D'ailleurs ces lames varient parfois un peu d'un sexe à l'autre, et la pubescence qui les couvre en dissimule souvent la forme exacte.

Digitized b

dd Tarses paraissant, vus de dessus, tout à fait linéaires (jusqu'au quatrième article inclusivement). Prothorax et épaules rougeâtres. Dessous du corps d'un noir brillant et légèrement soyeux. Lame médiane du prosternum assez saillante, presque tranchante, subdénudée. Cuisses assez grêles à leur base. Taille petite.

AUBEL.

BB Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs fortement inégaux dans les &: l'externe très-petit et droit: l'interne beaucoup plus long, à peine arqué. Corps entièrement d'un roux testacé, avec les élytres concolores. Taille petite.

DUBIUS.

### 7. Ptinus (Gynopterus) germanus. Fabricius.

Allongé (5) ou suballongé (\$\times\$), d'un brun assez brillant, garni d'une fine pubescence cendrée, avec les palpes testacés, les antennes, les pieds et souvent le calus huméral d'un roux ferrugineux. Antennes à deuxième article court. Front tomenteux, varié de cendré, finement canaliculé sur son milieu. Prothorax brièvement subsillonné sur sa ligne médiane; avec quatre dents ou éminences obtuses mais bien distinctes et densement fasciculées: les deux intermédiaires plus élevées. Écusson d'un cendré blanchâtre. Élytres parallèles, fortement ponctuées-striées, sétosellées, mouchetées de gris avec une grande tache oblongue, obscure, dénudée, sur le milieu des côtés. Tarses à troisième et quatrième articles subdéprimés, le quatrième large, bilobé.

Ptinus germanus. Fabricius, Spec. Ins., t. I, p. 72;— Mant. Ins., t. I, p. 40, nº 2;
— Olivier, Ent., t. II, nº 17, p. 7, 5, pl. 1, fig. 6; — Rossi, Faun. Etr., t. I, p. 43, 106; — Illiger, Mag., 6, 21, 1; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2º édit., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 487, 15.

Ptinus palliatus. Pennis, Mém. Acad. Lyon, t. II, p. 463.

Variété a. Élytres d'un roux ferrugineux, avec la tache dénudée des côtés plus osbeure.

Long. 0,0044 à 0,0051 (21. à 21. 1/3); = larg. 0,0017 à 0,0022 (3/41. à 11.).

ci, plus large que le prothorax. Antennes grêles, filiformes, un peu plus longues que le corps; à premier article légèrement épaissi en massue allongée: le deuxième très-court, égalant environ le tiers du suivant: celui-ci allongé: les autres très-allongés, cylindriques. Etytres allongées,

parallèles environ sur les trois quarts de la longueur de leurs côtés, quatre fois aussi longues que le prothorax. Métasternum assez convexe; creusé sur la dernière moitié de sa ligne médiane d'un sillon canaliculé, plus profond et un peu plus large en arrière, mais non prolongé tout à fait jusqu'au bord apical. Turses développés, à premier article allongé et un peu moins long que les trois suivants réunis dans les antérieurs et intermédiaires, très-allongé et aussi long que les trois suivants réunis dans les postérieurs: le deuxième plus ou moins oblong, obconique.

- Q. Corps suballongé. Yeux assez gros et médiocrement saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que le bord antérieur du prothorax. Antennes médiocrement grêles, subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur base; à peine aussi longues que les trois quarts du corps; à premier article sensiblement épaissi en massue oblongue : le deuxième court, égalant au moins la moitié du suivant : celui-ci oblong, obconique : les quatrième à dixième suballongés, obconico-subcylindriques : le dernier elliptique. Elytres oblongues, subparallèles sur leurs côtés environ sur les deux tiers de leur longueur, trois fois et demie aussi longues que le prothorax. Métasternum subconvexe, creusé en arrière sur son milieu de deux points enfoncés ou fossettes ponctiformes disposées sur une ligne transversale (1). Tarses moins développés, à premier article oblong et à peine aussi long que les deux suivants réunis dans les antérieurs et intermédiaires, suballongé et à peine plus long que les deux suivants réunis dans les postérieurs : le deuxième triangulaire et assez court dans les antérieurs et intermédiaires, suboblong dans les postérieurs.
- $\sigma$  ?. Corps plus  $(\sigma^*)$  ou moins  $(\circ)$  allongé; finement sétosellé, d'un brun assez brillant et moucheté de cendré en dessus; revêtu en dessous d'une fine pubescence grisâtre et couchée.

Tête subverticale ou subinfléchie, ruguleuse, d'un brun peu brillant; revêtue d'une pubescence couchée, plus ou moins dense, variée de gris et de flave, souvent condensée sur le front en deux taches plus pâles; avec la région de l'épistome subdénudée ou seulement ciliée de quelques légères soies dorées. Front plus ( $\mathcal{P}$ ) ou moins ( $\mathcal{P}$ ) large, subdéprimé, distinctement et finement canaliculé sur sa ligne médiane, avec le canal plus prononcé au-dessus de la tranche intérantennaire. Labre d'un brun mat et souvent un peu roussâtre, finement chagriné, densement cilié en avant de

<sup>(1)</sup> La région du métasternum où sont situées ces deux fossettes est elle-même subimpressionnée.

poils dorés. Mandibules d'un brun roussâtre, ruguleuses et fortement ciliées à leur base; d'un noir de poix; lisses et glabres à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) gros, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) saillants, subarrondis, noirs, parfois légèrement ciliés.

Antennes plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) allongées, filiformes ( $\sigma$ ) ou subfiliformes ( $\mathfrak P$ ), finement chagrinées, d'un roux ferrugineux souvent assez clair; revêtues d'un très-léger duvet cendré, et hérissées en outre de soies nombreuses, subarquées et plus obscures, moins serrées et moins distinctes vers l'extrémité; à premier article recouvert d'une dense pubescence couchée, blanchâtre et presque subécailleuse; plus ( $\mathfrak P$ ) ou moins ( $\sigma$ ) épaissi en massue arquée : le deuxième court, subtransverse ou pas plus long que large, subarrondi en dedans, beaucoup moins long que le suivant : les troisième à dixième plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) allongés : le dernier également plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) allongé, à peine plus long que le pénultième, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres, non ou à peine plus long que large; passablement étranglé et transversalement déprimé au devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le tiers postérieur; paraissant, vu de dessus, angulairement dilaté en arrière sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est assez tranchant et un peu relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; faiblement arrondi à sa base qui offre un léger rebord plus sensible et comme doublé sur les côtés dans leur partie réfléchie (1); densement et rugueusement granulé, avec la granulation plus ou moins aplatie à son sommet et parfois çà et là subombiliquée; revêtu d'une pubescence grisâtre, mélangée de fauve, assez forte, embrouillée, couchée en divers sens sur la partie déprimée de la base', un peu plus redressée, un peu plus longue et dirigée en avant sur le bord antérieur qu'elle déborde en forme d'épaisse ciliation ou de frange plus ou moins obscure et subinterrompue à la rencontre de la ligne médiane où se trouvent quelques poils d'un blanc de lait; offrant sur le dos quatre éminences subarrondies, disposées sur une ligne transversale, assez prononcées et densement fasciculées de poils

<sup>(1)</sup> Ce rebord, très-faible sur le milieu de la base, est longé en devant sur ses côtés par une strie transversale et parallèle qui le sépare du reste de la partie déprimée; et celle-ci, par le fait de l'étranglement s'abaisse un peu en avant, au point que son arête postérieure, plus élevée, simule une espèce de second rebord.

d'un flave ou fauve doré, lesquels poils, convergeant à leur sommet, simulent une dent aiguë: les deux intermédiaires rapprochées, séparées l'une de l'autre par un petit sillon court et obsolète: les deux latérales, situées sur un plan inférieur, assez écartées des précédentes dont elles sont séparées par un sillon court et assez large; avec les sillons latéraux garnis, surtout en arrière d'une pubescence plus pâle ou grisâtre (1).

Écusson parfois faiblement convexe, subsemicirculaire ou subogival, subarrondi sur les côtés; recouvert d'une très-dense pubescence tomenteuse, blanche sur le milieu, mais devenant livide et plus obscure sur les côtés.

Élytres plus (7) ou moins (2) allongées, subparallèles sur leurs côtés, obliquement et subrectilinéairement ou même subsinueusement rétrécies en arrière, et puis obtusément arrondies au sommet, avec l'angle apical subémoussé ou subarrondi ; légèrement convexes sur le dos ou parfois subdéprimées à leur base; d'un brun assez brillant, souvent un peu ferrugineux ou rosé; garnies d'une assez dense et courte pubescence semi-couchée et d'un fauve doré; parées sur leur surface de nombreuses mouchetures cendrées, formées de poils couchés et blanchâtres (2), avec parfois une tache postscutellaire carrée, subdénudée, et une autre grande tache oblongue, constante, située sur le milieu des côtés, plus ou moins étendue intérieurement mais jamais jusqu'à la suture, toujours à couleur foncière plus obscure et plus brillante, entièrement dénudée de poils couchés blanchâtres, mais en compensation garnie d'une pubescence brunâtre, assez fournie et subredressée (3); offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées de gros points enfoncés, carrés, subombiliqués (4), serrés, assez profonds, rangés en séries plus ou moins

<sup>(1)</sup> Chez les sujets bien frais, la pubescence, plus pâle en certains endroits, forme comme trois mouchetures principales: une près du sommet sur la ligne médiane: les deux autres au fond des sillons latéraux.

<sup>(2)</sup> Ces mouchetures, bien que formées de poils blanchâtres, ont leur éclat neutralisé par la pubescence semi-couchée et fauve, au milieu de laquelle elles se trouvent.

<sup>(3)</sup> Quelquesois, chez les Q surtout, on aperçoit près du sommet quelques places subdénudées. En tous cas, au milieu de toutes ces mouchetures, apparaissent toujours sur les côtés de chaque élytre des vestiges affaiblis de sascies raccourcies, sormées de poils couchés blanchâtres un peu plus condensés: l'une subhumérale, limitant en avant, l'autre vers le dernier tiers, limitant en arrière la tache latérale dénudée.

<sup>(4)</sup> Ces points des stries semblent presque toujours formés de quatre petits points ensoncés, disposés en quadrille et liés ensemble, de manière que l'intervalle médian se

flexueuses ou déjetées en dehors à leur base (1) et plus ou moins confuses en arrière, avec la suturale souvent un peu plus enfoncée, semblant se réunir à l'extérieure en enclosant ainsi, entre elles deux, toutes les autres. Intervalles larges, lisses, paraissant à un certain jour subconvexes ; ornés chacun, outre la pubescence, d'une série régulière de soies un peu plus longues et plus redressées, plus ou moins obscures quand on les examine d'arrière en avant : le huitième, en comptant le sutural, sensiblement épaissi et relevé en calus plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) prononcé et situé vers le dernier quart de la longueur : le marginal subépaissi, finement chagriné et un peu relevé postérieurement, finement cilié à son bord apical. Épaules saillantes, arrondies en dehors, limitées intérieurement par une légère impression arquée.

Dessous du corps très-finement chagriné, avec le ventre parsemé de points circulaires obsolètes; d'un brun assez brillant et parfois ferrugineux; revêtu d'une très-fine pubescence couchée, assez serrée et cendrée. Métasternum plus  $(\sigma)$  ou moins  $(\circ)$  convexe, parfois plus lisse et plus glabre en arrière.

Hanches antérieures très-rapprochées, les intermédiaires un peu moins; les postérieures sensiblement écartées l'une de l'autre.

Ventre subconvexe à sa base, subdéprimé sur le milieu des deux ou trois derniers arceaux : le premier assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en triangle plus (?) ou moins (o') largement arrondi au sommet, sensiblement plus court que le suivant dans son milieu, largement et à peine sinué vers le milieu de son bord postérieur : le deuxième grand, régulièrement arqué à son bord apical : les troisième et quatrième sensiblement sinués ou recourbés en arrière vers les côtés de leur bord postérieur : le troisième un peu moins grand que le deuxième : le quatrième court : le dernier grand, semi-lunaire, parfois transversalement déprimé ou subimpressionné.

Pieds allongés, assez grêles, finement ruguleux, d'un roux ferrugineux;

relève en forme de petit grain, le plus souvent dissimulé par une petite soie couchéc en long; mais ici ces soies sont indistinctes.

<sup>(1)</sup> La première ou suturale est sensiblement déjetée en dehors à sa base pour faire place, bien entendu, à la juxta-scutellaire; la deuxième l'est un peu moins, ainsi de suite mais les deux intra-humérales reviennent un peu en dedans antérieurement. Nous ne répéterons pas, pour les espèces suivantes, cette disposition qui est toujours à peu près la même.

revêtus d'une fine et dense pubescence couchée et grisatre. Cuisses plus ( o' ) ou moins (?) grêles à leur base, sensiblement rentlées après leur milieu et un peu recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias plus ( o ou moins ( 2 ) grêles, faiblement et graduellement élargis vers leur extrémité, presque droits, aussi longs (?) ou un peu plus longs (?) que les cuisses; ciliés sur leur tranche externe de poils plus longs et semi-couchés; avec les éperons petits et égaux, souvent peu visibles : les tibias antérieurs parfois ( o' ) un peu arqués en dehors : les postérieurs, vus de dessus leur tranche supérieure, quelquefois un peu cambrés en dedans. Tarses plus (o") ou moins ( ? ) développés, plus courts que les tibias, avec les deuxième à quatrième articles graduellement plus courts : le premier plus ou moins allongé, aussi long que les deux (2) ou trois (3) suivants réunis : le deuxième plus (♂) ou moins (♀) oblong, obconique ou triangulaire : les troisième et quatrième subdéprimés : le troisième pas plus long que large ou subtransverse, triangulaire ou subcordiforme : le quatrième sensiblement plus large que les précédents, plus ou moins fortement échancré au sommet ou bilobé (1): le dernier étroit, aussi long ou presque aussi long que les deux pécédents réunis, graduellement subélargi vers son extrémité. Ongles assez saillants, assez grêles et arqués.

Patrie. Cette espèce se trouve dans plusieurs localités de la France méridionale, sous les écorces déhiscentes et dans les troncs cariés des oliviers, des chênes-liége, etc. Nous l'avons reçue autrefois de Puymoisson (Basses-Alpes), de feu M. Allibert. M. Perris nous l'a envoyée des Landes, et nous l'avons capturée nous-mêmes aux environs d'Hyères.

Obs. D'après Fabricius, M. Boieldieu et d'autres auteurs, le Ptinus germanus de Linné doit se rapporter au Scarabæus asper de celui-ci (Rhyssemus); mais, il n'y a pas de doute que notre insecte en question soit le véritable Ptinus germanus d'Olivier et non pas celui de Panzer qui n'est autre chose que le mâle du Ptinus ruspes.

Cette espèce, bien tranchée et remarquable entre toutes par sa taille et ses dessins, a ceci de particulier que le métasternum des Q, au lieu d'être canaliculé, est biponctué ou bifovéolé en arrière, caractère qui ne se retrouve chez aucune autre de celles qui nous ont passé sous les yeux. L'absence de ce sillon ou canal postérieur chez la Q, la rapprocherait des

<sup>(1)</sup> Ce quatrième article, compris ses lobes, est un peu plus long ou au moins aussi long que le troisième.

premières espèces des *Ptinus vrais*, d'autant plus qu'en même temps le métasternum paraît un peu plus court que chez le  $\sigma$ ; mais la présence des ailes et la forme parallèle des élytres dans les deux sexes la rangent forcément dans notre sous-genre *Gynopterus*, à la fin duquel nous l'aurions colloquée, au lieu de la placer en tête, si le *Ptinus* (*Heteroplus*) pusillus, à élytres arrondies sur les côtés et sans ailes en dessous dans les deux sexes, ne nous eût pas paru conduire plus naturellement, par l'intermédiaire du *Ptinus* (*Gynopterus*) dubius, aux *Ptinus vrais* dont les femelles sont aptères et ont leurs élytres arrondies sur les côtés.

Elle varie un peu pour la couleur foncière qui est parfois plus ou moins ferrugineuse, avec les parties dénudées ordinairement plus foncées. Chez les sujets épilés, les élytres sont presque uniformément brunâtres.

Les  $\sigma^n$  diffèrent encore des Q par leurs pieds un peu plus grèles et un peu plus développés dans toutes leurs parties, avec les hanches postérieures un peu moins distantes l'une de l'autre intérieurement. Le métasternum est aussi un peu plus grand dans le  $\sigma^n$  que dans la Q.

Peut-être les individus épilés se rapportent-ils au Ptinus coarcticollis de Sturm (Deuts. Faun., t. XII, p. 77, 13, pl. 257, c. (3)?

Les Q bien fratches présentent parfois sur le milieu des cuisses un anneau un peu plus obscur et subdénudé.

### S. Ptimus (Gynopterus) variegatus. Rossi.

Oblong, d'un noir brun assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Front fauve avec deux mouchetures blanchâtres. Antennes à deuxième article presque aussi long que le troisième. Prothorax assez fortement sillonné sur sa ligne médiane, écailleusement pubescent: avec les quatre éminences ou dents fasciculées bien prononcées. Écusson d'un blanc flave. Élytres oblongues, subparallèles, fortement ponctuées-striées, grossièrement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales blanches. Lame du prosternum dénudée. Dessous du corps et pieds écailleux: cuisses sensiblement renflées, avec un anneau plus obscur. Tibias postérieurs à éperons dissemblables chez les of. Tarses assez épais, subatténués vers leur extrémité.

Ptinus variegatus. Rossi, Mant., 1, 20, 43; — Sturm. Deuts. faun., t, XII, p. 43, 1; — Redtenbacher. Faun. Aust., 2e éd., p. 555; — Boieldiev. Mon. Ptin., Ann. Soc.

Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 490, 17; — JACQUELIN DU VAL, Gen. Col. Eur., t. III, pl. 51, fig. 255.

Variété a. Élyires à points enfoncés ou même les intervalles des rangées striales garnis d'une poussière écailleuse blanche.

Ptinus Duvalii. LAREYNIE. Ann. Soc. Ent. Fr., 1853, p. 127; — BOIELDIEU. Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 489, 16.

Variété b. Couleur foncière du dessus du corps plus ou moins rougeatre.

- o. Éperons des tibias postérieurs subinégaux, dissemblables : l'interne à peine plus long que l'externe, mais sensiblement plus robuste et un peu recourbé en dessous. Antennes avec les neuvième et dixième articles un peu plus allongés que le précédent, subcylindrico-coniques : le dernier allongé, subcylindrico-fusiforme.
- Q. Éperons des tibias postérieurs égaux, tous deux grêles, semblables. Antennes avec les neuvième et dixième articles pas plus longs que le précédent (1), obconiques : le dernier suballongé, subfusiforme, à tranche inférieure presque droite, mais la supérieure légèrement arquée.
- o' ♀. Corps oblong, subparallèle, d'un noir brun assez brillant en dessus, revêtu en dessous d'une dense pubescence écailleuse et d'un cendré blanchâtre.

Tête infléchie, à peine aussi large, les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax; ruguleuse; d'un noir brun; entièrement recouverte d'une assez dense pubescence déprimée, écailleuse, variée de roux et de cendré, condensée sur la partie supérieure du front en deux taches arrondies d'un gris blanchâtre; avec la région de l'épistome dénudée mais ciliée de quelques soies courtes et dorées. Front large, subdéprimé, assez largement et obsolètement sillonné sur sa ligne médiane avec le fond du sillon laissant parfois apparattre une très-fine ligne longitudinale élevée. Labre ruguleux, brunâtre, densement cilié en avant de soies dorées. Mandibules brunes, rugueuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux testacé.

<sup>(1)</sup> Individuellement, c'est-à-dire que chacun des neuvième et dixième est subégal au précédent article ou septième.

Yeux assez gros, peu saillants, subarrondis, noirs.

Antennes atteignant environ les deux tiers de la longueur du corps, assez robustes, subfiliformes ou un peu plus épaisses à leur base; finement chagrinées; d'un roux ferrugineux; recouvertes d'un duvet très-fin cendré plus ou moins mêlé, sur les six ou sept premiers articles, à une pubescence écailleuse d'un gris blanchâtre; ciliées en outre, vers le sommet de chaque article, de soies assez raides, un peu plus obscures, semi-couchées, devenant plus fines et obsolètes sur les trois derniers articles; à premier article légèrement épaissi en massue oblongue et un peu arquée : le deuxième obconique, presque aussi long sur sa tranche externe que le troisième : les troisième à dixième obconiques, oblongs, graduellement un peu moins courts en avançant vers l'extrémité : les neuvième et dixième parfois ( $\sigma$ ) un peu plus allongés : le dernier beaucoup plus long que le pénultième, subcylindrico-fusiforme ( $\sigma$ ) ou subfusiforme ( $\varphi$ ), obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres, pas plus long que large; fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base; avec l'étranglement situé vers le quart postérieur ; paraissant, vu de dessus, subangulairement dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est un peu relevé en capuchon au-dessus du vertex et assez fortement rebordé en forme de bourrelet subentaillé dans son milieu à la rencontre de la ligne médiane; subtronqué ou très-faiblement arrondi à sa base qui n'est pas distinctement rebordée dans son milieu mais très-nettement sur les côtés; avec ledit rebord doublé en devant d'un autre rebord ou bourrelet assez large, sur les côtés dans la partie réfléchie ; fortement et rugueusement granulé avec les grains un peu aplatis; d'un noir brun peu brillant; voilé par une épaisse pubescence plus ou moins déprimée, écailleuse, rousse ou fauve et variée de cendré; creusé sur sa ligne médiane d'un sillon canaliculé assez fort et bien distinct, prolongé en avant jusque sur le rebord antérieur qu'il entaille un peu et en arrière jusque sur le milieu de la partie déprimée; offrant sur son disque quatre éminences bien prononcées, presque également élevées, surmontées d'un fascicule dentiforme et disposées sur un arc transversal : les deux latérales plus aiguës, à fascicules composés de poils squamiformes plus redressés et convergeant au sommet, séparées des autres par un sillon court et assez large et dont le fond est souvent garni d'écailles plus pâles : les deux intermédiaires, situées plus en ayant, à fascicules composés de poils squamiformes subarqués et rejetés en arrière à leur

sommet, séparées l'une de l'autre par le sillon médian, lequel, canaliculé et souvent subdénudé dans son fond, est garni, postérieurement de chaque côté, d'une pubescence écailleuse plus pâle et formant comme une traînee ou plaque oblongue d'un gris blanchâtre ou parfois un peu rosé, s'étendant en arrière sur tout le milieu de la partie déprimée jusqu'à la base audevant de laquelle elle se dilate latéralement en mourant, et laquelle plaque, dans sa partie antérieure oblongue, remonte un peu sur le penchant interne des dents intermédiaires et paraît comme divisée en deux par une fine ligne subdénudée qui n'est autre chose que le fond du canal médian. On aperçoit encore, de chaque côté du disque, une petite tache subarrondie, d'un gris blanchâtre ou rosé, produite par des écailles pâles et située sur la pente interne des dents extérieures ; et, le long de la tranche antérieure, deux légères saillies subarrondies, projetées en avant, formées de soies squamiformes frisées ou arquées en travers, situées une de chaque côté de l'entaille médiane qu'elles font distinguer davantage et derrière laquelle sont quelques écailles blanches.

Écusson un peu oblong, subogival, subconvexe, très-densement tomen-

teux, d'un blanc flave ou rosé ou grisâtre.

Elytres oblongues, environ trois fois et demie aussi longues que le prothorax, à peine deux fois aussi longues que larges à leur base; parallèles sur les côtés sur les deux tiers ou presque les deux tiers de leur longueur, après lesquels elles se rétrécissent assez brusquement, et puis largement et obtusément arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et bien prononcé; peu convexes sur le dos ou même subdéprimées vers leur base le long de la suture; d'un noir brun assez brillant, parfois plus ou moins rougeâtre ; parées chacune sur leur surface de quelques squamules déprimées, condensées en deux bandes transversales d'un blanc de lait et situées sur les côtés : la première subhumérale, subangulaire, fortement raccourcie en dedans, mais plus ou moins prolongée en avant et en arrière le long du bord extérieur en forme de bordure étroite et irrégulière; la deuxième vers le dernier tiers, transversale, assez étroite, subarquée en arrière, souvent interrompue sur les côtés, n'atteignant pas la suture et ordinairement accompagnée postérieurement d'une tache subponctiforme, située près de l'angle apical, et à laquelle elle vient parfois (1) se réunir au moyen d'une traînée confuse d'écailles blanches qu'elle émet de sa

<sup>(1)</sup> Cette disposition ne se remarque que chez les individus bien conservés.

partie interne subparallèlement à la suture; offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées de gros points enfoncés, profonds, subarrondis, assez serrés, plus ou moins affaiblis en arrière sur la partie déclive pour reparattre en partie plus fortement tout à fait vers le sommet, longitudinalement traversés dans leur milieu par une soie pâle, fine et couchée; avec la rangée suturale plus enfoncée surtout en arrière où elle se lie par son extrémité à l'extérieure en enclosant ainsi toutes les autres (1). Intervalles assez larges, plans, lisses, ornés chacun d'une série régulière de soies courtes, grossières ou squamiformes, arquées, semicouchées en arrière, plus ou moins obscures, mais souvent à reflets pâles ou fauves: le marginal plus large et finement cilié vers son sommet. Épaules plus ou moins saillantes, arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression peu sensible.

Dessous du corps très-obsolètement chagriné et en outre parsemé d'assez gros points circulaires, peu serrés; d'un noir brun, mais entièrement voilé par une très-dense pubescence déprimée, écailleuse, d'un gris clair ou blanchâtre. Lame du prosternum un peu enfouie, dénudée; celle du mésosternum saillante, densement tomenteuse. Métasternum peu convexe, creusé en arrière sur sa ligne médiane d'un sillon canaliculé profond et plus ou moins raccourci.

Hanches antérieures très-légèrement, les intermédiaires un peu plus sensiblement, les postérieures assez fortement écartées l'une de l'autre.

Ventre subdéprimé sur sa région médiane; à premier arceau assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'hémicycle ou d'ogive transverse et émoussé au sommet, un peu moins long dans son milieu que le suivant, assez régulièrement arqué à son bord postérieur; le deuxième faiblement sinué ou recourbé en arrière sur les côtés de son bord apical, les troisième et quatrième assez brusquement : le troisième un peu moins grand que le deuxième; le quatrième court; le dernier assez grand, semilunaire, parfois (🎷) transversalement subimpressionné. Les deuxième et et troisième offrent, de chaque côté au fond des sinus de leur base, un étroit espace subdénudé, subtransversalement impressionné et plus ou moins enfoui sous les intersections.

Pieds passablement allongés, médiocrement grêles, finement ruguleux,

GIBB.

6

<sup>(1)</sup> Cette disposition des stries se voit plus ou moins distinctement dans presque toutes les espèces.

d'un roux ferrugineux, mais densement recouverts d'une pubescence écailleuse, déprimée et d'un gris blanchâtre, avec un large anneau plus foncé et un peu brunâtre sur le milieu des cuisses. Celles-ci assez étroites à leur base où elles sont sensiblement moins larges que les trochanters, graduellement et sensiblement renflées à partir de celle-là, un peu recourbées en dessous avant l'extrémité de leur tranche inférieure. Tibias légèrement et graduellement élargis vers leur sommet; grossièrement et obsolètement ciliés sur leur tranche supérieure, moins densement écailleusement pubescents que les cuisses et garnis de mouchetures brunes plus ou moins dénudées, en dessous surtout vers leur extrémité, où alors les écailles sont remplacées par une fine pubescence dorée et couchée ; les antérieurs et les intermédiaires presque droits, assez robustes, à peine plus longs que les cuisses ; les postérieurs plus grêles, sensiblement plus longs que les cuisses, visiblement recourbés en arrière sur le milieu de leur tranche supérieure et paraissant, vus de dessus celle-ci, en même temps un peu recourbés en dedans vers le milieu de leur face interne; avec les éperons des postérieurs subégaux et semblables chez les Q, subinégaux et dissemblables chez les & . Tarses assez épais vus de côté, graduellement subatténués vers leur extrémité vus de dessus, sensiblement plus courts que les tibias, subcomprimés latéralement; avec les premier à quatrième articles graduellement plus courts; le premier oblong, obconique, à peine aussi long que les deux suivants réunis dans les antérieurs et intermédiaires, suballongé et aussi long que les deux suivants réunis dans les postérieurs; le deuxième un peu oblong, obconique; les troisième et quatrième plus ou moins courts, subtriangulaires, subentiers à leur sommet ; le quatrième un peu plus étroit que le précédent; le dernier étroit, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté, aussi long que les deux précédents réunis. Ongles grêles, arqués, assez petits, mais bien distincts.

Patrie. Cette espèce, principalement méridionale, se rencontre sous les pierres ou sous les matières fécales desséchées et presque toujours dans des endroits couverts. Ainsi, par exemple, nous l'avons trouvée aux environs de Marseille sous l'arche d'un pont sur l'Huveaune; aux environs de Nîmes, sous les arcades d'un viaduc du chemin de fer d'Alais; à Montpellier, dans une semblable circonstance; entin aux environs de Lyon, à l'abri des cintres des aqueducs de Bonnant et de Chaponost.

Obs. Elle varie pour la couleur foncière qui passe du noir de poix au rouge furrugineux. Dans la variété Duvatii, les élytres sont presque entiè-

rement farineuses, ce qui est dû aux écailles blanchâtres qui ont envahi leur surface.

Nous avons considéré comme mâles les individus dont l'éperon interne des tibias postérieurs est un peu arqué, un peu plus long et sensiblement plus robuste que l'externe. Ce caractère, observé sur une série d'exemplaires, nous fait soupçonner, jusqu'à nouvelle confirmation, quelque erreur probable de la part de plusieurs entomologistes qui accouplent avec le Ptinus variegatus un insecte que nous regardons provisoirement, à notre avis, comme le & soit du Ptinus latro, soit du Ptinus brunneus. Du reste, chez nos &, les antennes ont en même temps leurs articles extérieurs un peu plus allongés que chez les individus à éperons égaux et semblables, et les points des stries sont un peu plus gros avec les intervalles un peu moins larges.

Le Ptinus variegatus, par ses antennes non beaucoup plus longues chez le o que chez la ?, par ses élytres coupées carrément à leur base, parallèles sur leurs côtés et presque semblables dans les deux sexes, et fasciées de blanc vif, forme, avec les Ptinus sexpunctatus et Aubei, comme une petite phalange distincte au milieu des autres Ptines.

### D. Ptimus (Gynopterus) sexpunctatus, PANZER.

Assez allongé, d'un noir brun assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Front blanchâtre. Antennes à deuxième article presque aussi long que le troisième. Prothorax oblong, obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, simplement pubescent; avec quatre éminences ou dents fasciculées peu saillantes. Écusson blanchâtre. Elytres suballongées, subparallèles, fortement ponctuées-striées, brièvement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales blanches raccourcies; la postérieure formée de deux taches géminées. Lames des prosternum et mésosternum saillantes, à épais duvet blanchâtre. Dessous du corps et pieds densement pubescents. Cuisses légèrement renslées, unicolores. Tibias postérieurs à éperons semblables dans les deux sexes. Tarses assez épais, subatténués vers leur extrémité.

Ptinus sexpunctatus. Panzer. Naturf. 24, 11, 16, pl. 1, fig. 16, p.; — id. Faun. germ., 1, 20;—Schoenherr, Syn. Ins., t. II, 107, 4; — Gyllenhal, Ins. Suec., t. I,

p. 306, 4; — STURM, Deuts. faun., t. XII, p. 45, 2; — REDTENBACHER, Faun. austr., 2e éd., p. 555; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 500, 25; — JAQUELIN DU VAL, Gen. Col. Eur., t. III, pl. 52, fig. 256.

l'arièté a : Couleur foncière d'un brun rougeatre.

Long. 
$$0^{m}$$
,0028 à  $0^{m}$ ,0045 (1 l. 1/4 à 2 l.); — larg.  $0^{m}$ ,0012 à  $0^{m}$ ,0017 (1/2 l. à 3/4 l.).

- O. Antennes atteignant au moins les trois quarts de la longueur du corps, avec le deuxième article à peine ou un peu moins long que le suivant sur sa tranche externe; celui-ci et le quatrième oblongs; le cinquième suballongé; les suivants allongés, subcylindriques; le dernier allongé, cylindrique.
- Q. Antennes atteignant les deux tiers de la longueur du corps, avec le deuxième article aussi long que le suivant sur sa tranche externe; celuici et le quatrième à peine oblongs; le cinquième oblong; les suivants suballongés, obconico-subcylindriques; le dernier elliptique ou ovalaire-oblong.
- o  $\circ$  . Corps assez allongé, subparallèle, d'un noir brun assez brillant en dessus, revêtu en dessous d'une dense pubescence d'un cendré blanchâtre.

Tête infléchie, aussi large ou à peine aussi large, les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax, rugueuse; brunâtre, mais voilée par une très-dense pubescence déprimée, subécailleuse, blanche, devenant un peu jaunâtre autour des yeux et des fossettes antennaires; avec la région de l'épistome subdénudée et seulement ciliée de quelques soies jaunâtres et brillantes. Front large, subdéprimé, paraissant parfois très-finement et obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane. Labre chagriné, brunâtre, mat, densement cilié de soies pâles en avant. Mandibules brunes, ruguleuses et ciliées à leur base; noires, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes testacés ou d'un roux testacé.

Yeux assez gros, peu saillants, subarrondis, noirs.

Antennes assez longues, subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur base; finement chagrinées; d'un roux ferrugineux; revêtues d'un très-fin duvet tomenteux grisâtre; ciliées en outre, surtout en dedans et vers le sommet de chaque article, de quelques poils un peu plus longs, souvent obsolètes en approchant de l'extrémité; à premier article légèrement épaissi en massue oblongue et subarquée; le deuxième triangulaire ou

obconique, presque aussi long sur sa tranche externe que le troisième; celui-ci et les suivants plus  $(\sigma^*)$  ou moins  $(\mathfrak{P})$  allongés, obconiques  $(\mathfrak{P})$  ou subcylindriques  $(\sigma^*)$ ; le dernier sensiblement plus long que le pénultième, allongé et cylindrique  $(\sigma^*)$ , ou ovalaire-oblong  $(\mathfrak{P})$ , obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, un peu plus long que large; assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le quart postérieur; paraissant, vu de dessus, subangulairement arrondi sur les côtés de sa partie globuleuse; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est un peu relevé au-dessus du niveau du vertex et assez largement rebordé en forme de bourrelet peu saillant; faiblement arrondi à sa base qui est même, mais à peine subangulairement prolongée en arrière, et qui offre un rebord très-léger sur son milieu, plus prononcé sur les côtés dans la partie réflé chie où il est comme doublé; assez fortement et rugueusement granulé, d'un brun peu brillant, souvent un peu rougeatre avec la base et le sommet néanmoins restant plus obscurs ; revêtu de soies assez courtes, d'un jaune doré, peu serrées et laissant parfaitement apercevoir la granulation et la couleur foncière, couchées en travers le long de la tranche antérieure et obliquement inclinées sur le bourrelet, un peu plus redressées et dirigées en arrière sur le dos ; marqué sur sa ligne médiane d'un léger sillon obsolète, plus ou moins raccourci et n'atteignant ni le bourrelet antérieur ni la partie déprimée de la base; offrant sur son disque quatre légères éminences, presque également élevées, surmontées d'un fascicule dentiforme et disposées sur un arc transversal; les deux latérales à poils un peu plus redressés et convergeant au sommet de manière à former une dent plus aigué, séparées des intermédiaires par un sillon court et peu profond; celles-ci un peu plus obtuses, situées un peu plus en avant, séparées entre elles par le sillon médian qui est léger et subdénudé; avec les soies du milieu de la base couchées en divers sens et celles de ses côtés couchés en long.

Écusson subarrondi, voilé par une épaisse pubescence blanchâtre.

Elytres assez allongées, quatre fois ou presque quatre fois aussi longues que le prothorax, au moins deux fois et demie aussi longues que larges à leur base; parallèles ( $\sigma$ ) ou subparallèles ( $\varphi$ ) sur leurs côtés jusqu'aux trois quarts ( $\sigma$ ) ou au moins jusqu'aux deux tiers ( $\varphi$ ) de leur longueur, après lesquels elles se rétrécissent un peu suivant une ligne subrectiligne, puis largement et obtusément arrondies au sommet avec

l'angle apical droit, mais un peu émoussé; peu convexes sur le dos, parfois subdéprimées derrère l'écusson; d'un noir brun assez brillant; parées chacune, près des côtés auxquels elles ne touchent pas, de deux bandes transversales d'un blanc de lait, composées d'écailles déprimées; la première large, subhumérale, s'arrêtant loin de la suture : la deuxième plus étroite, située vers les deux tiers, un peu oblique, s'approchant un peu plus de la suture, plus ou moins étranglée ou interrompue dans son milieu et comme formée de deux taches dont l'externe assez petite, irrégulière, et l'interne plus grande, subarrondie; offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées d'assez gros points enfoncés, assez profonds, plus gros et carrés à la base qui paraît, vue de côté, comme rugueuse, plus affaiblis et devenant parfois un peu oblongs vers l'extrémité, l'ongitudinalement traversés dans leur milieu par une soie pâle très-fine et tout à fait couchée ; la rangée suturale sensiblement creusée en arrière où elle se lie confusément à l'externe. Intervalles assez larges, plans, presque lisses, ornés chacun d'une série régulière de soies d'un fauve semi-doré, courtes et semi-inclinées en arrière; l'externe ou marginal finement chagriné postérieurement, un peu relevé et cilié vers son extrémité (1). Épaules plus (♂) ou moins (♀) saillantes, arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression assez sensible.

Dessous du corps parsemé de points enfoncés, assez profonds, mais peu serrés et un peu oblongs; d'un noir brun; presque entièrement voilé par une dense pubescence couchée, d'un gris clair, assez grossière, mais non écailleuse; paraissant souvent comme ponctué de brun par l'effet des points enfoncés qui sont dénudés ou subdénudés. Lame du prosternum aussi saillante que celle du mésosternum, tout à fait linéaire; densement tomenteuse et blanchâtre, ainsi que cette dernière. Métasternum subdéprimé, creusé en arrière sur sa ligne médiane d'un canal assez fin et assez court.

Hanches antérieures légèrement, les intermédiaires plus sensiblement, les postérieures assez fortement écartées l'une de l'autre.

Ventre subconvexe à sa base, plus ou moins subdéprimé sur le milieu des deux premiers arceaux, fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures; avancé entre celles-ci en forme d'angle mousse au sommet; à peine moins long dans son milieu que le suivant; à bord postérieur assez régulièrement arqué ou à peine sinué au-

<sup>(1)</sup> C'est dans plusieurs espèces que l'intervalle marginal ou plutôt le bord postérieur des élytres se redresse un peu et se montre finement chagriné.

dessous des hanches; le deuxième arceau assez grand, assez régulièrement arqué à son bord apical; les troisième et quatrième sensiblement sinués ou recourbés en arrière vers les côtés de leur bord postérieur; le troisième à peine ou un peu moins grand que le deuxième; le quatrième court; le dernier grand, semi-lunaire, plus ou moins impressionné transversalement avant son extrémité.

Pieds passablement allongés, médiocrement grêles, finement ruguleux, d'un roux ferrugineux plus ou moins clair; revêtus d'une pubescence couchée, d'un gris cendré. Cuisses à peine ou un peu plus étroites à leur base que les trochanters, graduellement mais légèrement renslées après leur milieu, assez brusquement recourbées en dessous avant le sommet de leur tranche inférieure. Tibias graduellement et faiblement élargis vers leur extrémité, légèrement ciliés sur leur tranche supérieure; les antérieurs et intermédiaires presque droits, aussi longs que les cuisses; les postérieurs un peu plus longs que les cuisses, un peu plus recourbés en arrière, surtout chez le o, et paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, légèrement cambrés en dedans vers le milieu de leur face interne; avec tous les éperons petits, droits, égaux et semblables dans les deux sexes. Tarses sensiblement plus courts que les tibias, assez épais vus de côté; paraissant, vus de dessus, graduellement subatténués vers leur extrémité; subcomprimés latéralement; avec les premier à quatrième articles graduellement plus courts; le premier oblong, obconique et un peu moins long que les deux suivants réunis dans les antérieurs, suballongé et aussi long que les deux suivants réunis dans les intermédiaires, allongé et sensiblement plus long que les deux suivants réunis dans les postérieurs; le. deuxième suboblong ou oblong, obconique; le troisième à peine plus long que large, triangulaire; le quatrième subtransverse ou pas plus long que large, subtriangulaire, subentier, un peu plus étroit que le précédent; le dernier étroit, presque aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Ongles petits, grêles, arqués.

Patrie. Cette espèce se trouve assez communément dans toute la France: les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, le Languedoc, la Provence, etc. Elle habite parmi les vieux lierres, sous les écorces déhiscentes et dans les troncs caverneux où se trouvent des dépouilles desséchées de chenilles ou autres insectes. Nous l'avons quelquefois rencontrée dans les fourmilières. M. Boieldieu l'indique aussi comme habitant les nids

d'Hyménoptères fouisseurs. Elle passe souvent l'hiver sous les écorces de la base des vieux arbres et des vieux piquets.

Oss. Dans la variété A, le prothorax est toujours un peu moins noir, et les élytres sont parfois d'un brun rougeâtre.

Le & se distingue encore de la ? par ses élytres un peu plus allongées et un peu plus parallèles et à épaules un peu plus saillantes; par ses tibias un peu plus longs, un peu plus grêles, surtout à leur base, avec les postérieurs et même quelquefois les intermédiaires plus ou moins visiblement recourbés en arrière.

## 10. Ptimus (Gynopterus) Aubei. Boieldieu.

Oblong, subparallèle, d'un noir de poix brillant, avec la tête, le prothorax, les épaules, les antennes et les pieds rougedtres, et les palpes d'un roux testacé. Front avec une fine pubescence grisdtre. Antennes à deuxième article aussi long que le troisième. Prothorax suboblong, obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, brièvement pubescent; avec quatre faibles éminences fasciculées. Écusson blanc. Élytres oblongues, subparallèles, assez fortement ponctuées-striées, légèrement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales blanches. Lame du prosternum subdénudée, celle du mésosternum à duvet obscur. Dessous du corps brillant, finement soyeux. Cuisses assez brusquement renslées. Tarses sublinéaires, assez étroits.

Ptinus Aubei, Boteldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 501, 26.

Variété a. Antennes, tête, prothorax et épaules d'un noir brunatre.

Long. 
$$0^{m}$$
,0023 (1 l.); — larg.  $0^{m}$ ,0011 (1/2 l.)

- o. Antennes atteignant au moins les trois quarts de la longueur du corps, avec les quatrième à dixième articles allongés, subcylindrico-coniques: le dernier en ellipse allongée ou subfusiforme.
- Q. Antennes atteignant à peine les trois quarts de la longueur du corps, avec les quatrième à dixième articles suballongés, coniques : le dernier en ovale allongé.
- or ⊋. Corps oblong, subparallèle, d'un noir de poix assez brillant, avec la tête, le prothorax et les épaules rougeâtres.

Tête infléchie, aussi large, les yeux compris, que le bord antérieur du prothorax; ruguleuse, d'un rouge mat; revêtue d'une fine pubescence couchée, d'un gris blanchâtre, médiocrement serrée mais ne voilant pas la couleur foncière; avec, la région de l'épistome souvent plus obscure, subdénudée ou seulement ciliée de quelques soies blondes et brillantes. Front large, subconvexe, paraissant parfois très-finement canaliculé sur sa ligne médiane (1). Labre obscur, densement cilié en avant de poils courts d'un jaune pâle et brillant. Mandibules rougeatres, ruguleuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur pointe. Palpes d'un roux testacé.

Yeux médiocres, peu saillants, subarrondis, noirs.

Antennes assez longues, subfiliformes, très-finement et obsolètement chagrinées, d'un rouge ferrugineux plus ou moins clair, revêtues d'un léger duvet cendré et en outre distinctement ciliées en dessus et en dessous, plus obsolètement dans les deux ou trois derniers articles : le premier sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue et un peu arquée, non ou à peine cilié en dehors : le deuxième aussi long que le suivant sur sa tranche externe, obconique : le troisième oblong, obconique : les quatrième à dixième plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) allongés, obconiques ( $\varphi$ ) ou subcylindrico-coniques ( $\sigma$ ) : le dernier sensiblement plus long que le pénultième, en ellipse allongée ( $\sigma$ ) ou en ovale oblong ( $\varphi$ ), obtusément acuminé au sommet, paraissant, surtout chez les  $\varphi$ , un peu plus épais que le précédent.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, un peu plus long que large; assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé environ vers le cinquième postérieur; paraissant, vu de dessus, subarcuément dilaté sur le milieu des côtés de sa partie globuleuse; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est rebordé en forme de léger bourrelet; subtronqué ou à (2) peine arrondi à sa base qui est étroitement rebordée avec le rebord plus prononcé et comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; assez fortement granulé; d'un rouge assez foncé et peu brillant; recouvert de soies assez raides, assez courtes, peu serrées et d'un jaune doré, redres-

<sup>(1)</sup> Ce canal, non apparent dans les fronts épilés, est sans doute dù à la pubescence qui s'entr'ouvre parfois dans son milieu suivant une ligne longitudinale.

<sup>(2)</sup> Quelquesois le milieu de la base semble sormer un angle très-obtus au-devant de l'écusson, caractère plutôt dù aux poils couchés qui viennent se rencontrer et converger vers celui-ci.

sées en forme de frange le long de la tranche antérieure, un peu renversées en arrière sur le devant du dos, un peu renversées en avant sur la partie postérieure de celui-ci, et transversalement couchées sur la partie déprimée; marqué sur sa ligne médiane d'un léger sillon obsolète, tantôt peu dinstinct, tantôt prolongé du bourrelet antérieur à la partie déprimée (1); offrant sur son disque quatre très-légères éminences obsolètes surmontées d'un léger fascicule dentiforme et disposées sur un arc transversal: les deux latérales, un peu moins élevées, à soies un peu plus redressées et convergeant un peu au sommet de manière à former une dent angulaire, séparées des intermédiaires par un court sillon obsolète, plutôt idéal ou creusé dans la pubescence elle-même (2): celles-ci un peu plus obtuses, un peu plus en avant, prolongées en arrière en forme d'arête déclive, séparées entre elles par le sillon médian qui est subdénudé et qui se prolongé parfois un peu sur le milieu de la partie déprimée, en forçant les soies de celles-ci à s'entrouvrir et à prendre une direction longitudinale.

Écusson subarrondi, voilé par une pubescence blanche.

Elytres oblongues, environ trois fois aussi longues que le prothorax, un peu plus de deux fois aussi longues que larges à leur base; subparallèles sur les côtés à peine sur les deux tiers de leur longueur, après lesquels elles se rétrécissent suivant une ligne presque subrectiligne, et puis assez largement arrondies au sommet avec l'angle apical droit mais un peu émoussé ou subarrondi au sommet ; légèrement convexes sur le dos ; d'un noir de poix brillant avec la région humérale plus ou moins rougeatre; parées chacune de deux bandes transversales blanches, assez étroites, composées d'écailles déprimées : la première subhumérale, touchant presque aux côtés, s'arrêtant loin de la suture, paraissant parfois formée de trois taches réunies : la deuxième, située environ vers le tiers postérieur, commençant assez loin des côtés, un peu plus rapprochée de la suture que la précédente, mais un peu oblique, plus étroite en dehors et subélargie en dedans; offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées de points enfoncés, carrés, assez gros et assez confus vers la base qui en devient un peu rugueuse, graduellement moins gros et moins

<sup>(1)</sup> Dans les individus épilés, ce sillon est souvent nul; il est plutôt dù à la divergence de la pubescence sur la ligne médiane.

<sup>(2)</sup> Toutes ces dents et les sillons qui les séparent, n'étant dûs en partie qu'à la pubescence, ne ressortent d'une manière visible que chez les exemplaires bien frais. Chez les sujets épilés, on aperçoit avec peine des vestiges d'éminences.

profonds et un peu plus oblongs en approchant de l'extrémité, longitudinalement traversés dans leur milieu chacun par une soie pâle, très-fine et couchée. Intervalles assez larges, plans, lisses, ornés chacun d'une série régulière de soies assez raides, assez courtes, semi-inclinées en arrière, pâles ou blondes mais plus ou moins obscures quand on les regarde par derrière : le marginal un peu relevé et obsolètement chagriné en arrière et cilié à son sommet. Épaules plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) saillantes, arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression assez sensible.

Dessous du corps parsemé de points enfoncés oblongs, obsolètes et assez espacés; d'un noir ou d'un roux de poix brillant; revêtu d'une très-fine pubescence blonde, soyeuse, couchée, peu serrée, mais un peu plus dense ou plus apparente sur les côtés de la poitrine. Lame du prosternum assez saillante, non tomenteuse, parfois légèrement ciliée : celle du mésosternum à duvet obscur mais serré. Métasternum subconvexe, finement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane.

Hanches antérieures légèrement, les intermédiaires plus sensiblement, les postérieures assez fortement écartées l'une de l'autre.

Ventre convexe, à pubescence plus apparente sur la région médiane; à premier arceau sensiblement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'ogive transverse et obtuse au sommet; un peu moins long dans son milieu que le suivant, à bord postérieur faiblement et régulièrement arqué : le deuxième grand, assez régulièrement arqué à son bord apical : les troisième et quatrième assez brusquement sinués ou recourbés en arrière près des côtés de leur bord postérieur : le troisième un peu moins grand que le deuxième : le quatrième court : le dernier grand, semi-lunaire, parfois un peu rougeâtre, très-finement chagriné, mais plus obsolètement ponctué et plus rarement pubescent.

Pieds allongés, assez grêles, obsolètement chagrinés, d'un roux ferrugigineux assez clair; revêtus d'une fine pubescence flave ou grisâtre, peu serrée et couchée. Cuisses assez grêles à leur base où elles sont sensiblement plus étroites que les trochanters; assez fortement renflées, les antérieures graduellement dès leur base, les intermédiaires assez brusquement dès leur premier tiers, les postérieures encore un peu plus brusquement dès leurs deux cinquièmes basilaires; toutes assez sensiblement recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias assez grêles, assez sensiblement élargis vers leur extrémité, presque droits ou faiblement arqués à leur base, un peu plus longs que les cuisses: les postérieurs paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu recourbés en dedans après le milieu de leur face interne; avec les éperons très-petits et peu distincts. Turses assez développés, à peine moins longs que les tibias, paraissant, vus de dessus, sublinéaires jusqu'au quatrième article inclusivement (1); à premier article oblong et à peine aussi long que les deux suivants réunis dans les antérieurs, suballongé et aussi long que les deux suivants réunis dans les intermédiaires, allongé et un peu plus long que les deux suivants réunis dans les postérieurs : les deuxième à quatrième graduellement à peine ou un peu plus courts : le deuxième obconique, pas plus long ou un peu plus long que large : le troisième triangulaire, pas plus long que large · le quatrième subcordiforme ou légèrement échancré à son sommet, aussi large que les précédents : le dernier étroit, sublinéaire vu de dessus, à peine arqué vu de côté, aussi long que les deux précédents rénnis. Ongles très-petits, grêles, arqués.

Patrie. Cette espèce habite la France tempérée et méridionale : les environs de Lyon, le Beaujolais, la Bresse, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, la Gascogne, etc. Elle se tient parmi les vieux lierres, sous les écorces des platanes, des chênes, des ormes, etc. Elle paraît dès le premier printemps.

Obs. Quelquefois les antennes, la tête, le prothorax et les épaules sont presque aussi obscurs que le reste du corps, et les pieds sont en même temps d'une couleur plus foncée.

Elle a figuré longtemps dans les collections sous le nom de Ptinus quadriguttatus, Dejean, nom significatif que nous avons vu changer avec peine-

Dans cette espèce, le dernier article des palpes paraît moins sensible ment acuminé à leur extrémité que dans les espèces voisines, ou même un peu obtur au sommet.

# 11. Ptimus (Gynopterus) dubius. Sturm.

Suballongé ou oblong, finement pubescent, d'un roux testacé peu brillant, avec les yeux seuls noirs. Front finement canaliculé sur son milieu. Prothorax à peine sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre fascicules dentiformes obsolètes. Écusson pâle. Élytres oblongues, subparallèles, fortement el

<sup>(1)</sup> Les tarses, dans cette espèce, paraissent, vus de dessus, sublinéaires ou même un peu rétrécis vers leur base, au lieu d'être subatténués vers leur extrémité comme dans les deux espèces précédentes.

densement ponctuées-striées, courtement et sérialement sétosellées. Cuisses assez brusquement renflées. Tibias intermédiaires et postérieurs à éperons fortement inégaux chez les of. Tarses allongés, sublinéaires, à quatrième article subbilobé.

Ptinus dubius. STURM. Deuts. Faun., t. XII, p. 73, 12; — REDTENBACHER, Faun. Austr., 2e édit., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 502, 27.

Long. 
$$0^{m}$$
,0023 (11.); — larg.  $0^{m}$ ,0011 (121.)

- o. Corps suballongé. Yeux gros et très-saillants. Tête, compris ceux-ci plus large que le prothorax. Antennes aussi longues que le corps, à deuxième article court, subglobuleux, à peine plus long que la moitié du suivant : celui-ci allongé; les autres très-allongés, subcylindriques : le dernier encore plus allongé, cylindrique. Prothorax avec une carène courte ou dent obsolète sur sa ligne médiane en arrière du dos. Étytres suballongées, parallèles. Tibias très-grêles à leur base, plus ou moins mais faiblement recourbés en arrière après leur milieu : les intermédiaires et postérieurs à éperons fortement inégaux : l'externe droit, l'interne beaucoup plus grand, à peine recourbé en dessous. Tarses antérieurs à premier article suballongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième suboblong, subtriangulaire ; les intermédiaires à premier article allongé, à peine plus long que les deux suivants réunis : le deuxième suballongé : le troisième suboblong, obconique; les postérieurs à premier article très-allongé, aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième allongé : le troisième oblong, obconique.
- Q · Corps oblong. Yeux assez gros, médiocrement saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes aussi longues que les deux tiers du corps, à deuxième article oblong, obconique, seulement un peu moins long que le troisième : celui-ci et les suivants un peu plus oblongs, obconiques : le dernier elliptique. Prothorax obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, mais sans carène obsolète en arrière sur celle-ci. Élytres oblongues, subparallèles. Tibias grêles à leur base, presque droits, tous à éperons égaux et semblables. Tarses antérieurs à premier article oblong, obconique, à peine aussi long que les deux suivants réunis : les deuxième et troisième plus ou moins courts, subtrian-

gulaires; les intermédiaires à premier article suballongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième assez court, triangulaire ; les postérieurs à premier article allongé, un peu moins long que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé ; le troisième oblong, obconique.

Corps suballongé ou oblong, finement pubescent, d'un roux testacé peu brillant, avec les yeux seuls noirs.

Tête verticale ou subinfléchie, ruguleuse, d'un roux testacé mat; revêtue d'une fine pubescence couchée, peu serrée, d'un gris blanchâtre; avec la région de l'épistome un peu rembrunie à son sommet qui est distinctement et circulairement échancré. Front large, subdéprimé, finement canaliculé sur sa ligne médiane surtout au-dessous de la tranche interantennaire. Labre finement chagriné, rougeâtre (o'), quelquefois plus on moins rembruni (\$\pa\$), distinctement cilié en avant de soies pâles. Mandibules ruguleuses, rougeâtres et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur pointe.

Palpes d'un roux testacé.

Yeux plus ( $\mathscr{O}$ ) ou moins ( $\mathscr{Q}$ ) grands, plus ( $\mathscr{O}$ ) ou moins ( $\mathscr{Q}$ ) saillants, subarrondis, noirs.

Antennes allongées, souvent ( $\sigma^*$ ) presque aussi longues que le corps, subtiliformes, obsolètement chagrinées; d'un rouge un peu testacé; garnies d'une assez dense et assez longue pubescence cendrée, semi-couchée, plus ou moins obsolète dans les derniers articles : le premier légèrement épaissi en massue oblongue et subarquée : le deuxième plus ( $\sigma^*$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) court, subglobuleux ( $\sigma^*$ ) ou obconique ( $\mathfrak P$ ): le troisième oblong ( $\mathfrak P$ ) ou allongé ( $\sigma^*$ ): les quatrième à dixième plus ( $\sigma^*$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) allongés : le dernier beaucoup plus long que le pénultième, elliptique ( $\mathfrak P$ ) ou cylindrique ( $\sigma^*$ ), obtusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement plus étroit que les élytres, non ou à peine plus long que large; sensiblement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé à peu près vers le quart postérieur; paraissant, vu de dessus, légèrement et subarcuément dilaté sur le milieu des côtés de sa partie globuleuse; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est obsolètement rebordé en forme d'étroit bour-relet; très-faiblement arrondi à la base qui est étroitement et distinctement rebordée avec le rebord comme doublé sur ses côtés dans la partie réfléchie; assez densement granulé, avec les grains plus ou moins aplatis et

parfois subombiliqués; d'un roux-testacé peu brillant; garni de petites soies pâles, fines et peu serrées, redressées en forme de frange le long de la tranche antérieure où s'en trouvent en devant quelques autres couchées en travers, un peu inclinées en arrière sur la partie antérieure du disque, un peu inclinées en avant sur la postérieure, subtransversalement et obliquement couchées sur la partie déprimée; marqué sur sa ligne médiane d'un léger sillon canaliculé, parfois prolongé ( Q ) depuis le rebord antérieur jusqu'à la partie déprimée, d'autrefois nul ou remplacé en arrière chez le o par une petite ligne élevée ou carène obsolète en forme de tubercule oblong et presque lisse; offrant sur le dos, chez les individus bien frais et à sillon médian distinct, quatre très-faibles éminences (1) disposées sur une ligne transversale, souvent à peine distinctes, si ce n'est grace à l'effet des fascicules de soies plus redressés et convergeant à leur sommet, dont elles sont surmontées : les deux latérales un peu moins obsolètes, un peu moins élevées, à fascicules en forme de dent angulaire, séparées des intermédiaires par un sillon court et à peine distinct, plutôt creusé dans la pubescence : celles-ci plus obtuses, séparées l'une de l'autre par le sillon médian quand il existe.

Écusson subarrondi, voilé par une très-dense pubescence pâle, tranchant un peu sur le fond des élytres.

Elytres suballongées (&) ou oblongues (\$\times\$), environ trois fois et demie aussi longues que le prothorax; subparallèles sur leurs côtés sur les deux tiers ou les trois cinquièmes de leur longueur, après lesquels elles sont subarcuément rétrécies, et puis largement et obtusément arrondies au sommet, avec l'angle apical droit, non ou à peine émoussé; faiblement convexes sur le dos ou même subdéprimées derrière l'écusson sur la suture; entièrement d'un roux-testacé peu brillant, concolores; offrant chacune environ dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées de points enfoncés assez gros, assez profonds, carrés et très-serrés, longitudinalement traversés dans leur milieu par une fine soie pâle et tout à fait couchée. Intervalles étroits, à peine plus larges que les points; presque lisses (2), subconvexes, ornés chacun d'une série

<sup>(1)</sup> Dans les individus épilés, on n'aperçoit que les deux éminences latérales, lesquelles sont séparées l'une de l'autre par une large bosse obtuse, le sillon médian n'existant pas, surtout chez les or.

<sup>(2)</sup> Les points crénelant un peu les intervalles, il en résulte que les élytres, vues de côté, paraissent comme ruguleuses surtout à leur base.

régulière de soies pâles, courtes, assez serrées et un peu couchées en arrière. Épaules assez saillantes, légèrement arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression plus ( $\circ$ ) ou moins ( $\circ$ ) légère.

Dessous du corps obsolètement ponctué, avec les points oblongs, peu serrés, presque effacés en approchant de l'extrémité du ventre; d'un rouxtestacé brillant; revêtu d'une fine pubescence cendrée, couchée et médiocrement serrée. Métasternum assez convexe, finement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane.

Hanches antérieures très-rapprochées, les intermédiaires légèrement écartées, les postérieures passablement distantes l'une de l'autre.

Ventre assez convexe, excepté sur les deux derniers arceaux; le premier fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme de large triangle subarrondi ou obtusément tronqué au sommet, sensiblement moins long dans son milieu que le deuxième, assez régulièrement arqué à son bord postérieur (?) ou à peine subsinué au milieu de celui-ci (o"): le deuxième assez grand, régulièrement arqué à son bord apical: les troisième et quatrième sensiblement sinués ou recourbés en arrière vers les côtés de leur bord postérieur; le troisième un peu moins grand que le précédent; le quatrième court; le dernier assez grand, semi-lunaire, plus ou moins déprimé.

Pieds assez allongés, grèles: très-obsolètement chagrinés; d'un rouxtestacé; recouverts d'une fine pubescence cendrée, médiocrement serrée et couchée. Cuisses plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) grèles à leur base où elles sont beaucoup plus étroites que les trochanters, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) brusquement renflées dès leur premier tiers, un peu recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias grèles ( $\sigma$ ) ou assez grèles ( $\varphi$ ), faiblement élargis vers leur extrémité, très-légèrement ciliés sur leur tranche extérieure, un peu plus longs que les cuisses, presque droits chez les  $\varphi$ ; les intermédiaires et postérieurs plus ou moins mais faiblement recourbés en arrière, à éperons fortement inégaux. Tarses allongés, grèles, aussi longs on presque aussi longs que les tibias, sublinéaires ou mème un peu plus étroits vers leur base; avec les deuxième à quatrième articles graduellement un peu plus courts; le premier plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) allongé; le deuxième oblong, suballongé ou même allongé; les troisième et quatrième faiblement subélargis et un peu subdéprimés (1); le troisième triangu-

<sup>(1)</sup> Dans les trois espèces précédentes au contraire, les troisième et quatrième articles sont, sinon moins larges, au moins pas plus larges que les précédents.

laire, parfois suboblong; le quatrième un peu plus large que le précédent (1), subcordiforme, sensiblement échancré au sommet ou subbilobé; le dernier grêle, sublinéaire, presque aussi long que les deux précédents réunis. Ongles petits, gréles, arqués, infléchis.

Patrie. Cette espèce se trouve assez communément dans la France tempérée et méridionale. Elle est peu commune aux environs de Lyon. On la prend en battant les pins, au premier printemps. Elle passe même l'hiver sous les écorces de ce même arbre.

Elle varie peu pour la couleur qui est cependant parfois un peu plus foncée.

Le  $\sigma$  se distingue encore de la  $\circ$  par sa forme un peu plus allongée, par ses élytres plus parallèles, et par ses pieds un peu plus développés et un peu plus grêles dans toutes leurs parties.

Par son port, par sa taille, par ses épaules saillantes, par la convexité et la pubescence du ventre, elle semble marcher à côté du *Ptinus Aubei*. Mais sa couleur générale l'en éloigne beaucoup et la rapproche davautage de l'espèce suivante et de certaines espèces des *Ptinus vrais*, et entre autres des *Ptinus testaceus et subpilosus*. Elle est la même espèce que le *Ptinus pygmæus* du catalogue Dejean.

### DEUXIÈME SECTION

CARACTÈRES. Élytres légèrement arrondies sur les côtés et sans ailes en dessous dans les deux sexes. Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs très-fortement inégaux dans les of; l'externe très-petit et droit: l'interne beaucoup plus grand et sensiblement recourbé en dessous (2). Épaules peu saillantes (sous-genre Heteroplus, de écopos, autre, et ordor, armure).

Ons. Aux caractères sus-indiqués pour cette section, on peut ajouter que le deuxième article des antennes, chez les Q, est presque aussi long que le troisième sur sa tranche externe; que la lame du prosternum est rétrécie en pointe aciculée et celle du mésosternum en triangle assez large et

7

<sup>(1)</sup> En comprenant les lobes, il est au moins aussi long que le troisième.

<sup>(2)</sup> Ces mêmes éperons sont subinégaux chez les Q, tandis qu'ils sont tout à fait égaux chez ce même sexe dans le Gynopterus dubius; de plus, les deux sexes de cette dernière espèce sont ailés et ont les élytres subparailèles sur les côtés.

mousse au sommet; et que les tarses postérieurs des & sont très-allongés, avec leur premier article aussi long que les trois suivants réunis.

#### SOUS-GENRE HETEROPLUS. M. et R.

Ce sous-genre ne se compose que d'une seule espèce.

# 12. Ptinus (Heteroplus) pusillus. Sturm.

Ovalaire-suballongé, d'un roux brunâtre ou testacé un peu brillant, avec les yeux noirs. Front flave et subécailleux. Prothorax oblong, subdénudé sur sa ligne médiane, avec quatre fascicules dentiformes obsolètes. Écusson pâle. Élytres ovalaire-oblongues, plus ou moins arrondies sur les côtés dans les deux sexes, assez fortement ponctuées-striées, brièvement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales raccourcies, blanchâtres. Cuisses sensiblement renflées. Tibias intermédiaires et postérieurs très-fortement inégaux chez les & Tarses linéaires.

Ptinus pusillus. Sturm, Deuts. Faun., t. XII, p. 65, 8; pl. 251, a. A; — REDTEN-BACHER. Faun. Austr., 2° édit., p. 556; — BOIELDIEU, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 643, 39.

Long. 
$$0^{m}$$
,0023 (1 l.); — larg.  $0^{m}$ ,0010 (1/2 l.).

ceux-ci, au moins aussi large que le prothorax. Antennes aussi longues que le corps; à deuxième article sensiblement moins long que le troisième; celui-ci et les suivants allongés, subcylindriques; le dernier très-allongé, cylindrique. Élytres ovalaire-suballongées, subconvexes, légèrement arrondies sur les côtés. Intervalles des rangées striales à peine plus larges que les points. Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs très-fortement inégaux: l'externe petit, grêle et droit: l'interne beaucoup plus long, plus robuste, assez fortement recourbé en dessous; ceux des antérieurs assez longs, grêles et égaux. Tarses linéaires; les intermédiaires et postérieurs très-développés, anssi longs que les tibias; les antérieurs à premier article suballongé, aussi long que les deux suivants réunis: le deuxième sub-oblong, obconique: le troisième court, triangulaire; les intermédiaires à

premier article allongé, un peu plus long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième assez court, triangulaire; les postérieurs à premier article très-allongé, aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième allongé : le troisième oblong, obconique.

- Q. Corps oblong. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceuxci, un peu moins large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, à deuxième article presque aussi long sur sa tranche externe que le troisième; celui-ci et les suivants oblongs, obconiques; le dernier ovalaire-oblong ou subelliptique. Elytres ovalaire-oblongues, assez convexes, assez sensiblement arrondies sur les côtés. Intervalles des rangées striales sensiblement plus larges que les points. Éperons des tibias intermédiaires et postérieurs subinégaux : l'externe très-petit : l'interne un peu plus grand et droit ; ceux des antérieurs assez petits, grêles, égaux. Tarses paraissant, vus de dessus, légèrement subatténués vers leur extrémité; médiocrement développés, sensiblement moins longs que les tibias; les antérieurs à premier article suboblong, un peu plus long que le suivant : les deuxième et troisième courts, subtriangulaires; les intermédiaires à premier article oblong, un peu moins long que les deux suivants réunis : les deuxième et troisième assez courts, subtriangulaires; les postérieurs à premier article assez allongé, à peine plus long que les deux suivants réunis; ceux-ci obconiques, le deuxième oblong, le troisième suboblong.
- orange ?. Corps en ovale plus (orange ?) ou moins (orange ?) allongé, d'un roux-testacé plus ou moins brunâtre et peu brillant, avec les élytres parées chacune de deux bandes transversales, raccourcies, blanchâtres.

Tête verticale, finement rugueuse, d'un roux-testacé mat; revêtue d'une dense pubescence flave, déprimée et subécailleuse; avec la région de l'épistome subdénudée, mais légèrement ciliée de soies blondes et brillantes. Front large, subconvexe, paraissant parfois obsolètement et finement canaliculé sur sa ligne médiane. Labre chagriné, d'un roux obscur et mat, densement et brièvement cilié en avant de soies argentées. Mandibules rougeâtres, ruguleuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux plus  $(\sigma^*)$  ou moins (?) grands, plus  $(\sigma^*)$  ou moins (?) saillants, subarrondis ou courtement ovalaires, noirs.

Antennes allongées, souvent (5°) aussi longues que le corps, subfiliformes, très-finement chagrinées, d'un roux-testacé; garnies d'une dense



pubescence cendrée et semi-couchée, plus obsolète dans les derniers articles, avec les poils plus longs et fasciculés en dedans vers le sommet de chaque article : le premier assez fortement épaissi en massue ovale-oblongue et subarquée ; le deuxième obconique, parfois  $(\sigma)$  subarrondi intérieurement, aussi long  $(\varphi)$  ou sensiblement moins long  $(\sigma)$  que le troisième; celui-ci et les suivants plus  $(\sigma)$  ou moins  $(\varphi)$  allongés ; le dernier beaucoup plus long que le pénultième, très-allongé et cylindrique  $(\sigma)$  ou ovalaire-oblong  $(\varphi)$ , obtusément acuminé au sommet.

Prothorax un peu plus étroit que les élytres à leur base, sensiblement plus long que large; assez fortement étranglé et subdéprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le quart postérieur; paraissant, vu de dessus, assez fortement arrondi sur les côtés de sa partie globuleuse; argement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est étroitement et obsolètement rebordé; faiblement arrondi à la base qui paraît parfois subangulairement prolongée dans son milieu et qui est étroitement rebordée, avec le rebord comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; assez fortement granulé; d'un roux-testacé peu brillant; garni de petites soies flaves, médiocrement serrées, couchées en travers le long de l'extrême base et sur le rebord antérieur, quelquefois subredressées en manière de frange sur le milieu de la tranche de celui-ci, plus ou moins couchées sur le reste du dos, où néanmoins elles se redressent un peu pour former quatre fascicules dentiformes, ordinairement obsolètes et disposés sur une ligne transversale : les deux latéraux à peine aussi élevés que les autres, mais plus prononcés, subangulaires, séparés de ceux-ci par un sillon très-court et obsolète: les deux intermédiaires à peine plus en avant, plus obtus, séparés entre eux par un intervalle longitudinal subdénudé, assez large et simulant une espèce de sillon creusé dans la pubescence (1).

Écusson subsemicirculaire, voilé par une très-dense pubescence tomenteuse d'un flave pâle.

Elytres presque plus de deux fois et demic aussi longues que le prothorax, suballongées ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblongues ( $\varphi$ ); plus ( $\varphi$ ) ou moins ( $\sigma$ ) mais toujours évidemment arrondies sur les côtés, sensiblement et subarcuément rétrécies en arrière à partir de leur dernier tiers, et puis assez étroitement arrondies au sommet avec l'angle apical droit et à peine

<sup>(1)</sup> Chez les 🗸 épilés, on aperçoit en arrière sur le mílieu du dos une ligne élevée très-obsolète et un peu briliante.

émoussé: plus (♀) ou moins (♂) convexes sur le dos; entièrement d'un roux-testacé un peu brillant, quelquefois plus ou moins châtain ou brunâtre dans les Q, chez lesquelles la base reste souvent plus claire; parées chacune sur les côtés de deux bandes transversales blanchâtres, parfois peu tranchées, composées d'écailles déprimées, éparses ou peu serrées : la première subhumérale, assez large en dehors, subtriangulaire, plus ou moins raccourcie en dedans : la deuxième située vers le tiers postérieur, généralement un peu plus étroite, descendant obliquement en dedans, où elle s'arrête plus ou moins loin de la suture ; offrant chacune dix rangées striales et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées d'assez gros points enfoncés, carrés, peu profonds, traversés dans leur milieu par une très-fine soie pale et couchée en long. Intervalles assez étroits, lisses, plans, ornés chacun d'une série assez régulière de soies flaves ou pâles, courtes, un peu frisées ou arquées et un peu couchées en arrière : le marginal un peu plus large, obsolètement chagriné et à peine relevé en arrière. Épaules peu saillantes mais assez prononcées, formant en dehors des côtés de la base du prothorax un petit angle obtus et à peine arrondi; sans impression sensible intérieurement.

Dessous du corps éparsement et assez légèrement ponctué, d'un roux-testacé assez brillant, recouvert d'une fine pubescence flave, couchée et assez serrée. Métasternum subdéprimé, presque indistinctement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs un peu plus large que celui compris entre celles-ci et les côtés, dans les deux sexes.

Hanches antérieures très-légèrement, les intermédiaires, légèrement, les postérieures assez fortement distantes l'une de l'autre.

Ventre longitudinalement subdéprimé sur son milieu; à premier arceau fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'hémicycle ou de large triangle obtusément arrondi en avant, sensiblement moins long dans son milieu que le suivant, assez régulièrement arqué à son bord postérieur : le deuxième grand, sensiblement sinué ou recourbé en arrière vers les côtés de son bord apical, les troisième et quatrième beaucoup plus fortement et plus brusquement : le troisième évidemment moins grand que le précédent : le quatrième très-court : le dernier grand, semi-lunaire, très-obsolètement ou à peine ponctué, moins densement pubescent que les autres.

Pieds allongés, finement chagrinés, d'un roux-testacé; revêtus d'une fine

pubescence couchée, pâle et assez dense. Cuisses un peu plus étroites à leur base que les trochanters, légèrement recourbées en dessous avant leur sommet, sensiblement renslées après leur milieu, les postérieures un peu plus brusquement chez les o surtout. Tibias assez grêles, graduellement et faiblement élargis vers leur extrémité, finement ciliés sur leur tranche inférieure, éparsement ciliés sur leur tranche supérieure de poils moins fins, arqués et presque couchés : les antérieurs et intermédiaires presque droits, à peine plus longs que les cuisses : les postérieurs un peu plus longs, faiblement recourbés en arrière vers leur milieu; les intermédiaires et postérieurs à éperons subinégaux chez les Q, très-fortement inégaux chez les o. Tarses plus (o.) ou moins (2) développés, linéaires (o.) ou sublinéaires (♀), à premier article plus (♂) ou moins (♀) allongé : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le quatrième plus ou moins court, un peu moins large (?) ou à peine aussi large (o') que le précédent, subtriangulaire : le dernier grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Ongles petits, grêles, à peine arqués, infléchis.

Patrie. Cette espèce se trouve dans les greniers, dans presque toute la France : le Beaujolais, les Landes, les environs de Paris et de Lyon, etc. Elle est assez rare dans cette dernière localité.

Par la structure des éperons des tibias intermédiaires et postérieurs des  $\sigma$ , cette espèce se rapproche du *Ptinus dubius*. Sturm. Par ses épaules moins saillantes, par ses élytres subovalaires et arrondies sur les côtés dans la  $\mathfrak P$  surtout, elle offre plutôt de la ressemblance avec les *Ptinus vrais* (1). En tous cas, à cause de ses élytres légèrement arrondies sur les côtés chez les  $\sigma$ , sans ailes en dessous dans les deux sexes, et à cause aussi de la structure des éperons des tibias intermédiaires et postérieurs des  $\sigma$ , nous avons cru devoir en faire un sous-genre qui sert de transition entre le s. g. Gynopterus et les *Ptinus vrais*, comme participant des deux pour la forme générale.

Quelquefois la couleur est d'un roux assez foncé, avec la base des élytres un peu plus claire.

<sup>(1)</sup> Il est à remarquer qu'à mesure que les élytres deviennent plus ovalaires, elles se replient en même temps plus fortement en dessous sur les côtés, surtout en arrière, et qu'aussi les pieds postérieurs deviennent plus largement distants chez les ♀ que chez les ♂, avec les tarses, surtout les postérieurs, beaucoup plus allongés dans ce dernier sexe.

### TROISIÈME SECTION

CARACTÈRES. Élytres parallèles sur les côtés et avec des ailes en dessous chez les  $o^*$ ; ovalaires ou plus ou moins arrondies sur les côtés et sans ailes en dessous chez les o. Épaules assez saillantes chez les o, ordinairement effacées chez les o.

Nous partagerons cette section en deux divisions :

1re Division. Prothorax à dents médianes peu ou médiocrement élevées, séparées par un sillon raccourci, peu profond; sans oreillettes sensibles. (S.-

g. Ptinus vrais.)

2e Division. Prothorax à dents médianes très-élevées en forme de bosses arrondies, séparées par un sillon très-profond; avec des oreillettes sensi-

bles. (S.-g. Cyphoderes.)

#### PREMIÈRE DIVISION. - PTINUS VRAIS.

CARACTÈRES. Prothorax à dents médianes peu ou médiocrement élevées, séparées l'une de l'autre par un sillon raccourci, peu profond ou même nul ou obsolète; sans oreillettes sensibles.

Cette première division peut elle-même se partager en deux subdivisions:

1<sup>re</sup>Subdivision. Premier arceau ventral beaucoup plus court que le suivant : le quatrième court, mais toujours plus long que la moitié du précédent.

2º Subdivision. Premier arceau ventral un peu plus court que le suivant : le quatrième très-court, moins long ou pas plus long que la moitié du précédent.

### PREMIÈRE SUBDIVISION. - PTINUS VRAIS

CARACTÈRES. Premier arceau ventral beaucoup plus court dans son milieu que le suivant, sensiblement sinué sur la partie médiane de son bord postérieur (1). Le quatrième court, mais toujours plus long que

(1) Ce premier arceau, beaucoup plus court dans son milieu que le suivant, est en même temps beaucoup plus resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, que dans la subdivision opposée.

la moitié du précédent. Lame médiane du mésosternum plus ou moins large, subparallèle ou à peine rétrécie en arrière.

Nous caractériserons de la manière suivante les espèces de cette première subdivision:

- C Deuxième article des antennes beaucoup moins long que le troisième dans les deux sexes. Lame médiane du prosternum très-étroite, linéaire: celle du mésosternum plus ou moins étroite, subparallèle. Prothorax obscur, sans taches blanches. Élytres des Q brunes, avec deux étroites bandes transversales, flexueuses et blanchâtres.
  - d Deuxième article des antennes court, à peine aussi long que large. Tête densement pubescente et blanchâtre. Prothorax creusé sur son milieu d'un sillon court, assez profond; à dents bien prononcées surtout chez les Q. Élytres cendrées chez les of, avec une large bande transversale flexueuse et brune. Ventre à deuxième arceau non sinué sur le milieu de son bord apical : les quatrième et cinquième avec un ombilic sétifère chez les Q.

ITALICUS.

dd Deuxième article des antennes oblong ou un peu plus long que large. Tête médiocrement pubescente, assez obscure. Prothorax creusé sur son milieu d'un sillon court, peu profond; à dents peu saillantes dans les deux sexes. Élytres entièrement cendrées chez les o. Ventre à deuxième arceau sensiblement sinué sur le milieu de son bord apical : le quatrième seul avec un ombilic sétifère chez les 🔾 . RUFIPES.

- CC Deuxième article des antennes à peine moins long sur sa tranche externe que le troisième chez les Q. Lame médiane du prosternum étroite, linéaire: celle du mésosternum assez large, subparallèle. Prothorax avec des taches blanches. Elytres subplombées, avec deux bandes transversales blanchâtres dans les deux sexes.
  - e Prothorax avec une ligne médiane, et deux taches antérieures ORNATUS. blanches, écailleuses.
  - ee Prothorax sans ligne médiane blanche, seulement avec deux taches LEPIDUS. postérieures blanchâtres.

### 13. Ptimus italicus. Aragona.

Très-allongé (5°) ou ovalaire-oblong (9), brun, avec les palpes d'un roux-testace, les antennes et les pieds d'un roux-ferrugineux. Front blanchâtre, finement canaliculé sur son milieu. Antennes à deuxième article court. Prothorax oblong, creusé sur sa ligne médiane d'un sillon court et assez profond; avec quatre fortes éminences ou dents fasciculées dont les intermédiaires plus élevées. Élytres allongées ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblongues ( $\varphi$ ), fortement ponctuées-striées, tomenteuses ( $\sigma$ ) ou sérialement et longuement sétosellées ( $\varphi$ ), parées sur leur milieu d'une large bande transversale commune, brune ou noire, flexueuse, subdénudée. Tarses assez épais, à quatrième article subélargi et bilobé.

Ptinus italicus. Aragona, De quib. Col. Nov., p. 17, nº 12; — Comolli, De col. nov., p. 18, nº 31; — Chevrolat, in Guer. Icon. Règn. an., texte, p. 53, pl. 16, fig. 1; — Boieldieu. Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 629, 29, pl. 17, fig. 18.

o. Corps très-allongé. Yeux grands et très-saillants. Tête, compris ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax. Antennes assez grêles, au moins aussi longues que le corps; à troisième article oblong, subcylindrique: le quatrième allongé, subcylindrique: les cinquième à dixième très-allongés, cylindriques : le dernier encore plus allongé, linéaire. Prothorax à sillon médian surmonté postérieurement, avant la partie déprimée, d'une petite carène lisse et courte; à éminences arrondies mais garnies d'un fascicule dentiforme pronoucé. Élytres allongées, quatre fois aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés sur les trois quarts de leur longueur, assez largement arrondies au sommet avec l'angle apical à peine arrondi; subdéprimées le long de la suture; d'un brun un peu roussatre mais voilé par une épaisse pubescence tomenteuse, couchée, d'un flave cendré, et qui les fait paraître grisatres; parées sur leur milieu d'une large bande transversale brunâtre, commune, bien tranchée, fortement flexueuse, étranglée sur le milieu de chaque étui, dilatée en arrière sur les côtés, subdénudée ou à pubescence plus obscure; avec souvent la couleur foncière de la partie tomenteuse plus ou moins rosée; à surface fortement ponctuée-striée, avec les intervalles subconvexes, ornés chacun d'une série de courtes soies jaunâtres, devenant plus obscures en traversant la bande médiane, semi-couchées en arrière et souvent peu distinctes au milieu de la pubescence générale qui est plus courte et plus couchée. Épaules trèssaillantes, largement arrondies en dehors, limitées intérieurement par une légère impression arquée. Métasternum grand, postérieurement convexe, fortement sillonné sur la moitié postérieure de sa ligne médiane. Ventre à premier arceau sensiblement sinué sur le milieu de son bord postérieur :

les quatrième et cinquième sans point ombiliqué sétifère. Pieds postérieurs médiocrement distants à leur insertion. Cuisses assez grêles, assez brusquement renslées dès leur premier tiers, finement ciliées en dessous. Tibias assez grêles, un peu plus longs que les cuisses et faiblement recourbés en arrière. Tarses assez développés, à premier article allongé, presque aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième oblong.

Q. Corps ovalaire-oblong. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes assez épaisses, aussi longues environ que les deux tiers du corps; à troisième article en carré à peine plus long que large : les quatrième à dixième oblongs, subcylindriques: le dernier ovalaire-oblong ou subelliptique. Prothorax à sillon médian simple; à éminences très-fortes, subangulaires, surmontées d'un fascicule très-prononcé et très-saillant. Elytres ovalaire-oblongues, trois fois aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur les côtés et obtusément acuminées au sommet, avec l'angle apical arrondi et les côtés légèrement sinués avant leur extrémité; assez convexes sur le dos; d'un noir de poix brillant avec la base médiocrement, l'extrémité éparsement revêtues d'une pubescence blanchâtre et couchée; avec une large bande, également d'un noir de poix, commune, traversant leur milieu, dénudée de poils blanchâtres, fortement flexueuse et à peu près semblable à celle du o, et enclose en avant et en arrière par une étroite bande transversale flexueuse d'un blanc tranché, au delà de laquelle la couleur reparaît d'un noir de poix; ou bien plus simplement, d'un noir de poix brillant avec deux étroites bandes transversales communes, formées de poils blancs et couchés, fortement slexueuses, situées l'une vers le premier tiers, l'autre vers le tiers postérieur, enclosant entre elles deux une large bande transversale commune et de la même forme que celle du or; avec des poils de même couleur et médiocrement serrés vers la base, et d'autres semblables mais moins serrés vers l'extrémité; à surface trèsfortement et surtout plus profondément ponctuée-striée que chez le o, avec les intervalles un peu plus convexes, ornés chacun d'une série régulière de longues soies, plus ou moins redressées, dorées, mais devenant obscures en passant sur la bande transversale, avec celles des séries impaires ou alternes beaucoup plus longues. Épaules assez saillantes, légèrement arrondies, sans impression sensible intérieurement. Métasternum assez grand, peu convexe, à peine et brièvement sillonné en arrière sur sa ligne médiane. Ventre à premier arceau légèrement sinué au milieu de son bord postérieur : le quatrième muni sur son milieu d'un point ombiliqué d'où sort un petit pinceau de poils pâles: le cinquième également muni sur son milieu d'un point ombiliqué d'où sort une longue soie pâle et raide. Pieds postérieurs assez largement distants à leur insertion. Cuisses assez épaisses, graduellement renslées dès leur base, non ciliées en dessous. Tibias assez forts, à peine aussi longs que les cuisses et presque droits. Tarses moins développés, à premier article aussi long seulement que les deux suivants réunis, oblong dans les antérieurs et intermédiaires, suballongé dans les postérieurs: le deuxième court dans les antérieurs et intermédiaires, suboblong dans les postérieurs.

 $\sigma$  Q. Corps très-allongé  $(\sigma)$  ou ovalaire-oblong (Q), plus  $(\sigma)$  ou moins (Q) pubescent, brun, avec les élytres traversées par une large bande flexueuse, obscure et subdénudée.

Tête verticale ou infléchie, ruguleuse, brunâtre, voilée par une dense pubescence couchée, pâle ou blanche; avec la région de l'épistome subdénudée ou légèrement ciliée.

Front large, subdéprimé, à pubescence devenant un peu roussatre antérieurement: finement et plus ou moins distinctement canaliculé sur sa ligne médiane. Labre subconvexe, obsolètement chagriné, brûnâtre, densement cilié en avant de soies courtes et flaves. Mandibules un peu roussatres, ruguleuses et légèrement ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux plus. ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) gros, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) saillants, subarrondis, noirs.

Antennes, allongées, aussi longues que le corps chez les  $\sigma$ , plus  $(\sigma)$  ou meins  $(\varphi)$  grêles, subfiliformes ou à peine plus épaisses à leur base; très-finement chagrinées: d'un roux ferrugineux quelquefois assez obscur; revêtues d'une très-fine pubescence cendrée, couchée, plus rare ou presque obsolète dans les derniers articles, plus grossière dans les sept ou huit premiers des femelles, avec les troisième à huitième en outre obsolètement ciliés en dessous de poils très-fins, très-courts et perpendiculaires; à premier article légèrement rensièen massue oblongue, souvent  $(\sigma)$  subarquée: le deuxième court, subtransverse  $(\varphi)$  ou pas plus long que large  $(\sigma)$ , beaucoup moins long que le suivant, irrégulièrement subcyathiforme: les troisième à dixième subcylindriques: le troisième subcylong  $(\varphi)$  ou oblong  $(\sigma)$ : les quatrième à dixième plus  $(\sigma)$  ou moins  $(\varphi)$  allongés: le dernier beaucoup plus long que le pénultième, linéaire  $(\sigma)$  ou subelliptique  $(\varphi)$ , obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, assez sensiblement plus long que large; fortement étranglé et transversalement déprimé au devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le tiers postérieur; paraissant, vu de dessus, plus (♀) ou moins (♂) angulairement dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est obsolètement rebordé en forme de bourrelet et parfois un peu relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; obtusément tronqué ou à peine arrondi à sa base, avec celle-ci étroitement et obsolètement rebordée sur son milieu, plus distinctement sur les côtés où le rebord est comme doublé dans la partie réfléchie; fortement et rugueusement granulé; d'un brun peu brillant; garni d'une assez dense pubescence d'un roux doré, redressée sur la partie gibbeuse, plus grisâtre et couchée sur la partie déprimée; offrant sur le dos quatre éminences ou dents plus (?) ou moins (c) prononcées, plus (?) ou moins (c) angulaires, sur lesquelles les poils se réunissent et convergent en épais fascicules dentiformes : les deux latérales à fascicules plus aigus, sensiblement moins (o') ou beaucoup moins (?) élevées que les intermédiaires, dont elles sont séparées par un court sillon plus (♀) ou moins (♂) prononcé et subdénudé: celles-ci plus (♂) ou moins (♀) rapprochées, à fascicules moins angulaires, plus obtus et plus obscurs, séparées l'une de l'autre par un sillon plus ( ? ) ou moins ( or ) profond, subdénudé, assez court ou non prolongé jusqu'au bord antérieur ni jusqu'à la partie déprimée.

Écusson subogival ou subsemicirculaire, voilé par un épais duvet blanchâtre.

Elytres d'un brun un peu roussatre ( $\sigma$ ) ou d'un noir de poix brillant, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) pubescentes, avec une large bande transversale, obscure et subdénudée; plus ( $\varphi$ ) ou moins ( $\sigma$ ) fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, et les points carrés et plus ou moins distinctement traversés dans leur milieu par une soie pâle et couchée en long. Intervalles subconvexes, à peine aussi larges ou à peine plus larges que les points, pubescents ( $\sigma$ ) ou sétosellés ( $\varphi$ ) (1): le marginal plus épais et finement chagriné postérieurement, subrelevé et roussatre vers son sommet. Épaules plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) saillantes, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) largement arrondies en dehors.

<sup>(1)</sup> Nous ne décrirons pas davantage ici la nature de la pubescence déjà signalée dans la définition respective de chaque sexe.

Dessous du corps densement, très-finement, très-obsolètement et à peine pointillé; d'un brun de poix assez brillant et parfois un peu roussatre vers l'extrémité du ventre; recouvert d'une fine pubescence couchée, assez serrée, d'un cendré pâle. Lame du mésosternum densement pubescente, grisâtre (1). Métasternum plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) convexe surtout postérieurement, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) grand, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) canaliculé en arrière sur son milieu, ordinairement un peu plus lisse sur sa partie postérieure.

Hanches antérieures très-rapprochées ou subcontiguës, les intermédiaires un peu moins rapprochées : les postérieures plus ou moins distantes l'une de l'autre.

Ventre plus ( $\mathfrak{P}$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) convexe; à premier arceau fortement resserré de chaque côté au-dessous de la partie interne des hanches postérieures; plus ( $\mathfrak{P}$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) largement obtus entre celles-ci; plus ou moins court dans son milieu mais toutefois beaucoup plus court que le suivant, plus ( $\mathfrak{P}$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) sinué sur le milieu de son bord postérieur: le deuxième grand, presque régulièrement arqué en arrière (2): le troisième aussi grand ou à peine moins grand, un peu recourbé en arrière sur les côtés de son bord apical: le quatrième beaucoup plus court que le précèdent, sensiblement sinué ou recourbé en arrière sur les côtés de son bord postérieur, creusé de chaque côté, tout à fait vers sa base, d'un petit sillon ou fossette transversale linéaire: le dernier assez grand, semi-lunairre.

Pieds plus ou moins allongés, finement chagrinés, d'un roux ferrugineux plus ou moins clair avec les cuisses parfois ( $\mathcal{Q}$ ) un peu plus foncées; revêtus d'une fine pubescence pâle, couchée et assez serrée. Cuisses un peu plus étroites à leur base que les trochanters, sensiblement ou même assez fortement renflées après leur milieu, à peine recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias plus ou moins allongés, plus ou moins grêles à leur base, faiblement et graduellement élargis vers leur extrémité, légèrement ciliés sur leur tranche supérieure; avec les éperons assez petits, grêles et égaux. Tarses plus ( $\mathcal{Q}$ ) ou moins ( $\mathcal{Q}$ ) développés, plus ( $\mathcal{Q}$ ) ou moins

<sup>(1)</sup> Cette lame mésosternale, dans toutes les espèces qui suivent, paraît un peu moins large dans le o que dans la Q. Ici, bien que subparallèle, elle semble parfois un peu rétrécie postérieurement.

<sup>(2)</sup> Cependant chez le o, le bord postérieur de cet arceau paraît se redresser un peu de chaque côté.

(c) épais, subrétrécis à leur base; à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le deuxième obconique, suboblong ou oblong : le troisième plus ou moins court, triangulaire ou obcordiforme : le quatrième un peu plus large que le précédent, subdéprimé, fortement échancré au sommet ou bilobé : le dernier grêle, amplement aussi long que les deux précédents réunis, graduellement subélargi de la base à l'extrémité. Ongles assez saillants, assez grêles, arqués.

PATRIE. Cette belle espèce, propre au nord de l'Italie, se rencontre rarement dans la Provence et dans le Dauphiné. Elle a été capturée dans cette dernière province, aux environs de Sassenage, par M. Gabillot.

Obs. Chez les co, les pieds sont plus allongés et plus grêles dans toutes leurs parties, avec les cuisses paraissant un peu plus brusquement renslées, étant un peu plus grêles à leur base et sur une un peu plus grande longueur. Les trochanters sont aussi plus grands, suballongés.

Cette espèce commence, avec les *Ptinus vrais*, cette nombreuse série d'espèces dont les femelles diffèrent abondamment des mâles, soit par leur facies général, soit par la structure des diverses parties de leur corps (1).

## 14. Ptinus rufipes. Fabricius.

Très-allongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblong ( $\mathfrak Q$ ), d'un noir brun, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux testacé. Front légèrement pubescent, distinctement canaliculé sur son milieu. Antennes à deuxième article oblong. Prothorax suboblong, creusé sur sa ligne médiane d'un sillon courl et peu profond; avec quatre éminences ou dents fasciculées légèrement saillantes dans les deux sexes, dont les intermédiaires plus élevées. Élytres allongées ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblongues ( $\mathfrak Q$ ), assez fortement ponctuées-striées, tomenteuses ( $\sigma$ ) ou sérialement sétosellées ( $\mathfrak Q$ ); mates et uniformément grisâtres chez les  $\sigma$ ; d'un noir de poix brillant et avec deux étroites ban-

<sup>(1)</sup> En raison de ces différences nombreuses du 🍼 à la Q, nous avons cru devoir donner une description séparée de chaque sexe, et de plus, une troisième description des caractères communs à chacun d'eux. Dans celle-ci, pour éviter les longueurs, nous nous sommes abstenus, autant que possible, de répéter les signes particuliers à chaque sexe.

des transversales slexueuses et un point subapical, blanchâtres chez les Q. Tarses plus ou moins épais, à quatrième article subbilobé.

© Ptinus rusipes. Fabricius, Syst. El., t. I, p. 325, 3; — Illiger, Käs. Pr., t. I, p. 345, 2; — Olivier, Ent., t. II, no 17, p. 8, 7, pl. 2, fig. 8; — Gyllenhal, Ins. Suec., t. I., p. 305, 2; — ⊙°♀. Sturm. Deuts. Faun., t. XII, p. 39, 6, pl. 252; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2° édit., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 631, 30.

O' Ptinus germanus. PAYKULL, Faun. suec., t. I, p. 312, 1.

Q Ptinus elegans. Fabricius, Syst. El., t. 1, 325, 5; — Illigen, Kaf. Pr., t 1, p. 346, 4; — Gyllenhal, Ins. Suec., t. I, p. 305, 3.

- ♂. Long. 0<sup>m</sup>,0033 à 0<sup>m</sup>,0044 (1 l. 1/2 à 2 l.);—larg. 0<sup>m</sup>,0012 à 0<sup>m</sup>,0018 · (1/2 l. à 3/4 l.)
- Q. Long. 0<sup>m</sup>,0033 à 0<sup>m</sup>,0040 (1 l. 1/2 à 1 l. 516); larg. 0<sup>m</sup>,0017 à 0<sup>m</sup>,0022 (3/4 l. à 1 l.)
- Corps très-allongé. Yeux grands, assez saillants. Tête, compris ceuxci, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes grêles, environ de la longueur du corps, à troisième article allongé, conico-subcylindrique : les quatrième à dixième très-allongés, subcylindriques : le dernier encore un peu plus allongé, cylindrique. Prothorax obscur, à éminences peu saillantes : les deux intermédiaires séparées entre elles par un sillon très-court et faible, postérieurement relevé sur le dos en une légère carène lisse. Écusson gris, en ogive oblongue. Élytres allongées, quatre fois aussi longues que le prothorax, parallèles sur au moins les deux tiers de leur longueur, subdéprimées sur le dos le long de la suture, largement arrondies au sommet; paraissant entièrement grisatres par l'effet d'une dense pubescence pâle, couchée, subtomenteuse et presque uniforme; avec les intervalles ornés, en outre, chacun d'une série régulière de soies assez courtes, semi-couchées et d'un jaune doré pâle. Epaules très-saillantes, largement arrondies, limitées intérieurement par une légère impression. Dessous du corps toujours d'un noir de poix plus ou moins brillant. Métasternum grand, presque aussi long que trois fois le premier arceau ventral dans son milieu; postérieurement convexe; creusé sur la dernière moitié de sa ligne médiane d'un sillon canaliculé plus ou moins prononcé, un peu plus large et plus profond en arrière, ne touchant pas au bord apical et simulant une fossette allongée ou lanciforme. Ventre à pre-

mier arceau fortement, le deuxième sensiblement mais plus largement sinués sur le milieu de leur bord apical : le premier avancé entre les hanches postérieures en forme de lame triangulaire assez étroitement et obtusément tronquée en avant : le quatrième nu ou sans point ombiliqué sétifère sur son milieu. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs moindre que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds assez grêles. Tibias grêles, un peu plus longs que les cuisses, à peine recourbés en arrière avant leur extrémité. Tarses étroits, à premier article très-allongé, presque aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé : le troisième oblong, obconique.

Q. Corps ovalaire-oblong. Yeux médiocres, peu saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu moins large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, à troisième et quatrième articles oblongs, obconiques : les cinquième à dixième suballongés, subconico-cylindriques : le dernier allongé, fusiforme. Prothorax rougeatre, à éminences un peu plus prononcées que chez le 🗸 : les deux intermédiaires séparées entre elles par un sillon un peu plus profond, moins court, souvent plus lisse mais non relevé en carène légère postérieurement. Ecusson blanc, en ogive transverse. Elytres ovalaire-oblongues, trois fois aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies et assez étroitement arrondies au sommet, assez convexes sur le dos ; d'un noir de poix brillant ; simultanément traversées par deux étroites bandes blanches, fortement flexueuses et composées de poils couchés et serrés : la première située sur le premier tiers, la deuxième vers le tiers postérieur; offrant en outre une tache ponctiforme de même nature située sur chacune au-dessus de l'angle apical; avec les intervalles des rangées striales, ornés chacun d'une série régulière de longues soies d'un jaune pâle doré, plus ou moins redressées, avec les soies des séries impaires ou alternes encore plus longues (1). Épaules très-peu saillantes, légèrement arrondies, limitées intérieurement par une légère impression. Dessous du corps presque toujours plus ou moins rougeatre et assez brillant. Métasternum assez court, à peine une fois et demie aussi long que le premier arceau ventral dans son milieu, très-peu convexe ou subdéprimé, non distinctement sillonné ou canaliculé postérieurement. Ventre à premier et deuxième arceaux largement et faiblement sinués dans le milieu de leur

<sup>(1)</sup> Toutes ces soies, comme dans la plupart des espèces, paraissent plus obscures quand on les examine d'arrière en avant.

bord apiœal: le premier avancé entre les hanches postérieures en forme de lame triangulaire largement tronquée en avant: le quatrième muni sur son milieu d'un petit point ombiliqué d'où sort une longue soie pâle, souvent un peu frisée, bifide ou subgéminée au sommet. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs un peu plus large que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds moins grêles. Tibias assez grêles, aussi longs que les cuisses, presque droits. Tarses assez épais, à premier article oblong, aussi long ou à peine plus long que les deux suivants réunis: le deuxième suboblong, obconique: le troisième assez court, triangulaire.

 $\sigma^* \mathcal{Q}$ . Corps très-allongé  $(\sigma^*)$  ou ovalaire-oblong  $(\mathcal{Q})$ , densement tomens teux et grisatre chez les  $\sigma^*$ , d'un noir de poix brillant avec deux étroite-bandes transversales blanchatres chez les  $\mathcal{Q}$ .

Tête infléchie, ruguleuse, obscure; revêtue d'une fine pubescence couchée, d'un gris blanchâtre, médiocrement serrée et laissant apparaître la couleur foncière; avec la région de l'épistome subdénudée mais très-finement ciliée. Front large, subconvexe, distinctement et finement canaliculé antérieurement sur son milieu au-dessus de la tranche interantennaire. Labre subconvexe, finement chagriné, plus ou moins rougeâtre, mat, densement cilié en avant de poils blonds et brillants. Mandibules rougeâtres, ruguleuses et longuement ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur sommet; assez brusquement coudées sur leurs côtés. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes plus ou moins allongées, plus ou moins grêles, subfiliformes, finement chagrinées; d'un roux ferrugineux ou testacé; revêtues d'une fine pubescence cendrée, couchée et assez serrée, plus (?) ou moins ( $\checkmark$ ) mélangée sur les premiers articles de soies plus couchées, plus brillantes et semi-dorées: en outre finement ciliées en dehors et légèrement fasciculées en dedans surtout vers le sommet de chaque article, plus obsolètement vers celui des derniers; le premier sensiblement soyeux, assez fortement épaissi en massue oblongue et subarquée : le deuxième oblong, obconique, subarrondi sur sa tranche interne, beaucoup moins ( $\checkmark$ ) ou sensiblement (?) moins long que le troisième : celui-ci et les suivants plus ( $\checkmark$ ) ou moins (?) allongés, subcylindriques ou obconico-cylindriques : le dernier un peu plus long que le pénultième, très-allongé et cylindrique ( $\checkmark$ ) ou allongé et fusiforme (?), subacuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, un peu plus long que large; fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa gib.

base, avec l'étranglement situé environ vers le quart postérieur; paraissant, vu de dessus, subangulairement mais obtusément dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est obsolètement rebordé en forme d'étroit bourrelet (1) et qui paraît parfois subéchancré à la rencontre de la ligne médiane; faiblement arrondi à sa base, avec celle-ci à peine subsinuée ou en ligne droite dans son milieu au-dessus de l'écusson, étroitement rebordée sur tout son développement mais plus distinctement sur les côtés où le rebord est comme doublé dans la partie réfléchie; fortement granulé; peu brillant; d'un brun obscur (ơ) ou rougeatre ( ? ); garni d'une assez dense pubescence d'un fauve doré, ordinairement plus grisatre chez les o, plus ou moins redressée sur toute la partie antérieure, plus ou moins couchée sur toute la postérieure; offrant sur le dos quatre éminences ou dents plus ou moins obtuses et disposées sur une ligne transversale, sur lesquelles les poils se réunissent et convergent en épais fascicules dentiformes : les deux latérales à fascicule aigu, sensiblement moins élevées que les intermédiaires dont elles sont séparées par un sillon très-court, obsolète, parfois subdénudé et plus lisse en arrière : celles-ci à fascicule plus obtus, situées un peu plus en avant, séparées l'une de l'autre par un sillon assez large, subdénudé, peu profond et plus ou moins court (2).

Écusson subconvexe, plus ou moins court, subogival, voilé par une épaisse pubescence tomenteuse, grise (2) ou blanche (3).

Elytres allongées ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblongues ( $\mathcal{P}$ ), plus ou moins arrondies à leur sommet, avec l'angle apical légèrement arrondi; brunes et densement couvertes d'un épais duvet cendré et couché, subuniforme chez les  $\sigma$ , d'un! noir brillant chez les  $\mathcal{P}$ , avec deux bandes transversales blanches on blanchâtres, étroites, fortement flexueuses et subinterrompues à la suture, et de plus une tache subapicale de même nature et ponctiforme, sur chacune; assez fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, formées de points carrés, serrés, assez profonds, traversés dans leur milieu par une fine soie pâle, couchée en long et plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathcal{P}$ ) distincte, avec la rangée suturale un peu plus profonde, divergeant un peu en arrière où elle

<sup>(1)</sup> Chez les Q, le bord antérieur est généralement un peu relevé en capuchon audessus du niveau du vertex.

<sup>(2)</sup> Cependant chez quelques femelles, ce sillon paraît se prolonger en avant jusqu'au rebord antérieur, et même, rarement, en arrière jusque sur la partie déprimée.

se réunit à l'externe en enclosant ainsi entre elles deux toutes les autres. Intervalles assez larges, plans, lisses, plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) pubescents et plus ( $\varphi$ ) ou moins ( $\sigma$ ) longuement sétosellés : le marginal un peu épaissi et finement chagriné postérieurement. Épaules plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) saillantes et plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\varphi$ ) arrondies.

Dessous du corps très-obsolètement et finement chagriné et en outre éparsement et obsolètement ponctué; d'un noir de poix  $(\sigma)$  ou d'un roux  $(\mathfrak{P})$  assez brillant; revêtu d'une fine pubescence cendrée, couchée et assez serrée. Lame du mésosternum densement tomenteuse, obscure. Métasternum parfois un peu plus lisse sur le milieu de sa partie postérieure.

Hanches antérieures très-rapprochées ou subcontiguës, les intermédiaires un peu moins rapprochées, les postérieures plus (Q) ou moins (G) distantes l'une de l'autre.

Ventre plus ou moins convexe à sa base, plus ou moins subdéprimé sur le milieu du quatrième et vers l'extrémité du troisième arceau; le premier, court, beaucoup moins long dans son milieu que le deuxième, fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'angle plus (2) ou moins (3) largement arrondi au sommet: les deuxième et troisième subégaux dans leur milieu: les troisième et quatrième légèrement recourbés en arrière sur les côtés de leur bord postérieur: le quatrième court, marqué de chaque côté à son extrême base d'une petite fossette transverse située près des sinus (1): le dernier assez grand, semi-lunaire.

Pieds plus ou moins allongés, plus ou moins grêles, obsolètement chagrinés; d'un roux-testacé; recouverts d'une tine pubescence grisâtre, couchée et médiocrement serrée. Cuisses plus ou moins brusquement renslées dès leur premier quart ( $\sigma$ ) ou dès leur base (Q), à peine recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias plus ou moins grêles, plus ou moins allongés, légèrement ciliés sur leur tranche supérieure, graduellement et faiblement élargis vers leur extrémité; avec les éperons assez petits, grêles et égaux; Tarses plus ( $\sigma$ ) ou moins (Q) étroits, plus ( $\sigma$ ) ou moins (Q) développés, à peine ( $\sigma$ ) ou un peu (Q) moins longs que les tibias; à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement plus courts: le deuxième plus ou moins oblong: le troisième plus ou

<sup>(1)</sup> Les deuxième et troisième sont légèrement et transversalement impressionnés à leur extrême base contre l'intersection et sur les côtés de celle-ci qui se redressent un peu.

moins court, triangulaire ou obconique : le quatrième un peu plus large que le précédent, assez fortement échancré au sommet et subbilobé : le dernier plus ou moins grêle, aussi long ( $\sigma$ ) ou à peine aussi long ( $\varphi$ ) que les deux précédents réunis, graduellement subélargi vers son extrémité, légèrement arqué vu de côté. *Ongles* petits, grêles, arqués.

Patrie. Cette espèce est assez commune sur le chène, dans toute la France: les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, le Bugey, la Bresse, le Dauphiné, etc.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie, pour le port et le facies, avec le Ptinus italicus. Le & se distingue du & de cette dernière espèce par l'absence de la bande transversale brune subdénudée sur les élytres. La Q diffère de la Q de la même espèce par son prothorax toujours plus ou moins rougeâtre, moins sensiblement sillonné sur sa ligne médiane et à dents beaucoup moins prononcées; par ses élytres non garnies de poils blancs, mais notées d'une tache subapicale constante; par ses épaules un peu moins saillantes; par son dernier arceau ventral, dépourvu sur son milieu de point ombiliqué sétifère (1), etc.

Quant aux différences communes aux deux sexes, nous répéterons en partie ce qui a été dit dans le tableau: 1° que le premier article des antennes est proportionnellement un peu plus développé dans le *Ptinus rufipes* que dans le *Ptinus italicus*; — 2° que la tête est moins pubescente et plus obscure; — 3° que les éminences ou dents du prothorax sont moins saillantes. Nous ajouterons que la taille est un peu moindre, que les antennes et les pieds sont d'un roux généralement plus clair, que les élytres sont moins fortement ponctuées-striées avec les intervalles moins convexes, etc.

## 15. Ptinus ornatus. MULL.

Allongé (&) ou ovalaire (\$\varphi\$), d'un noir brun plus ou moins plombé et assez brillant, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Front blanchâtre, finement canaliculé sur son milieu. Antennes

<sup>(1)</sup> Ce caractère remarquable d'un ombilic sétifère sur les deux derniers segments ventraux chez la Q du *Ptinus italicus*, sur le pénultième seulement chez la Q du *Ptinus rusipes*, malgré les autres affinités, rapprocherait nécessairement ces deux espèces; car il ne se rencontre dans aucune autre.

à deuxième article presque aussi long que le troisième chez la  $\mathbb Q$ . Prothorax oblong, obsolètement sillonné en arrière sur sa ligne médiane, avec quatre éminences fasciculées très-obsolètes; paré postérieurement sur son milieu d'une ligne longitudinale écailleuse blanche, et, en avant de chaque côté, d'une tache subarrondie de même nature. Écusson blanc. Élytres allongées ( $\mathcal{O}$ ) ou ovalaires ( $\mathcal{O}$ ), assez fortement ponctuées-striées, brièvement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales flexueuses, blanches et écailleuses. Tarses plus ou moins grêles et plus ou moins développés, à quatrième article simple.

Ptinus ornatus. Muller, in Germ. Mag., 1821, IV, p. 218, 18; — Germar, Coll. Spec., 78, 134; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2ª édit., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 633, 31.

Ptinus fuscus. STURM, Deuts. Faun., t. XII., p. 62, 7, pl. 253.

Variété a. Dessus du corps d'un roux submétallique, avec les taches du prothorax et les bandes des élytres plus ou moins obsolètes.

```
0^{m}. Long. 0^{m},0033 (1 l. 1/2); — larg. 0^{m},0015 (2/3 l.). 9. Long. 0^{m},0030 (1 l. 1/3); — larg. 0^{m},0017 (3/4 l.).
```

o. Corps allongé. Yeux assez gros et assez saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes presque aussi longues que le corps, subatténuées et assez grêles vers leur extrémité; à deuxième article sensiblement moins long que le troisième : celui-ci oblong, obconique : le quatrième suballongé, obconico-cylindrique : les cinquième à dixième allongés, subcylindriques, paraissant graduellement un peu plus allongés par le fait qu'ils sont graduellement un peu plus étroits : le dernier très-allongé, cylindrique. Prothorax assez fortement étranglé au devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier tiers de la longueur. Elytres allongées, trois fois et demie aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés sur environ les trois quarts de leur longueur, et puis assez largement arrondies au sommet; peu convexes ou subdéprimées le long de la suture ; densement et assez fortement ponctuées-striées, avec les points assez profonds, serrés et subtransverses, et les intervalles assez étroits, paraissant parfois subconvexes et plus ou moins ridés en travers vus de côté. Épaules saillantes, fortement arrondies, débordant sensiblement les angles postérieurs du prothorax, limitées intérieurement par une légère impression. Dessous du corps d'un brun obscur.

Métasternum grand, assez convexe postérieurement, environ trois fois aussi long que le premier arceau ventral dans son milieu, ordinairement lisse, glabre et brillant sur la partie postérieure de son disque, creusé sur la deuxième moitié de sa ligne médiane d'un sillon canaliculé profond. Ventre à premier arceau sensiblement sinué sur le milieu de son bord apical, avancé entre les branches postérieures en forme d'angle assez large, mais assez étroitement arrondi au sommet. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs sensiblement moindre que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds assez grêles. Tibias assez étroits à leur base, faiblement et graduellement subélargis vers leur extrêmité; sensiblement plus longs que les cuisses : les intermédiaires et postérieurs parfois à peine recourbés en arrière. Tarses assez grêles, assez développés, mais néanmoins un peu moins longs que les tibias: les antérieurs à premier article suballongé, aussi long que les deux suivants réunis ; le deuxième obconique, un peu oblong: le troisième à peine plus long que large: le quatrième assez court ; les intermédiaires et postérieurs à premier article plus ou moins allongé, un peu moins long que les trois suivants réunis : le deuxième plus ou moins oblong, obconique: le troisième un peu oblong, subtriangulaire : le quatrième assez court.

Q. Corps ovalaire. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceuxci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, atteignant environ les deux tiers de la longueur de celui-ci; subfiliformes, mais assez épaisses, à peine plus grêles vers leurs extrémité: à deuxième article à peine moins long sur sa tranche externe que le troisième: celui-ci et les suivants oblongs, obconiques, presque subégaux ou paraissant graduellement à peine plus allongés par le fait qu'ils sont graduellement à peine plus étroits: le dernier ovalaire, oblong ou subelliptique. Prothorax fortement étranglé au devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier quart de la longueur (1). Élytres ovalaires, environ deux fois et demie aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur les côtés, visiblement rétrécies en arrière et puis assez étroitement arrondies au sommet; assez fortement convexes sur le dos; assez densement et médiocrement ponctuées-striées, avec les

<sup>(1)</sup> Le prothorax paraît un peu plus fortement ou un peu plus brusquement étranglé vers sa base, chez la 2 que chez le 5°, parce que, les éminences latérales étant un peu plus prononcées chez ce premier sexe, il paraît, vu de dessus, plus sensiblement dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse.

points assez profonds, mais moins gros et un peu moins serrés que chez le &, subcarrés et subarrondis, avec les intervalles plus larges, plans et lisses. Épaules effacées, rejetées en arrière dès les angles postérieurs du prothorax, sans impression sensible intérieurement. Dessous du corps d'un brun plus ou moins rougeatre, parfois assez clair. Métasternum assez court, peu convexe ou subdéprimé, sensiblement plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, uniformément pubescent, marqué à l'extrémité de sa ligne médiane d'un petit canal, souvent indistinct, d'autrefois trèscourt ou réduit à une petite fossette ponctiforme. Ventre à premier arceau légèrement et largement sinué sur le milieu de son bord postérieur, avancé entre les hanches en forme d'angle large, obtusément tronqué ou largement subarrondi au sommet. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs sensiblement plus large que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds moins grêles. Tibias assez robustes, graduellement et visiblement élargis de la base à l'extrémité, aussi longs ou à peine plus longs que les cuisses, droits ou presque droits. Tarses assez épais, médiocrement développés, sensiblement moins longs que les tibias; à premier article oblong ou suballongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième plus ou moins oblong, obconique : le troisième assez court, triangulaire : le quatrième court.

o" ♀. Corps d'un brun noir plombé et assez brillant.

Tête infléchie, finement rugueuse, d'un brun mat; recouverte d'une dense pubescence écailleuse et blanche qui voile presque complétement la couleur foncière; avec la région de l'épistome dénudée mais ciliée de fines soies assez longues et d'un flave brillant. Front large, subdéprimé, offrant sur sa ligne médiane un sillon canaliculé, fin mais bien distinct, non prolongé en arrière jusqu'au vertex et plus ou moins dénudé d'écailles sur ses bords. Labre finement chagriné, obscur, densement cilié de poils pâles à son bord antérieur. Mandibules plus ou moins rougeâtres, chagrinées et légèrement ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité; brusquement coudées sur leurs côtés. Palpes testacés ou d'un roux-testacé assez clair.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes finement chagrinées, d'un roux-ferrugineux plus ou moins clair; revêtues d'une fine et courte pubescence cendrée, assez serrée, variée, surtout sur les premiers articles, de poils couchés, un peu plus grossiers ou subécailleux et blanchâtres; en outre, distinctement ciliées en dehors de soies un peu plus raides, et fasciculées en dessous vers le som-

met de chaque article, avec les soies et les fascicules plus obsolètes dans les derniers articles; le premier distinctement subécailleux, sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue : le deuxième subarrondi sur sa tranche interne : le dernier sensiblement plus long que le pénultième, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, sensiblement plus long que large, plus ou moins fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base; paraissant, vu de dessus, subangulairement et plus (3º) ou moins ( 2 ) obtusément dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; trèslargement et très-obtusément arrondi à son bord antérieur qui est à peine relevé au-dessus du niveau du vertex et à peine ou très-obsolètement rebordé; obtusément subtronqué ou à peine arrondi à sa base qui est finement rebordée, avec le rebord comme doublé sur les côtés dans sa partie réfléchie; assez fortement granulé; d'un brun obscur; garni d'une assez dense pubescence, assez courte, flave ou fauve ou quelquefois plus pale, plus ou moins redressée sur la partie antérieure, plus ou moins couchée sur la postérieure; offrant sur le dos quatre éminences obtuses, arrondies, obsolètes, disposées sur une ligne transversale, à peine sensibles ou seulement indiquées par les petits fascicules de poils convergents dont elles sont surmontées : les deux latérales beaucoup plus inférieures, parfois un peu plus accusées, séparées des intermédiaires par un sillon trèscourt et presque indistinct ou plutôt idéal : celles-ci à fascicules plus obtus, séparées l'une de l'autre par un sillon canaliculé, tantôt obsolète surtout en avant, tantôt prolongé mais d'une manière très-légère depuis le bord antérieur jusqu'au postérieur; paré en arrière sur le sillon médian d'une ligne longitudinale blanche assez étroite, composée d'écailles déprimées, parfois subdilatée vers sa base; et, en avant de chaque côté de la ligne médiane, d'une petite tache de même nature mais plus ou moins obsolète et composée d'écailles moins condensées; parfois parsemé (1) en outre, sur tout son disque, de petites écailles semblables, plus ou moins distantes l'une de l'autre.

Écusson subogival, voilé par un épais duvet blanc.

Élytres plus ou moins arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et non émoussé; d'un noir brun assez brillant et plus ou moins plombé; parées de deux bandes transversales blanches, composées d'écailles déprimées et plus ou moins condensées, et subinterrompues vers la suture : la

<sup>(1)</sup> Ceci se remarque surtout chez les individus bien frais et récemment éclos.

première située vers le tiers antérieur, assez étroite en dedans, dilatée en avant sur le septième intervalle (en comptant le sutural) jusqu'aux épaules : la deuxième située vers le tiers postérieur, un peu plus large, fortement flexueuse; parfois parsemées, chez les individus bien frais, sur toute leur surface, d'écailles blanches plus ou moins distantes et qui lui impriment une teinte cendrée; plus ou moins fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, traversées chacune dans leur milieu par une chalnette de petites soies pâles, plus ou moins distinctes et couchées en long. Intervalles ornés chacun d'une série régulière de soies courtes, blondes et semi-inclinées en arrière: le marginal subélargi, finement chagriné et un peu roussâtre postérieurement, un peu relevé et finement et unisérialement granulé vers son extrémité.

Dessous du corps plus ou moins brillant, très-obsolètement chagriné et en outre obsolètement et éparsement ponctué, avec les points plus ou moins subdénudés et formant comme de petites taches obscures, plus distinctes sur les troisième et quatrième arceaux du ventre; recouvert d'une fine pubescence couchée, grisâtre et assez serrée. Hanches antérieures très-rapprochées, les intermédiaires un peu moins, les postérieures plus ou moins distantes l'une de l'autre.

Ventre assez convexe mais plus ou moins subdéprimé sur sa région médiane; à premier arceau court, fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, beaucoup moins long dans son milieu que le deuxième : celui-ci grand, assez régulièrement arqué à son bord postérieur : les troisième et quatrième assez sensiblement sinués ou recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical : le troisième un peu moins grand que le précédent : le quatrième (1) court : le dernier assez grand, semi-lunaire, plus obsolètement ponctué, plus finement et moins densement pubescent que les autres.

Pieds plus ou moins allongés, plus ou moins grêles, finement ruguleux, d'un roux ferrugineux assez clair avec les cuisses parfois un peu plus foncées; revêtus d'une dense pubescence couchée, subécailleuse, d'un gris blanchâtre, avec de petits points subdénudés, obscurs et plus ou moins apparents. Cuisses assez grêles à leur base, sensiblement et graduellement renslées dès celle-ci, sensiblement recourbées en dessous avant leur som-

<sup>(1)</sup> Les intersections des segments ventraux sont plus ou moins enfoncées sur leurs côtés, et cela dans plusieurs espèces.

met. Tibias distinctement ciliés sur leur tranche externe, plus ou moins élargis vers leur extrémité; avec les éperons petits et égaux. Tarses plus ou moins développés, à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement un peu plus courts: le quatrième pas plus épais que les précédents, obcordiforme et non subbilobé: le dernier plus ou moins grêle, aussi long ou presque aussi long que les deux précédents réunis, graduellement subélargi vers son extrémité. Ongles petits, grêles, légèrement arqués.

Patrie. Cette espèce habite la majeure partie de la France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, le Languedoc, la Provence, etc. On la rencontre assez communément parmi les vieux lierres, dans les vieux fagots, sur les haies de bois mort, sur les haies touffues qui sont près des habitations, et quelquefois aussi dans l'intérieur des maisons de campagne.

Oss. Quelquefois, sans doute dans les sujets immatures, le dessus du corps est d'une teinte roussatre ou ferrugineuse, avec un léger éclat submétallique. D'autres fois, le prothorax et les élytres, outre les taches ou bandes ordinaires, sont entièrement parsemés de petites écailles blanches plus ou moins écartées, au point de parattre d'une couleur cendrée presque uniforme.

## 16. Ptiuus Lepidus. VILLA.

Allongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblong ( $\mathfrak P$ ), brun ou noir, subplombé, assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé, et les cuisses un peu plus obscures. Front grisàtre, finement canaliculé sur son milieu. Antennes à deuxième article sensiblement moins long que le troisième. Prothorax oblong, avec quatre éminences fasciculées à peine distinctes; paré postérieurement de deux taches blanchâtres, situées derrière les fascicules latéraux. Écusson d'un blanc cendré. Élytres allongées ( $\sigma$ ) ou ovalaire-oblongues ( $\mathfrak P$ ), assez fortement ponctuées-striées, assez longuement ( $\mathfrak P$ ) et sérialement sétosellées, ornées de deux bandes transversales blanchâtres, formées de plaques de poils couchés mais non écailleux, plus ou moins séparées les unes des autres. Pieds plus ou moins grêles et plus ou moins allongés. Tarses à quatrième article obcordiforme.

Ptinus lepidus. VILLA, Alt. Suppl. Col., 1838, 62; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 634, 32.

Variété a. Dessus du corps d'un roux ferrugineux, avec le front, le disque du prothorax, le calus huméral et la page inférieure, plus obscurs. Élytres un peu plus claires, finement mouchetées de cendré. (Pt. debilicornis. Rey.)

Ptinus germanus var. b, debilicornis. Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 488.

Long. 0,0018 à 0,0030 (3/4 à 1 l. 1/3); — larg. 0,0011 à 0,0015 (1/2 l. à 2/3 l.).

c. Corps allongé. Yeux gros et très-saillants. Tête, compris ceux-ci, beaucoup plus large que le prothorax. Antennes presque aussi longues que le corps, grêles, subfiliformes; à deuxième article oblong, obconique, beaucoup moins long que le troisième : celui-ci et le quatrième allongés, subcylindriques : les suivants encore plus allongés, cylindriques : le dernier très-allongé, cylindrique. Prothorax très-fortement étranglé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier tiers de sa longueur ; relevé postérieurement sur sa ligne médiane, au-devant de la partie déprimée, en une légère carène assez distincte. Élytres d'un brun brillant un peu roussatre et parfois submétallique; allongées, quatre fois aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, subsinueusement rétrécies en arrière et puis assez largement arrondies au sommet avec l'angle apical subarrondi; peu convexes ou subdéprimées le long de la suture; assez fortement et assez densement ponctuée-sstriées, avec les points assez profonds et subcarrés; et les intervalles à peine subconvexes, un peu plus larges que les points, ornés chacun d'une série assez régulière de soies pâles ou blanches, médiocrement longues et semi-couchées, avec les intervalles sutural et marginal simultanément épaissis en arrière en forme de bourrelet assez large, et liés à leur sommet de manière à figurer, à l'angle apical, un calus assez prononcé et en équerre. Epaules saillantes, fortement arrondies, débordant sensiblement les angles postérieurs du prothorax, limitées intérieurement par une faible impression oblongue et subarquée. Métasternum grand, assez convexe, au moins deux fois aussi long que le premier arceau ventral dans son milieu, fortement canaliculé sur la deuxième moitié de sa ligne

médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs sensiblement moindre que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds allongés, grêles. Cuisses très-grêles à leur base, assez brusquement renflées après leur milieu. Tibias étroits à leur base, faiblement et graduellement subélargis après leur milieu, un peu plus longs que les cuisses, à peine ou faiblement recourbés en arrière dans la dernière moitié de leur tranche supérieure : les postérieurs en même temps un peu cambrés en dedans vers le milieu de leur face interne. Tarses grêles, très-développés, presque aussi longs que les tibias : les antérieurs un peu moins développés, à premier article allongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième à peine plus long que large, subtriangulaire; les intermédiaires et postérieurs à premier article grêle et très-allongé, aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé ou allongé, aussi long que les deux suivants réunis: le troisième oblong, obconique : le quatrième de tous les tarses à peine plus large que le précédent, obcordiforme.

Q Corps ovalaire-oblong. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes beaucoup moins longues que le corps, atteignant à peine les deux tiers de la longueur de celui-ci, moins grêles, subfiliformes ou même un peu plus épaisses vers leur extrémité : à deuxième article suboblong, sensiblement moins long que le troisième : celui-ci et les suivants oblongs, obconiques, graduellement et à peine plus épais en approchant de l'extrémité, subégaux avec le troisième néanmoins un peu moins grand que les suivants : le dernier suballongé, subelliptique. Prothorax fortement étranglé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé environ vers le dernier quart de la longueur; à peine subsillonné et sans carène sur sa ligne médiane. Elytres d'un noir subplombé brillant, ovalaire-oblongues, assez sensiblement arrondies sur les côtés, subacuminément rétrécies en arrière et très-étroitement arrondies au sommet, avec l'angle apical assez aigu; assez convexes sur le dos; fortement ponctuées-striées, avec les points profonds, un peu moins serrés mais plus gros que chez les o', carrés ou un peu oblongs; et les intervalles plans, un peu moins larges ou à peine aussi larges que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies flaves, longues et redressées, avec celles des intervalles impairs ou atlernes encore plus longues ; avec les sutural et marginal seulement un peu plus larges en arrière et non épaissis en calus distinct. Épaules effacées, rejetées en arrière dès les angles postérieurs du prothorax, sans impression

sensible intérieurement. Métasternum assez court, subdéprimé, sensiblement plus long que le premier arceau ventral dans son milieu, non ou à peine canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs un peu plus large que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds assez allongés, médiocrement grêles. Cuisses grêles à leur base, sensiblement renslées après leur milieu. Tibias graduellement et assez sensiblement élargis de la base à leur extrémité, aussi longs ou à peine plus longs que les cuisses, presque droits. Tarses moins grêles que chez les co, assez développés, un peu moins longs que les tibias; à premier article oblong, aussi long ou à peine plus long que les deux suivants réunis : le deuxième assez court, triangulaire : le troisième court, moins long que large : le quatrième court, pas plus large que le précédent, triangulaire ou subcordiforme.

 $o^* \circ Corps$  allongé  $(o^*)$  ou ovalaire-oblong  $(\circ)$ , d'un brun ou d'un noir subplombé brillant.

Tête infléchie ou subinfléchie, finement rugueuse, obscure ou d'un brun mat; revêtue d'une fine pubescence, couchée, grisâtre, médiocrement serrée et ne voilant pas complétement la couleur foncière; avec la région de l'épistome dénudée ou légèrement ciliée de quelques soies blondes. Front large, subdéprimé ou à peine subconvexe, distinctement canaliculé sur sa ligne médiane au-dessus de la tranche interantennaire. Labre obscur, finement chagriné, densement et brièvement cilié en avant de soies pâles et brillantes. Mandibules obscures, finement ruguleuses et légèrement ciliées à leur base; d'un noir de poix brillant, lisses et glabres à leur extrémité, subarcuément coudées sur leurs côtés. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes plus ou moins allongées, finement chagrinées, d'un rouxțestacé; assez densement et finement pubescentes, avec la pubescence grisâtre, variée, surtout sur les premiers articles, de quelques soies brillantes et couchées; légèrement ciliées, en outre, sur leur tranche supérieure et plus ou moins fasciculées en dedans surtout vers le sommet de chaque article, avec tous les cils plus rares ou obsolètes en approchant de l'extrémité; à premier article un peu soyeux, fortement épaissi en massue plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) oblongue et subarquée : le deuxième le plus court de tous, souvent un peu brillant, plus ou moins arrondi sur sa tranche interne : les troisième à dixième plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak P$ ) allongés : le dernier beaucoup plus long que le prénultième obtusément acuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, sensiblement plus long que large; plus ou moins fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base ; paraissant, vu de dessus, plus ou moins obtusément et subangulairement dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse ; très-largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est à peine relevé et indistinctement rebordé; assez largement subtronqué sur le milieu de sa base avec celle-ci étroitement et distinctement rebordée et le rebord plus épais et comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; couvert d'une granulation subrugueuse, assez grossière mais plus ou moins aplatie et en partie subombiliquée; d'un brun obscur et peu brillant; revêtu d'une fine pubescence blonde ou cendrée, médiocrement serrée, assez courte et un peu redressée, couchée et plus pâle ou blanchâtre sur la partie déprimée; offrant sur le dos quatre éminences obtuses, disposées sur une ligne transversale, à peine distinctes ou seulement accusées par les fascicules dentiformes dont elles sont surmontées : ceux-ci peu aigus, séparés entre eux par un très-faible sillon, formé seulement par la divergence des poils, avec les latéraux beaucoup plus inférieurs; paré en outre de deux taches blanchatres composées de poils blancs couchés et condensés, situées, une de chaque côté, sur la pente postéro-interne des dents latérales.

Ecusson transverse, subogival, subarrondi au sommet, voilé par un épais duvet blanchâtre ou cendré.

Elytres d'un brun ou d'un noir brillant et subplombé; parées de deux bandes transversales obsolètes et blanchâtres, largement interrompues à la suture et formées de taches de poils blancs et couchés, mais non écail-leux : la première subhumérale : la deuxième vers le tiers postérieur, souvent accompagnée en arrière de quelques soies blanches plus ou moins distinctes; plus ou moins fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, traversées chacune dans leur milieu par une chaînette de soies pâles et blanchâtres, bien distinctes et couchées en long. Intervalles plus ou moins étroits, lisses, plus ou moins fortement sétosellés : le marginal chagriné en arrière.

Dessous du corps très-finement et obsolètement chagriné et en outre obsolètement et éparsement ponctué; d'un noir brun assez brillant, et recouvert d'une très-fine pubescence cendrée, couchée et peu serrée. Métasternum souvent plus glabre, plus lisse et brillant sur son milieu.

Hanches antérieures rapprochées, les intermédiaires un peu moins, les postérieures plus ou moins distantes l'une de l'autre.

Ventre assez convexe à sa base ; à premier arceau fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en angle plus (?) ou moins (o") largement arrondi au sommet; sensiblement moins long dans son milieu que le deuxième, assez régulièrement arqué à son bord postérieur ou avec celui-ci à peine coudé audessous de chaque trochanter : le deuxième grand, régulièrement arqué postérieurement; le troisième légèrement, le quatrième plus sensiblement sinués ou recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical : le troisième un peu moins grand que le précédent : le quatrième court : le dernier grand, subdéprimé, semi-lunaire, parfois assez étroitement arrondi au sommet, souvent creusé, chez les o, de chaque côté près de sa base d'une fossette subarrondie plus ou moins marquée; le pénultième quelquefois également creusé de chaque côté, mais tout à fait à sa base, d'une fossette transversale joignant le bord postérieur du troisième arceau : celui-ci également, mais plus rarement, creusé de chaque côté à sa base d'une fossette affaiblie, plus prolongée latéralement ou réduite à un léger sillon transversal mais en partie enfoui (1) sous le bord postérieur l'arceau précédent.

Pieds plus ou moins allongés, plus ou moins grêles, finement chagrinés, d'un roux-testacé, recouverts d'une assez fine pubescence grisâtre, couchée et médiocrement serrée. Cuisses plus ou moins grêles à leur base, plus ou moins sensiblement et assez brusquement renslées après leur milieu, un peu recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias plus (5°) ou moins (\$\times\$) grêles, finement ciliés de poils semi-couchés sur leurs tranches, surtout sur la supérieure, plus ou moins élargis vers leur extrémité; avec les éperons petits et égaux. Tarses plus ou moins grêles, plus ou moins développés: à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement plus courts: le dernier grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Ongles petits, très-grêles, subarqués.

Patris. Cette espèce, particulière à la Lombardie, se rencontre rarement dans les provinces méridionales de la France. Nous l'avons prise aux environs d'Hyères, en hiver, dans le tronc carié d'un olivier. Elle a été

<sup>(1)</sup> Il arrive assez souvent que les segments ventraux, les derniers surtout, offrent de chaque côté à leur base, une faible impression plus ou moins ensouie sous le bord postérieur du segment précédent : et cela dans plusieurs espèces, mais d'une manière plus consuse que dans celle-ci.

trouvée, en novembre, sur les ajoncs, dans les montagnes des environs de Collioure, par M. Charles Brisout de Barneville, à qui la faune française doit tant de découvertes intéressantes.

Obs. Pour la couleur et le port, elle ressemble au Ptinus ornatus. Mais elle est un peu plus allongée, un peu plus grande; le prothorax manque de ligne longitudinale blanche, et les taches latérales sont postérieures au lieu d'être antérieures; ces taches et les bandes des élytres sont simplement pubescentes au lieu d'être écailleuses. Les élytres des  $\mathcal P$  sont plus fortement et plus profondément ponctuées-striées, avec les intervalles à soies plus longues et plus redressées, etc.

Mais si par les taches du prothorax cette espèce se rapproche du Ptinus ornatus, elle nous paraît s'en éloigner un peu quant aux autres caractères et conduire au Ptinus fur qui se trouve dans la deuxième subdivision. En effet, comme chez ce dernier et comme aussi chez les Ptinus latro, brunneus, testaceus, etc., le prothorax dy o' du Ptinus lepidus offre en arrière sur son milieu une légère carène ou ligne élevée, et en même temps le premier arceau ventral montre son bord postérieur plus régulièrement arqué.

La variété a mérite une mention spéciale. C'est un exemplaire of qui a le dessus du corps d'un roux-ferrugineux, avec les élytres plus claires, recouvertes d'une pubescence blanchâtre plus apparente, et de quelques mouchetures plus condensées indiquant les bandes transversales. Nous l'avions jadis communiqué sous le nom de Ptinus debilicornis, inédit, à M. Boieldieu, qui l'a regardé comme une variété du Ptinus germanus; mais après l'avoir bien examiné, nous avons cru devoir le rapporter au of du Ptinus lepidus.

#### DEUXIÈME SUBDIVISION. - PTINUS VRAIS (suite).

CARACTÈRES. Premier arceau ventral un peu plus court dans son milieu que le suivant, faiblement et régulièrement arqué à son bord postérieur. Le quatrième très-court, moins long ou pas plus long que la moitié du précédent. Lame médiane du prosternum étroite, linéaire : celle du mésosternum large, en forme de triangle mousse au sommet.

Les insectes de cette deuxième subdivision peuvent se ranger dans l'ordre suivant :

- D Deuxième article des antennes sensiblement moins long que le troisième dans les deux sexes. Elytres testacées, brunes ou ferrugineuses, avec deux fascies blanches écailleuses.
  - e Épaules coupées carrément et assez saillantes dans les deux sexes.

    Prothorax à pubescence concolore. Eperons des tibias postérieurs des 3º grêles et égaux. Taille petite.

    SPITZYI.
- ee Épaules effacées et rejetées en arrière dès les angles postérieurs du prothorax chez les Q. Prothorax avec deux fascicules allongés, bien apparents, convergeant en arrière et composés de poils blanchâtres. Éperons des tibias postérieurs inégaux chez les S. Taille moyenne.
- DD Deuxième article des antennes à peine moins long que le troisième sur sa tranche externe, chez les Q seulement (1). Prothorax sans fascicules de poils plus pâles. Epaules effacées chez les Q.
  - ſ Intervalles des rangées striales, chez les ♀, avec des séries régulières, semblables, de soies courtes et semi-couchées.
    - g Elytres brunâtres, assez fortement ponctuées-striées, avec deux larges fascies blanchâtres. Taille petite.
  - gg Elytres d'un roux ferrugineux, finement ponctuées-striées, concolores ou sans fascies blanchâtres. Taille assez grande. LATRO.
  - ff Intervalles des rangées striales, chez les Q, avec des séries de soies assez longues et semi-couchées, un peu plus longues sur les intervalles alternes.
    - h Elytres médiocrement ponctuées-striées, avec une fascie subhumérale grisatre, chez les Q. Taille moyenne. BRUNNEUS.
    - hh Élytres assez fortement ponctuées-striées, concolores dans les deux sexes. Taille petite.
  - fs Intervalles des rangées striales, chez les Q, avec des séries de longues soies redressées, beaucoup plus longues sur les intervalles alternes. Taille petite.
    - i Dessus du corps noir ou brunâtre.
      - j Élytres fortement ponctuées-striées, avec deux larges fascies blanches. Dessous du corps fortement ponctué. PERPLEXUS.
    - jj Élytres assez fortement ponctuées-striées avec une seule fascie subhumérale blanchâtre et obsolète. Dessous du corps assez finement ponctué.

      PILOSUS.
    - ii Dessus du corps d'un brun roussâtre ou testacé. Étytres assez fortement ponctuées-striées, avec deux fascies obsolètes de poils blanchâtres.

      SUBPILOSUS.

9

<sup>(1)</sup> Les  $Q^n$ , généralement beaucoup plus rares que les Q surtout chez les espèces suivantes, différent très-peu entre eux : ce qui nous a obligés, à notre grand regret, d'emprunter souvent nos caractères au seul sexe féminin.

# 17. Ptimus Spitzyi, VILLA.

Suballongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire ( $\mathfrak P$ ), d'un roux-testacé ou brunâtre assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé. Front flave, obsolètement canaliculé sur son milieu. Antennes à deuxième article sensiblement moins long que le troisième. Prothorax subsillonné sur sa ligne médiane, avec quatre fascicules dentiformes plus ou moins distincts. Ecusson blanchâtre. Elytres oblongues ( $\sigma$ ) ou ovalaires( $\mathfrak P$ ), assez fortement ponctuées-striées, sérialement et plus ( $\mathfrak P$ ) ou moins ( $\sigma$ ) longuement sétosellées; parées de deux bandes transversales écailleuses et blanches, dont la postérieure interrompue. Epaules saillantes dans les deux sexes. Pieds assez allongés. Eperons des tibias postérieurs égaux.

Ptinus spitzyi. Villa, Alt. Suppl. Col., 1838, p. 62; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 647, 42, pl. 18, fig. 23.

Variété a. Bandes des étytres plus ou moins obsolètes ou presque nulles.

Long. 0,0017 à 0,0023 (3/4 l. à 1 l.); — larg. 0,0011 (1/2 l.).

o'. Corps suballongé, d'un roux-testacé. Yeux très-gros et saillants. Tête, compris ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax. Antennes presque aussi longues que le corps, à deuxième article beaucoup moins long que le troisième : celui-ci et le suivant un peu rétrécis vers leur base : les troisième à cinquième suballongés : les sixième à dixième allongés, subcylindriques : le dernier en massue très-allongée et subcylindrique. Prothorax à peine plus long que large, beaucoup plus étroit que les élytres; indistinctement sillonné sur sa ligne médiane; à éminences latérales obsolètes; graduellement et médiocrement étranglé derrière celles-ci. Élytres oblongues ou suballongées, trois fois et demie aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés jusqu'au moins les deux tiers de leur longueur, rétrécies en arrière et assez largement arrondies au sommet ; peu convexes sur le dos ou subdéprimées sur la suture ; assez fortement ponctuées-striées, avec les points peu profonds et assez serrés; et les intervalles subconvexes, plus étroits que les points, parés chacun d'une série régulière de soies pâles, médiocrement longues et semi-couchées. Épaules très-saillantes, largement arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression oblongue assez prononcée. Métasternum grand. Insertions des pieds postérieurs assez écartées l'une de l'autre. Pieds assez grêles. Tibias assez étroits à leur base, graduellement et faiblement élargis vers leur extrémité. Tarses, les postérieurs surtout, à premier article allongé, à peine plus long que les deux suivants réunis.

Q Corps ovalaire, d'un brun-rougeatre ou ferrugineux, quelquefois assez foncé. Yeux assez gros et médiocrement saillants. Têtes, compris ceux-ci, aussi large ou à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes beaucoup moins longues que le corps, atteignant à peine les deux tiers de la longueur de celui-ci ; à deuxième article évidemment un peu moins long que le troisième : celui-ci et les suivants, plus ou moins oblongs, obconiques : le dernier allongé, subelliptique. Prothorax subtransverse, sensiblement plus étroit que les élytres; assez distinctement sillonné sur sa ligne médiane; à éminences latérales trèssaillantes mais arrondies; brusquement et fortement étranglé derrière celles-ci. Elytres ovalaires, à peine trois fois aussi longues que le prothorax, assez sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet; assez convexes sur le dos; assez fortement ponctuées-striées, avec les points assez profonds, mais moins serrés que chez les o'; et les intervalles au moins aussi larges que les points, plans, parés chacun d'une série régulière de longues soies pâles et redressées, encore plus longues sur les intervalles impairs ou alternes. Epaules assez saillantes, étroitement arrondies en dehors, sans impression sensible intérieurement. Métasternum assez court. Insertions des pieds postérieurs très-écartées l'une de l'autre. Pieds médiocrement grêles. Tibias graduellement et assez sensiblement élargis vers leur extrémité. Tarses à premier article oblong, à peine aussi long que les deux suivants réunis, un peu plus allongé dans les postérieurs.

o ♀. Corps assez brillant, d'un roux-testacé ou d'un brun-ferrugineux.

Tête verticale ou infléchie, ruguleuse; peu brillante, brune ou d'un roux-testacé; voilée par une épaisse pubescence flave et couchée; avec la région de l'épistome dénudée mais légèrement ciliée. Front large, subdéprimé, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane au-dessus de la tranche interantennaire. Labre obscur, densement cilié en avant. Mandibules brunâtres ou roussâtres, ruguleuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes subfiliformes, finement chagrinées, garnies d'une légère pubescence cendrée, couchée et assez serrée, et en outre distinctement ciliées en dehors et en dedans, mais plus obsolètement dans les deux ou trois derniers articles : le premier plus ou moins soyeux, sensiblement épaissi en massue ovale-suboblongue : le deuxième sensiblement plus court que le troisième : celui-ci et les suivants plus ou moins allongés : le dernier sensiblement plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres ; fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le quart postérieur et indiqué par un sillon assez profond; plus (2) ou moins (7) dilaté en arrière, sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est à peine ou obtusément rebordé en forme de bourrelet assez étroit ; légèrement arrondi à sa base, avec celle-ci assez distinctement mais étroitement rebordée et le rebord comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; rugueusement et fortement granulé, avec les grains souvent un peu aplatis et subombiliqués; d'un brun-roussâtre ou testacé, peu brillant; plus ou moins élevé sur le dos; plus (♂) ou moins (♀) obsolètement sillonné sur sa ligne médiane; revêlu d'une pubescence blonde ou semi-dorée, médiocrement longue, peu serrée, plus ou moins redressée sur le dos, obliquement couchée sur la partie déprimée; offrant sur son disque quatre éminences, disposées sur une ligne transversale, obtuses, surmontées d'un fascicule de poils plus redressés : les deux latérales plus ( ? ) ou moins ( or ) prononcées, à fascicules angulaires aussi élevés que ceux des éminences intermédiaires: celles-ci obsolètes, à fascicules obtus et à poils moins redressés, presque confondues ensemble ou seulement séparées l'une de l'autre par un sillon très-obsolète, presque idéal ou indiqué uniquement par la divergence des poils.

Écusson subogival, voilé par un dense duvet blanchâtre.

Elytres d'un roux-testacé ou d'un brun-roussâtre assez brillant; plus ou moins arrondies au sommet avec l'angle apical à peine émoussé; parées chacune de deux bandes transversales, écailleuses et blanches : la première subhumérale, un peu oblique, ne touchant pas aux côtés et s'arrêtant assez loin de la suture : la deuxième située vers le tiers postérieur, oblique, ne touchant ni aux côtés ni à la suture, interrompue dans son milieu et réduite à deux taches; assez fortement ponctuées-striées, avec les points carrés, longitudinalement traversés dans leur milieu chacun par une

soie pâle, tout à fait couchée et plus ou moins distincte; avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, la suturale plus enfoncée surtout postérieurement où elle se lie par son sommet à l'extérieure. Intervalles lisses : le marginal trèsfinement chagriné et plus ou moins relevé en arrière. Épaules plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\Omega$ ) saillantes.

Dessous du corps finement et éparsement ponctué, d'un brun plus ou moins roussâtre, voilé par une épaisse pubescence grisâtre ou couchée (1).

Hanches antérieures et intermédiaires assez rapprochées, les postérieures plus ou moins distantes.

Ventre peu convexe, à premier arceau assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, un peu moins long dans son milieu que le deuxième, régulièrement arqué à son bord postérieur: les troisième et quatrième sensiblement sinués ou recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical : le troisième à peine moins grand que le précédent : le quatrième très-court : le dernier grand, semi-lunaire.

Pieds assez allongés, plus ou moins grêles, obsolètement chagrinés, d'un roux-testacé; recouverts d'une pubescence flave, couchée et médiocrement serrée. Cuisses plus (3°) ou moins (3°) étroites à leur base, sensiblement renslées après leur milieu, un peu recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias un peu plus longs que les cuisses, obsolètement ciliés en dehors, graduellement et faiblement élargis vers leur extrémité, droits ou presque droits, à éperons petits et égaux. Tarses assez développés, un peu moins longs que les cuisses, sublinéaires, à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement plus courts: le deuxième plus ou moins oblong et obconique: le troisième triangulaire: le quatrième assez court, pas plus épais que les précédents, triangulaire ou obcordiforme: le dernier grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Ongles petits, arqués.

Patrie. Cette espèce se rencontre assez rarement en Illyrie, en Lom-

<sup>(1)</sup> N'ayant eu sous les yeux que des individus collés, nous n'avons pas pu examiner les parties inférieures du corps; mais sans doute, ainsi que dans les espèces voisines. le métasternum est ici plus ou moins canaliculé en arriere sur sa ligne médiane, chez les o...

bardie, en Espagne, et même dans les Pyrénées-Orientales, où M. Charles Brisout de Barneville l'a capturée aux environs du Vernet (1). Il se prend sur les cistes. M. Henri Tournier nous en a communiqué un exemplaire venant des environs de Genève.

Ons. Quelquefois les bandes des élytres sont plus ou moins effacées ou même presque nulles, surtout chez les &, chez lesquels elles sont souvent réduites à de petites taches blanches isolées.

## 18. Ptimus fur. Linné.

Allongé ( $\mathscr{C}$ ) ou ovalaire-oblong ( $\mathfrak{P}$ ), d'un brun noir assez brillant, souvent roussâtre ou ferrugineux, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds d'un roux plus ou moins testacé. Front d'un blanc flave, finement canaliculé sur son milieu. Antennes à deuxième article moins long que le troisième. Prothorax oblong, légèrement sillonné sur sa ligne médiane, avec deux dents latérales fasciculées bien distinctes, et deux intermédiaires oblongues, en forme de linéoles pâles, densement tomenteuses et convergeant en arrière. Écusson blanchâtre. Élytres allongées ( $\mathscr{C}$ ) ou ovalaire-oblongues ( $\mathfrak{P}$ ), assez fortement ponctuées-striées, brièvement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales écailleuses et blanches, la postérieure interrompue. Épaules effacées chez les  $\mathfrak{P}$ . Pieds allongés. Eperons des tibias postérieurs inégaux chez les  $\mathscr{C}$ .

Ptinus fur. Linné, Syst. Nat., t. II, p. 566, 5; — Fabricius, Syst. El., t. I, 325, 6; — Olivier, Ent., t. II, no 17, 6, 3, pl. 1, fig. 1; — Illiger, Käf. Preufs., t. I, p. 345, 3; — Paykull, Faun. Suec., t. I, 313, 3; — Schoenher, Syn. Ins., t. II, 107, 5; — Gyllenhal, Ins. Suec., t. I, p. 307, 5; — Sturm, Deut. Faun., t. XII, p. 48, 3, pl. 249; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2e édit., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 641, 38.

- o' Cerambyx fur. Linné, Faun. Suec., nº 651.
- o' Ptinus germanus. Fabricius, Syst. El., t. I, 324, 2.

<sup>(1)</sup> Près de cette espèce viendrait le *Ptinus phlomidis* (Kiesenwetter) de Boieldieu (Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 497, 23, pl. 17. fig. 14 et 15), espèce de Grèce, également à épaules assez saillantes dans les deux sexes, mais dont le prothorax est moins dilaté sur les côtés dans la Q; dont les élytres, chez ce même sexe, sont un peu plus oblongues, un peu plus convexes, beaucoup moins fortement ponctuées-striées avec les intervalles moins longuement sétosellés.

Variété a. Corps d'un roux-testacé, Élytres à bandes transversales obsolètes ou nulles.

- ♂. Long. 0<sup>m</sup>,0023 à 0<sup>m</sup>,0045 (1 à 2 l.); larg. 0<sup>m</sup>,0008 à 0<sup>m</sup>,0017 (1/3 à 3/4 l.)

  ♀. Long. 0<sup>m</sup>,0022 à 0<sup>m</sup>,0039 (1 à 1 l. 3/4); larg. 0<sup>m</sup>,0012 à 0<sup>m</sup>,0022 (1/2 à 1 l.)
- c. Corps allongé. Yeux très-gros et plus ou moins saillants. Tête, compris ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax. Antennes un peu plus longues que le corps, grêles, filiformes; à premier article légèrement épaissi en massue suballongée, subarquée, subtronquée au bout : le troisième allongé, subcylindrique, deux fois aussi long que le deuxième : les quatrième à dixième très-allongés, cylindriques : le dernier encore plus allongé, linéaire. Prothorax assez faiblement élevé au-devant de l'étranglement, avec celui-ci situé vers le tiers postérieur, à sillon médian légèrement relevé en arrière en forme de carène lisse, assez prolongée. Elytres brunes, ferrugineuses ou d'un roux-testacé; allongées, quatre fois aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés jusqu'aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes de leur longueur, et puis assez largement arrondies au sommet; peu convexes ou subdéprimées le long de la suture; très-fortement et densement ponctuées-striées, avec les points assez profonds, en carré subtransverse, très-serrés, et les intervalles subconvexes, un peu plus étroits ou à peine aussi larges que les points, paraissant subcrénelés vus de côté, ornés chacun d'une série régulière de courtes soies pâles et presque tout à fait couchées. Epaules assez saillantes, largement arrondics, débordant un peu les angles postérieurs du prothorax, limitées intérieurement par une impression sensible. Métasternum grand, trois fois aussi long que le premier arceau ventral dans son milieu, assez convexe, mais déprimé sur le milieu de la région postérieure de son disque, fortement canaliculé dans la deuxième moitié de sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle mousse ou étroitement arrondi au sommet. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs subégal à celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds très-allongés, grêles. Cuisses très-grêles à leur base sur au moins la moitié de leur longueur, puis brusquement et assez fortement renslées dans leur dernière moitié. Tibias grèles, très-faiblement et graduellement élargis vers leur extrémité : les antérieurs droits, les intermédiaires légèrement, les postérieurs sensiblement

recourbés en dedans après le milieu de leur face interne, vus de dessus leur tranche supérieure, et, en même temps, parfois plus ou moins distinctement recourbés en arrière sur celle-ci : les postérieurs à éperons inégaux : l'externe droit, grêle : l'interne un peu plus long et surtout plus robuste, parfois mais à peine arqué. Tarses allongés, assez grêles, à premier article très-allongé, aussi long que les trois suivants réunis ; les antérieurs et intermédiaires à deuxième article suballongé, presque aussi long que les deux suivants réunis : le troisième oblong, obconique; les postérieurs à deuxième article allongé, un peu plus long que les deux suivants réunis : le troisième oblong, obconique.

Q. Corps ovalaire-oblong. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes beaucoup moins longues que le corps, atteignant à peine les trois quarts de la longueur de celui-ci; moins grêles que chez les o, subfiliformes ou un peu plus épaisses à leur base; à premier article sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue : le troisième oblong, obconique, seulement à peine d'une moitié plus long que le précédent : les quatrième à dixième plus ou moins suballongés, obconico-cylindriques : le dernier allongé, subcylindrico-fusiforme. Prothorax assez fortement élevé au-devant de l'étranglement, avec celui-ci situé environ vers le quart postérieur : à sillon médian assez marqué mais non relevé en carene postérieurement. Élytres noirâtres ou d'un brun ferrugineux plus ou moins roussâtre; ovalaire-oblongues, environ trois fois aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur leurs côtés, assez fortement rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet ; subconvexes sur le dos : fortement ponctuées-striées, avec les points profonds, subcarrés ou subarrondis et médiocrement serrés; et les intervalles légèrement subconvexes, un peu plus larges ou au moins aussi larges que les points, parés chacun d'une série régulière de courtes soies d'un blond brillant, subarquées et semi-couchées en arrière. Épaules effacées ou fortement rejetées en arrière dès les angles postérieurs du prothorax, sans impression sensible intérieurement. Métasternum assez court, seulement une fois et demie aussi long dans son milieu que le premier arceau ventral, subdéprimé, marqué à l'extrémité de sa ligne médiane d'une légère entaille ou d'un très-court sillon canaliculé. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme de lame transversale largement et obtusément tronquée en avant. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs beaucoup plus

grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Pieds allongés, moins grêles que chez le 6°. Cuisses assez étroites à leur base : les antérieures graduellement renslées vers leur extrémité dès leur base : les intermédiaires et postérieures assez brusquement renslées, les premières dans leurs deux derniers tiers, les secondes dans leur dernière moitié. Tibias assez forts, graduellement et sensiblement élargis vers leur extrémité : les antérieurs et intermédiaires droits : les postérieurs, vus de dessus leur tranche supérieure, sensiblement recourbés en dedans, à éperons égaux, droits, grêles et semblables. Tarses médiocrement allongés, moins grêles que chez le 6°; les antérieurs et intermédiaires à premier article suballongé, au moins aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième assez court, subtriangulaire ; les postérieurs à premier article très-allongé, presque auss long que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé, obconique : le troisième oblong, obconique.

o ♀. Corps d'un noir brun assez brillant, souvent ferrugineux, roussatre ou même testacé.

Tête verticale ou infléchie, rugueusement chagrinée, mate, brune ou d'un brun-ferrugineux; presque entièrement voilée par une épaisse pubescence blonde; avec la région de l'épistome dénudée et seulement éparsement ciliée de soies blondes et brillantes. Front large, subdéprimé, finement canaliculé sur sa ligne médiane. Labre plus ou moins obscur, chagriné, densement cilié à son bord antérieur de poils blonds et brillants. Mandibules brunâtres ou ferrugineuses, ruguleuses et distinctement ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, d'un roux-testacé plus ou moins clair; densement pubescentes, avec la pubescence d'un gris flave, variée sur les premiers articles de quelques soies couchées et plus brillantes, obsolète sur les derniers où elle est réduite à un très-court duvet cendré; ciliées en outre en dedans, surtout vers le sommet de chaque article, de quelques poils un peu plus longs, un peu plus redressés et plus ou moins fasciculés dans les premiers articles; le premier plus ou moins soyeux, plus ou moins épaissi; le deuxième oblong, sensiblement ou beaucoup moins long que le suivant, subarrondi à sa tranche interne : les troisième à dixième plus (o') ou moins (?) allongés : le dernier sensiblement plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, un peu plus long que large; forte-

ment étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement indiqué par un sillon profond; paraissant, vu de dessus, plus ou moins obtusément et arcuément dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est un peu relevé et assez largement rebordé en forme de bourrelet peu saillant; très-légèrement arrondi à sa base, avec celle-ci distinctement et assez fortement rebordée (1) et le rebord épaissi et comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; rugueusement et assez fortement granulé, avec la partie déprimée de la base plus finement et plus éparsement surtout chez les o'; brun, ferrugineux ou roussâtre, peu brillant; revêtu d'une pubescence d'un flave assez brillant, médiocrement longue, assez serrée et transversalement couchée sur le bourrelet antérieur, moins serrée et couchée en travers sur la partie déprimée de la base où elle forme comme des séries transversales irrégulières, peu serrée et renversée en arrière sur le reste du disque; offrant sur le dos quatre éminences plus ou moins prononcées et disposées sur une ligne transversale : les latérales angulaires, surmontées d'un fascicule dentiforme aigu, formé de poils redressés et convergents, et séparées des intermédiaires par un léger sillon : celles-ci à peine plus élevées, à point culminant situé un peu plus en avant, plus obtuses, surmontées chacune d'un fascicule de poils frisés, serrés, renversés en arrière, pâles et condensés, lesquels fascicules se prolongent postérieurement de manière à former comme deux linéoles allongées, blanchâtres, bien apparentes, convergeant en arrière, étendues jusqu'à l'étranglement et enclosant ainsi la partie postérieure d'un sillon médian assez large, assez prononcé, souvent étendu depuis le bourrelet antérieur jusqu'à la partie déprimée, sur le milieu de laquelle les poils couchés en travers s'entr'ouvrent souvent en affectant, surtout chez le o, une direction longitudinale comme pour continuer ledit sillon.

Écusson subogival, voilé par un épais duvet blanchatre.

Élytres d'un brun assez brillant et souvent plus ou moins roussâtre; plus ou moins arrondies au sommet avec l'angle apical émoussé ou subarrondi; parées chacune de deux bandes transversales blanchâtres, assez larges et composées de poils blancs, condensés, subécailleux et déprimés: la première subhumérale, irrégulière, ne touchant pas aux côtés, rétrécie en dedans et

<sup>(1)</sup> Comme ici l'étranglement est indiqué par un fort sillon, l'arête postérieure de celui-ci simule assez bien un second rebord épais, ou bourrelet, situé au-devant du rebord de la base, plus apparent chez les o.

n'atteignant pas la suture: la deuxième située avant l'extrémité, un peu oblique, ne touchant ni aux côtés ni à la suture, plus ou moins interrompue, semblant parfois formée de trois ou quatre linéoles ou taches rapprochées, et souvent accompagnée d'une petite tache subapicale, obsolète ou peu condensée, avec l'intervalle qui sépare celle-ci des bandes postérieures parsemé de quelques petites écailles blanches; plus ou moins fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, traversées chacune dans leur milieu par une chaînette de soies pâles, couchées en long et plus ou moins distinctes, et la rangée suturale divergeant un peu et plus marquée postérieurement où elle se lie à l'externe. Intervalles lisses, subconvexes, sérialement et brièvement sétosellés: le marginal finement chagriné, un peu élargi et à peine relevé en arrière, finement cilié vers son sommet.

Dessous du corps très-finement et très-obsolètement chagriné et en outre assez fortement mais peu densement ponctué, avec les points assez profonds et plus ou moins oblongs: d'un brun plus ou moins roussâtre et peu brillant; revêtu d'une dense pubescence flave et couchée, avec les points enfoncés subdénudés et formant comme de petites taches ponctiformes, plus obscures.

Hanches antérieures assez rapprochées, les intermédiaires un peu plus écartées, les postérieures plus ou moins largement distantes l'une de l'autre.

Ventre subconvexe, à premier arceau assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, un peu moins long dans son milieu que le deuxième, assez régulièrement arqué à son bord postérieur: le deuxième grand, régulièrement arqué postérieurement: les troisième et quatrième sinués ou sensiblement recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical: le troisième à peine moins grand que le précédent: le quatrième très-court, moins long dans son milieu que la moitié du précédent: le dernier grand, subdéprimé ainsi que la région médiane du précédent, parfois transversalement subimpressionné, plus obsolètement ponctué que les autres et à peine pubescent, subarrondi au sommet.

Pieds plus ou moins allongés, plus ou moins grêles, très-obsolètement chagrinés, d'un roux-testacé plus ou moins clair; recouverts d'un assez dense pubescence flave et couchée. Cuisses plus ou moins brusquement renslées après leur milieu, sensiblement recourbées en dessous avant leur sommet, plus ou moins distinctement ciliées sur leur tranche inférieure. Tibias obsolètement ciliés en dehors, plus ou moins légèrement élargis vers leur extrémité. Tarses plus ou moins développés, à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement plus courts: le

quatrième court ou assez court, pas plus épais que le précédent, triangulaire ou subcordiforme : le dernier grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Ongles assez saillants, grêles, arqués.

PATRIE. Cette espèce est commune dans toute la France, dans nos habitations, nos greniers, nos celliers.

Obs. Elle varie beaucoup pour la taille et surtout pour la couleur. Celle-ci passe insensiblement du noir-brun au roux-ferrugineux et jusqu'au testacé assez clair. Chez cette dernière variété les bandes blanchâtres deviennent plus ou moins obsolètes, au point de disparaître complétement, et alors, elle ne diffère du *Ptinus testaceus*, décrit plus loin, le 6, que par les intervalles des rangées striales plus convexes et par les éperons des tibias postérieurs inégaux; la 9, par ses élytres moins courtement ovalaires, plus profondément ponctuées-striées, à intervalles moins plans et plus brièvement sétosellés.

De plus elle est sensiblement et généralement plus grande que le *Ptinus* testaceus, et son prothorax offre toujours deux linéoles de poils plus pâles et plus condensés, plus ou moins apparentes.

La larve du Ptinus fur a été décrite et figurée par de Géer (Mém., t. IV, mém. 5, p. 234, pl. 9, fig. 1—3).

## 19. Ptinus bicinetus, Sturm.

Ovalaire-oblong, d'un brun de poix ou d'un brun-ferrugineux assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé. Front pâle, finement canaliculé. Antennes à deuxième article presque aussi long que le troisième (?). Prothorax subglobuleux, obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre éminences fasciculées obsolètes. Écusson blanc. Elytres ovalaires, assez profondément ponctuées-striées, brièvement, assez densement et sérialement sétosellées, parées de deux bandes transversales écailleuses blanchâtres. Pieds assez allongés. Tarses peu développés (?). Éperons des tibias égaux.

Ptinus bicinctus. STURM, Deuts. Faun., t. XII, p. 36, 5, pl. 281, C; — REDTENBACHER, Faun. Aust., 2e éd., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 639, 36.

Long. 0<sup>m</sup>,0027 (11.1/4); — larg. 0<sup>m</sup>,0014 (2/31.).

- O. Nous est inconnu. Mais, d'après la description de M. Boieldieu, il ressemblerait à celui des espèces voisines, c'est-à-dire qu'il aurait les élytres allongées et subparallèles.
- Q. Corps ovalaire-oblong, d'un brun de poix ou d'un roux-ferrugineux assez brillant.

Tête infléchie, à peine aussi large, compris les yeux, que la partie antérieure du prothorax; ruguleuse, brune ou ferrugineuse; voilée par une épaisse pubescence flave et couchée; avec la région de l'épistome subdénudée, mais distinctement ciliée. Front large, subdéprimé, finement et parfois obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane au-dessus de la tranche interantennaire. Labre très-finement chagriné, obscur, densement et brièvement cilié en avant. Mandibules d'un rouge obscur, mates et ciliées à leur base; d'un noir de poix, glabres et lisses à leur extrémité. Palpes testacés ou d'un roux-testacé.

Yeux médiocres, peu saillants, subarrondis, noirs.

Antennes subfiliformes, atteignant environ les deux tiers de la longueur du corps; très-finement chagrinées, d'un roux-testacé; revêtues d'une dense pubescence pâle ou cendrée, couchée, et en outre distinctement ciliées ou fasciculées en dehors et en dedans, mais plus obsolètement dans les deux derniers articles, avec les premiers variés de soies plus brillantes : le premier assez densement soyeux, sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue : le deuxième obconique, aussi long ou à peine moins long sur sa tranche externe que le troisième : celui-ci et le suivant oblongs, obconiques : les cinquième à dixième un peu plus oblongs, obconiques, subégaux : le dernier suballongé, elliptique.

Prothorax plus étroit que les élytres, à peine ou pas plus long que large; subglobuleux dans sa partie antérieure; assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement marqué par un sillon assez profond, situé tout près de celle-là vers le dernier huitième de la longueur; paraissant, vu de dessus, angulairement, mais plus ou moins obtusément dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; très-largement et obtusément arrondi à son bord antérieur qui est légèrement rebordé en forme d'étroit bourrelet; faiblement arqué ou arrondi à sa base, avec celle-ci distinctement et finement rebordée et le rebord comme doublé sur

les côtés dans la partie réfléchie; rugueusement et assez fortement granulé; d'un rouge brun ou ferrugineux peu brillant; revêtu d'une pubescence blonde et brillante, concolore, assez serrée et couchée en travers sur le bourrelet antérieur, un peu moins serrée et renversée en arrière sur le reste du disque, transversalement et obliquement couchée sur la partie déprimée; offrant sur le dos quatre éminences obsolètes, fasciculées et disposées sur une ligne transversale : les latérales à fascicules subangulaires, à poils redressés et convergents, à peine aussi élevés que ceux des intermédiaires : celles-ci à fascicules plus obtus, à poils moins redressés, séparées entre elles par un sillon très-obsolète et subdénudé, prolongé parfois du bourrelet antérieur jusqu'à l'étranglement postérieur.

Ecusson subconvexe, subsemi-circulaire, voilé par un épais duvet blanchâtre.

Elytres ovalaires, à peine trois fois aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet avec l'angle apical à peine émoussé; convexes sur le dos; d'un brun de poix ou d'un brun-ferrugineux assez brillant; parées chacune de deux bandes transversales fortement raccourcies en dedans, ne touchant pas aux côtés, blanchâtres et formées d'écailles déprimées : la première subhumérale, assez large, irrégulière ou lunulée : la deuxième située avant l'extrémité, oblique, un peu plus étroite, souvent plus ou moins effacée; offrant chacune dix rangées striales de points enfoncés et le commencement d'une onzième vers l'écusson, avec les points médiocres, mais assez profonds, carrés ou en carré oblong, longitudinalement traversés dans leur milieu par une petite soie pâle tout à fait couchée. Intervalles lisses, plans, assez larges, ornés chacun d'une série très-régulière de soies courtes, blondes, assez serrées, subarquées et semi-couchées en arrière : le marginal un peu plus large, obsolètement chagriné et à peine relevé postérieurement. Épaules effacées, sans impression sensible intérieurement.

Dessous du corps finement et éparsement pointillé, d'un roux-ferrugineux, entièrement voilé par une dense pubescence couchée et d'un blond clair. Métasternum subdéprimé, assez court, un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, offrant à l'extrémité de sa ligne médiane un très-léger canal, court et très-fin.

Hanches antérieures assez rapprochées, les intermédiaires un peu plus écartées, les postérieures très-distantes l'une de l'autre.

Ventre subconvexe, à premier arceau assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci

en forme de lame transversale largement et obtusément tronquée en avant, moins long dans son milieu que le suivant, faiblement et régulièrement arqué en arrière: le deuxième grand, assez régulièrement arqué à son bord postérieur: les troisième et quatrième assez sensiblement sinués ou recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical: le troisième à peine moins grand que le deuxième: le quatrième très-court, moins long que la moitié du précédent: le dernier grand, semi-lunaire.

Pieds assez allongés, médiocrement grêles, finement chagrinés, d'un roux-testacé; revêtus d'une dense pubescence couchée et d'un blond brillant. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs beaucoup plus large que celui compris entre celles-ci et les côtés. Cuisses peu rétrécies vers leur base, graduellement et médiocrement renslées vers leur extrémité, assez sensiblement recourbées en dessous avant leur sommet. Tibias graduellement et assez sensiblement élargis vers leur extrémité, un peu plus longs que les cuisses, presque droits : les postérieurs, vus de dessus, un peu recourbés en dedans après leur milieu, et aussi un peu en arrière, à éperons petits et égaux. Tarses sensiblement plus courts que les tibias, assez étroits; les antérieurs et intermédiaires à premier article oblong, obconique, à peine aussi long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième subtriangulaires, graduellement plus courts ; les postérieurs à premier article allongé, presque aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième suboblong, obconique : le quatrième court, subtriangulaire : le dernier de tous les tarses grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Les ongles petits, grêles, arqués.

PATRIE. Cette espèce est assez rare en France. On la trouve aux environs de Paris et de Lyon, et M. Ch. Brisout nous en a communiqué un exemplaire venant des Landes. Elle habite sous les lichens et sous les écorces des chênes.

Obs. Elle ressemble pour la forme aux petits individus du *Ptinus fur*. Mais elle a le deuxième article des antennes un peu moins court; le prothorax à pubescence concolore et sans linéoles pâles apparentes; les élytres moins grossièrement ponctuées-striées et à intervalles moins étroits et moins convexes; les cuisses moins brusquement et moins sensiblement renslées. Le prothorax est aussi un peu plus court et plus globuleux, et la forme des élytres est un peu moins oblongue avec les épaules un peu moins effacées, etc.

Elle diffère de la Q du Ptinus pusillus par une taille un peu plus forte, par ses élytres plus fortement ponctuées-striées et à couleur ordinairement plus foncée, par ses pieds et surtout ses tibias plus robustes, avec les éperons de ceux-ci plus petits et tous égaux.

#### 20. Ptinus latro. FABRICIUS.

Allongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire-suballongé ( $\varphi$ ), d'un roux plus ou moins brunâtre et assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux testacé. Front flave. Antennes à deuxième article presque aussi long que le suivant chez les  $\varphi$ . Prothorax oblong, à peine sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre éminences obtuses, fasciculées. Écusson pâle. Élytres allongées ( $\sigma$ ) ou ovalaire-suballongées ( $\varphi$ ), assez légèrement ponctuées-striées, brièvement et sérialement mais peu densement sétosellées, concolores ou sans trace aucune de bandes transversales. Pieds très-allongés, grêles. Cuisses très-étroites à leur base, brusquemeut renflées, après leur milieu. Éperons des tibias tous égaux dans les deux sexes.

Ptinus latro. Fabricius, Syst. Eleut., t. I, 326, 9 (5"); — OLIVIER, Ent., t. II, nº 17, p. 7, 4, pl. 1, fig. 3 (9); — Dufschmidt, Faun. Austr., t. III, p. 64; — Sturm, Deuts. Faun., t. XII, p. 68, 9, pl. 254; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2° édit., p. 556; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 652, 47. Ptinus clavipes. Panzer, Faun. Germ., 99, 4 (5"). Ptinus fur. Var. b, Gyllenhal, Ins. Suec., t. I, p. 308.

Variété a. Corps d'un roux testacé assez clair.

ct assez saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu plus large que le prothorax. Antennes un peu plus longues que le corps, grêles, filiformes, à premier article légèrement épaissi en massue suballongée, arquée : le deuxième beaucoup moins long que le suivant : celui-ci assez allongé : les quatrième à dixième très-allongés, subcylindriques, le dernier encore plus allongé, subcylindrique. Prothorax offrant en arrière sur sa ligne médiane une saillie longitudinale ou carène plus ou moins lisse, prolongée depuis le milieu de la partie dorsale jusque vers l'étranglement postérieur. Elytres allongées, quatre fois aussi longues que le prothorax, subparallèles sur au moins les deux tiers de leur longueur après lesquels elles se rétrécissent subrectilinéairement, et puis largement arrondies au sommet avec l'angle apical presque droit, subémoussé; peu convexes ou même parfois subdéprimées vers la base; avec des rangées striales de points médiocres, plus ou moins profonds, subcarrés, assez serrés. Intervalles étroits, à peine plus larges que les points, et paraissant plus ou moins subconvexes surtout antérieurement, parés chacun d'une série de soies pâles, courtes, arquées et presque couchées. Épaules assez saillantes, largement arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression sensible. Métasternum grand, au moins deux fois aussi long dans son milieu que le premier arceau ventral, assez convexe, subdéprimé en arrière sur son milieu, finement canaliculé sur la dernière moitié de sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle assez large et subarrondi au sommet. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs pas plus ou à peine plus grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Tarses postérieurs à premier article aussi long que les trois suivants réunis.

Q Corps ovalaire, suballongé, d'un roux ferrugineux plus ou moins foncé. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu moins large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, atteignant à peine les trois quarts de la longueur de celui-ci, assez grêles, subfiliformes ou un peu plus épaisses vers la base; à premier article sensiblement épaissi en massue ovaleoblongue: le deuxième aussi long ou à peine moins long sur sa tranche externe que le suivant : les troisième à dixième suballongés, évidemment rétrécis vers leur base : le dernier allongé, fusiforme. Prothorax seulement à peine sillonné sur sa ligne médiane mais sans carène en arrière. Elytres en ovale assez allongé, sensiblement arrondies sur leurs côtés, trois fois et demie aussi longues que le prothorax, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet avec l'angle apical droit, non ou à peine émoussé; assez convexes sur le dos; avec des rangées striales de points enfoncés, assez petits, peu profonds, subarrondis, moins serrés que chez le o. Intervalles très-larges, quatre ou cinq fois aussi larges que les points,

10

tout à fait plans, parés chacun d'une série régulière de soies blondes, courtes, arquées, assez raides, un peu plus redressées que chez le & ou semi-couchées. Epaules effacées. Métasternum assez court, un peu plus long que le premier arceau ventral dans son milieu, peu convexe, très-finement et brièvement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en un angle très-large, obtusément tronqué ou très-largement arrondi au sommet. Intervalles compris entre les insertions des pieds postérieurs beaucoup plus grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Tarses postérieurs à premier article à peine plus long que les deux suivants réunis.

7 ? Corps d'un roux-ferrugineux assez brillant et plus ou moins foncé. Tête verticale ou infléchie, ruguleuse, d'un roux-ferrugineux peu brillant; voilée par une épaisse pubescence blonde, déprimée, subécailleuse; avec la région de l'épistome dénudée ou légèrement ciliée.

Front large, subdéprimé, très-obsolètement canaliculé ou simplement subimpressionné au-dessus de la tranche inter-antennaire. Labre finement rugueux, plus ou moins obscur, densement cilié en avant de soies blondes et brillantes. Mandibules rugueuses, ciliées et plus ou moins ferrugineuses à leur base; lisses, glabres et d'un noir brillant vers leur pointe.

Palpes d'un roux-testacé assez clair.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, d'un roux-testacé plus ou moins clair; densement et finement pubescentes, avec la pubescence flave, couchée, plus ou moins soyeuse ou subécailleuse sur les premiers articles; en outre, plus ou moins ciliées ou fasciculées surtout en dessous et vers le sommet de chaque article, à peine ou obsolètement dans les derniers; le premier soyeux ou subécailleux: le deuxième oblong, obconique: les suivants plus ( $\sigma'$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) allongés, avec les troisième et quatrième cependant un peu moins que les autres: le dernier beaucoup plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, oblong ou un peu plus long que large; sensiblement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base avec l'étranglement situé environ vers le dernier quart; paraissant, vu de dessus, arcuément et obtusément plus ou moins dilaté sur les côtés; assez largement arrondi à son bord antérieur qui est un peu relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex et légèrement rebordé avec le rebord en forme de bourrelet étroit; faiblement arrondi à sa base avec celle-ci étroi-

tement rebordée et le rebord comme doublé en avant, surtout chez les of, par un épais bourrelet peu saillant; rugueusement granulé avec les grains assez forts mais plus ou moins aplatis à leur sommet; d'un roux plus ou moins foncé et peu brillant; revêtu d'une pubescence soyeuse, blonde, plus ou moins raide, transversalement couchée sur les rebords antérieur et postérieur, couchée en divers sens sur le disque et plus ou moins obliquement sur la partie déprimée; offrant sur le dos quatre éminences obsolètes, trèsobtuses, sur lesquelles les soies se redressent et convergent en fascicules dentiformes: les deux latéraux à peine aussi élevés mais plus aigus que les intermédiaires dont ils sont séparés par un sillon court, très-obsolète ou pratiqué dans la pubescence: ceux-ci un peu plus obtus, situés un peu plus en avant, séparés l'un de l'autre par un sillon assez large, subdénudé, très-obsolète ou seulement indiqué par la divergence des soies.

Écusson subogival, voilé par un épais duvet d'un blanc flave.

Élytres d'un roux assez brillant et plus ou moins foncé; plus ou moins arrondies au sommet; concolores; assez légèrement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, traversées chacune dans leur milieu par une chaînette de soies pâles et couchées en long; avec la rangée suturale un peu plus enfoncée surtout en arrière. Intervalles lisses: le marginal très-finement chagriné, plus large et à peine relevé postérieurement.

Dessous du corps éparsement ponctué, avec les points un peu oblongs et assez enfoncés; d'un roux assez brillant et plus ou moins clair; revêtu d'une pubescence pâle, couchée et médiocrement serrée.

Hanches antérieures assez rapprochées, les intermédiaires un peu moins, les postérieures plus ou moins largement distantes.

Ventre subdéprimé sur sa région médiane; à premier arceau assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, un peu moins long dans son milieu que le deuxième, à bord postérieur faiblement et régulièrement arqué; le deuxième assez grand, assez régulièrement arqué postérieurement: les troisième et quatrième sensiblement sinués ou recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical; le troisième aussi long dans son milieu que le précédent: les deux derniers plus ou moins déprimés: le quatrième très-court: le dernier assez grand, semilunaire, plus obsolètement ponctué et moins pubescent que les autres.

Pieds très-allongés, grèles, très-obsolètement chagrinés, d'un roux-testacé plus ou moins clair; revêtus d'une assez dense pubescence pâle et couchée. Cuisses très-grêles à leur base où elles sont beaucoup plus étroites que les trochanters, brusquement et sensiblement rensiées vers leur extrémité, les antérieures dès leur premier tiers, les intermédiaires dès leur milieu, les postérieures après leur milieu; distinctement ciliées vers la base de leur tranche inférieure, à peine recourbées en dessous avant le sommet de celle-ci. Tibias grêles, un peu moins longs que les cuisses, graduellement ou même assez subitement élargis après leur milieu, finement et assez longuement ciliés sur leur tranche inférieure, plus éparsement, plus brièvement et plus grossièrement (1) sur leur tranche supérieure; à éperons assez longs mais égaux : tibias intermédiaires à peine, les postérieurs sensiblement recourbés en arrière après leur milieu, et ceux-ci en même temps paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu cambrés en dedans.

Tarses grêles, un peu moins longs que les tibias, plus ou moins ciliés, avec les deuxième à quatrième articles obconiques et graduellement plus courts; les antérieurs à premier article suballongé ou allongé, aussi long que les deux suivants réunis: le deuxième oblong, le troisième suboblong, le quatrième à peine plus long que large; les postérieurs à premier article très-allongé, aussi long que les deux (\$\phi\$) ou trois (\$\sigma^\*\$) suivants réunis: le deuxième allongé, le troisième suballongé, le quatrième oblong; le dernier de tous les tarses étroit, grêle, aussi long que les deux précédents réunis, un peu voûté en dessus vers sa base, à peine élargi vers son extrémité où il est à peine aussi épais que le précédent. Ongles longs, très-grêles, à peine arqués.

Patrie. Cette espèce se rencontre dans nos greniers, dans toute la France; les environs de Paris et de Lyon, l'Alsace, la Provence, etc.

Obs. Elle a le port du *Ptinus fur* dont elle se distingue par son prothorax et ses élytres concolores; par celles-ci plus oblongues et plus finement ponctuées chez les Q, et à intervalles plus larges et non convexes; par ses tibias postérieurs à éperons égaux dans les deux sexes. Elle est surtout remarquable par ses pieds grêles et presque semblables dans l'un et l'autre sexe.

Quelquesois la couleur passe du brun ferrugineux au roux-testacé. Nous avons vu un exemplaire Q dont les points des élytres sont un peu plus forts, et qui semble conduire à l'espèce suivante.

Le o est beaucoup plus rare que la 2, et en diffère encore par ses antennes et ses tarses moins fortement ciliés et par les soies dont le corps est recouvert, plus sines et moins raides.

(1) Ces cils, plus épars et plus grossiers, sont aussi arqués et assez couchés.

Les or sont non-seulement plus étroits mais encore moins grands que les Q. Chez celles-ci les points des rangées striales sont souvent masqués par les soies qui les longent.

## 21. Ptimus brunneus. Duftschudt.

Suballongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire ( $\mathfrak{P}$ ), d'un brun-ferrugineux assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé. Front d'un blanc flave. Antennes à deuxième article presque aussi long que le troisième dans les  $\mathfrak{P}$ . Prothorax pas plus long que large, à peine sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre éminences obtuses mais fortement fasciculées de soies frisées. Écusson blanc. Élytres suballongées ( $\sigma$ ) ou ovalaires ( $\mathfrak{P}$ ), médiocrement ponctuées-striées, assez longuement ( $\mathfrak{P}$ ) et sérialement sétosellées, parées chacune d'une bande subhumérale blanchâtre, souvent obsolète. Pieds allongés, gréles. Cuisses étroites à leur base, assez brusquement renslées, après leur milieu. Éperons des tibias égaux.

Ptinus brunneus. Dufschmidt, Faun. Austr., 65, 9; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2e édit., p. 556; — Boreldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 649, 44, pl. 18, fig. 24.

l'ariété a. Élytres sans bande subhumérale blanchatre.

$$\bigcirc$$
 Long. 0<sup>m</sup>,0023 (1 l.); — larg. 0<sup>m</sup>,0011 (1/2 l.). — ♀ . Long. 0<sup>m</sup>,0034 (1 l/2 l.); — larg. 0<sup>m</sup>,0021 (1 l.)

ci, un peu plus ou à peine plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes aussi longues que le corps, filiformes; à premier article légèrement épaissi en massue suballongée: le deuxième beaucoup moins long que le suivant: celui-ci suballongée: les quatrième à dixième allongés, subcylindriques: le dernier encore plus allongé, cylindrico-fusiforme. Prothorax offrant en arrière sur sa ligne médiane une carène lisse mais courte et réduite à une dent obtuse, située au-devant de l'étranglement postérieur. Elytres suballongées, environ trois fois aussi longues que le prothorax, subparallèles sur les deux tiers de leur longueur, rétrécies en arrière suivant une ligne presque rectiligne et puis largement arrondies au sommet, avec l'angle apical émoussé ou subarrondi; peu convexes sur le dos; à bande subhumérale nuile ou obsolète; avec des rangées striales de points peu

profonds, médiocres et assez serrés. Intervalles non ou à peine plus larges que les points, subconvexes à un certain jour, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, courtes, arquées et presque couchées. Épaules peu saillantes, assez étroitement arrondies en dehors, sans impression sensible intérieurement. Métasternum grand, au moins deux fois aussi long dans son milieu que le premier arceau ventral, très-finement canaliculé en arrière sur la seconde moitié de sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle assez large et subarrondi au sommet. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs aussi large ou à peine plus large que celui compris entre celles-ci ct les côtés. Cuisses très-grêles à leur base, brusquement renslées vers leur extrémité. Tibias grèles, faiblement et graduellement élargis après leur milieu. Tarses étroits, sublinéaires, un peu moins longs que les tibias ; les antérieurs et intermédiaires à premier article plus ou moins allongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième suballongé ou allongé : le troisième oblong, obconique; les postérieurs à premier article trèsallongé, à peine moins long que les trois suivants réunis : le deuxième allongé: le troisième oblong, obconique.

· ? . Corps ovalaire. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, atteignant les trois quarts de la longueur de celui-ci; assez grêles, subfiliformes ou un peu plus épaisses vers leur base; à premier article sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue : le deuxième aussi long ou à peine moins long sur sa tranche externe que le suivant : celui-ci et les suivants obconiques : les troisième à cinquième oblongs, les autres suballongés : le dernier allongé, subelliptique. Prothorax seulement à peine sillonné sur sa ligne médiane mais sans carène postérieurement. Elytres ovalaires, deux fois et demie aussi longues que le prothorax, plus ou moins arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet avec l'angle apical droit et à peine émoussé; assez convexes sur le dos; parées chacune d'une bande subhumérale blanchâtre, formée de poils couchés et condensés; avec des rangées striales de points enfoncés, assez forts, un peu moins serrés mais un peu plus profonds que chez les &. Intervalles beaucoup plus larges que les points, parés chacun d'une série régulière de soies pâles, assez longues, arquées, un peu redressées avec celles des intervalles alternes un peu plus longues. Épaules effacées, Métasternum assez court,

un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, non ou très-brièvement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle trèslarge, obtusément tronqué ou très-largement arrondi en avant. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs presque deux fois aussi grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Cuisses assez grêles à leur base, assez brusquement renflées vers leur extrémité. Tibias médiocrement grêles : les antérieurs et intermédiaires sensiblement et graduellement élargis vers leur sommet dès leur base, les postérieurs seulement après leur milieu. Tarses subcomprimés, paraissant, vus de dessus, assez étroits mais un peu subatténués vers leur extrémité, beaucoup moins longs que les tibias; les antérieurs et intermédiaires à premier article suballongé, à peine plus long que les deux suivants réunis : le denxième oblong : le troisième suboblong, obconique; les postérieurs à premier article allongé, un peu moins long que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé : le troisième oblong, obconique.

6 ♀. Corps d'un roux-ferrugineux assez brillant et plus ou moins foncé.

Tête infléchie, ruguleuse, brune ou d'un roux-ferrugineux peu brillant; voilée par une épaisse pubescence déprimée et d'un blanc flave; avec la région de l'épistome dénudée et légèrement ciliée. Front large, subdéprimé, très-obsolètement et souvent indistinctement canaliculé sur sa ligne médiane au-dessus de la tranche interantennaire. Labre rugueux, plus ou moins obscur, densement cilié en avant de poils blonds et brillants. Mandibules obscurément ferrugineuses, ruguleuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux-testacé assez clair.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, d'un roux-testacé plus ou moins clair; densement et finement pubescentes, avec la pubescence flave, couchée, plus ou moins soyeuse ou subécailleuse sur les premiers articles; en outre, plus ou moins ciliées ou fasciculées, surtout en dessous et vers le sommet de chaque article, à peine ou obsolètement dans les derniers; le premier soyeux ou subécailleux, subtronqué au sommet : le deuxième oblong, obconique : les suivants plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak Q$ ) allongés, le troisième et même le quatrième cependant moins longs que les autres : le dernier beaucoup plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, pas plus (2) ou à peine (3) plus long que large; plus ou moins fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier quart et marqué par un sillon assez prononcé; paraissant, vu de dessus, plus ou moins obtusément dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est sensiblement rebordé en forme de bourrelet assez étroit; faiblement arrondi à sa base, avec celle-ci étroitement rebordée et le rebord comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; assez fortement et rugueusement granulé; d'un roux-ferrugineux plus ou moins foncé et peu brillant; hérissé d'une pubescence d'un blond pâle, couchée en travers sur une seule rangée le long du rebord postérieur où cette rangée forme comme un angle obtus au-devant de l'écusson, couchée en divers sens sur la partie déprimée, assez longue, frisée et plus ou moins redressée sur le disque, formant sur le bourrelet antérieur comme une frange verticale de soies transversalement arquées et entre-croisées; offrant sur le dos quatre légères éminences sur lesquelles les poils frisés convergent et se redressent davantage, de manière à former des fascicules dentiformes bien marqués: les deux latéraux un peu moins élevés, subangulaires, séparés des intermédiaires par un sillon court, subdénudé, trèsobsolète ou seulement pratiqué dans la pubescence: ceux-ci plus obtus, situés un peu plus en avant, séparés l'un de l'autre par un sillon médian assez large, subdénudé, plus ou moins prolongé, mais bien accusé par l'effet de la divergence des poils.

Ecusson subsemicirculaire, subconvexe, voilé par un épais duvet blanchâtre.

Elytres plus ou moins arrondies au sommet, d'un brun-ferrugineux plus ou moins roussâtre et brillant, concolores ( $\sigma$ ) ou parées d'une bande subhumérale blanchâtre ( $\mathfrak P$ ) non écailleuse mais composée de poils couchés et plus ou moins condensés, parfois assez large et fortement raccourcie en dedans, souvent plus ou moins obsolète ou même entièrement effacée; médiocrement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, à points carrés, traversées chacune dans leur milieu par une chaînette plus ou moins distincte de fines soies pâles et couchées en long. Intervalles plans et lisses: le marginal très-finement chagriné, un peu plus large et à peine relevé postérieurement, finement cilié vers son extrémité.

Dessous du corps éparsement et finement ponctué, d'un roux assez brillant; revêtu d'une pubescence pâle, assez longue, couchée et médiocre-

ment serrée. Métasternum peu convexe, plus ou moins déprimé sur son milieu.

Hanches antérieures rapprochées, les intermédiaires un peu moins, les postérieures plus ou moins largement distantes.

Ventre subconvexe à sa base, plus ou moins déprimé sur les deux derniers arceaux; le premier assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, un peu moins long dans son milieu que le deuxième, à bord postérieur régulièrement arqué: le deuxième grand, assez régulièrement arqué postérieurement, quoique presque subrectitigne sur le milieu et légèrement coudé près des côtés de son bord apical: les troisième et quatrième sensiblement sinués ou assez brusquement recourbés en arrière vers les côtés de leur bord postérieur: le troisième aussi long dans son milieu que le précédent: le quatrième très-court: le dernier assez grand, semi-lunaire, parfois plus ou moins impressionné sur son milieu.

Pieds allongés, grêles, obsolètement chagrinés, d'un roux plus ou moins testacé; revêtus d'une assez dense pubescence d'un flave cendré et couchée. Cuisses plus ou moins grêles à leur base où elles sont un peu plus étroites que les trochanters, plus ou moins brusquement et sensiblement renslées vers leur extrémité dès seur premier tiers, plus ou moins ciliées en dessous où elles sont à peine recourbées avant leur sommet. Tibias plus ou moins grèles, un peu plus longs que les cuisses, finement ciliés sur leur tranche inférieure, ciliés sur leur supérieure de soies plus grossières, arquées, couchées et peu serrées : les antérieurs droits, les intermédiaires à peine, les postérieurs sensiblement recourbés en arrière après leur milieu, et ceux-ci, vus de dessus leur tranche supérieure, paraissant en même temps un peu cambrés en dedans; tous les éperons petits et égaux. Tarses assez grêles, plus ou moins ciliés, à premier article plus ou moins allongé; les deuxième à quatrième graduellement plus courts: le quatrième court ou assez court, subtriangulaire : le dernier grêle, aussi long que les deux précédents réunis, à peine élargi vers son extrémité où il est un peu moins épais que le précédent, un peu voûté en dessus vers sa base. Ongles assez longs, très-grêles, à peine arqués.

PATRIE. Cette espèce se trouve assez souvent dans les greniers. Elle est assez répandue dans toute la France: les environs de Paris et de Lyon, les Landes, le Languedoc, la Provence, etc.

OBS. Elle est bien voisine du Ptinus latro. Les & sont un peu moins

allongés que ceux de cette dernière espèce, et ils ont les épaules un peu moins saillantes et sans impression bien sensible intérieurement. Le prothorax est aussi un peu moins oblong et à carène médiane plus obtuse et moins prolongée. En tous cas, ils se distinguent difficilement des of du Ptinus latro.

Les 2 ont les élytres plus courtement ovalaires et un peu plus fortement ponctuées-striées que les 2 du *Ptinus latro*. En outre, le prothorax est un peu plus court, à pubescence plus longue, plus redressée et frisée, avec les fascicules beaucoup plus prononcés ainsi que la frange redressée du bord antérieur (1). Les soies des intervalles des rangées striales des élytres sont aussi plus longues et moins couchées, et celles-ci sont souvent parées d'une bande subhumérale blanchâtre. Les tarses sont proportionnellement plus courts, moins grêles et à articles moins allongés, et surtout, les cuisses sont beaucoup plus épaisses à leur base, et quoique plus fortement rensiées, elles le sont bien moins brusquement.

Elle varie pour la couleur qui passe d'un brun-roux au roux-testacé.

Le & se distingue encore de la P par son prothorax un peu moins large, à fascicules moins saillants; par ses antennes et ses tarses moins distinctement ciliés.

#### 22. Ptinus testaceus. OLIVIER.

Suballongé (5°) ou ovalaire (2), d'un roux-testacé assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds un peu plus clairs. Front flave, finement canaliculé. Antennes à deuxième article presque aussi long que le troisième chez les \( \begin{align\*} \). Prothorax pas plus long que large, à peine sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre éminences obtuses mais assez fortement fasciculées de soies arquées. Écusson blanchâtre. Élytres suballongées (5°) ou ovalaires (\( \beta \)), concolores, assez fortement ponctuées-striées, assez longuement (\( \beta \)) et sérialement sétosellées. Pieds allongés, grêles. Cuisses étroites à leur base, brusquement renslées après leur milieu. Éperons des tibias tous égaux.

Ptinus testaceus. Olivier. Ent., t. II, nº 17, p. 9, 8, pl. 2, fig. 9 (3");—Redtenba-

(1) Cette frange ici est plus accentuée que dans toutes les espèces voisines.

CHER, Faun. Austr., 2º édit., p. 557; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t, IV, p. 654, 48.

Ptinus hirtellus. Sturm, Deuts, Faun., t. XII, p. 80, pl. 258, a A (Q).

Variété a. Corps d'un roux assez foncé.

$$o^m$$
. Long.  $o^m$ ,0023 (1 l.); — larg.  $o^m$ ,0011 (1/2 l.). — ♀. Long.  $o^m$ ,0022 (1 l.); — larg.  $o^m$ ,0014 (2/3 l.).

Corps suballongé ou même allongé. Yeux grands, assez saillants. Tête, compris ceux-ci, un peu plus large que la partie antérieure du prothorax. Antennes aussi longues que le corps, grêles, filiformes, à deuxième article sensiblement moins long que le troisième : celui-ci allongé : les quatrième à dixième très-allongés, subcylindriques : le dernier encore plus allongé, cylindrique. Prothorax offrant sur sa ligne médiane une carène lisse, assez courte, obsolète, située au-devant de l'étranglement postérieur. Élytres suballongées ou allongées, au moins trois fois aussi longues que le prothorax, subparallèles sur leurs côtés sur au moins les deux tiers de leur longueur; paraissant parfois un peu ou à peine plus larges vers leur dernier tiers après lequel elles se rétrécissent un peu, et puis assez largement arrondies au sommet, avec l'angle apical sensiblement arrondi, de manière que les étuis paraissent individuellement arrondis à leur sommet et que, pris ensemble, ils forment un angle rentrant sensible en arrière à la suture; peu convexes sur le dos; avec des rangées striales de points assez gros, assez serrés et peu profonds. Intervalles non ou à peine plus larges que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, assez courtes, arquées et semi-couchées. Epaules peu saillantes, assez étroitement arrondies en dehors, sans impression sensible en dedans. Métasternum grand, subconvexe, aussi long dans son milieu que deux fois le premier arceau ventral, très-finement ou obsolètement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs à peine aussi grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle large et étroitement arrondi au sommet : les quatrième et cinquième plus ou moins déprimés, celui-ci largement impressionné vers le milieu de sa base. Cuisses très-grêles à leur base, brusquement renslées dans leur dernière moitié. Tibias grèles, faiblement et graduellement élargis après leur milieu. Tarses étroits, sublinéaires, un peu moins longs que les tibias; les antérieurs à

premier article suballongé, à peine aussi long que les deux suivants réunis le deuxième oblong, obconique : le troisième à peine oblong, triangulaire; les intermédiaires à premier article allongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième suballongé : le troisième oblong ; les postérieurs à premier article très-allongé, aussi long que les trois suivants réunis : le deuxième allongé : le troisième oblong ou suballongé.

Q. Corps ovalaire. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceuxci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, atteignant environ les trois quarts de la longueur de celui-ci, assez grêles, subfiliformes; à deuxième article aussi long ou à peine moins long sur sa tranche externe que le troisième: celui-ci et les suivants plus ou moins oblongs ou suballongés, obconiques, les troisième et quatrième cependant un peu plus courts : le dernier allongé, subelliptique, paraissant, vu d'un certain côté, un peu plus épais que le précédent. Prothorax seulement à peine sillonné sur sa ligne médiane, mais sans carène postérieurement. Elytres ovalaires, environ deux fois et demie aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et à peine émoussé; convexes sur le dos; avec des rangées striales de points enfoncés assez gros, un peu plus profonds mais moins serrés que chez les 🗸. Intervalles beaucoup plus larges que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, assez longues, arquées, un peu redressées, avec celles des intervalles impairs ou alternes un pru plus longues. Epaules effacées. Métasternum assez court, subdéprimé, un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, non visiblement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs environ deux fois aussi grand que celui compris entre cellesci et les côtés. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle très-large, obtusément tronqué ou très-largement arrondi au sommet: les quatrième et cinquième à peine subdéprimés sur leur milieu. Cuisses assez grêles à leur base, les antérieures et intermédiaires assez brusquement renslées à leur extrémité dès leur premier tiers, les postérieures plus brusquement des leur milieu. Tibias antérieurs et intermédiaires assez grêles, graduellement et légèrement élargis vers leur extrémité à partir de leur base ou environ: les postérieurs plus grêles, assez subitement élargis dans leur dernier tiers. Tarses assez étroits, sublinéaires, sensiblement moins longs que les tibias ; les antérieurs à premier article oblong, à peine

aussi long que les deux suivants réunis : les deuxième et troisième à peine oblongs, subtriangulaires ; les intermédiaires à premier article suballongé, aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième suboblong : le troisième à peine plus long que large : les postérieurs à premier article allongé, à peine ou un peu plus long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong : le troisième suboblong.

### ( ? o ) Corps d'un roux-testacé assez brillant, parfois plus foncé.

Tête verticale ou infléchie, ruguleuse, d'un roux-testacé peu brillant; revêtue d'une dense pubescence couchée, flave, assez serrée mais laissant parfois apparaître un peu la couleur foncière; avec la région de l'épistome subdénudée et finement ciliée. Front large; subdéprimé, très-finement canaliculé sur son milieu. Labre chagriné, plus ou moins obscur, densement cilié en avant de poils pâles. Mandibules ruguleuses, ciliées et plus ou moins ferrugineuses à leur base; lisses, glabres et d'un noir de poix brillant à leur extrémité. Palpes testacés. Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, d'un roux-testacé assez clair; densement et finement pubescentes, avec la pubescence flave et couchée, plus ou moins soyeuse et brillante sur les premiers articles; en outre, plus ou moins ciliées ou fasciculées, surtout en dessous et vers le sommet de chaque article; plus obsolètement dans les quatre ou cinq derniers; le premier soyeux, sensiblement épaissi en massue oblongue et subarquée : le deuxième oblong, obconique mais subarrondi sur sa tranche interne : les suivants plus  $(\sigma)$  ou moins  $(\varphi)$  allongés, avec le troisième souvent moins long que les autres : le dernier beaucoup plus long que le pénultième, acuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, pas plus ou à peine plus long que large; assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base avec l'étranglement situé environ vers le quart postérieur et indiqué par un sillon assez profond; paraissant, vu de dessus, plus ou moins légèrement et arcuément dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est assez sensiblement rebordé en forme d'étroit bourrelet; faiblement arqué ou arrondi à sa base avec celle-ci étroitement rebordée et le rebord comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie: assez fortement mais subobsolètement granulé; d'un roux-testacé peu brillant; hérissé d'une pubescence d'un blond pâle, couchée sur une seule rangée transversale le long du rebord postérieur où cette rangée forme comme un angle très-obtus au-devant de l'écusson,

couchée en divers sens sur la partie déprimée, assez longue, frisée et plus ou moins redressée sur le disque, formant sur le bourrelet antérieur comme une frange subverticale de soies transversalement arquées et croisées; offrant sur le dos quatre très-légères éminences, disposées sur une ligne transversale et sur lesquelles les poils frisés convergent et se redressent davantage de manière à former des fascicules dentiformes assez marqués: les deux latéraux à peine moins élevés, subangulaires, séparés des intermédiaires par un sillon court, très-obsolète ou pratiqué seulement dans la pubescence : ceux-ci plus obtus, situés un peu plus en avant, séparés entre eux par un sillon médian assez large, subdénudé, plus ou moins prolongé, obsolète mais assez accusé par suite de la divergence des poils.

Écusson semicirculaire ou subogival, voilé par un épais duvet blanchâtre.

Élytres d'un roux-testacé assez brillant, parfois plus foncé; concolores; plus ou moins arrondies au sommet; assez fortement ponctuées-striées, avec les rangés striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, à points carrés, longitudinalement traversées chacune dans leur milieu par une chaînette plus ou moins distincte de soies pâles et tout à fait couchées. Intervalles plans et lisses : le marginal très-finement chagriné, un peu plus large et à peine relevé postérieurement, finement cilié vers son sommet.

Dessous du corps éparsement et obsolètement pointillé, d'un roux-lestacé assez brillant; revêtu d'une fine pubescence blonde; couchée et médiocrement serrée. Métasternum peu convexe.

Hanches antérieures rapprochées, les intermédiaires un peu plus écartées, les postérieures plus ou moins largement distantes.

Ventre subconvexe à sa base, avec les deux premiers arceaux assez régulièrement arqués à leur bord postérieur : le premier assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, à peine moins long dans son milieu que le deuxième : celui-ci assez grand : les troisième et quatrième sensiblement sinués ou assez brusquement recourbés en arrière vers les côtés de leur bord apical : le deuxième presque aussi long dans son milieu que le précédent : le quatrième très-court : le dernier assez grand, semi-lunaire, plus ou moins déprimé ou impressionné, moins pubescent que les autres, très-finement et obsolètement chagriné.

Pieds allongés, grêles, très-obsolètement chagrinés, d'un roux-testacé assez clair; revêtus d'une fine pubescence d'un flave cendré, assez serrée

et couchée. Cuisses plus ou moins grêles à leur base où elles sont un peu plus étroites que les trochanters, plus ou moins brusquement et assez sensiblement renslées vers leur extrémité dès leur premier tiers, les postérieures dès leur milieu seulement ou environ; à peine recourbées en-dessous avant leur sommet; légèrement ciliées vers la base de leur tranche inférieure, plus fortement et comme fasciculées vers l'extrémité de celle-ci. Tibias plus ou moins grêles, un peu plus longs que les cuisses, très-finement ciliés sur leur tranche inférieure, plus grossièrement et comme frangés sur la supérieure : les antérieurs droits ou presque droits, les intermédiaires à peine, les postérieurs sensiblement récourbés en arrière après leur milieu, et ceuxci, vus de dessus leur tranche supérieure, paraissant sensiblement cambrés en dedans; tous les éperons égaux. Tarses assez grêles, plus ou moins ciliés ou fasciculés; à premier article plus ou moins allongé : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le quatrième assez court, triangulaire : le dernier grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire, faiblement arqué vu de côté. Ongles assez petits, grêles, arqués.

PATRIE. Cette espèce se trouve peu communément, dans les greniers, dans presque toute la France : les environs de Paris et de Lyon, le Beau-jolais, la Gascogne, la Provence, etc.

Obs. Elle ressemble beaucoup au *Ptinus brunneus* dont elle diffère par sa taille moindre, par sa couleur généralement moins foncée, par ses élytres ordinairement un peu plus fortement ponctuées-striées et toujours concolores. Les fascicules dentiformes du prothorax sont un peu moins accusés; les antennes des Q sont un peu moins épaisses vers leur base; les points des rangées striales des Q sont un peu moins serrés et un peu plus obsolètes en arrière avec l'angle apical plus rentré et plus arrondi, et les tarses un peu moins développés avec les postérieurs à premier article moins allongé.

La couleur est rarement d'un roux-ferrugineux sombre.

Le or se distingue encore de la Q par son prothorax un peu moins dilaté sur les côtés, par ses antennes et par ses tarses moins fortement ciliés.

Olivier a dû confondre plusieurs espèces, car la figure qu'il donne s'applique aussi bien au Ptinus dubius?

### 23. Ptinus perplexus. M. et R.

Ovalaire-oblong, d'un noir de poix assez brillant, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds d'un roux-ferrugineux. Front blanchûtre, très-finement canaliculé. Antennes à deuxième article aussi long que le troisième. Prothorax oblong, à peine sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre éminences obsolètes mais distinctement fasciculées. Élytres ovalaire-oblongues, fortement ponctuées-striées, longuement et sérialement sétosellées, parées chacune de deux bandes transversales écailleuses blanches. Dessous du corps fortement ponctué. Pieds assez robustes. Cuisses faiblement renslées après leur milieu. Éperons des tibias tous égaux ( $\mathfrak P$ ).

Long 0<sup>m</sup>,0028 (1 l. 1/4); — larg. 0<sup>m</sup>,0014 (2/3 l.)

o. Nous est inconnu.

Q. Corps ovalaire-oblong, d'un noir de poix assez brillant, avec deux bandes transversales blanches sur les élytres.

Tête infléchie, aussi large, les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax; ruguleuse, peu brillante; brune mais entièrement voilée par une épaisse pubescence déprimée, d'un flave blanchâtre; avec la région de l'épistome dénudée et légèrement ciliée. Front large, subdéprimé, trèstinement et obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane. Labre rugueux, obscur, densement cilié en avant de soies courtes et d'un blond brillant. Mandibules obscures, rugueuses et ciliées à leur base; d'un noir brillant, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux assez gros et assez saillants, subarrondis, noirs.

Antennes médiocrement grêles, atteignant environ les trois quarts de la longueur du corps, subfiliformes; finement chagrinées; d'un roux-ferrugineux; revêtues d'un léger duvet grisâtre et couché, plus grossier, soyeux ou subécailleux sur les quatre premiers articles; et en outre, distinctement fasciculées en dessous vers le sommet de chaque article, plus obsolètement vers celui des trois ou quatre derniers: le premier soyeux, sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue et subtronquée au bout: le deuxième à peine moins long ou aussi long sur sa tranche externe que le troisième: les troisième à dixième obconiques: les troisième à sixième oblongs, subégaux, avec le troisième néanmoins paraissant un peu plus long que le

suivant : les septième à dixième un peu plus oblongs ou suballongés : le dernier allongé, beaucoup plus long que le pénultième, cylindrico-subelliptique, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, oblong ou visiblement plus long que large; sensiblement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le cinquième postérieur ; paraissant, vu de dessus, arcuément et obtusément dilaté vers le milieu des côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est à peine rebordé en forme de bourrelet assez étroit et obsolète; subtronqué ou à peine arrondi à sa base, avec celle-ci assez étroitement rebordée et le rebord comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; assez fortement et rugueusement granulé, avec la granulation parfois un peu aplatie et subombiliquée; d'un brun-noir et peu brillant, recouvert d'une pubescence d'un blond pâle, assez longue et subredressée sur le bourrelet antérienr où elle forme comme une frange verticale composée de soies subarquées en travers, plus fine et obliquement couchée sur la partie déprimée où elle converge au-devant de l'écusson, plus ou moins longue et plus ou moins couchée sur le reste du disque ; offrant sur le dos quatre légères éminences obtuses, disposées sur une ligne transversale arquée et sur lesquelles les poils convergent et se redressent de manière à former des fascicules dentiformes assez prononcés : les deux latéraux aussi élevés que les intermédiaires, assez aigus, un peu rejetés en arrière et sur le côté, séparés de ceux-ci par un court sillon obsolète et subdénudé : les intermédiaires situés sensiblement plus en avant, plus obtus, subangulaires, séparés entre eux par un sillon assez large, court, dénudé, très-obsolète ou seulement indiqué par la divergence des poils.

Écusson subogival, subconvexe, légèrement soyeux, d'un gris obscur et ne tranchant pas sensiblement sur le fond des élytres.

Étytres ovalaire-oblongues, deux fois et demie aussi longues que le prothorax; sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et à peine émoussé; assez convexes sur le dos; d'un noir de poix assez brillant; parées chacune de deux bandes transversales blanches, bien distinctes, assez larges, composées d'écailles déprimées et condensées, ne touchant pas aux côtés: la première subhumérale, assez grande, subtriangulaire, s'arrêtant loin de la suture environ vers le milieu de la largeur (de l'étui: la deuxième située avant l'extrémité, un peu moins large, en forme de bande oblique, s'étendant intérieurement jusque près de la suture, formée de linéoles laté-

11.

ralement réunics et qui émettent en arrière des traînées d'écailles éparses jusque près du sommet où se trouve une petite tache blanche, écailleuse et plus ou moins obsolète; offrant sur leur surface dix rangées striales de points enfoncés et le commencement d'une onzième vers l'écusson, avec les points gros, profonds, carrés et assez serrés, longitudinalement traversées dans leur milieu par une chaînette bien distincte de soies pâles et tout à fait couchées. Intervallès plans, un peu plus larges que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, assez longues et redressées, avec celles des intervalles impairs ou alternes beaucoup plus longues : le marginal un peu plus large et finement chagriné, à peine relevé et parfois d'un roux de poix à son extrémité, finement cilié vers son sommet. Épaules effacées.

Dessous du corps fortement ponctué, avec les points ronds, profonds et médiocrement serrés; d'un noir de poix entièrement voilé par une épaisse pubescence blonde, soyeuse, assez longue et couchée. Métasternum court, un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, subdéprimé, subsillonné en arrière sur sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs sensiblement plus grand que celui compris entre celles-ci et les côtés.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement écartées, les postérieures largement distantes l'une de l'autre.

Ventre subconvexe à sa base, subdéprimé sur les deux derniers arceaux: les deux premiers assez régulièrement arqués à leur bord postérieur: le premier assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'angle très-large, subtronqué ou très-largement arrondi en avant; un peu moins long dans son milieu que le deuxième: celui-ci grand: les troisième et quatrième à peine sinués ou très-faiblement recourbés en arrière vers les côtés de leur bord apical: le troisième un peu moins long dans son milieu que le précèdent: le quatrième très-court: le dernier assez grand, semi-lunaire, parfois subimpressionné sur son milieu.

Pieds assez allongés mais assez robustes, densement et rugueusement pointillés: d'un roux-ferrugineux avec les cuisses parfois plus obscures; revêtus d'une dense pubescence blonde, soyeuse, assez grossière et couchée.

Cuisses assez épaisses à leur base où elles sont à peine plus étroites que les trochanters, graduellement et faiblement élargies vers leur extrémité, un peu recourbées en dessous vers leur bout. Tibias un peu plus longs que les cuisses, graduellement et sensiblement élargis de la base à leur som-

met : les antérieurs et intermédiaires droits : les postérieurs, vus de dessus leur tranche supérieure, légèrement recourbés en dedans vers le milieu de leur face interne, et en même temps à peine recourbés en arrière ; éperons égaux, petits mais bien distincts. Tarses sensiblement plus courts que les tibias, légèrement ciliés en dessus, subatténués vers leur extrémité, avec les premier à quatrième articles graduellement plus courts ; les antérieurs et intermédiaires à premier article suballongé, à peine aussi long que les deux suivants réunis : le deuxième obconique, à peine plus long que large : les troisième et quatrième assez courts, subtriangulaires ; les postérieurs à premier article allongé, à peine plus long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième suboblong : le quatrième court, subtriangulaire ou obcordiforme : le dernier de tous les tarses assez grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire ou à peine élargi vers son extrémité, un peu voûté sur le dos. Ongles assez grands, grêles, arqués.

PATRIE. Cette espèce a été trouvée par l'un de nous aux environs d'Hyères (Provence), en janvier, sous les écorces d'olivier.

Oss. Elle ressemble à première vue au *Ptinus bicinctus*, mais elle en diffère par son prothorax un peu plus oblong, par ses élytres plus noires, un peu moins convexes, un peu moins arrondies sur les côtés, plus fortement ponctuées-striées et surtout beaucoup plus longuement sétosellées.

La forte ponctuation du dessous du corps et des rangées striales, une forme un peu plus oblongue ajoutée à une taille un peu plus grande, et la présence de deux bandes transversales sur les élytres, sont des caractères qui la distinguent suffisamment de l'espèce suivante (*Ptinus pilosus*), avec laquelle elle a, quant au reste, beaucoup d'analogie (1).

Ptinus timidus. Ch .Bris. (Ann. Soc. Ent. Fr., 1866, p. 382.)

Elle est bien voisine de notre Ptinus perplexus, mais elle est un peu plus oblongue; les antennes sont plus longues, plus densement ciliées, plus obscures, avec les quatrième à onzième articles plus allongés; les soles du prothorax et des élytres sont moins pâles et tirant plus sur le fauve; les fascicules dentiformes de celui-là sont plus saillants, et les bandes blanches de celles-ci sont formées de poils moins écailleux, c'est-à-dire que les écailles déprimées qui les composent sont plus allongées, avec la bande postérieure largement interrompue et réduite à deux taches subarrondies; l'écusson est plus blanc; enfin les tibias et les tarses paraissent un peu plus allongées et un peu plus

<sup>(1)</sup> Ici se placerait une espèce de Madrid, qui nous a été communiquée par M. Ch. Brisout de Barneville :

# 24. Ptimus pilosus. Muller.

Subovalaire, d'un noir ou d'un brun de poix assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé. Front d'un blond cendré. Antennes à deuxième article aussi long que le troisième. Prothorax pas plus long que large, obsolètement et à peine canaliculé sur sa ligne médiane, avec une légère éminence de chaque côté et quatre légers fascicules dentiformes. Écusson blanc. Élytres ovalaires, assez fortement ponctuées-striées, longuement  $(\mathfrak{P})$  et sérialement sétosellées, parées chacune d'une bande transversale subhumérale blanchâtre, obsolète ou à peine distincte. Dessous du corps assez finement ponctué. Pieds peu grêles. Cuisses médiocrement renslées. Éperons des tibias égaux $(\mathfrak{P})$ .

Ptinus pilosus. Muller, in Germ. Mag., t. IV, 220 (2); —Redtenbacher, Faun. Austr., 2e édit., p. 557; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 648, 43.

Ptinus pallipes. Duftschmidt, Faun. Austr., t. III, p. 66, 11 ( $\sigma$ ); — Sturm. Deuts. Faun., t. XII, p. 73, 11, pl. 356 ( $\sigma$ . Q).

# Long. $0^{m}$ ,0022 (11); — larg. $0^{m}$ ,0014 (2/31.).

o'. Nous ne l'avons pas vu en nature, mais d'après la figure de Sturm et suivant M. Boieldieu, le o' aurait, comme dans les autres espèces, les élytrès-allongées et parallèles, et les antennes et les pieds plus développés que dans les Q.

2. Corps subovalaire, d'un noir ou d'un brun de poix assez brillant. Tête verticale ou infléchie, à peine aussi large, compris les yeux, que la

grêles, avec les tibias postérieurs plus sensiblement cambrés. Les élytres sont aussi un peu moins convexes avec les points de l'extrême base plus impressionnés.

Près du Ptinus perplexus se placerait aussi le Ptinus obesus, Lucas (Expéd. scient. Alg., Ins. col., 221, 551, pl. 20, fig. 10); Boieldieu (Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 638), espèce d'Afrique et de Sicile, dont la pubescence du prothorax est plus longue et plus redressée avec les fascicules dentiformes plus prononcés ainsi que les éminences qu'ils surmontent; dont les élytres des Q, également parées de deux bandes blanches, sont plus convexes, un peu plus courtement ovalaires et moins grossièrement ponctuées-striées; et dont les pieds sont revêtus d'une longue pubescence.

partie antérieure du prothorax; ruguleuse, peu brillante, d'un brun de poix; revêtue d'une pubescence d'un blond cendré, déprimée, assez serrée, mais ne cachant pas complétement la couleur foncière; avec la région de l'épistome subdénudée et légèrement ciliée. Front large, subdéprimé, obsolètement canaliculé sur son milieu. Labre très-finement rugueux, obscur, densement cilié en avant de soies argentées et brillantes. Mandibules obscures, finement ciliées et ruguleuses à leur base; d'un noir de poix, glabres et lisses à leur extrémité. Palpes testacés, avec la pointe du dernier article parfois un peu plus foncée.

Yeux médiocres, assez saillants, subarrondis, noirs.

Antennes médiocrement grêles, atteignant environ les trois quarts de la longueur du corps; subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur base; finement chagrinées; d'un roux-testacé souvent assez clair; revêtues d'une fine pubescence cendrée et couchée, et en outre distinctement ciliées en dessus et surtout en dessous, mais plus obsolètement dans les deux ou trois derniers articles: le premier sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue: le deuxième obconique, à peine moins long ou aussi long sur sa tranche externe que le troisième: les troisième à dixième oblongs, obconiques, avec les septième à dixième un peu plus oblongs ou même suballongés, subégaux: le dernier allongé, beaucoup plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, pas plus ou à peine plus long que large; assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le quart postérieur; paraissant, vu de dessus, obtusément et subangulairement dilaté en arrière sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est légèrement rebordé en forme de bourrelet assez étroit; subtronqué ou à peine arrondi à sa base, avec celle-ci étroitement rebordée et le rebord un peu plus épais et comme doublé sur les côtés dans la partie réfléchie; densement et rugueusement granulé; d'un brun peu brillant; revêtu d'une pubescence d'un fauve doré, peu serrée, couchée en travers sur le rebord antérieur, plus fine et couchée en divers sens sur la partie déprimée, plus ou moins couchée sur le reste du disque; offrant de chaque côté une éminence obtuse, arrondie, assez sensible, située un peu en arrière et surmontée d'un fascicule dentiforme subangulaire et formé de poils plus redressés et convergents, entre lesquels on aperçoit sur le milieu du dos deux antres fascicules à peu près semblables, situés un peu plus en avant sur un plan plus élevé bien qu'ils ne surmontent aucune éminence sensible, et séparés entre eux par un sillon canaliculé obsolète, sudénudé et plus ou moins raccourci.

Écusson subsemi-circulaire, voilé par un épais duvet blanchâtre.

Elytres ovalaires, environ deux fois et demie aussi longues que le prothorax; sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et non émoussé; assez convexes sur le dos; d'un noir ou d'un brun de poix assez brillant; concolores ou parées chacune d'une bande transversale subhumérale, blanchâtre, très-obsolète ou formée de quelques taches ponctiformes de poils écailleux et plus ou moins épars ; offrant sur leur surface dix rangées striales de points enfoncés et le commencement d'une onzième vers l'écusson, avec les points assez gros, profonds, carrés, assez serrés et longitudinalement traversés chacun dans leur milieu par une soie pâle, très-fine et tout à fait couchée. Intervalles plans et lisses, un peu plus larges que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies d'une slave doré, assez longues et redressées, avec celles des intervalles impairs ou alternes beaucoup plus longues: le marginal plus large et très-finement chagriné dans sa partie postérieure, à peine relevé et distinctement cilié vers son extrémité. Épaules effacées.

Dessous du corps assez finement et éparsement ponctué avec les points oblongs; d'un brun plus ou moins ferrugineux; revêtu d'une pubescence d'un blond cendré, couchée, assez fine et assez serrée mais ne voilant pas toujours complétement la couleur foncière. Métasternum court, subdéprimé, un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement écartées, les postérieures largement distantes l'une de l'autre. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs sensiblement plus grand que celui compris entre celles-ci et les côtés.

Ventre subconvexe, avec les deux premiers arceaux assez régulièrement arqués à leur bord postérieur : le premier assez fortement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, avancé entre celles-ci en forme d'angle très-large, subtronqué ou très-largement arrondi en avant ; un peu moins long dans son milieu que le deuxième : celui-ci grand : les troisième et quatrième légèrement sinués ou un peu recourbés en arrière vers les côtés de leur bord apical : le troisième à peine moins long dans son milieu que le précédent : le quatrième très-court : le dernier grand, semi-lunaire, subdéprimé, plus obsolètement ponctué et beaucoup moins pubescent que les autres.

Pieds assez allongés, peu grèles, finement chagrinés, d'un roux-testacé souvent assez clair; revêtus d'une fine pubescence blonde, soveuse, couchée et assez serrée. Cuisses peu rétrécies à leur base où elles sont un peu plus étroites que les trochanters, graduellement et assez sensiblement renflées vers leur extrémité. Tibias un peu plus longs que les cuisses, graduellement et assez sensiblement élargis de la base au sommet : les antérieurs et intermédiaires droits ou presque droits : les postérieurs à peine recourbés en arrière avant le sommet de leur tranche supérieure, mais paraissant, vus de dessus celle-ci, légèrement cambrés en dedans vers le milieu de leur face interne; à éperons petits et égaux. Tarses sensiblement plus courts que les tibias, très-légèrement ciliés en dessus, subatténués vers leur extrémité; à premier article suballongé, presque aussi long ou aussi long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le deuxième oblong, obconique : le troisième pas plus long que large ou suboblong, subtriangulaire : le quatrième plus ou moins court, subcordiforme : le dernier grêle, sublinéaire, aussi long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, faiblement arqués.

Patrie. Cette espèce est rare en France. M. Boieldieu l'indique des environs de Mont-de-Marsan. Elle est plus particulière à l'Autriche et à l'Allemagne.

Ons. Nous avons dit plus haut en quoi elle différait du Ptinus perplexus. On peut ajouter qu'elle a le vertex plus finement et moins densement pubescent, avec les troisième et quatrième arceaux du ventre plus sensiblement sinués sur les côtés de leur bord postérieur, et le dernier beaucoup moins densement pubescent que les autres, tandis qu'ils le sont tous également dans le Ptinus perplexus.

Nous n'avons vu de cette espèce que des exemplaires foncés en couleur. Mais d'après Sturm et M. Boieldieu, il paraît que, comme beaucoup d'autres, elle est parfois plus ou moins ferrugineuse ou roussâtre (1).

<sup>(1)</sup> Près du Ptinus pilosus viendraient se ranger deux autres espèces: 1° Le Ptinus Lucasi. Boicldieu (Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 636, 34), espèce d'Algérie et de Sicile, dont la couleur est d'un roux-ferrugineux. Les genérales de carène sur la ligne médiane du prothorax, et ont leurs élytres longuement sétosellées ainsi que les Q. La pubescence du prothorax est longue et redressée, avec les fascicules dentiformes bien prononcés. Dans les deux sexes, les élytres sont parées de deux bandes transversales de taches ponctiformes blanches et écailleuses, plus ou moins obsolètes:

### 25. Ptinus subpilosus. Sturm.

Allongé (3°) ou ovalaire (Q), d'un roux-testacé plus ou moins foncé et assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds testacés. Front flave ou blanchâtre. Antennes à deuxième article aussi long que le suivant chez les Q. Prothorax suboblong, subsillonné sur sa ligne médiane, avec quatre légères éminences distinctement fasciculées. Écusson blanchâtre. Élytres allongées (G) ou ovalaires (Q); assez fortement ponctuées-striées. longuement (Q) et sérialement sétosellées, parées chacune de deux bandes transversales formées de taches ponctiformes blanches et écailleuses. Pieds plus ou moins grêles. Cuisses assez fortement renflées. Éperons des tibias égaux.

Ptinus subpilosus. STURM, Deuts, Faun., t. XII, p. 82, 15, pl. 258, cc; — REDTENBACHER, Faun. Austr., 2e édit., p. 557; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 657.

O' Variété a. Élytres complétement dépourvues de taches blanchâtres. Q. Variété b. Corps d'un roux-ferrugineux assez foncé.

ci, beaucoup plus large que le prothorax. Front finement et distinctement caniculé sur son milieu au-dessus de la tranche interantennaire, à pubescence flave et médiocrement serrée. Antennes un peu plus longues que le corps, grêles, subfiliformes ou un peu plus épaisses vers leur base; à premier article légèrement épaissi en massue allongée et arquée : le deuxième

2º Le Ptinus intermedius, Boieldieu (Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. VI, p. 646, 41, pl. 18, fig. 22), espèce de Styrie, qui diffère du Ptinus pilosus par son prothorax plus large dans sa partie globuleuse et plus fortement étranglé au-devant de sa base, et par ses élytres plus convexes. Les articles des antennes sont aussi proportionnellement plus courts.

à peine plus long que la moitié du suivant : le troisième allongé : les quatrième à dixième très-allongés, subcylindriques : le dernier encore plus allongé, cylindrique ou linéaire. Prothorax obsolètement granulé surtout sur la partie déprimée, un peu plus long que large, sensiblement relevé en carène lisse vers l'extrémité postérieure du sillon médian. Élytres allongées, environ quatre fois aussi longues que le prothorax, subparallèles sur leurs côtés jusqu'au moins les deux tiers de leur longueur, et puis rétrécies en arrière et légèrement arrondies au sommet ; peu convexes sur le dos ou même subdéprimées à la base derrière l'écusson; avec des rangées striales de gros points enfoncés, carrés, peu profonds mais serrés. Intervalles étroits, moins larges que les points, subconvexes, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, courtes, assez serrées et semi-inclinées en arrière. Épaules assez saillantes, subarrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression sensible. Métasternum très-grand, subconvexe, trois fois aussi long que le premier arceau ventral, fortement sillonné-canaliculé sur la dernière moitié de sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle assez large mais étroitement arrondi en avant. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs à peu près égal à celui compris entre celles-ci et les côtés. Cuisses très-grêles à leur base, brusquement renslées dans leur deuxième moitié. Tibias très-grêles, faiblement élargis vers leur extrémité, les antérieurs seulement après leur milieu. Tarses grêles, linéaires, à peine moins longs que les tibias; à premier article très-allongé, presque aussi long dans les antérieurs et intermédiaires, aussi long dans les postérieurs que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé dans les antérieurs et intermédiaires, allongé dans les postérieurs : le troisième plus ou moins oblong, obconique.

Q. Corps ovalaire ou ovalaire-suboblong. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Front à peine ou indistinctement canaliculé sur sa ligne médiane, à pubescence blanchâtre et très-serrée. Antennes sensiblement moins longues que le corps, atteignant à peine les trois quarts de la longueur de celui-ci, assez épaisses, subfiliformes; à premier article sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue: le deuxième aussi long sur sa tranche externe que le suivant : les troisième à dixième oblongs, obconiques, subégaux avec les derniers cependant un peu plus oblongs que les précédents : le dernier allongé, subelliptique. Prothorax uniformément et

rugueusement granulé sur toute sa surface ; à peine plus long que large ; un peu moins étroit que chez le o, à sillon médian simple et non relevé postérieurement en carène lisse. Elytres ovalaires, presque trois fois aussi longues que le prothorax, sensiblement arrondies sur leurs côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet ; assez convexes sur le dos; avec des rangées striales de points enfoncés, assez gros, subcarrés, assez profonds et médiocrement serrés. Intervalles sensiblement plus larges que les points, presque plans, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, assez longues, redressées et peu serrées, avec celles des intervalles impairs ou alternes beaucoup plus longues et plus redressées. Epaules effacées. Métasternum court, subdéprimé, un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, incisé ou brièvement canaliculé à l'extrémité de sa ligne médiane. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle très-large, subtronqué ou très-largement arrondi en avant. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs, presque deux fois aussi grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Cuisses assez grêles à leur base, graduellement renflées vers leur extrémité. Tibias médiocrement grêles, graduellement et sensiblement élargis de la base à leur sommet. Tarses passablement grèles, sensiblement moins longs que les tibias, à peine subatténués vers leur extrémité : les antérieurs et intermédiaires à premier article oblong ou suballongé, à peine aussi long que les deux suivants réunis, le deuxième suboblong ou oblong, obconique, le troisième assez court, subtriangulaire : les postérieurs à premier article allongé, un peu moins long que les trois suivants réunis, le deuxième suballongé : le troisième oblong, obconique.

of Q. Corps allongé (of) ou ovalaire (Q), testacé ou d'un roux-testacé plus ou moins foncé et assez brillant. Tête infléchie, finement ruguleuse, d'un roux peu brillant, revêtue d'une pubescence couchée, plus ou moins serrée ou blanchâtre; avec la région de l'épistome subdénudée ou légèrement ciliée. Front large, subdéprimé. Labre finement chagriné, d'un roux-testacé parfois plus ou moins obscur, densement et brièvement cilié en avant. Mandibules plus ou moins ferrugineuses, ruguleuses et lègèrement ciliées à leur base; d'un noir de poix brillant; lisses et glabres à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, testacées ; revêtues d'un léger duvet cendré et en outre fortement ciliées ou fasciculées en dessus en en dessous

mais plus obsolètement dans les derniers articles (1); à premier article plus ou moins épaissi : le deuxième oblong, obconique mais plus ou moins arrondi sur sa tranche interne : les suivants plus  $(o^*)$  ou moins  $(\circ)$  allongés, avec le troisième souvent moins que les autres : le dernier beaucoup plus long que le pénultième, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, suboblong; fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement indiqué par un sillon plus ou moins profond et situé environ vers le quart postérieur ; paraissant, vu de dessus, plus ou moins obtusément et arcuément dilaté un peu en arrière sur les côtés |de sa 'partie globuleuse ; largement arrondi à son bord antérieur qui est distinctement rebordé en forme de bourrelet assez étroit; légèrement arrondi à sa base qui est étroitement rebordée, avec le rebord comme doublé en devant, sur tout son développement, d'un bourrelet assez large, plus ou moins prononcé, qui est l'effet du sillon profond de l'étranglement et qui rappelle la partie antérieure de la partie déprimée; plus ou moins fortement granulé; testacé ou d'un roux-testacé plus ou moins ferrugineux et peu brillant; revêtu d'une pubescence blonde et soyeuse assez courte, couchée en travers sur le bourrelet antérieur et sur le rebord postérieur et sur une seule rangée sur ce dernier, couchée en divers sens sur la partie déprimée, plus ou moins redressée sur le reste de la surface; offrant sur le dos quatre légères éminences obtuses, disposées sur une ligne transversale et sur lesquelles les poils se redressent davantage en convergeant de manière à former des fascicules dentiformes assez prononcés : les deux latéraux un peu moins élevés, aigus, séparés des intermédiaires par un très-court sillon obsolète : ceux-ci un peu plus obtus, subangulaires, situés à peine plus en avant, séparés entre eux par un sillon canaliculé, assez étroit, à fond subdénudé, plus ou moins prolongé mais peu profond.

Ecusson subsemi-circulaire, voilé par un épais duvet blanchâtre.

Elytres plus ou moins arrondies au sommet, testacées ou d'un roux-testacé plus ou moins foncé; parées chacune de deux bandes tranversales obsolètes, raccourcies intérieurement, formées de deux ou trois taches ponctiformes de poils blancs, déprimés, écailleux ou subécailleux (2): la première

<sup>(1)</sup> Souvent, principalement chez les o, chaque article des antennes offre en dessous, surtout vers son sommet, quelques rares poils plus longs et plus redressés.

<sup>(2)</sup> Quelquesois, chez les of surtout, les écailles, plus ou moins courtes chez les Q, s'allongent de manière à se transformer en une simple pubescence blanche.

subhumérale, la deuxième située vers la tiers postérieur; plus ou moins fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, longitudinalement traversées dans leur milieu par une chaînette plus ou moins distincte de soies fines, pâles et couchées. *Intervalles* lisses; *le marginal* plus large, trèsfinement chagriné et à peine relevé dans sa partie postérieure, distinctement cilié à son bord apical.

Dessous du corps distinctement mais peu densement ponctué, avec les points assez profonds, plus ou moins circulaires sur la poitrine, plus ou moins allongés sur le ventre; d'un roux-testacé plus ou moins foncé et assez brillant; revêtu d'une pubescence blonde, couchée et assez serrée.

Hanches intérieures et intermédiaires légèrement écartées, les postérieures plus ou moins largement distantes l'une de l'autre.

Ventre plus ou moins convexe à sa base, avec les derniers arceaux plus ou moins déprimés ; les deux premiers assez régulièrement arqués à leur bord postérieur : le premier sensiblement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures; un peu moins long dans son milieu que le deuxième : celui-ci grand : les troisième et quatrième légèrement sinués ou un peu recourbés en arrière vers les côtés de leur bord apical : le troisième un peu moins grand que le précédent : le quatrième très-court : le dernier grand, semi-circulaire, très-finement chagriné, très-obsolètement ponctué et beaucoup moins pubescent que les autres.

Pieds plus ou moins allongés et plus ou moins grêles, finement chagrinés, plus ou moins testacés; revêtus d'une pubescence blonde, couchée et assez serrée. Cuisses plus ou moins grêles à leur base, assez fortement renslées après leur milieu, un peu recourbées en dessous avant leur sommet, plus ou moins ciliées sur leur tranche inférieure. Tibias un peu plus longs que les cuisses, plus ou moins grêles, très-finement ciliés vers l'extrémité de leur tranche inférieure, plus grossièrement et moins densement ciliés sur leur tranche supérieure de soies arquées et un peu couchées: les antérieurs et intermédiaires droits ou presque droits : les postérieurs plus ou moins légèrement cambrés en dedans vers le milieu de leur face interne, vus de dessus leur tranche supérieure; éperons petits et égaux. Tarses plus ou moins développés et plus ou moins grêles ; à premier article plus ou moins allongé : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le quatrième assez court, obcordiforme : le dernier étroit, grêle, aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire vu de dessus, subarqué vu de côté. Ongles assez petits, grêles, arqués.

Patrie. Cette espèce se rencontre assez communément dans toute la France : les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, le mont Pilat, etc. Elle se platt parmi les lichens des vieux arbres et parmi les vieux fagots où souvent elle passe l'hiver.

Obs. Elle ressemble beaucoup au Ptinus testaceus dont elle a le port et la couleur. Mais elle est un peu plus grande. Elle a les élytres un peu plus fortement ponctuées-striées et presque toujours parées de bandes de points blancs écailleux. En outre les intervalles des rangées striales des Q sont beaucoup plus longuement sétosellés.

La couleur testacée, surtout chez les Q, passe souvent au roux-ferrugineux plus ou moins foncé. Quelquefois les élytres, surtout chez les Q, sont sans aucun vestige de taches blanches écailleuses.

#### DEUXIÈME DIVISION.

CARACTÈRES. Prothorax à dents médianes très-élevées en forme de bosses arrondies, séparées entre elles par un sillon très-profond, ordinairement étendu du bord antérieur jusqu'à la partie déprimée de la base; avec des oreillettes sensibles. (Sous-genre Cyphoderes de xōpos, bosse, et 86pn, cou.)

#### S.-G. CYPHODERES. M. et R.

Ce sous-genre renferme seulement deux espèces françaises dont voici les principales différences :

- o Antennes légèrement ciliées, à deuxième article moins long que le troisième dans les deux sexes. Prothorax à fascicules médians petits et rejetés en arrière (o<sup>n</sup> Q), à dents latérales obtuses ou obsolètes. Élytres ovale-oblongues et assez courtement sétosellées chez les Q. Éperons des tibias tous égaux.
- oo Antennes fortement ciliées, à deuxième article à peine moins long que le troisième sur sa tranche externe chez les Q. Prothorax à fascicules médians petits et situés vers le milieu du dos chez le 6, très-grands, arrondis et occupant la majeure partie du disque chez la Q, avec les dents latérales en forme d'oreillettes assez sensibles mais droites (1). Élytres ovalaires et longuement sétosellées chez les Q. Éperons des tibias postérieurs subinégaux chez les 6.

(4) Les insectes du s.-g. Cyphoderes rappellent un peu par la sculpture de leur prothorax ceux du premier groupe Eutophrus; mais ils s'en distinguent par ce segment sans saillies s. biongitudinales sur la partie déprimée de sa base, avec celle-ci ni fovéolée ni longitudinalement ridée. Il y a encore cette différence entre le s.-g. Cyphoderes et le s.-g. Eudophrus, que ches ce dernier

## 26. Ptinus (Cyphoderes) raptor. Sturm.

Très-allongé (5) ou ovalaire-oblong (\$\hat{\cappa}\$), d'un brun de poix ou d'un brun châtain plus ou moins brillant, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds d'un roux-ferrugineux. Front flave, canaliculé sur son milieu. Antennes légèrement ciliées, à deuxième article oblong, sensiblement moins long que le troisième dans les deux sexes. Prothorax oblong, fortement sillonné sur sa ligne médiane, avec deux éminences latérales fasciculées et deux bosses intermédiaires blondes, oblongues, formées de poils couchés très-condensés et reculées en arrière contre l'étranglement postérieur. Écusson blanchâtre. Élytres allongées (5) ou ovalaire-oblongues (\$\hat{\cappa}\$), médiocrement ponctuées-striées, assez courtement sétosellées chez les deux sexes, parées chacune de deux bandes transversales écailleuses blanches. Pieds plus ou moins grêles. Tarses allongés. Éperons des tibias tous égaux.

Ptinus raptor. Sturm, Deuts. Faun., t. XII, p. 53, 4, pl. 250; — Ptinus bidens. Boieldieu (ex-parte), Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, 657, 51.

$$\sigma^*$$
. Long.  $0^m$ ,0039 (1 l. 3/4); — larg.  $0^m$ ,0014 (2/3 l.).  $\circ$  Long.  $0^m$ ,0036 (1l. 1/3); — larg.  $0^m$ ,0020 (5/6 l.).

Veux très-allongé, ordinairement d'un brun-châtain assez brillant. Yeux très-gros et très-saillants. Tête, compris ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax. Antennes un peu plus longues que le corps, grèles, filiformes; à deuxième article égalant environ la moitié du suivant; les troisième à onzième subcylindriques: le troisième allongé, le quatrième encore plus allongé, les cinquième à dixième très-allongés, le dernier encore plus allongé, linéaire. Élytres allongées ou même très-allongées, presque cinq fois aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés jusque presque aux trois quarts de leur longueur, rétrécies en arrière et largement arrondies au sommet; peu convexes sur le dos ou même subéprimées à leur base derrière l'écusson; avec des rangées striales d'assez gros points,

les oreillettes, au lieu d'être droites, offrent en arrière une dent recourbée en dedans pour se rapprocher des cornes latérales de la saillie médiane recourbées elles-mêmes dans le sens contraire, de manière à représenter dans leur intervalle une échancrure circulaire mais non complétement fermée.

peu profonds, en forme de carré subtransverse, serrés. Intervalles étroits, moins larges que les points, subconvexes, ornés chacun d'une série régulière de soies blondes, courtes et presque couchées. Epaules saillantes, arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression oblongue, assez forte. Métasternum grand, subconvexe, presque trois fois aussi long dans son milieu que le premier arceau ventral, légèrement sillonnécanaliculé sur la deuxième moitié de sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs subégal à celui compris entre celles-ci et les côtés. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle assez étroitement arrondi en avant. Cuisses grêles à leur base où elles sont sensiblement plus étroites que les trochanters, brusquement renslées après leur premier tiers. Tibias grêles, sensiblement plus longs (sauf les intermédiaires) que les cuisses, faiblement élargis vers leur extrémité. Tarses grêles, linéaires, à peine moins longs que les tibias, à premier article très-allongé, aussi long que les trois suivants réunis: le deuxième plus ou moins oblong, obconique.

2. Corps ovalaire-oblong, ordinairement d'un brun de poix brillant sur les élytres. Yeux médiocres et peu saillants. Tête, compris ceux-ci, à peine aussi large que la partie antérieure du prothorax. Antennes sensiblement moins longues que le corps, atteignant environ les trois quarts de la longueur de celui-ci, assez grêles, subfiliformes; à deuxième article égalant environ les deux tiers de la longueur du suivant : les troisième à dixième suballongés, mais sensiblement rétrécis vers leur base, avec les huitième à onzième graduellement un peu plus épais: le dernier assez allongé, subelliptique. Elytres ovalaire-oblongues, presque trois fois et demie aussi longues que le prothorax, assez sensiblement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez largement arrondies au sommet; subconvexes sur le dos; avec des rangées striales de points médiocres, peu profonds, subcarrés, moins serrés que chez les o. Intervalles sensiblement plus larges que les points, presque plans ou à peine subconvexes, ornés chacun d'une série régulière de soies blondes, plus longues et plus redressées que chez les o, légèrement inclinées en arrière. Epaules effacées. Métasternum subdéprimé, assez court, à peine une fois et demie aussi long que le premier arceau ventral dans son milieu, obsolètement canaliculé vers l'extrémité de sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs presque deux fois aussi grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Premier arceau ventral ayancé entre les hanches postérieures en

forme de lame trapéziforme, fortement transverse, très-largement et obtusément tronquée en avant. Cuisses assez épaisses à leur base où elles sont un peu plus ou à peine plus étroites que les trochanters, peu brusquement renflées dès leur premier tiers. Tibias assez robustes, à peine plus longs que les cuisses, graduellement et sensiblement élargis de la base à l'extrémité. Tarses assez grêles, sublinéaires ou à peine subatténués vers leur extrémité, un peu moins longs que les tibias, à premier article plus ou moins allongé, un peu moins long que les trois suivants réunis dans les antérieurs et intermédiaires, aussi long que les trois mêmes réunis dans les postérieurs: le deuxième oblong ou suballongé; le troisième oblong obconique.

σ Q. Corps très-allongé (σ) ou ovalaire-oblong (Q), d'un brun de

poix ou d'un brun-châtain assez brillant.

Tête verticale ou infléchie, finement rugueuse, d'un brun de poix plus ou moins ferrugineux et peu brillant; revêtue d'une pubescence flave, couchée, assez serrée mais ne voilant pas la couleur foncière; avec la région de l'épistome dénudée mais légèrement ciliée. Front plus (?) ou moins (o') large (1), subdéprimé, creusé sur sa ligne médiane d'un sillon fin qui s'élargit en avant, au-dessus de la tranche interantennaire, en une sorte d'impression en forme de losange. Labre obscur, finement ruguleux, brièvement et densement cilié en avant. Mandibules plus ou moins obscures, ruguleuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité.

Palpes testacés ou d'un roux-testacé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, d'un roux-ferrugineux, revêtues d'un léger duvet grisâtre, et en outre finement et légèrement ciliées, plus obsolètement dans les derniers articles: le premier sensiblement épaissi en massue ovale-oblongue et subtronquée au bout: le deuxième oblong, obconique mais plus ou moins arrondi sur sa tranche interne, sensiblement plus court que le troisième dans les deux sexes: celui-ci et les suivants plus ou moins allongés: le dernier beaucoup plus long que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, oblong ou un peu plus long que

<sup>(1)</sup> Bien entendu, le front est toujours un peu moins large chez les  $\sigma$  dont les yeux sont plus grands que ceux des Q.

large; assez fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier quart ; paraissant, vu de dessus, arcuément et obtusément dilaté vers le milieu des côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est distinctement rebordé en forme de bourrelet assez étroit; subtronqué ou faiblement arrondi à sa base qui offre un rebord étroit et finement chagriné, comme doublé sur les côtés d'un bourrelet épais, un peu aplati et également chagriné; assez fortement granulé; creusé sur sa ligne médiane d'un sillon assez large, profond, lisse et dénudé, prolongé depuis la partie déprimée jusque sur le bourrelet antérieur qui paraît alors plus ou moins interrompu dans son milieu; d'un brun de poix ou d'un brun châtain peu brillant; revêtu d'une pubescence blonde, couchée en travers sur le bourrelet antérieur, peu serrée, plus fine, moins distincte et couchée en divers sens sur la partie déprimée, plus ou moins couchée sur le reste du disque; offrant sur le dos quatre éminences obtuses mais sensibles et disposées sur une ligne transversale: les deux latérales en forme d'oreillettes obtuses et surmontées d'un fascicule aigu de soies redressées, séparées des deux intermédiaires par un léger sillon court et, lisse: celles-ci prononcées, beaucoup plus élevées, arrondies, formant comme deux bosses oblongues, subparallèles, séparées entre elles par le sillon médian, et sur lesquelles les poils sont renversés en arrière et très-condensés de manière à simuler deux houppes épaisses, déprimées, d'un flave pâle, formant taches, oblongues et situées en arrière contre la partie déprimée.

Ecusson subogival, subconvexe, voilé par un épais duvet soyeux, d'un gris blanchâtre.

Elytres plus ou moins arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et à peine émoussé; d'un brun de poix ou d'un brun châtain assez brillant; parées chacune de deux bandes transversales blanches, formées d'écailles déprimées, ne touchant ni aux côtés ni à la suture, souvent plus ou moins obsolètes ou à écailles plus éparses chez le o': la première subhumérale, assez large, subtriangulaire ou irrégulière: la deuxième située environ vers le tiers postérieur, un peu plus étroite, oblique, composée de deux ou trois taches plus ou moins liées ou souvent isolées; médiocrement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, longitudinalement traversées dans leur milieu par une chaînette assez distincte de petites soies pâles tout à fait couchées. Intervalles lisses: le marginal plus large et très-finement chagriné postérieurement, un peu relevé et finement cilié vers son extrémité.

12

Dessous du corps obsolètement et peu densement ponctué, d'un brun plus ou moins châtain, mais revêtu d'une fine pubescence soyeuse, couchée et d'un flave cendré.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement écartées, les postérieures

plus ou moins largement distantes.

Ventre plus ou moins convexe à sa base, plus ou moins déprimé sur le milieu des deux ou trois derniers arceaux : les deux premiers assez régulièrement arqués à leur bord postérieur : le premier sensiblement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, un peumoins long dans son milieu que le deuxième : les troisième et quatrième sensiblement sinués ou recourbés en arrière vers les côtés de leur bord apical: le troisième aussi grand dans son milieu que le précédent : le quatrième très-court : le dernier grand, semi-lunaire, moins pubescent que les autres, parfois subimpressionné vers le milieu de sa base chez le of.

Pieds plus ou moins allongés et plus ou moins grêles, finement et obsolètement chagrinés, d'un roux-ferrugineux plus ou moins clair, revêtus d'une pubescence flave, couchée et assez serrée. Cuisses sensiblement et plus ou moins brusquement renslées dès leur premier tiers. Tibias un peu plus longs que les cuisses, plus ou moins grêles, plus ou moins élargis vers leur extrémité. Eperons petits, grêles, égaux. Tarses plus ou moins développés et plus ou moins grèles; à premier article plus ou moins allongé: les deuxième à quatrième graduellement plus courts: le quatrième assez court ou à peine oblong, subtriangulaire; le dernier grêle, sublinéaire, aussi long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, arqués.

PATRIE. Cette espèce, particulière à Allemagne et à l'Autriche, est trèsrare en France. Elle a été trouvée aux environs de Saint-Etienne (Loire) par M. Champbeauvais. Nous en avons nous-mêmes pris un exemplaire aux environs de Lyon.

Obs. Elle ressemble beaucoup au Ptinus bidens dont quelques catalogues la font synonyme. Mais elle est bien distincte par les houppes de soies condensées du prothorax situées plus en arrière par la raison qu'elles occupent les parties culminantes situées elles-mêmes plus en arrière; par ces mêmes houppes à peine plus développées chez la Q que chez le d', tandis que chez la Q du bidens, elles envahissent souvent la majeure partie du dos du prothorax; par les fascicules latéraux, chez ce même sexe, plus grêles, moins denses et moins saillants; par les élytres des Q plus oblongues et moins fortement ponctuées-striées, et à soies beaucoup moins longues et moins fortement ponctuées-striées, et à soies beaucoup moins longues et moins fortement ponctuées-striées, et à soies beaucoup moins longues et moins denses et moins saillants que la soies beaucoup moins longues et moins fortement ponctuées-striées, et à soies beaucoup moins longues et moins longues et moins de la chez de la soies beaucoup moins longues et moins l

gues et moins redressées. En outre, les antennes sont moins densement et plus finement ciliées, avec celles des Q à deuxième article plus court et les autres plus grêles et plus allongés que chez la Q du Ptinus bidens; le prothorax est plus oblong et moins profondément sillonné; enfin les tarses des Q sont plus étroits et proportionnellement plus développés, et les éperons des tibias postérieurs des  $\sigma$  sont égaux, etc.

### 27. Ptimus (Cyphoderes) bibens. Olivier.

Très-allongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire ( $\mathfrak P$ ), d'un noir de poix ou d'un brun plus ou moins châtain et plus ou moins brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé plus ou moins clair. Front d'un flave cendré, finement canaliculé sur son milieu. Antennes densement ciliées, à deuxième article à peine moins long que le troisième chez les  $\mathfrak P$ . Prothorax un peu plus long que large ( $\sigma$ ) ou subtransverse ( $\mathfrak P$ ), très-fortement sillonné sur sa ligne médiane, avec deux éminences latérales fasciculées et deux bosses intermédiaires blondes, formées de poils couchés et très-condensés, non rejetées en arrière mais à point culminant situé sur le milieu de la région dorsale. Écusson blanchâtre. Elytres allongées ( $\sigma$ ) ou subovalaires ( $\mathfrak P$ ), fortement ponctuées-striées, longuement sétosellées chez les  $\mathfrak P$ , parées chacune de deux bandes transversales écailleuses blanches. Pieds plus ou moins grêles. Tarses peu allongés chez les  $\mathfrak P$ . Eperons destibias postérieurs subinégaux chez les  $\sigma$ .

Ptinus bidens. Olivier, Ent., t. II, no 17, 8, 6, pl. 2, fig. 10(9); — Redtenbacher, Faun., 2° édit., p. 555; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc, Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 657, 51.

Variété a. Taille beaucoup moindre. Élyires d'un brun-roussètre ou souvent lestacé, à bandes transversales blanches obsolètes et quelquefois nulles.

- o. Long. 0m,0028 à 0m,0037 (1 l. 1/4 à 1 l. 2/3); larg. 0m,0007 à 0m,0012 (1/3 l. à 1/2).
- Q. Long. 0<sup>m</sup>,0022 à 0<sup>m</sup>,0033 (1 l. à 1 l. 1/2); larg. 0<sup>m</sup>,0012 à 0<sup>m</sup>,0016 (1/2 l. à 3/4 l.)
- or. Corps très-allongé, d'un brun plus ou moins châtain et assez brillant. Yeux très-gros et très-saillants. Tête, compris ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax. Front à pubescence médiocrement serrée et ne

voilant pas complétement la couleur foncière. Antennes un peu plus longues que le corps, grêles, filiformes ; à premier article légèrement épaissi en massue allongée et arquée : le deuxième à peine plus long que la moitié du suivant : les troisième à dixième subcylindriques : le troisième allongé : le quatrième encore plus allongé : les cinquième à dixième très-allongés : le dernier encore plus allongé, linéaire. Prothorax un peu ou à peine plus long que large; légèrement étranglé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier tiers ; paraissant, vu de dessus, à peine obtusément et arcuément dilaté vers le milieu des côtés de sa partie globuleuse; fortement sillonné sur sa ligne médiane; à éminences latérales obtuses et peu saillantes, légèrement fasciculées de soies redressées, assez raides et ordinairement blondes; avec deux bosses intermédiaires, médiocrement élevées, recouvertes d'une houppe de soies brillantes, couchées et condensées, assez restreinte, oblongue mais subélargie en avant. Élytres allongées, quatre fois et demie aussi longues que le prothorax, parallèles sur leurs côtés sur au moins les deux tiers de leur longueur, puis rétrécies en arrière et assez largement arrondies au sommet ; peu convexes sur le dos ou même subdéprimées derrière l'écusson; avec des rangées striales de gros points, assez profonds, en forme de carré subtransverse, serrés. Intervalles subconvexes, plus étroits que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies blondes et brillantes, médiocrement longues, subredressées ou légèrement inclinées en arrière. Épaules saillantes, fortement arrondies en dehors, limitées intérieurement par une impression sensible. Dessous du corps obsolètement ponctué avec les points du ventre oblongs; médiocrement pubescent et assez brillant. Métasternum subconvexe, grand, presque trois fois aussi long dans son milieu que le premier arceau ventral, fortement sillonné-canaliculé dans la deuxième moitié de sa ligne médiane, presque glabre et presque lisse en arrière sur son milieu. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs subégal à celui compris entre celles-ci et les côtés. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme d'angle étroitement arrondi en avant ; subsinué sur le milieu de son bord postérieur : le deuxième régulièrement arqué en arrière. Pieds allongés, assez grêles. Cuisses grêles à leur base où elles sont sensiblement plus étroites que les trochanters, assez brusquement renslées dès leur premier tiers. Tibias grêles, sensiblement plus longs (sauf les intermédiaires) que les cuisses, faiblement élargis vers leur extrémité. Eperons des postérieurs subinégaux : l'interne un peu plus long et un peu plus robuste. Tarses assez grêles, sublinéaires, un peu moins longs que les tibias, à premier article plus ou moins allongé, un peu moins long que les trois suivants réunis : le deuxième suballongé : le troisième oblong, obconique.

2. Corps subovalaire, d'un noir ou d'un brun de poix brillant sur les élytres. Yeux médiocres et assez saillants. Tête, compris ceux-ci, aussi large que le bord antérieur du prothorax. Front à pubescence serrée et voilant complétement la couleur foncière. Antennes assez fortes, subfiliformes ou un peu plus épaisses vers leur base, atteignant à peine les trois quarts de la longueur du corps ; à premier article sensiblement épaissi en massue oblongue et subarquée : le deuxième un peu ou à peine moins long sur sa tranche externe que le troisième : les troisième à dixième oblongs, obconiques, avec les extérieurs un peu plus oblongs : le dernier suballongé, elliptique. Prothorax subtransverse ou un peu moins long que large; fortement étranglé au-devant de sa base, avec l'étranglement situé vers le dernier quart ou vers le dernier cinquième; paraissant, vu de dessus, par l'effet des saillies latérales très-prononcées, assez fortement et subangulairement dilaté en arrière sur les côtés de sa partie globuleuse; profondément sillonné sur sa ligne médiane; à éminences latérales bien prononcées, presque en forme d'oreillettes, densement fasciculées de soies redressées, raides, tantôt blondes, tantôt fauves ou parfois plus ou moins obscures; avec les bosses intermédiaires très-élevées, recouvertes d'une houppe de soies brillantes, couchées et condensées, plus ou moins dilatée, souvent étendue latéralement jusque vers les fascicules des côtés, et en arrière jusqu'à la partie déprimée sur laquelle elle empiète un peu et au-devant de laquelle ces bosses intermédiaires, postérieurement prolongées en forme de falte obtus en s'abaissant, paraissent souvent se relever un peu comme pour simuler une deuxième paire de bosses obsolètes, plus petites que les antérieures et plus ou moins englobées par celles-ci : ces houppes formant comme deux grandes taches dorsales pâles, subélargies en avant, séparées entre elles par le sillon médian et occupant souvent à elles deux la majeure partie du disque. Elytres subovalaires, légèrement arrondies sur les côtés, rétrécies en arrière et assez étroitement arrondies au sommet ; subconvexes sur le dos; avec des rangées striales de gros points profonds, carrés, un peu moins serrés que chez le c. Intervalles plans, un peu plus larges que les points, ornés chacun d'une série régulière de soies pâles, assez longues et subdressées, avec les soies des séries impaires ou alternes très-longues et tout à fait redressées. Epaules très-légèrement saillantes

en dehors des angles postérieurs du prothorax, étroitement arrondies extérieurement, sans impression sensible intérieurement. Dessous du corps distinctement ponctué avec les points profonds et tous circulaires; densement pubescent et peu brillant. Métasternum subdéprimé, assez court, un peu plus long dans son milieu que le premier arceau ventral, non ou obsolètement et brièvement canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Intervalle compris entre les insertions des pieds postérieurs presque deux fois aussi grand que celui compris entre celles-ci et les côtés. Premier arceau ventral avancé entre les hanches postérieures en forme de lame transverse, très-largement tronquée en avant; souvent subrectiligne sur le milieu de son bord postérieur ainsi que le deuxième, et alors un peu recourbé en arrière vers les côtés. Pieds médiocrement allongés, assez robustes. Cuistes assez épaisses à leur base où elles sont à peine ou un peu plus étroites que les trochanters, graduellement renslées des leur premier tiers. Tibias assez forts, à peine plus longs que les cuisses, graduellement et sensiblement élargis de la base à leur extrémité. Eperons très-petits, tous égaux. Tarses assez épais, sensiblement moins longs que les tibias, sensiblement subatténués vers leur extrémité; à premier article oblong ou subailongé, aussi long ou à peine plus long que les deux suivants réunis : le deuxième oblong, obconique : le troisième pas plus long que large, triangulaire.

 $\sigma$  ?. Corps très-allongé ( $\sigma$ ) ou ovalaire ( $\varphi$ ), d'un noir ou d'un brun de poix parfois châtain, assez brillant.

Tête infléchie, finement rugueuse, peu brillante, d'un brun plus ou moins roussâtre, mais revêtue d'une pubescence d'un flave cendré, couchée et plus ou moins serrée; avec la région de l'épistome dénudée et légèrement ciliée. Front plus ou moins large, finement canaliculé sur sa ligne médiane et souvent d'une manière obsolète. Labre d'un brun parfois ferrugineux, finement rugueux, brièvement et densement cilié en avant de soies pâles et brillantes. Mandibules d'un brun plus ou moins ferrugineux, ruguleuses et ciliées à leur base; d'un noir de poix, lisses et glabres à leur extrémité.

Palpes d'un roux-testacé.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes très-finement chagrinées, d'un roux-testacé plus ou moins clair, revêtues d'un léger duvet grisâtre, et en outre distinctement et densement ciliées en dessus et en dessous, mais obsolètement dans les derniers articles : le premier plus ou moins épaissi : le deuxième oblong, à peine arrondi sur

sa tranche interne : les troisième à dixième plus ou moins développés : le dernier sensiblement plus grand que le pénultième, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, subtransverse ( 2 ) ou à peine plus long que large (o'), plus ou moins fortement étranglé et transversalement déprimé au-devant de sa base; paraissant, vu de dessus, plus ou moins dilaté sur les côtés de sa partie globuleuse; largement arrondi à son bord antérieur qui est distinctement rebordé en forme d'étroit bourrelet; subtronqué ou à peine arqué à sa base, avec celle-ci étroitement rebordée et le rebord paraissant surtout chez le o, comme doublé en avant par un bourrelet assez sensible par le fait du sillon transversal assez profond qui indique l'étranglement; assez fortement et rugueusement granulé, quoique moins densement et plus obsolètement chez le o, surtout sur la partie déprimée; creusé sur sa ligne médiane d'un sillon profond, prolongé depuis l'étranglement jusqu'au bourrelet antérieur; d'un noir de poix ou d'un brun châtain ou roussâtre assez brillant; revêtu d'une pubescence blonde, redressée et arquée en arrière le long du bord antérieur en forme de frange verticale et parfois subinterrompue au milieu, droite, raide et redressée sur la partie déprimée en forme de frange verticale suivant deux séries transversales (1), plus ou moins couchée sur le reste du disque; offrant sur le dos quatre éminences plus ou moins prononcées et disposées sur une ligne transversale : les deux latérales subauriculées, surmontées d'un fascicule de soies raides et redressées, plus ou moins saillant et plus ou moins dense, moins élevées que les intermédiaires dont elles sont séparées par un sillon assez prononcé, court, à fond parfois brillant et subdénudé : cellesci très-élevées, recouvertes chacune d'une houppe de poils flaves, soyeux, très-serrés, condensés, couchés en arrière, formant comme deux taches pales plus (?) ou moins (o) étendues et séparées entre elles par le sillon médian qui paraît parfois plus lisse et dénudé à sa partie antérieure.

Ecusson en ogive transverse, voilé par un très-court et dense duvet d'un blanc argenté.

Elytres plus ou moins arrondies au sommet avec l'angle apieal droit et non émoussé; d'un noir de poix (?) ou d'un brun-châtain brillant; parées

<sup>(1)</sup> Les soies qui composent ces deux séries sont plus (P) ou moins (P) rigides, souvent pâles, d'autrefois (P) plus obscures. Ces séries, situées l'une sur le rebord basilaire même, l'autre sur le bourrelet qui est au-devant de celui-ci, sont assez écartées chez le P, rapprochées et plus ou moins refoulées l'une contre l'autre ou souvent comme confondues chez la P.

chacune de deux bandes transversales blanches, formées de poils couchés et à peine subécailleux, assez larges, touchant aux côtés, plus ou moins rapprochées de la suture intérieurement, plus obsolètes chez les  $o^*$ : la première subhumérale, émettant souvent de son milieu une trainée vers le calus huméral : la deuxième située vers le tiers postérieur, oblique, émettant souvent en arrière une trainée le long du bord externe et une autre le long de la suture ; fortement ponctuées-striées, avec les rangées striales au nombre de dix et le commencement d'une onzième vers l'écusson, longitudinalement traversées dans leur milieu par une chaînette plus  $(o^*)$  ou moins  $(\mathcal{P})$  distincte de petites soies pâles et tout à fait couchées. *Intervalles* lisses : *le marginal* plus large, très-finement cilié vers son extrémité.

Dessous du corps plus ou moins distinctement mais peu densement ponctué; d'un brun plus ou moins roussâtre et plus  $(\sigma')$  ou moins  $(\Omega)$  brillant; revêtu d'une pubescence flave, assez courte; plus  $(\sigma')$  ou moins  $(\Omega)$  fine et plus  $(\Omega)$  ou moins  $(\Omega)$  serrée.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement écartées, les postérieures plus ou moins largement distantes.

Ventre plus ou moins convexe à sa base, plus ou moins déprimé sur le milieu des deux ou trois derniers arceaux : le premier sensiblement resserré de chaque côté par la partie interne des hanches postérieures, à peine moins long dans son milieu que le deuxième : les troisième et quatrième sensiblement sinués et recourbés en arrière vers les côtés de leur bord postérieur : le deuxième assez grand : le troisième aussi long dans son milieu que le précédent : le quatrième très-court : le dernier grand, semi-lunaire, plus obsolètement ponctué et un peu moins densement pubescent que les autres, parfois subimpressionné sur le milieu de sa base chez les con .

Pieds plus ou moins allongés, finement chagrinés, d'un roux-testacé souvent assez clair, revêtus d'une pubescence flave, couchée et plus ou moins serrée. Cuisses assez sensiblement et plus ou moins brusquement renslées dès leur premier tiers. Tibias plus ou moins forts, plus ou moins élargis vers leur extrémité, un peu plus longs que les cuisses. Tarses moins longs que les tibias, plus ou moins développés, sensiblement comprimés, à premier article plus ou moins allongé : les deuxième à quatrième graduellement plus courts : le quatrième assez court, triangulaire ou subobcordiforme : le dernier grêle, sublinéaire, aussi long que les deux précédents réunis, subarqué vu de côté. Ongles petits, grêles, à peine arqués.

PATRIE. Cette espèce est assez commune dans toute la France : les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, la Provence, le Languedoc, etc. Elle habite parmi les vieux fagots, les vieux lierres, les mousses et les haies touffues.

Elle varie beaucoup pour la taille et pour la couleur. Les plus petits individus ont quelquefois les élytres d'un roux-testacé et sans bandes transversales blanches. Ces bandes sont toujours plus obsolètes chez les or.

Le Ptinus minutus de Laporte de Castelnau doit s'appliquer aux sujets de petite taille. On doit aussi rapporter au Ptinus bidens le Ptinus quercûs. Perroud, inédit, et peut-être le Ptinus sulcicollis, Dejean. (Catal. 1837, p. 130.)

Pour la forme, la figure d'Olivier se rapporterait plutôt à la 9 du raptor?

On peut ajouter aux différences que nous avons déjà établies entre les Ptinus raptor et bidens, que chez cette dernière espèce, les bandes des élytres sont formées de poils blancs, allongés, ordinairement simples ou à peine écailleux, tandis que chez le raptor elles sont composées de véritables écailles courtes et déprimées. En outre les épaules des Q sont beaucoup moins effacées ou même légèrement saillantes chez le Ptinus bidens (1).

### Genre Eurostus, Euroste. Mulsant et Rey.

Étymologie: εύρωςτος, robuste.

CARACTÈRES. Corps épais, subovalaire, aptère dans les deux sexcs.

Tête subinfléchie, non visible en dessus, assez grande, un peu moins large que le prothorax, fortement engagée dans celui-ci. Front large supérieurement. Joues assez développées, subtriangulaires. Labre court, transverse, largement tronqué en avant. Mandibules robustes, densément ciliées

(1) Dans le *Ptinus pulchellus*, espèce d'Espagne (Boieldieu, Mon. Ptin. Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 635, 33, pl. 18, fig. 21. 6), le deuxième article des antennes est très-court chez les 6; les houppes du prothorax sont presque aussi étendues dans les 6 que dans les 9, avec les oreillettes de celles-ci encore plus prononcées que chez le bidens. Les antennes paraissent un peu plus épaisses que dans cette dernière espèce, les élytres sont aussi plus grossièrement ponctuées-striées, et les tarses proportionnellement un peu moins développés dans les deux sexes.

sur le dos, arcuément coudées, terminées en pointe, avec une dent vers le milieu de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article presque aussi long que les trois précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au sommet. Palpes labiaux à dernier article assez grand, ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Yeux médiocres ou même assez petits, courtement ovalaires, assez saillants, à facettes grossières (1).

Antennes relativement peu développées, plus ou moins épaisses; trèsrapprochées à leur base où elles sont séparées entre elles par un intervalle
latéralement comprimé en forme de carène ou de crète, ou réduit à une
lame tranchante et partant beaucoup moins large que l'espace qui sépare
chacune d'elles de l'œil; insérées sur le milieu du front entre les yeux,
dans une large et profonde fossette un peu prolongée latéralement et obliquement au-devant des yeux en forme de silion destiné à loger le premier
article à l'état d'inflexion : celui-ci ovalaire, sensiblement plus épais que
les suivants : le deuxième obliquement implanté, obconique, un peu plus
court que le troisième : celui-ci oblong, subobconique : les quatrième à
dixième suboblongs ou assez courts : le dernier beaucoup plus long et un
peu plus épais que le pénultième.

Prothorax beaucoup moins large que les élytres; à peine ou non relevé à son bord antérieur en forme de capuchon au-dessus du niveau du vertex; avec la partie réfléchie en dessous peu rétrécie et obtusément arrondic; transversalement élevé sur son disque, avec celui-ci à saillies à peine sensibles; très-obliquement coupé en avant, subtronqué à la base, fortement étranglé et transversalement sillonné au-devant de celle-ci.

Ecusson petit mais bien distinct, en hémicycle fortement transverse.

Elytres plus ou moins ovalaires, très-convexes sur leur disque et arrondies sur les côtés dans les deux sexes, sensiblement réfléchies en-dessous latéralement. Epaules peu saillantes ou effacées mais à calus parfois prolongé en arrière en forme de carène obsolète ou de côte sublatérale jusqu'au tiers environ de la longueur des étuis (2).

Prosternum court, déprimé, à lame médiane enfouie, étroite, subparallèle. Lame médiane du mésosternum un peu enfouie, assez large, en cône large-

<sup>(1)</sup> Ici les yeux sont séparés du bord antérieur du prothorax par un léger intervalle.

<sup>(2)</sup> Cette côte ou carène se réduit souvent à une arête obtuse et en forme de faite.

ment tronqué au sommet. Episternums du médipectus assez grands, subtriangulaires, avec les épimères étroites, transversalement obliques, rétrécies en dedans en forme d'onglet. Métasternum très-court, à peine aussi développé que le premier arceau ventral, largement et circulairement échancré entre les hanches postérieures. Episternums du postpectus étroits, en partie masqués par la partie réfléchie des élytres; avec les épimères nulles.

Hanches antérieures et intermédiaires assez saillantes, subglobuleuses, assez rapprochées l'une de l'autre : les postérieures également subglobuleuses, courtes, refoulées près des côtés du corps ou situées tout près du bord latéral des élytres, très-largement distantes l'une de l'autre.

Ventre avecles intersections de tous les arceaux plus ou moins recourbées en arrière sur les côtés: le premier court: la deuxième le plus grand de tous: le troisième sensiblement plus court que le deuxième, et le quatrième beaucoup plus que le troisième: le dernier grand semi-lunaire.

Pieds allongés, plus ou moins robustes. Trochanters assez épais, obconico-subovalaires. Cuisses épaisses, débordant notablement les côtés du corps, un peu renslées après le milieu, sensiblement arquées sur leur tranche supérieure, un peu recourbées vers le sommet de leur tranche inférieure, fortement mais brièvement rainurées en-dessous vers leur extrémité: les intermédiaires, vues de dessus, à peine, les postérieures légèrement recourbées en dedans vers le premier tiers de leur face interne. Tibias plus ou moins épais, graduellement subélargis vers leur extrémité, aussi longs que les cuisses, obliquement coupés au sommet de leur tranche externe, avec celui-ci subéchancré pour faciliter le jeu du premier article des tarses quand il se redresse; munis au sommet de leur tranche interne de deux petits éperons à peine distincts. Tarses plus ou moins épais, sensiblement plus courts que les tibias; à premier article obconique, plus long que le deuxième : celui-ci et les deux suivants courts, parfois subtransverses: le quatrième subéchancré à son sommet ou obcordiforme: le dernier assez gréle, beaucoup plus étroit que le quatrième, presque aussi long que les deux précédents réunis, graduellement élargi vers son extrémité. Ongles petits.

Obs. Ce genre ne renferme que deux espèces de moyenne taille, différant de toute autre par la couleur parfois brillante et submétallique de ses élytres, et par l'épaisseur souvent notable des antennes et des pieds. Ce genre se distingue en outre du genre *Ptinus* par la structure des tarses; par la

forme des élytres ovalaire et semblable dans les deux sexes; par les autres parties du corps également peu différentes d'un sexe à l'autre; par l'absence des ailes; par les arceaux du ventre tous un peu recourbés en arrière vers les côtés; par les hanches postérieures non transversales mais courtes, subglobuleuses et situées tout près des côtés du corps. Ce dernier caractère le rapproche du genre Niptus dont il diffère par la forme tranchante de l'intervalle interantennaire, par la conformation des antennes et par celle des diverses parties des pieds.

Les deux espèces du genre Eurostus peuvent être caractérisées ainsi:

- a Antennes et pieds robustés: celles-là submoniliformes, à articles assez courts. Écusson petit. Élytres courtement ovalaires, avec une côte subhumérale, à intervalles alternes seuls sétosellés.

  SUBMETALLICUS.
- aa Antennes et pieds peu robustes : celles-là à articles suboblongs.

  Écusson très-petit. Elytres ovale-oblongues, sans côte subhumérale,
  à intervales tous sétosellés.

  FRIGIDUS.

#### 1. Eurostus submetallicus. Fairmaire.

Subovalaire, très-convexe, d'un noir brillant et submétallique sur les élytres, avec les palpes d'un roux-testacé, les antennes et les pieds d'un roux-ferrugineux foncé et subécailleusement pubescents. Antennes épaisses, submoniliformes. Tête et prothorax rugueux, à pubescence déprimée et dorée: celui-ci subglobuleux, fortement étranglé vers sa base, paré de quatre linéoles de poils plus condensés. Écusson petit. Élytres ovoïdes, lisses, avec quatre linéoles de poils à la base, des rangées striales d'assez gros points, et une série de soies sur les quatre intervalles alternes. Pieds robustes. Eperons des tibias obsolètes.

Ptinus submetallicus. FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 583.

Corps subovalaire, très-convexe, aptère dans les deux sexes, d'un noir assez brillant.

Tête subinfléchie, un peu moins large (2) ou aussi large (3), les yeux compris, que la partie antérieure du prothorax; très-finement et dense-

ment granulée; d'un noir mat; revêtue d'une fine pubescence blonde ou dorée, assez serrée, couchée et dirigée en avant. Front large, subdéprimé. Labre obscur, densement et finement cilié en avant. Mandibules obscures, rugueuses et ciliées en dessus à leur base; brusquement d'un noir de poix brillant, lisses et glabres à leur extrémité. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux médiocres ou même assez petits, plus( $\sigma$ ) ou moins ( $\mathfrak{P}$ ) saillants, noirs.

Antennes un peu plus longues que la moitié du corps, robustes, submoniliformes; densement pubescentes, avec la pubescence dorée et subécailleuse sur les premiers articles, mais devenant plus fine et normale sur les derniers; finement chagrinées; d'un ferrugineux obscur avec le premier article un peu plus foncé: celui-ci ovalaire, sensiblement plus épais que les suivants: le deuxième obconique, un peu plus court que le troisième: celui-ci oblong, obconique: les quatrième à dixième submoniliformes, obconico-subovalaires, à peine ou un peu plus longs que larges: le dernier beaucoup plus long et un peu plus épais que le pénultième, presque droit sur sa tranche inférieure, voûté ou coudé sur la supérieure, subacuminé au sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres, subglobuleux à sa partie antérieure ; fortement étranglé et fortement et transversalement sillonné au-devant de sa base, avec la partie globuleuse convexe, paraissant, vue de dessus, arrondie en arrière sur les côtés, souvent un peu plus large antérieurement mais à peine subétranglée latéralement avant le sommet ; très-largement et obtusément arrondi à son bord antérieur avec celui-ci non ou à peine élevé au-dessus du vertex ; subtronqué à la base, avec celle-ci parfois obsolètement rebordée; couvert d'une granulation serrée, assez grossière, aplatie et ombiliquée ; d'un noir peu brillant ; parsemé de poils déprimés, brillants et dorés, condensés sur le dos suivant quatre fascicules disposés sur une ligne transversale : les deux intermédiaires peu distincts, séparés entre eux par un sillon très-obsolète ou plutôt par un espace longitudinal dénudé: les deux extérieurs bien marqués, situés sur une très-légère éminence arrondie, prolongés en forme de linéole ou d'étroite bande argentée ou dorée de chaque côté du disque, et séparés des précédents par un petit sillon obsolète et subdénudé.

Ecusson transverse, semi-circulaire, d'un noir peu brillant, glabre.

Elytres plus ou moins courtement ovoïdes, deux fois aussi longues que le prothorax ; fortement arrondies sur les côtés ; plus ou moins subrétrécies en arrière et obtusément arrondies au sommet; très-convexes ; d'un noir brillant parfois submétallique; offrant une dizaine de rangées striales de points enfoncés, plus ou moins forts, un peu oblongs, et le rudiment d'une rangée semblable vers l'écusson, avec les points peu serrés et les rangées paraissant réunies par paire à la base vers laquelle ils deviennent plus gros et plus enfoncés. *Intervalles* larges, lisses et plans, mais ceux du dos alternativement subélevés, au nombre de quatre, en forme d'arêtes densement pubescentes, prolongées depuis la base environ jusqu'au cinquième de la longueur, formant comme des linéoles blondes et dorées et donnant naissance, sur chaque étui, à quatre séries régulières de soies écartées, de même couleur et un peu inclinées en arrière: présentant aussi, dans la partie réfléchie des côtés, des séries obsolètes de soies de même nature. *Epaules* effacées, peu saillantes, débordant à peine les angles postérieurs du prothorax, à calus prolongé en arrière en forme de côte obtuse, assez prononcée jusqu'au quart de la longueur des élytres (1).

Dessous du corps assez densement ponctué, avec les points circulaires et à fond plat; d'un noir assez brillant; revêtu d'une pubescence dorée, couchée et assez serrée. Métasternum très-court, transversalement subexcavé sur son milieu, creusé en arrière d'une fossette ovale-oblongue, profonde et occupant la dernière moitié de la ligne médiane.

Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins rapprochées, les postérieures très-distantes l'une de l'autre.

Ventre subdéprimé, à bord postérieur du premier arceau sensiblement, ceux des deuxième, troisième et quatrième fortement sinués ou recourbés en arrière sur les côtés : le dernier subimpressionné vers son extrémité.

Pieds robustes, rugueux, d'un ferrugineux plus ou moins obscur; entièrement recouverts d'une pubescence déprimée, subécailleuse, d'un blond doré ou grisâtre. Cuisses sensiblement renslées vers leur milieu, sensiblement arquées sur leur tranche supérieure. Tibias épais, aussi longs ou même (les postérieurs) un peu plus longs que les cuisses, graduellement subélargis vers leur extrémité, presque droits: les postérieurs un peu recourbés en arrière et en dedans. Tarses épais, sensiblement ou même beaucoup plus courts que les tibias; à premier article plus long que le deuxième, évidemment moins long dans les antérieurs et intermédiaires, seulement un

111 (/)

<sup>(1)</sup> Cette côte représente l'arête externe des quatre arêtes dorsales dont nous avons parlé plus haut, mais elle est plus marquée et un peu plus prolongée que les autres. Néanmoins, elle est plus ou moins obsolète dans les sujets épilés, chez lesquels elle est réduite à une espèce de faite.

peu moins long dans les postérieurs, que les deux suivants réunis : les deuxième et troisième plus ou moins courts ; triangulaires, subtransverses dans les antérieurs et intermédiaires : le quatrième subtransverse, subéchancré au sommet ou obcordiforme : le dernier beaucoup plus étroit que le quatrième, à peine moins long que les deux précédents réunis, subparallèle ou faiblement et arcuément rensié avant son extrémité. Ongles petits mais bien distincts, grêles, arqués.

Patrie. Cette espèce, différente de toute autre des genres voisins par l'épaisseur de ses antennes et de ses pieds, se rencontre à Costa-Bonna, dans les Pyrénées-Orientales. Elle nous a été généreusement communiquée par MM. Henri de Bonvouloir et Ch. Brisout de Barneville, qui ont exploré avec tant de soin les régions pyrénéennes.

Oss. Les & nous ont paru, outre une taille un peu moindre, avoir les antennes à peine moins épaisses, et les élytres moins arrondies et un peu plus ovalaires.

Les points des élytres varient beaucoup de grosseur et de profondeur, et quand ils sont plus faibles, ils deviennent plus oblongs.

La pubescence est très-caduque, au point que souvent tout le dessus du corps paraît noir et glabre.

#### 2. Eurostus frigidus. Boieldieu.

Subovalaire-oblong, convexe, d'un noir de poix assez brillant, avec les palpes, les antennes et les pieds d'un roux-testacé. Antennes peu épaisses, à articles suboblongs. Tête et prothorax rugueux, à pubescence couchée et semidorée: celui-ci avec trois linéoles longitudinales plus obscures ou sub-dénudées. Écusson très-petit. Elytres ovalaire-oblongues, pubescentes avec des rangées striales de gros points et une série de soies sur chaque intervalle. Pieds peu robustes. Éperons des tibias obsolètes.

Ptinus frigidus. BOIELDIEU, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 680,48, pl. 19, fig. 25.

Patris. Cette espèce a été prise au mont Saint-Bernard et aux environs de Strasbourg, suivant M. Boieldieu. Plus récemment elle a été capturée sous les mousses, en Suisse, dans l'Oberland et dans la vallée de Saas,

par MM. Ch. Brisout de Barneville et Henri de Bonvouloir. Ce dernier nous en a généreusement communiqué un exemplaire.

Obs. Elle a beaucoup d'affinité avec l'Eurostus submetallicus dont quelques catalogues la font synonyme, et dont, à première inspection, elle semble être un des sexes ou un échantillon bien frais.

Toutefois, jusqu'à nouvel examen, nous la considérerons comme une espèce distincte dont voici les principales différences : elle est plus oblongue et proportionnellement un peu plus étroite et un peu moins convexe que l'Eurostus submetallicus; les antennes, moins obscures et beaucoup moins robustes, ont leurs articles moins courts et plus oblongs, avec les trois derniers graduellement un peu plus épais ; la tête et le prothorax sont plus densement pubescents, avec celui-ci à granulation moins grossière et moins aplatie et à sillon dorsal un peu moins obsolète ; l'écusson, également glabre, est beaucoup moindre; les élytres moins courtement ovalaires, n'offrent point de côte subhumérale ; les points des rangées striales sont plus forts, et leurs intervalles, moins lisses, sont distinctement pubescents et ils présentent en outre tout une série de soies subredressées qui n'existent que sur les intervalles alternes de l' Eurostus submetallicus ; les pieds, bien moins robustes, sont d'une couleur plus claire, avec leur pubescence plus fine et moins écailleuse; enfin, les tarses sont moins épais, moins déprimés, avec leurs articles intermédiaires (deux à quatre) beaucoup moins courts et moins larges.

Cette espèce ressemble un peu à notre Epauloecus crenatus (variété lutosus), mais elle est un peu plus oblongue, un peu plus convexe et un peu
moins fortement pubescente, avec les élytres moins grossièrement ponctuées, à intervalles moins étroits et moins convexes. D'ailleurs, elle ne
saurait entrer dans ce genre, à cause de son intervalle interantennaire
tranchant et de son écusson bien distinct quoique très-petit.

Genre Niptus, Nipte. Boieldieu.

Boieldieu. Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 662.

Étymologie: Niptus, anagramme de Ptinus.

CARACTÈRES. Corps subovalaire, aptère dans les deux sexes. Tête verticale ou subinfléchie, non visible vue de dessus, assez grande, un peu moins

large que le prothorax, fortement engagée dans celui-ci. Front large supérieurement. Joues assez développées, presque carrées. Labre assez grand, court, transverse, subsinué ou obtusément tronqué à son bord antérieur. Mandibules robustes, régulièrement arquées en dehors, terminées en pointe, avec une dent vers le milieu de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article presque aussi long que les trois précédents réunis, ovalaire-oblong, atténué et acuminé au sommet : les deuxième et troisième courts, subégaux : le premier peu distinct. Palpes labiaux courts, à dernier article plus grand que les deux précédents réunis, ovalaire-acuminé.

Yeux petits, non saillants, ovalaire-oblongs, transversalement obliques, séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle sensible.

Antennes assez développées, grèles, subfiliformes, séparées entre elles à leur base par un intervalle plan très-sensible mais, en tout cas, jamais plus large que l'espace compris entre le bord interne de la fossette antennaire et l'œil; insérées vers le milieu du front, entre les yeux, dans une cavité profonde, obliquement prolongée au-devant de ceux-ci jusqu'aux joues en forme de large sillon peu profond et destiné à recevoir le premier article à l'état d'inflexion: celui-ci ovalaire ou en massue oblongue, sensiblement plus épais que les suivants: le deuxième oblong, beaucoup plus court que le troisième: celui-ci et les suivants allongés: le dernier beaucoup plus long que le pénultième.

Prothorax notablement moins large que les élytres, à peine ou non relevé en capuchon à son bord antérieur au-dessus du niveau du vertex; transversalement élevé sur son disque, avec celui-ci à saillies pilifères peu marquées; très-obliquement coupé en avant, subtronqué à la base, fortement étranglé et transversalement sillonné au-devant de celle-ci.

Écusson petit, bien distinct, ordinairement subarrondi.

Elytres courtement ovalaires, très-convexes sur leur disque, plus on moins arrondies latéralement, finement et obsolètement ponctuées-striées sur leur surface (1), sensiblement réfléchies en dessous sur leurs côtés sur presque toute leur longueur (2).

Epaules plus ou moins effacées.

13

<sup>(1)</sup> Ce caractère, quoique faible, le différencie bien du genre suivant. Il existe du reste dans une espèce africaine. En outre, dans notre espèce française, les élytres, ainsi que le prothorax, sont écailleuses.

<sup>(2)</sup> Ce caractère, existant aussi dans le genre précédent, est plus faible chez les Ptinus où il ne s'étend jamais comme lei jusque près du sommet.

Prosternum déprimé, peu développé au-devant des hanches antérieures, à lame médiane plus ou moins enfouie entre celles-ci, étroite, sublinéaire. Lame médiane du mésosternum assez enfouie, assez large, subparallèle ou en cône largement tronqué. Épisternums du médipectus assez grands, subtriangulaires, avec les épimères étroites, rétrécies intérieurement en forme d'onglet. Métasternum très-court, à peine aussi développé que le premier arceau ventral, un peu avancé en angle mousse entre les hanches intermédiaires, très-faiblement échancré en arrière entre les hanches postérieures. Episternums du postpectus assez étroits, en partie recouverts par la partie réfléchie des élytres, rétrécis en arrière en onglet un peu arqué; avec les épimères nulles.

Hanches antérieures et intermédiaires assez saillantes, subglobuleuses, plus ou moins rapprochées : les postérieures courtes, obconico-ovalaires, très-distantes l'une de l'autre, situées tout près du bord latéral des élytres.

Ventre à intersections recourbées en arrière sur les côtés, surtout au bord postérieur des troisième et quatrième arceaux : les trois premiers assez grands, le quatrième court, le dernier grand, semi-lunaire.

Pieds allongés, grêles, Trochanters antérieurs et intermédiaires obconiques ou obconico-ovalaires : les postérieurs un peu plus développés, subovalaires. Cuisses grêles à leur base, brusquement renslées en massue après leur milieu, à peine recourbées en dessous vers le sommet de leur tranche inférieure, plus ou moins fortement rainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias médiocres, sensiblement et graduellement élargis vers leur extrémité surtout dès leur milieu, un peu obliquement coupés au bout, subtriangulairement entaillés au sommet de leur tranche supérieure pour recevoir le premier article des tarses à l'état de retrait, terminés en dessous par deux éperons bien saillants et bien visibles : tibias antérieurs et intermédiaires droits : les postérieurs plus grêles, sensiblement recourbés en arrière et un peu en dedans. Tarses étroits, subcomprimés, sublinéaires ou graduellement à peine rétrécis vers leur extrémité; avec les premier à quatrième articles obconiques, graduellement un peu plus courts : le dernier assez grêle, aussi long que les deux précédents réunis, graduellement subélargi de la base à l'extrémité. Ongles assez grands, grêles, arqués, bien distincts.

Obs. La seule espèce française de ce genre est assez grande. Elle vit dans les habitations.

# 1. Niptus hololeucus. Falderman.

Subovalaire, très-convexe, d'un roux-ferrugineux mais voilé par un épais duvet écailleux et jaunâtre, assez densement hérissé de soies dorées et brillantes. Antennes plus obscures, grêles, à articles allongés. Front sillonné sur son milieu. Prothorax globuleux, fortement étranglé au-devant de sa base, avec quatre éminences dorsales obsolètes. Écusson brunâtre. Élytres ovoïdes ou subglobuleuses, très-finement et obsolètement ponctuées-striées. Cuisses grêles à leur base, brusquement renslées en massue après leur milieu. Éperons des tibias bien distincts.

Ptinus hololeucus. Falderman, Faun. Ent. Transc., I, 214, 197.

Niptus hololeucus. Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 664,
1; — Jacquelin du Val., Gen. Col. Eur., t. III, pl. 52, fig. 257.

Long. 0<sup>m</sup>,0038 (1 l. 314); — larg. 0<sup>m</sup>,0030 (1 l. 113).

Corps subovalaire, très-convexe, aptère dans les deux sexes, d'un roux-testacé peu brillant, écailleux et entièrement hérissé de soies brillantes.

Tête subinfléchie, un peu moins large que le prothorax, chagrinée ou finement rugueuse, d'un roux-ferrugineux ou testacé mat; revêtue en arrière d'une pubescence jaunâtre, serrée et tomenteuse; ciliée en avant de longs poils dorés et brillants. Front large, subdéprimé; creusé sur sa ligne médiane d'un sillon plus ( $\sigma$ ) ou moins ( $\Omega$ ) fort, parfois ( $\Omega$ ) naissant dès la base du vertex, d'autres fois partant d'une fossette assez profonde située à égale distance du bord apical du prothorax et du niveau antérieur des antennes, prolongé en avant sur l'intervalle interantennaire mais non au delà, avec cet intervalle sensiblement moins large que l'espace compris entre l'œil et le bord interne des fossettes antennaires. Labre assez grand, d'un brun-ferrugineux mat, densement cilié à son bord antérieur, paraissant subsinué sur le milieu de celui-ci. Mandibules d'un noir de poix brillant, rugueuses et ciliées en dessus à leur base. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux petits, ovalaire-oblongs, très-peu saillants, brunâtres.

Antennes grêles, à peine plus longues que la moitié du corps, subfiliformes, finement pubescentes avec un ou deux poils plus longs en dessus
au sommet de chaque article et des fascicules de cils plus longs en dessous
des sept ou huit premiers articles; très-finement chagrinées; brunes ou
d'un brun-ferrugineux paraissant, à un certain jour, un peu plus clair par
l'effet de la pubescence qui est jaunâtre et un peu brillante; à premier
article en massue oblongue et subtronquée au sommet, sensiblement plus
épais que les suivants: le deuxième oblong, obconique, sensiblement
moins long que le troisième: les troisième à dixième allongés, subcylindrico-obconiques, subégaux ou à peine graduellement moins longs; le
dernier beaucoup plus long que le pénultième, fusiforme, acuminé au
sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres; globuleux à sa partie antérieure, fortement étranglé et transversalement sillonné au-devant de sa base; avec la partie globuleuse paraissant, vue de dessus, un peu plus large en avant; très-largement et obtusément arrondi à son bord antérieur, avec celui-ci à peine relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; subtronqué à la base avec celle-ci non ou indistinctement rebordée; très-finement chagriné: d'un roux-ferrugineux, parfois plus ou moins obscur et mat, mais enduit d'un épais duvet déprimé, écailleux et jaunâtre; hérissé en outre de soies subredessées, un peu frisées, d'un jaune doré, dirigées celles de la base en avant, celles de la partie antérieure en arrière; offrant, vue de face, quatre faibles éminences obsolètes, hérissées de soies plus fournies, souvent à peine apparentes, situées un peu en arrière du milieu, disposées sur une ligne transversale, et dont les deux intermédiaires sont séparées par un sillon plus ou moins distinct.

Écusson petit, subarrondi, finement rugueux, brunâtre et mat.

Élytres courtement ovalaires ou subglobuleuses, plus de deux fois aussi longues que le prothorax : fortement arrondies sur les côtés, subacuminément rétrécies en arrière ; très-convexes ; très-finement et obsolètement chagrinées ; d'un roux-ferrugineux peu brillant, et paraissant plus ou moins d'un roux-testacé par l'effet d'un dense et très-court duvet déprimé, écailleux et jaunâtre dont elles sont recouvertes comme d'un enduit argileux; offrant de nombreuses rangées striales, très-fines, très-obsolètes et formées de petits points enfoncés souvent peu distincts ; ornées en outre de séries longitudinales de soies d'un jaune doré, assez longues : les unes, plus courtes, un peu couchées, paraissant naître des rangées striales : les

autres plus longues, semi-redressées, inclinées en arrière et paraissant insérées sur les intervalles : toutes ces soies assez fournies.

Epaules tout à fait effacées.

Dessous du corps finement et obsolètement chagriné, d'un ferrugineux plus ou moins foncé et peu brillant, finement subécailleux et recouvert en outre d'une pubescence blonde, couchée, assez longue et assez serrée; métasternum très-déprimé, très-court, moins développé que le premier arceau ventral.

Hanches antérieures et intermédiaires assez rapprochées, les postérieures courtes, très-distantes l'une de l'autre.

Ventre à premier et deuxième arceaux subsinués et souvent comme soudés sur le milieu de leur bord postérieur : le deuxième légèrement, les troisième et quatrième brusquement recourbés en arrière sur les côtés de leur bord apical ; le premier assez grand : les deuxième et troisième subégaux, à peine plus longs que le premier dans son milieu : le quatrième court : le dernier grand, assez étroitement arrondi au sommet.

Pieds grêles, finement chagrinés, d'un roux-ferrugineux plus ou moins obscur, revêtus d'une pubescence jaunâtre assez serrée. Cuisses grêles à leur base, brusquement rentlées en massue après leur milieu. Tibias aussi longs que les cuisses, sublinéaires à leur base, sensiblement élargis depuis leur milieu jusqu'à l'extrémité : les antérieurs et intermédiaires droits, les postérieurs plus grèles, sensiblement recourbés en arrière et en dedans avec les éperons bien distincts et même assez longs. Tarses sensiblement plus courts que les tibias, avec les premier à quatrième articles graduellement plus courts : les antérieurs et intermédiaires avec les deuxième à quatrième articles à peine aussi ou à peine plus longs que larges, obconiques; les postérieurs beaucoup plus développés, à premier article allongé, un peu moins long que les deux suivants réunis; les deuxième à quatrième oblongs, obconiques, sensiblement plus longs que larges : le dernier aussi long ou presque aussi long que les deux précédents réunis dans tous les tarses, un peu ou à peine moins grêle que les précédents, faiblement et graduellement subélargi vers son extrémité. Ongles assez grands, grêles, arqués, bien saillants.

Patrie. Cette espèce se trouve en Angleterre dans les habitations, et nous a été rapportée de Londres par feu M. A. Millon. Suivant M. Reiche, elle se retrouve dans le nord de la France.

Obs. Les élytres moins courtement ovalaires, un peu moins fortement

arrondies sur les côtés, le sillon frontal moins prolongé en arrière où il forme comme une espèce de fossette, tels sont les caractères que nous regardons comme particuliers au sexe masculin (1).

## Genre Epauloecus, Epaulèque. Mulsant et Rey.

Etymologie: έπαυλος, étable; οίκέω j'hahite.

Caractères. Corps subovalaire, pubescent, aptère dans les deux sexes. Tête verticale ou infléchie, non visible vue de dessus, assez grande, un peu moins large que le prothorax, assez fortement engagée dans celui-ci. Front large supérieurement. Joues assez développées, subtriangulaires. Labre assez petit, court, fortement transverse, subsinué ou obtusément tronqué en avant. Mandibules robustes, assez brusquement coudées sur leurs côtés vers leur premier tiers, terminées en pointe aiguë; offrant en dessus, vers leur tiers antérieur, une arête sensible ou ligne élevée un peu oblique (2). Palpes maxillaires à dernier article aussi long que les précédents réunis, ovalaire-oblong, atténué et subacuminé au sommet : les deuxième et troisième courts, subégaux : le premier peu distinct. Palpes labiaux à dernier article grand, ovalaire-acuminé.

Yeux petits, non saillants, subovalaires, transversalement obliques.

Antennes médiocrement développées, subfiliformes, assez grêles, séparées à leur base par un intervalle plan sensible mais en tous cas jamais plus large que l'espace compris entre le bord interne de la fossette antennaire et l'œil; insérées vers le milieu du front dans une large cavité prolongée d'une profondeur égale jusque vers le bord antéro-interne des yeux

<sup>(1)</sup> A cette coupe générique appartiendraient encore les Niptus elongatus. Boiet-dieu (Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, t. IV, p. 660, 3, pl. 19, fig. 27), et globulus, Illiger (Mag., VI, 26, 7; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, t. IV, p. 663, 2). Mais ces deux espèces, la première d'Afrique, la deuxième de Sicile, nous sembleraient devoir être placées dans un autre groupe que le Niptus hololeucus. Nous n'avons pas vu le N. elongatus: mais chez le N. globulus, les articles des antennes sont moins allongés, l'intervalle interanteunaire est très-étroit sans être tranchant, le corps est dépourvu de pubescence écailleuse.

<sup>(2)</sup> Cette arête sert en quelque sorte de limite au jeu des mandibules dans leur croisement.

après lequel elle laisse une faible trace au-devant des joues (1); à premier article beaucoup plus épais que les autres: le deuxième subégal aux suivants au moins sur sa tranche externe: ceux-ci oblongs, subégaux: le dernier sensiblement plus long et un peu plus épais que le pénultième.

Prothorax notablement moins large que les élytres, à peine ou non relevé à son bord antérieur en capuchon au-dessus du niveau du vertex; transversalement élevé sur son disque, avec celui-ci à saillies peu marquées; très-obliquement coupé en avant, subtronqué à la base, fortement étranglé et transversalement sillonné au-devant de celle-ci.

Écusson très-petit, ponctiforme, à peine distinct, un peu enfoncé, paraissant subarrondi.

Élytres subovalaires, assez convexes sur le dos, légèrement arrondies latéralement, fortement et profondément ponctuées-striées sur leur surface, sensiblement réfléchies en dessous sur leurs côtés sur presque toute leur longueur. Épaules effacées.

Prosternum déprimé, très-peu développé au-devant des hanches antérieures, à lame médiane un peu enfouie entre celles-ci, étroite, sublinéaire. Lame médiane du mésosternum un peu enfouie, assez large, subparallèle ou en cône largement tronqué. Episternums du médipectus assez grands, subtriangulaires, avec les épimères étroites, rétrécies intérieurement en forme d'onglet. Métasternum court, pas plus développé que le premier arceau ventral, un peu avancé entre les hanches intermédiaires en angle mousse, très-faiblement échancré en arrière entre les hanches postérieures. Episternums du postpectus assez étroits, rétrécis en arrière en forme d'onglet.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement saillantes, subarrondies, plus ou moins rapprochées l'une de l'autre: les postérieures courtes, obconico-subglobuleuses, largement distantes et situées près du bord latéral des élytres.

Ventre à intersections recourbées en arrière sur les côtés, surtout au bord postérieur des troisième et quatrième arceaux : les premiers assez grands : le quatrième très-court ; le dernier grand, semi-lunaire.

Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires obconico-ovalaires: les postérieurs un peu plus développés, subovalaires.

<sup>(1)</sup> Cette cavité profonde s'arrête donc brusquement vers le niveau du bord antérointerne des yeux, au lieu que, dans le genre Niptus, depuis l'insertion des antennes elle se prolonge en mourant jusqu'au-devant de ceux-là.

Cuisses graduellement et légèrement renslées vers leur milieu, assez sensiblement recourbées en dessous avant le sommet de leur tranche inférieure, légèrement rainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias médiocres, graduellement élargis de la base au sommet, un peu obliquement coupés au bout, faiblement ou obsolètement subentaillés à l'extrémité de leur tranche supérieure pour recevoir le premier article des tarses à l'état de retrait, terminés en dessous par deux très-petits éperons à peine distincts: tibias antérieurs et intermédiaires droits, les postérieurs sensiblement recourbés en arrière et un peu en dedans. Tarses assez étroits, subcomprimés, graduellement un peu subatténués vers leur extrémité; avec les premier à quatrième articles graduellement un peu plus courts: le dernier assez grêle, presque aussi long que les deux précédents réunis, à peine subélargi de la base à l'extrémité. Ongles petits, grêles, arqués, bien distincts.

Obs. Ce genre a beaucoup d'affinité avec le genre Niptus. Outre la structure des antennes qui sont beaucoup moins grêles, à articles moins allongés avec le deuxième subégal aux suivants, il s'en distingue encore par l'arête dorsale des mandibules; par les élytres moins convexes, moins globuleuses et moins arrondies sur les côtés; par l'écusson beaucoup moindre et peu visible; par les pieds moins développés et un peu moins grêles, avec les cuisses non brusquement renslées, et les tarses moins étroits, proportionnellement moins allongés, avec leurs articles plus courts et leurs ongles plus petits, et les éperons des tibias beaucoup moindres et à peine distincts. Ajoutez à cela que le dernier article des antennes est toujours un peu plus épais que le pénultième; que la fossette antennaire, moins prolongée latéralement mais plus profonde, se termine d'une manière beaucoup plus brusque, etc. D'ailleurs sa ponctuation et sa pubescence tout autres lui donnent un aspect particulier.

Par ses antennes plus courtes, à dernier article un peu plus épais que le précédent, et par l'exiguité de l'écusson, il conduit naturellement au genre *Tipnus*.

#### 1. Epauloccus crenatus. Fabricius.

Subovalaire, convexe, densement tomenteux, d'un roux-canelle peu brillant. Antennes médiocrement grêles, à articles oblongs. Prothorax globu-

leux, fortement étranglé au-devant de sa base, sillonné sur sa ligne médiane, avec quatre éminences obtuses sur son disque. Ecusson ponctiforme. Elytres courtement ovalaires, fortement ponctuées-striées. Cuisses graduellement renflées vers leur milieu. Eperons des tibias peu visibles

Ptinus crenatus. Fabricius, Syst. El., t. I, p. 326, 8;—id., Ent. Syst., t. I, 240;—PAYKULL, Faun. Suec., t. I, p. 314, 4; — GYLLENHAL, Ins. Suec., t. I, p. 309, 6; — STURM, Deuts. Faun., t. XII, p. 84, 16, pl. 258, fig. e. E; — REDTENBACHER, Faun. Austr., 2° édit., p. 557; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856; t. IV, p. 656, 50.

Ptinus minutus. ILLIGER, Kaf. Preuss., t. I, p. 347, 6; — KUGELLAN, in Schn. Mag., t. IV, p. 501, 5.

Ptinus ovatus. MARSHAM, Ent. Brit., t. I, p. 90, 28.

Long. 
$$0^{m}$$
,0022 (1 l.); — larg.  $0^{m}$ ,0015 (2/3 l.).

Corps subovalaire, convexe, aptère dans les deux sexes, d'un rouxcanelle, recouvert d'une pubescence tomenteuse et jaunâtre, plus dense sur la tête et le prothorax.

Tête verticale ou subinfléchie, un peu moins large que le prothorax, finement rugueuse, d'un roux-canelle peu brillant, revêtue d'une fine et dense pubescence déprimée et d'un jaune fauve. Front large, avec l'intervalle interantennaire un peu ou à peine moins large que la distance comprise entre l'œil et le bord interne des fossettes antennaires. Labre brunâtre, mat, densement cilié à son bord antérieur, paraissant parfois subsinué sur le milieu de celui-ci. Mandibules ciliées, ruguleuses, rousses ou d'un rougebrun mat à leur base; glabres et d'un noir de poix presque lisse et brillant à leur extrémité, avec la partie lisse brusquement séparée de la partie rugueuse par une arête dorsale oblique.

Palpes testacés ou d'un roux-testacé.

Yeux petits, subovalaires, très-peu ou non saillants, d'un brun-noi-

Antennes médiocrement grêles, de la longueur environ de la moitié du corps, subfiliformes, très-finement pubescentes ou subtomenteuses avec quelques cils un peu ou à peine plus longs vers le sommet de chaque article, mais un peu plus distincts en dessous; finement chagrinées; d'un ferrugineux mat; à premier article en massue ovalaire, beaucoup plus épais que les suivants : le deuxième obconique, subégal au troisième : les troisième à dixième oblongs, obconiques, subégaux : le dernier beaucoup

plus long et un peu plus épais que le pénultième, elliptique, acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres; globuleux à sa partie antérieure, fortement étranglé et fortement et transversalement sillonné audevant de sa base, avec la partie globuleuse paraissant, vue de dessus, à peine plus large en avant : très-largement et obtusément arrondi à son bord antérieur, avec celui-ci à peine relevé en capuchon au-dessus du niveau du vertex; subtronqué à la base avec celle-ci ne paraissant pas rebordée (1); aspèrement rugueux; d'un roux-canelle peu brillant; revêtu d'une dense pubescence déprimée, tomenteuse, d'un fauve-jaunâtre; offrant, en arrière de sa partie gibbeuse, quatre éminences obtuses ou obsolètes, mais hérissées de poils un peu plus redressés, dont les intermédiaires sont séparées entre elles par un sillon longitudinal bien distinct, prolongé en avant jusqu'au bord antérieur qu'il entaille parfois un peu par sa rencontre : les deux latérales séparées des précédentes par une faible dépression ou trèscourt sillon.

Ecusson très-petit, ponctiforme, à peine distinct, paraissant subarrondi, plus ou moins enfoncé, brunâtre, subtomenteux.

Étytres subovalaires (5') ou courtement ovalaires (2), plus de deux fois aussi longues que le prothorax, légèrement arrondies sur les côtés, arcuément et subacuminément rétrécies en arrière; convexes mais un peu platement sur le milieu du dos; d'un roux-ferrugineux ou canelle; recouvertes d'une fine pubescence déprimée, fauve, subtomenteuse et beaucoup moins serrée que celle de la tête et du prothorax; offrant chacune dix rangées striales et le rudiment d'une onzième vers l'écusson, formées de gros points, profonds, subarrondis ou subcarrés, traversés chacun en long dans leur milieu par nne petite soie pâle et couchée; avec ces rangées ordinairement plus profondes et comme enfoncées à la base et réunies deux à deux vers celle-ci, et plus faibles dans la partie déclive postérieure. Intervalles presque lisses, un peu brillants, un peu ou à peine plus larges que les points, subconvexes, ornés chacun, outre la pubescence déprimée, d'une série régulière de soies d'un blond brillant, courtes, subarquées et un peu inclinées en arrière. Épaules effacées.

Dessous du corps peu brillant, brunâtre ou roussâtre ; couvert de points assez grossiers, assez serrés, circulaires et peu profonds, mais à peine visi-

<sup>(1)</sup> Cette base, vue de dessus, semble subtronquée, mais, vue d'un peu en avant, elle paraît un peu arquée en arrière.

bles par l'effet d'une dense et très-courte pubescence tomenteuse d'un jaune doré qui recouvre surtout le ventre en lui imprimant une teinte plus claire. *Métasternum* déprimé sur son milieu, court, pas plus développé que le premier arceau ventral.

Hanches antérieures et intermédiaires assez rapprochées, les postérieures largement distantes l'une de l'autre.

Ventre avec le bord postérieur des premier et deuxième arceaux sensiblement, celui des troisième et quatrième brusquement recourbés en arrière ou sinués sur leurs côtés : les trois premiers assez grands, subégaux dans leur milieu ; le quatrième très-court ; le dernier chagriné, grand, semilunaire.

Pieds assez grêles, finement chagrinés, ferrugineux, revêtus d'une trèsfine pubescence blonde. Cuisses assez étroites à leur base, graduellement et médiocrement renslées dès leur premier tiers. Tibias médiocres, terminés en dessous par deux petits éperons peu distincts; tibias antérieurs et intermédiaires droits, aussi longs que les cuisses, sensiblement élargis de la base à l'extrémité; les postérieurs plus longs que les cuisses, assez grêles à leur base, graduellement élargis dans leur deuxième moitié, sensiblement recourbés en arrière et dedans. Tarses sensiblement plus courts que les tibias; avec les premier à quatrième articles graduellement un peu plus courts et un peu plus étroits : le premier des antérieurs et intermédiaires un peu plus long que le suivant, triangulaire; le premier des postérieurs oblong, obconique, presque aussi long que les deux suivants réunis; ceux-ci et le quatrième assez courts, triangulaires; le dernier plus étroit que le pénultième, allongé, presque aussi long que les deux précédents réunis, sublinéaire ou à peine élargi vers son extrémité. Ongles petits, grêles, arqués, bien distincts.

Patrie. Cette espèce habite les celliers, les granges, les étables, surtout dans les endroits élevés : les Alpes, le mont Dore, le mont Pilat, le Bugey, etc.

Quelquefois les élytres sont un peu plus oblongues et un peu moins arrondies sur les côtés. Peut-être est-ce là une différence sexuelle?

Nous possédons deux exemplaires un peu plus grands, plus densement tomenteux ou parfois comme subargileux, ayant les points des élytres un peu plus carrés, plus enfoncés surtout à la base où les intervalles paraissent ou tous ou alternativement subélevés (Epauloecus lutosus, nobis). Nous les avons reçus de feu M. Maurel qui les avait capturés dans une des grottes crayeuses des falaises des environs de Dieppe.

#### DEUXIÈME RAMEAU

#### TIPNATES

CARACTÈRES. Corps globoso-ovalaire, aptère dans les deux sexes. Antennes terminées par deux ou trois articles graduellement un peu plus épais. Prothorax ni étranglé ni transversalement sillonné ou déprimé vers sa base, non gibbeux ni tuberculeux sur le dos. Métasternum plus développé dans son milieu que le premier arceau ventral. Tarses avec les deuxième à quatrième articles presque subégaux (1).

Genre Tipnus, TIPNE. Jacquelin Du Val.

Jacquelia du Val, Glan. Ent. t. I, p. 137; — Gen. Col. Eur. t. III, p. 210. Etymologie: Tipnus, anagramme de Ptinus.

CARACTÈRES. Corps globoso-ovalaire, aptère dans les deux sexes.

Tête verticale ou infléchie, non visible, vue de dessus, assez grande, un peu moins large que le prothorax, assez fortement engagée dans celui-ci.

(1) Dans ce rameau se place l'espèce des îles Canaries qui n'offre que neuf articles aux antennes dans les deux sexes, et que quatre aux tarses postérieurs de l'un des sexes. Jacquelin Du Val a cru devoir, avec raison, la détacher du genre Tipnus, sous le nom générique de Nitpus (Nitpus Gonospermi, Jacquelin Du Val), Glan. Ent., 2e cahier, p. 138: — îles Canaries (M. Pradier).

Nous donnons ici le tableau des Tipnates qui nous ont passé sous les yeux:

Genre. NITPUS. J. Du V. de 9 articles (ganospermi J.Du V.) très-étroit, à peine sensible mais non tranchant. Antennes avec les deux inter derniers articles graduellement plus épais. Prothorax sensiblement rétréci à sa base, à côtés subarrondis. Élytres ponctuées-striées. Dessus le Harticles. Interralle TIPNUS. J. Du V. du corps écailleux par plaques. (exiguus, Boield. (albopictus. Wol.) ssez sensible et plan. Antennes avec les trois derniers articles graduellement plus épais. Prothorax à pelue rétréci à sa base, à côtés presque droits. Étytres simplement ruguleuses. Dessus du corps entièrement S.-G. SPHABAICUS, Wol. écailleux. (gibbaides, Boield.)

Front large supérieurement. Joues très-développées, presque en carré long, subverticalement disposées. Labre petit, court, fortement transverse, plus ou moins largement tronqué en avant. Mandibules robustes, brusquement coudées, terminées en angle ou pointe peu aigué. Palpes à dernier article grand, aussi long que les précédents réunis, en ovale acuminé au sommet.

Yeux petits, peu saillants, subarrondis ou ovalaires, séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle sensible.

Antennes assez développées, plus ou moins grèles, terminées par deux ou trois articles graduellement un peu plus épais (1); assez rapprochées à leur base où elles sont séparées entre elles par un intervalle plan, parfois très-étroit ou linéaire, mais jamais tranchant; insérées vers le milieu du front, entre les yeux, dans une cavité un peu prolongée obliquement audevant de ceux-ci pour faciliter le jeu du premier article à l'état d'inflexion : celui-ci ovalaire ou ovalaire-oblong, sensiblement plus épais que les suivants : le deuxième subglobuleux ou obconique, à peine épaissi, souvent un peu plus court que le troisième : les troisième à dixième obconiques, plus ou moins oblongs : les neuvième à onzième ou au moins les dixième et onzième graduellement plus épais : le dernier beaucoup plus grand que le pénultième.

Prothorax notablement moins large que les élytres, non ou à peine relevé à son bord antérieur en capuchon au-dessus du niveau du vertex; convexe mais sans apparence d'éminences ou de saillies pilifères; trèsobliquement coupé en avant, obtusément tronqué ou très-largement subarrondi à sa base, non étranglé ni transversalement sillonné au-devant de celle-ci.

Ecusson nul ou indistinct.

Élytres subglobuleuses ou courtement ovalaires, très-convexes sur leur disque, plus ou moins arrondies latéralement, assez fortement réfléchies en dessous sur leurs côtés sur toute leur longueur. Épaules assez marquées mais largement arrondies.

Prosternum court, déprimé, à lame médiane étroite, sublinéaire. Lame médiane du mésosternum assez large, subtrapéziforme, largement tronquée au bout. Episternums du médipectus grands, subtriangulaires, avec les épimères médiocres, transversalement obliques, rétrécies en dedans en forme d'onglet. Métasternum assez court, sensiblement plus développé dans son

<sup>(1)</sup> Dans le Tipnus exiguus, seule espèce française, ce sont les deux derniers seulement.

milieu que le premier arceau ventral, non ou à peine plus que le deuxième; avancé entre les hanches intermédiaires en angle sensible mais mousse; très-largement échancré en arrière entre les hanches postérieures. Épisternums du postpectus étroits, en partie recouverts par les côtés réfléchis des élytres, subparallèles ou à peine rétrécis en arrière, avec les épimères nulles.

Hanches peu saillantes : les antérieures et intermédiaires subovalaires, les antérieures rapprochées, les intermédiaires légèrement écartées : les postérieures petites, globoso-subobconiques, très-largement distantes l'une de l'antre, reculées tout à fait sur les côtés contre le bord des élytres.

Ventre à troisième et quatrième intersections recourbées en arrière sur les côtés; à premier arceau court, les deuxième et troisième assez grands, subégaux : le quatrième très-court : le dernier assez grand, en hémicycle.

Pieds assez allongés, peu grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires obconico-subovalaires, les postérieurs un peu plus grands, globuleux ou subovalaires. Cuisses plus ou moins rétrécies à leur base, plus ou moins renslées après leur milieu, subrectilignes sur leur tranche inférieure ou un peu recourbées en dessous avant le sommet de celle-ci, plus ou moins voûtées sur leur tranche supérieure, brièvement rainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias médiocres, plus ou moins graduellement élargis vers leur sommet, un peu obliquement coupés au bout, terminés en dessus par deux très-petits éperons, très-peu distincts : tibias antérieurs et intermédiaires droits, les postérieurs un peu recourbés en arrière. Tarses assez courts, subcomprimés, sublinéaires ou à peine graduellement atténués vers leur extrémité ; à premier article obconique, un peu plus long que le suivant. Les deuxième à quatrième transverses, subégaux ou à peine graduellement un peu plus courts : le dernier assez grêle, aussi long que les deux précédents réunis, subélargi vers son extrémité. Ongles très-petits mais bien distincts, grêles, arqués.

Obs. Le genre *Tipnus*, par son prothorax ni gibbeux ni tuberculeux sur son disque, ni étranglé ou sillonné, ou déprimé, vers sa base, par les deux derniers articles des antennes un peu plus épais que les autres, ne peut être confondu avec aucun des précédents (1).

Il renferme un petit nombre d'espèces de taille inférieure et propres aux

----

<sup>(1)</sup> Ce genre, par ses élytres assez fortement réfléchies en dessous, au point de réduire sensiblement la page inférieure du corps et surtout la largeur du ventre, semble conduire naturellement à la famille des Gibbions.

contrées méridionales de l'Europe et au nord de l'Afrique. Une seule se retrouve aussi dans la France continentale.

## 1. Tipnus exiguus. Boieldieu.

Globoso-subovalaire, très-convexe, d'un noir brunâtre assez brillant, avec la tête, le prothorax, les côtés et le tiers postérieur des élytres garnis d'une pubescence écailleuse plus ou moins dense et d'un gris blanchâtre. Antennes assez grêles, à deuxième article sensiblement moins long que le troisième. Tête et prothorax rugueux : celui-ci presque carré, arcuément subdilaté vers le milieu de ses côtés, finement et brièvement canaliculé sur sa ligne médiane. Élytres courtement ovalaires, assez renflées, grossièrement et subsérialement ponctuées. Tarses assez étroits avec les deuxième à quatrième articles subégaux.

Tipnus exiguus, Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 672, 6.

Corps subovalaire ou globoso-ovalaire, très-convexe, d'un noir brunâtre assez brillant, plus ou moins écailleux et blanchâtre sur la tête, le prothorax, les côtés et la partie postérieure des élytres.

Tête subinfléchie, un peu moins large que le prothorax, ruguleuse, d'un noir assez brillant; recouverte d'une pubescence déprimée, assez dense, subécailleuse et d'un gris blanchâtre. Front large, avec l'intervalle interantennaire très-étroit, linéaire mais non tranchant. Labre brunâtre, finement cilié en avant. Mandibules brunâtres, chagrinées à leur base, presque lisses à leur extrémité. Palpes d'un roux-testacé.

Yeux petits, peu saillants, courtement ovalaires, noirs.

Antennes assez grêles, presque aussi longues que les deux tiers ou les trois quarts du corps; très-finement ciliées de poils blanchâtres; d'un noir brun assez brillant et presque lisse; à premier article ovalaire, sensiblement plus épais que le suivant : le deuxième subglobuleux, un peu rensié, sensiblement moins long que le troisième : celui-ci et les suivants assez grêles, oblongs, obconiques, subégaux : le pénultième évidemment un peu plus épais que le précédent : le dernier encore plus épais, subelliptique ou subovalaire, très-obtusément acuminé au sommet.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, en forme de carré à peine plus long que large; paraissant, vu de dessus, légèrement arrondi ou arcuément subdilaté vers le milieu des côtés; obtusément arrondi à son bord antérieur qui est légèrement cilié, avec les cils subécailleux, d'un gris blanchâtre, couchés en travers et convergeant au milieu; subtronqué ou très-largement arrondi à la base, avec les angles postérieurs très-obtus et arrondis; sensiblement et rugueusement granulé; finement et obsolètement canaliculé sur le milieu de sa ligne médiane; transversalement convexe un peu en arrière sur son disque; d'un noir brunâtre assez brillant: recouvert à la base et sur les côtés, et souvent sur toute sa surface, d'une pubesceuce d'un gris blanchâtre, plus ou moins fournie, déprimée et visiblement écailleuse.

Ecusson indistinct.

Élytres subglobuleuses ou courtement ovalaires, à peine plus de deux fois aussi longues que le prothorax ; légèrement arrondies sur les côtés ; fortement arrondies et fortement déclives postérieurement vues de dessus, et obtusément acuminées à leur sommet vues de derrière ; très-convexes sur le dos; couvertes d'une ponctuation grossière, assez profonde, presque en séries régulières, un peu plus affaiblie en arrière, avec les points subarrondis ou parfois un peu oblongs et les intervalles presque lisses ; d'un noir brunâtre assez brillant et quelquefois un peu roussâtre surtout vers la base; parées chacune sur les côtés d'une large ceinture de poils d'un gris blanchâtre, déprimés, tout à fait écailleux, embrassant aussi l'extrémité, plus ou moins irrégulière ou çà et là dilatée intérieurement sur le disque ; ornées en outre sur leur tiers postérieur d'un arc transversalement oblique, plus ou moins large, formé d'écailles semblables, dont l'ouverture est en arrière, et dont la corne interne se prolonge parfois postérieurement sur la suture jusqu'à la rencontre de la ceinture posticale; avec toutes ces taches ou bandes souvent peu limitées et plus ou moins confuses sur leurs bords : revêtues en outre sur toute leur surface d'une pubescence couchée d'un gris blanchâtre, beaucoup moins serrée et surtout beaucoup moins écailleuse, presque sétiforme et ne faisant pas tache. Epaules très-largement arrondies.

Dessous du corps obsolètement et assez densement ponctué, légèrement et finement pubescent. Métasternum plus fortement ponctué, déprimé, sensiblement plus développé que le premier arceau ventral dans son milieu, seulement un peu plus que le deuxième.

Hanches antérieures et intermédiaires assez rapprochées, les posté-

rieures très-largement distantes l'une de l'autre, reculées contre le bord inféro-latéral des élytres.

Ventre à bord postérieur des deux premiers arceaux légèrement arqué, celui des troisième et quatrième assez brusquement recourbé en arrière sur les côtés : le dernier assez étroitement arrondi au sommet.

Pieds peu grêles, ruguleux, d'un noir brunâtre, revêtus d'une pubescence couchée, assez dense, subécailleuse et d'un gris blanchâtre. Cuisses assez épaisses, sensiblement renslées après leur milieu. Tibias aussi longs que les cuisses, graduellement et sensiblement élargis de la base à l'extrémité, à éperons obsolètes : tibias antérieurs et intermédiaires presque droits, les postérieurs un peu plus grêles à leur base, un peu et arcuément recourbés en arrière avant leur extrémité. Tarses petits, sensiblement moins longs que les tibias, assez étroits, sublinéaires ou à peine atténués vers leur extrémité; à premier article triangulaire ou obconique, un peu plus long que le suivant : les deuxième à quatrième transverses, subtriangulaires ou subcordiformes, subégaux ou à peine graduellement un peu plus courts : le dernier aussi long que les deux précèdents réunis, un peu plus étroit, arcuément subélargi vers son extrémité. Ongles petits, grêles, arqués, bien distincts.

Patrie. Cette petite et intéressante espèce, particulière aux contrées les plus méridionales de l'Europe, la Corse, la Sardaigne, le Portugal, etc., a été capturée à La Nouvelle (Pyrénées-Orientales) par M. Henri de Bonvouloir qui a doté la Faune française de nombreuses découvertes.

Le Tipnus gibboides n'ayant pas encore été rencontré en France, nous n'en donnerons qu'une description sommaire.

# 2. Tipnus (Sphæricus) gibboides. Boieldieu.

Globoso-subovalaire, assez convexe, ruguleux, d'un brun-châtain mais entièrement recouvert d'une pubescence déprimée, écailleuse, très-serrée et qui lui imprime une teinte argileuse. Antennes assez épaisses à leur base, à deuxième article à peine moins long que le troisième. Prothorax en carré long, subélevé sur sa ligne médiane en forme de faîte. Élytres subgloboso-ovalaires, platement convexes sur le dos. Cuisses assez renflées. Tarses assez épais, avec les deuxième à quatrième articles subégaux.

Tipnus gibboides, Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 669, 3; — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur., t. III, pl. 52, fig. 258.

Long.  $0^{m}$ ,0020 (7|8 l.); — larg.  $0^{m}$ ,0012 (1|2 l.).

PATRIE. La Lombardie, la Sicile, l'Algérie.

Obs. Cette espèce, outre la structure des antennes, outre la forme du prothorax, outre ses élytres dépourvues de séries de points enfoncés, présente encore son intervalle interantennaire sensiblement plus large que chez les Tipnus exiguus et albopictus. Par toutes ces considérations, elle mérite de constituer un sous-genre distinct, auquel nous conserverons le nom de Sphoericus (Motschoulsky, inédit) déjà indiqué par M. Wollaston (Ins. Mad., 1854, p. 263, § II). Le Ptinus pinguis du même auteur (p. 264, 201) se placerait dans le même sous-genre que le gibboides. Quant aux autres Sphoericus de l'illustre auteur du bel ouvrage sur les Insectes de Madère, ils nous semblent rentrer pour la plupart dans nos Tipnus vrais.

# DEUXIÈME FAMILLE

#### GIBBIENS

CARACTÈRES. Corps gibbeux, très-convexe. Antennes subatténuées à leur extrémité, rapprochées à leur base, insérées sur le milieu du front bien audessous du niveau antérieur des yeux. Ceux-ci très-petits. Écusson toujours nul. Élytres lisses sur leur surface, renflées en forme d'ampoule, latéralement comprimées, fortement réfléchies en dessous (1) où elles refoulent la plupart des parties de la page inférieure du corps, avec celle-ci alors réduite à une faible surface oblongue. Pieds très-allongés, araniformes. Tibias frangés.

Cette famille ne comprend que deux genres que nous essayerons de caractériser ainsi:

très-écartés, situés sur les côtés de la tête, bien en dehors des insertions des antennes. Prothorax assez grand, tomenteux, avec des carènes longitudinales. Élytres avec un bourrelet écailleux à leur extrême base. Ventre à dernier arceau aussi grand que tous les précédents réunis. Trochanters postérieurs égalant à peine le tiers des culsses. Tibias à frange supérieure entière et simple.

assez rapprochés, situés sur le milieu du front au-dessus des insertions des antennes. Prothorax très-court, glabre et lisse. Élytres sans bourrelet écailleux à leur base. Ventre à dernier arecau moins grand que tous les précédents réunis. Tro-chanters postérieurs presque aussi longs que les cuisses. Tibias à frange supérieure partagée, vers son extrémité, en deux series par un silion creusé dans son épais-seur.

Genre Mezium, Mézie. Curtis. Curtis, Brit. Ent., t. V, p. 232. Etymologie: μέζεχ, bourses.

CARACTÈRES. Corps fortement gibbeux, subovalaire, aptère dans les deux sexes.

(1) De cette disposition il résulte que les côtés des élytres sont en grande partie visibles dans la page inférieure du corps.

Tête insléchie, assez grande, un peu moins large que le prothorax, fortement engagée dans celui-ci. Front large supérieurement, avec la région de l'épistome plane, relevée en forme de demi-disque très-largement échancré en avant. Joues très-développées, en forme d'ellipse verticalement disposée. Labre court, fortement transverse, largement échancré (1) en avant. Mandibules robustes, subtrigones, arcuément arrondies en dehors, terminées en pointe émoussée, obtusément unidentées ou simplement subangulaires vers le milieu de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article oblong, subacuminé au sommet : les précédents courts. Palpes labiaux petits, à dernier article ovale-oblong, subacuminé au bout.

Yeux très-petits, courtement ovalaires ou subarrondis, très-peu saillants, très-largement distants, situés sur les côtés de la tête près du bord antérieur du prothorax.

Antennes longues, subcomprimées, épaisses à leur base et graduellement subatténuées vers leur extrémité; rapprochées à leur insertion où elles sont séparées entre elles par un intervalle étroit, linéaire mais non tranchant; insérées sur le milieu du front bien en avant du niveau du bord antérieur des yeux, et bien en dedans de ceux-ci, dans une petite cavité arrondie (2); à premier article plus grand et plus épais que les suivants : ceux-ci subégaux, graduellement plus étroits : le deuxième obliquement implanté, plus court sur sa tranche interne, mais presque aussi long sur l'externe que le troisième : le dernier à peine plus long que le pénultième.

Prothorax moins large que les élytres dans leur milieu, presque en carré transverse; non relevé en capuchon à son bord antérieur au-dessus du niveau du vertex; densement tomenteux et offrant sur son disque quatre carènes ou côtes longitudinales; très-obliquement coupé en avant et bissinué à sa base; avec la partie réfléchie des côtés graduellement rétrécie mais largement tronquée au sommet.

Ecusson nul.

Elytres pas plus larges à leur base que la base du prothorax, subovalaires, fortement gibbeuses ou renslées en forme d'ampoule; lisses sur leur

<sup>(1)</sup> La ciliation terminale, parfois partagée en deux dans son milieu, le fait paraître plus fortement échancré.

<sup>(2)</sup> Cette cavité a son bord antérieur en partie voilé par la saillie du disque de l'épistome, de manière à empêcher les antennes de s'incliner en avant; mais, par contre, la région, qui entoure en dessus cette cavité, est plus ou moins déprimée, pour faciliter supérieurement le jeu de ces mêmes organes qui sont toujours plus ou moins redressés en arrière.

surface, mais offrant tout le long de leur base un bourrelet saillant et écailleux (1); latéralement comprimées; très-fortement réfléchies en dessous sur les côtés et postérieurement de manière à refouler la plupart des parties de la page inférieure du corps réduite alors à une faible surface oblongue. Épaules tout à fait effacées.

Prosternum très-court ou presque nul au-devant des hanches antérieures, à lame médiane assez enfouie entre celles-ci et rétrécie en pointe aciculée. Lame médiane du mésosternum saillante, élevée jusqu'au niveau des hanches, subcarrée ou subscutiforme. Episternums du médipectus assez développés, subtriangulaires, avec les épimères longitudinales (2), étroites, rétrécies postérieurement en onglet allongé. Métasternum assez grand, avancé entre les hanches intermédiaires en lame conique largement et obtusément subtronquée en avant; très-largement et subangulairement échancré en arrière entre les hanches postérieures (3).

Hanches antérieures assez saillantes, de forme irrégulière, assez rapprochées : les intermédiaires petites, un peu plus écartées ; les postérieures courtes, largement distantes, situées tout à fait sur les côtés du métasternum, joignant le bord réfléchi des élytres qu'elles débordent même un peu en dehors.

Ventre déprimé, assez étroit, à premier arceau en forme de large triangle transverse, assez grand dans son milieu, mais graduellement rétréci sur les côtés où il devient presque nul; les deuxième à quatrième très-courts: le dernier subogival, très-grand, aussi long que tous les précédents réunis.

Pieds allongés et assez robustes. Trochanters antérieurs et intermédiaires médiocres, obconico-subovalaires: les postérieurs plus grands, oblongs, égalant à peine le tiers de la longueur des cuisses. Celles-ci débordant de beaucoup les côtés du corps, latéralement comprimées, gra-

<sup>(1)</sup> On a souvent pris pour un sillon transversal du prothorax la réunion des élytres avec celui-ci. Mais, par la désarticulation, il nous a été donné de vérifier que le bour-relet qui semble un rebord postérieur du prothorax, est en réalité une partie intégrante de la base des élytres.

<sup>(2)</sup> Les côtés des élytres, en se réfléchissant en dessous, semblent avoir forcé cette pièce à affecter une position presque longitudinale, au point qu'on la prendrait volontiers pour l'épisternum du postpectus, tandis qu'elle nous semble plutôt appartenir au médipectus.

<sup>(3)</sup> Les parties latérales du postpectus, ayant été resoulées par la partie résléchie des élytres, deviennent inappréciables.

duellement élargies vers leur extrémité en massue comprimée et tronquée au bout, un peu recourbées vers le sommet de leur tranche inférieure, assez fortement rainurées en dessous sur au moins la moitié de leur longueur (1): les antérieures presque droites, vues de dessus leur tranche supérieure : les intermédiaires légèrement, les postérieures sensiblement cambrées en dedans. Tibias sublinéaires, subparallèles, latéralement comprimés; paraissant assez robustes par l'effet de la longue et épaisse frange qui garnit leur tranche supérieure, avec ladite frange entière, non sillonnée ni divisée en deux dans sa dernière moitié; armés au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons obsolètes peu distincts dont l'interne paraît un peu plus fort: tibias antérieurs sensiblement plus courts, les intermédiaires un peu plus courts, les postérieurs aussi longs que les cuisses; les antérieurs, vus de dessus, paraissant droits, les intermédiaires à peine, les postérieurs sensiblement recourbés en dedans après leur milieu. Tarses courts, latéralement comprimés, paraissant vus de dessus leur tranche supérieure assez étroits et sublinéaires, et vus par côté assez larges et graduellement atténués de la base à l'extrémité; avec les quatre premiers articles graduellement plus courts: le dernier oblong, pas plus long que le précédent. Ongles grêles, faiblement arqués, bien distincts.

Oss. Les Mezium sont des insectes de moyenne taille, appartenant à l'Europe méridionale. Ils ont les élytres des Gibbium et à peu près le prothorax des Ptinus.

Le genre Mezium renferme deux espèces européennes dont voici la principale différence :

a Prothorax à carènes latérales raccourcies et interrompues en avant.

aa Prothorax à carènes réunies par paires en avant.

sulcatum.

### 1. Mezium affine. Boieldieu.

Ovale-oblong, très-convexe. Antennes subatténuées à leur extrémité, à premier article grand. Prothorax densement tomenteux et d'un flave-jaunâtre, avec quatre carènes longitudinales, dont les extérieures raccourcies et interrompues en avant par une impression transversale. Élytres

(1) Les antérieures et intermédiaires sur presque toute leur longueur.

gibbeuses, avec un bourrelet tomenteux à leur extrême base; d'un brun ou d'un roux de poix, lisses et parsemées de soies pâles, squamiformes et redressées. Antennes et pieds densement écailleux et jaunâtres. Pieds trèsallongés. Tarses courts.

Mezium affine. Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, t. IV, p. 674;—
JACQUELIN DU VAL, Gen. Col. Eur., t. III, pl. 52, fig. 259.

Mezium sulcatum. Sturm, Deut. Faun., t. XII, p. 37, 1, pl. 248.

Long.  $0^{m}$ , 0027 (1 l. 1/4); — larg.  $0^{m}$ , 0015 (2/3 l.).

Corps ovale-oblong, très-convexe.

Tête infléchie, un peu moins large que le prothorax, entièrement encroûtée d'une pubescence déprimée, grossière, écailleuse et qui lui donne une teinte d'un jaunâtre-argileux, avec les écailles souvent arrondies et subombiliquées. Front large entre les yeux, très-finement canaliculé sur sa ligne médiane, avec le canal étendu depuis la partie rétrécie par les cavités antennaires jusque près du vertex; avec la région de l'épistome saillante, relevée en forme de demi-lune échancrée en avant. Joues déprimées ou faiblement subimpressionnées. Labre court, ruguleux, brunâtre, dénudé, densement et fortement cilié en avant de poils jaunâtres. Mandibules d'un noir de poix, rugueuses et ciliées à leur base; lisses et brillantes à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux très-petits, courtement ovalaires ou subarrondis, enchâssés dans une cavité pratiquée dans l'épaisseur de la pubescence, non saillants audessus de celle-ci, brillants et brunâtres, à facettes obsolètes.

Antennes presque aussi longues que le corps ou dépassant les trois quarts de sa longueur; latéralement subcomprimées, épaisses à leur base, graduellement subatténuées vers leur extrémité surtout quand on les regarde de côté; entièrement encroûtées d'une pubescence déprimée, très-dense, écailleuse et d'un jaune d'argile; à premier article grand, obconique, plus épais et plus long que le suivant, à angle interne sensiblement prolongé en avant et émoussé, ce qui le fait paraître obliquement tronqué-sub-échancré extérieurement à son extrémité: le deuxième oblong, obconique, inséré dans l'échancrure du précédent, à peine moins long et parfois paraissant même aussi long sur sa tranche externe que le troisième, sensiblement moins long sur l'interne que celui-ci, parfois subarrondi ou subtronqué sur celle-ci: le troisième à peine plus long que le suivant: les quatrième à sur celle-ci: le troisième à peine plus long que le suivant: les quatrième à

dixième oblongs, subparallèles, obconiques (1): le dernier ovalaire, à peine plus long que le pénultième, aigument acuminé au sommet.

Prothorax presque en carré transverse, évidemment moins long que large et à peine plus étroit en arrière; paraissant, vu de dessus, presque droit ou à peine arqué sur les côtés ; largement et obtusément arrondi à son bord antérieur; bissinué à la base avec le lobe médian large, à peine aussi prolongé que les angles postérieurs qui sont assez marqués vus de dessus, mais un peu obtus et émoussés; entièrement encroûté d'une pubescence tomenteuse, embrouillée, subdéprimée, subécailleuse, très-dense et qui lui imprime une teinte mate d'un jaune d'argile, avec çà et là quelques soies squamiformes plus longues, couchées, un peu plus pâles et plus distinctes; assez convexe; offrant sur son disque quatre carènes ou côtes longitudinales, subparallèles, hérissées de soies subécailleuses, plus ou moins frisées ou redressées, de même couleur que la pubescence foncière : les deux intermédiaires entières, antérieurement réunies suivant une ligne arquée, séparées entre elles par un large sillon plus ou moins profond, relevées derrière leur milieu en une saillie ou dent fasciculée assez sensible : les deux latérales également relevées en bosse, raccourcies ou subinterrompues en avant par un sillon ou impression transversale qui redescend parallèlement au bord antérieur, avec celui-ci formant alors de chaque côté comme un large bourrelet peu saillant, parfois subinterrompu dans son milieu par une arête oblique qu'émet de son sommet, sur les côtés, chacune desdites carènes externes.

Ecusson indistinct.

Elytres subovalaires, gibbenses, deux fois aussi longues que le prothorax, pas plus larges à leur base que celui-ci; paraissant, vues de dessus, légèrement arrondies sur les côtés mais fortement et assez largement en arrière; latéralement comprimées; fortement réfléchies en dessous dans tout leur pourtour extérieur, avec les angles apicaux droits, subhorizontalement relevés et formant simultanément comme une espèce de saillie caudale, obscure, rugueuse, semi-lunaire ou subogivale (o'); très-convexes, avec la suture un peu énfoncée antérieurement; d'un brun ou d'un roux de poix très brillant et lisse, avec l'extrême base garnie d'un épais bourrelet de poils enroulés, subécailleux et jaunâtres; hérissées sur leur surface de

<sup>(1)</sup> Quelquesois les écailles sont un peu plus saillantes vers le sommet interne des articles intermédiaires, ce qui fait paraître ceux-ci comme subdentés en scie intérieurement.

soies squamiformes, pâles, peu serrées, redressées, disposées en séries confuses, plus ou moins caduques ou obsolètes, un peu plus longues et plus persistantes vers la base.

Dessous du corps réduit à une faible surface, rugueux, revêtu d'une pubescence serrée, déprimée, écailleuse et d'un jaune livide. Mésosternum saillant. Métasternum assez grand, déprimé ou même faiblement excavé, offrant sur sa ligne médiane une série de soies squamiformes redressées.

Hanches antérieures très-rapprochées, les intermédiaires un peu plus écartées : les postérieures largement distantes l'une de l'autre, insérées contre le bord inféro-latéral des élytres.

Ventre déprimé, à premier arceau transversalement impressionné ou à base déclive, avec les intersections en ligne droite mais brusquement et brièvement recourbées en arrière sur les côtés; le dernier arceau trèsgrand, subogival, subarrondi au sommet, aussi long ou presque aussi long que tous les précédents réunis.

Pieds très-allongés et assez robustes, entièrement encroûtés d'une forte pubescence écailleuse d'un jaune d'argile. Cuisses élargies vers leur extrémité en massue comprimée et tronquée au bout. Tibias assez épais, garnis sur leur tranche supérieure d'une forte et épaisse frange de soies squamiformes, jaunatres, à peine frisées, à peine inclinées, agglutinées, avec cette frange simple et entière jusqu'au bout : les antérieurs et intermédiaires moins longs, les postérieurs au moins aussi longs que les cuisses. Tarses beaucoup plus courts que les tibias, latéralement comprimés; avec les quatre premiers articles graduellement plus courts, assez étroits et obconiques vus de dessus, assez larges et triangulaires vus de côté : le premier des postérieurs néanmoins un peu plus long que large : le dernier oblong, pas plus long que le précédent, à peine plus étroit, comprimé. Ongles petits, grêles, faiblement arqués, bien distincts.

PATRIE. Cette espèce habite les contrées méridionales de l'Europe, l'Istrie, la Toscane, la Lombardie, la Grèce, l'Illyrie, et même quelquefois les parties les plus chaudes de la Provence.

Obs. Les élytres sont toujours dépourvues de soies sur les côtés et souvent presque complétement sur le dos, excepté toutefois vers leur base qui, derrière le bourrelet, offre généralement un groupe ou au moins une série transversale de soies longues et squamiformes.

Les élytres sont tantôt d'un noir de poix très-brillant, tantôt d'un roux de poix plus ou moins clair. Leur angle apical est tantôt droit ou aigu et

sensiblement relevé, tantôt subarrondi et non ou à peine relevé; et peutêtre sont-ce là des différences sexuelles qu'il ne nous a pas été permis jusqu'alors de constater?

Nous croyons que le Mezium sulcatum de Redtenbacher (Faun. Austr., 2º éd., p. 559) doit se rapporter au M. affine.

# 2. Mezium sulcatum. Fabricius.

Ovalaire-allongé, lisse, d'un brun-roux, brillant. Tête, prothorax et pieds recouverts d'une très-dense pubescence laineuse et d'un flave-argenté. Prothorax longitudinalement bicaréné sur son milieu, avec les carènes formant antérieurement une fossette profonde; muni de chaque côté à la basc d'une dent oblique, élevée. Élytres globuleuses, convexes, brillantes, lisses et glabres.

Ptinus sulcatus. Fabricius, Syst. Ent., t. I, p. 241; — id., Sp. Ins., t. I, p. 37;— Schoenhen, Syn. Ins., t. I, II, 110, 10.

PATRIE. Le Portugal.

Obs. Cette espèce, que nous n'avons pas vue, semble différer de la précédente par les carènes dorsales du prothorax moins parallèles et plus fortement relevées en arrière en forme de dents; par ses élytres plus allongées et moins dilatées postérieurement.

Comme il est douteux qu'elle se trouve en France, nous nous sommes bornés à traduire la phrase diagnostique qu'en a donnée M. Boieldieu.

Jacquelin Du Val, dans son catalogue (p. 165), rapporte au Mezium sulcatum le Gibbium hirticolle de Laporte de Castelnau, et celui-ci l'indique de Paris; mais nous ne croyons pas qu'il y ait jamais été rencontré, à moins d'y avoir été importé parmi des denrées commerciales. (Laporte de Castelnau, Hist. Nat. Ins. col., t. 1, p. 297, 3.)

Genre Gibbium, Gibbie. Scopoli.
Scopoli., Intr. Hist. Nat., 508.
Etymologie: gibba, bosse.

CARACTÈRES. Corps fortement gibbeux, obovalaire, aptère dans les deux sexes.

Tête verticale ou subverticale, un peu moins large que la partie antérieure du prothorax, assez fortement engagée dans celui-ci. Front assez étroit supérieurement, avec la région de l'épistome peu saillante. Les joues et les tempes ne faisant qu'une seule pièce très-développée en dehors des yeux et des antennes. Labre grand, en trapèze fortement transverse, largement tronqué ou parfois à peine échancré en avant. Mandibules courtes, robustes, subtrigones, arquées en dehors, terminées en pointe, munies d'une dent obtuse vers le milieu de leur tranche interne. Palpes maxillaires à dernier article au moins aussi long que les deux précédents réunis, fusiforme-acuminé: les deuxième et troisième courts, obconiques, subégaux: le premier grêle, peu visible. Palpes labiaux à troisième article grand, en ovale subacuminé: les deux précédents courts.

Yeux très-petits, déprimés, subovalaires, un peu obliques, peu distants, situés sur le milieu du front au-dessus des insertions des antennes, à une certaine distance du vertex et des côtés de la tête.

Antennes longues, subcomprimées, épaisses à leur base, graduellement subatténuées vers leur extrémité; rapprochées à leur insertion où elles sont séparées entre elles par un intervalle très-étroit et tranchant; insérées sur le milieu du front, bien en avant et au-dessous des yeux, dans une cavité profonde et subarrondie; à premier article subovalaire : le deuxième à peine aussi long mais un peu plus large au sommet que le précédent : le troisième évidemment plus long que ceux entre lesquels il se trouve : les suivants suboblongs, presque subégaux : le dernier visiblement plus long que le pénultième.

Prothorax très-court, en forme de tronçon de cône fortement transverse; de niveau avec le vertex à son bord antérieur; obliquement coupé en avant, subangulaire sur le milieu de sa base; glabre, lisse et uni sur sa surface; avec la partie réfléchie des côtés rétrécie en forme de lobe subparallèle et arrondi au sommet.

Ècusson nul.

Élytres pas plus larges à leur base que la base du prothorax, obovalaires, fortement gibbeuses ou renslées en forme d'ampoule; entièrement lisses et unies sur leur surface; latéralement comprimées; très-fortement réfléchies en dessous sur les côtés et postérieurement de manière à refouler considérablement la plupart des parties de la page inférieure du corps, réduite alors à une très-faible surface. Épaules tout à fait effacées.

Prosternum presque nul au-devant des hanches antérieures, à lame médiane assez enfouie et rétrécie entre celles-ci en forme d'angle mousse. Lame médiane du mésosternum non saillante, un peu enfouie, en forme de triangle un peu rétréci mais paraissant mousse au sommet. Métasternum assez petit, mais en tous cas plus développé dans son milieu que le premier arceau ventral, angulairement avancé entre les hanches intermédiaires, presque droit ou à peine échancré en arrière entre les hanches postérieures (1).

Hanches petites, subarrondies, les antérieures et intermédiaires assez saillantes et légèrement écartées : les postérieures subdéprimées, assez distantes l'une de l'autre, situées tout à fait sur les côtés du métasternum, joignant le bord réfléchi des élytres.

Ventre ramassé, avec les quatre premiers arceaux courts : le dernier grand, en hémicycle, beaucoup moins long que tous les précédents réunis.

Pieds très-allongés, assez robustes. Trochanters très-développés, allongés : les antérieurs et intermédiaires un peu plus longs que la moitié des cuisses : les postérieurs encore plus grands, subcomprimés, presque aussi ou un peu moins longs que les cuisses. Celles-ci débordant de beaucoup les côtés du corps, latéralement subcomprimées, graduellement élargies vers leur extrémité en massue subcomprimée et arrondie au bout, sensiblement recourbées avant le sommet de leur tranche inférieure, brièvement rainurées en dessous vers leur extrémité : les antérieures et intermédiaires, vues de dessus leur tranche supérieure, paraissant à peine, les postérieures

<sup>(1)</sup> Dans ce genre, les élytres étant encore plus fortement réfléchies en dessous, les parties latérales soit du médipectus, soit du postpectus, deviennent insignifiantes ou impossibles à définir. Néanmoins on aperçoit sur les côtés, entre les hanches antérieures et intermédiaires, une petite pièce pubescente, triangulaire et qui semble être l'épisternum du médipectus, et en outre, en dehors de celle-ci, sous les épaules, une autre piece en onglet sublongitudinal, et qui nous paraît en être l'épimère. En effet, elle en occupe la place; mais par sa nature lisse et glabre et par sa couleur roux de poix brillant, elle semblerait aussi être un appendice du lobe inférieur du prothorax.

sensiblement cambrées en dedans. Tibias graduellement élargis vers leur extrémité, depuis la base dans les antérieurs et intermédiaires, seulement dans leur dernier tiers dans les postérieurs; paraissant assez robustes par l'effet de la longue et épaisse frange qui garnit leur tranche supérieure, avec ladite frange comme partagée en deux séries dans sa dernière moitié par un sillon pratiqué dans son épaisseur (1); armés au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons assez distincts, subparallèles : tibias antérieurs et intermédiaires un peu plus longs que les cuisses, un peu recourbés en arrière vers leur extrémité : les postérieurs plus grêles, beaucoup plus longs que les cuisses, sensiblement recourbés en dedans et en dessous après leur milieu (2). Tarses courts, latéralement comprimés, paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, assez étroits et sublinéaires, et vus par côté assez épais et graduellement rétrécis de la base à l'extrémité; avec les quatre premiers articles graduellement plus courts : le premier des postérieurs toujours plus long que large : le dernier oblong, un peu plus long que le précédent. Ongles petits, grêles, faiblement arqués, bien distincts.

Oss. Le gibbium scotias, sur lequel est fondé ce genre, hante nos habitations. Il affecte la forme et la couleur d'une très-grosse puce ou bien encore celle de certains Acarides.

Ce genre diffère du genre Mezium, outre la sculpture de son prothorax, par la région de l'épistome moins relevée; par les proportions relatives des trois premiers articles des antennes; par la position des yeux; par ses élytres sans bourrelet écailleux à la base, encore plus fortement réfléchies en dessous; par la page inférieure du corps plus réduite; par la lame médiane du mésosternum moins saillante; par le dernier arceau ventral moins développé; par ses pieds encore plus allongés, à trochanters beaucoup plus grands, surtout les postérieurs; par ses cuisses moins rainurées en dessous; par ses tibias distinctement sillonnés sur leur tranche supérieure, etc.

<sup>(1)</sup> Ces sillons pratiqués dans l'épaisseur des franges, moins prolongés sur les tibias postérieurs, sont situés un peu en dedans de la tranche supérieure, et servent sans doute à loger les tarses quand ceux-oi se redressent en arrière.

<sup>(2)</sup> C'est le seul genre où les tibias postérieurs se recourbent en dessous; mais ce caractère est quelquefois moins prononcé chez certains individus.

## 1. Gibbium scotias. Fabricius.

Obovalaire, attinué en avant, très-convexe, d'un roux-brunâtre très-brillant. Antennes subatténuées à leur extrémité, à troisième article plus grand que ceux qui lui sont contigus. Front canaliculé, finement pubescent. Joues finement et longitudinalement ridées. Prothorax glabre et lisse, très-court, en angle très-ouvert à sa base. Elytres gibbeuses, entièrement glabres et lisses. Antennes et pieds densement subécailleux et jaunâtres. Pieds très-allongés. Tarses courts.

Ptinus scotias. Fabricius, Syst. El., t. I, p. 327, 14; — Illiger, Kæf. Preuss, I, p. 348, 7; — Olivier, Ent., t. II, nº 17, p. 9, 9, pl. 1, fig. 2; — Panzer, Faun. Germ. 5, 8.

Gibbium scotias, Kugelann, în Schn. Mag., p. 302, 1; — Sturm, Deuts. Faun., t. XII, p. 32, 1, pl. 247; — Redtenbacher, Faun. Austr., 2° édit., p. 859; — Boieldieu, Mon. Ptin., Ann. Soc. Fr., 1856, t. IV, p. 678; — Jacquelin Du Val., Gen. Col. Eur., t. III, pl. 52, fig. 260.

Corps obovalaire, très-convexe, atténué en avant.

Tête verticale, un peu oblongue, un peu moins large que la partie antérieure du prothorax, d'un noir-brunâtre assez brillant. Front plan, pas plus large entre les yeux que l'espace compris entre ceux-ci et les côtés de la tête; presque lisse ou parfois obsolètement rugueux; creusé sur sa ligne médiane d'un canal fin, souvent plus profond et plus large dans son milieu, de manière à former entre les yeux une fossette allongée et lancéolée; revêtu d'une fine pubescence déprimée, courte, assez brillante, jaunâtre, plus dense et plus apparente en avant, étendue sur la tranche interantennaire et sur toute la région de l'épistome. Joues et tempes ne formant qu'une seule et grande pièce oblongue, subverticale, finement et sublongitudinalement ridée ou striée, densement et brièvement pubescente à sa partie inférieure. Labre rugueux, noir ou brun, densement cilié en avant de soies dorées et brillantes. Mandibules d'un noir de poix, ruguleuses et ciliées à léur base; lisses, glabres et brillantes à leur extrémité. Palpes testacés.

Yeux petits, déprimés, remontés sur le front au-dessus des insertions des

antennes, subovalaires, assez brillants, brunâtres, à facettes peu marquées. Antennes un peu moins longues que le corps, latéralement subcomprimées; épaisses à leur base et graduellement subatténuées vers leur extrémité, surtout vues de côté; revêtues d'une pubescence déprimée, subécailleuse, très-dense, un peu brillante et d'un jaune d'argile; avec le premier article à moitié enchâssé dans la cavité antennaire, subovalaire mais subangulairement prolongé à son sommet interne : le deuxième à peine aussi grand, un peu plus large à son extrémité que le premier, suboblong, obconique ou triangulaire : le troisième oblong, évidemment plus long que ceux entre lesquels il se trouve, subcylindrico-conique; les quatrième à dixième suboblongs, subégaux mais paraissant graduellement plus allongés par le fait qu'ils deviennent graduellement plus étroits, graduellement plus parallèles sur leurs tranches; le dernier allongé, sensiblement plus long que le pénultième, subcylindrico-fusiforme, fortement rétréci et acuminé au sommet.

Prothorax très-court, fortement transverse, en forme de tronçon de cône; paraissant, vu de dessus, à peine aussi long dans son milieu que la moitié de sa largeur à la base; beaucoup plus étroit en avant, avec les côtés obliques et rectilignes; à bord antérieur obliquement coupé mais paraissant carrément tronqué vu de dessus; prolongé en arrière dans son milieu en angle très-ouvert, avec les angles postérieurs paraissant un peu aigus vus de dessus; d'un roux de poix plus ou moins rembruni le long du bord antérieur; entièrement lisse, glabre et brillant.

Ecusson nul ou indistinct.

Elytres obovalaires, fortement gibbeuses, subatténuées à leur base où elles ne sont pas plus larges que le prothorax; assez fortement arrondies sur leurs côtés après leur milieu; fortement renslées et largement arrondies postérieurement; latéralement comprimées et fortement résléchies en dessous dans tout leur pourtour extérieur; à angle apical faiblement et étroitement relevé, ou largement tronqué ou légèrement subangulaire; très-convexes en dessus; d'un roux de poix très-brillant; entièrement glabres et lisses, avec pourtant la tranche extérieure très-finement et brièvement ciliée en dessous.

Dessous du corps réduit à une très-faible surface; garni d'une très-dense pubescence tomenteuse et jaunâtre. Lame du mésosternum non saillante, à pubescence plus longue. Métasternum assez petit, déprimé ou même sub-excavé, offrant sur son milieu une large houppe de soies plus longues, un peu plus pâles et assez brillantes.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement écartées l'une de l'autre; les postérieures assez distantes, situées contre le bord inférolatéral des élytres.

Ventre subdéprimé, à intersections rectilignes; avec les quatre premiers arceaux courts; le dernier grand, semi-lunaire, un peu moins long que les trois précédents réunis.

Pieds très-allongés, assez robustes, entièrement recouverts d'une pubescence déprimée, subécailleuse, assez brillante et d'un jaune d'argile. Trochanters postérieurs presque aussi longs que les cuisses. Celles-ci subélargies vers leur extrémité en massue comprimée et subarrondie au sommet. Tibias assez épais, garnis sur leur tranche supérieure d'une forte et épaisse frange de soies un peu frisées, un peu inclinées et jaunâtres, laquelle frange est partagée en deux séries, par un sillon à fond brunâtre, sur la seconde moitié et un peu en dedans dans les antérieurs et intermédiaires, et sur le dernier tiers seulement dans les postérieurs; les antérieurs et intermédiaires un peu plus longs, les postérieurs beaucoup plus longs que les cuisses; ceux-ci sensiblement recourbés un peu en dedans et surtout en dessous vers ou après leur milieu. Tarses beaucoup plus courts que les tibias, latéralement comprimés; avec les quatre premiers articles graduellement plus courts, assez étroits et obconiques vus de dessus, assez larges et triangulaires vus de côté; le premier des postérieurs néanmoins toujours plus long que large; les premier à quatrième prolongés en dessous à leur sommet en angle aigu et un peu recourbé ; le dernier oblong, un peu plus long que le précédent, comprimé, voûté ou arqué sur sa tranche supérieure. Ongles petits, grêles, faiblement arqués, bien distincts.

PATRIE. Cette espèce se rencontre dans presque toute la France, dans les greniers, dans les armoires de nos habitations.



# TABLE ALPHABÉTIQUE



| EUROSTUS, M. et R        | 185 | dilophus, Illigen 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frigidus, Boieldieu      | 191 | farinosus, Boirlieu 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| submetallicus, Fairmaire | 188 | irroratus, Kiesenwetter 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EPAULOECUS, M. et R      | 108 | loboderus, Schaum 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| crenatus, Fabricius      | 200 | mitidus Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lutosus, M. et R         | 203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GIBBIENS                 | 211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GIBBIUM, SCOPOLI         | 219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| scotias, Fabricius       | 222 | sg. Gynopterus, M. et R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HÉDOBIAIRES              | 23  | Aubei, Boieldieu 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HEDOBIA, LATREILLE       | 24  | dubius, Sturm 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pubescens, Fabricius     | 27  | Duvalii, LAREYNIE 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mezium, Curtis           | 211 | germanus, Fadricius 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| offine Downson           | 214 | sexpunctatus, PANZER 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sulcatum, Fabricius      | 218 | variegatus, Rossi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NIDTUG PAIRI DANG        | 192 | sg. Heteroplus. M. et R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| alakutus tu              | 192 | pusillus, Sturm 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hololouena E             | 195 | , we would be a constant of the constant of th |
|                          |     | sg. Ptinus vrais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nitpus, J. DU VAL        | 204 | bicinctus, Sturm 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gonospermi, J. Du Val    | 204 | brunneus, Duftschidt 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PTINAIRES                | 48  | debilicornis, Boieldieu 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PTINATES                 | 49  | elegans, FABRICIUS 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PTINIENS                 | 23  | fur, Linné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PTINOMORPHUS, M. et R    | 31  | intermedius, Boieldieu 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| angustatus, Brisout      | 44  | italicus, Aragona 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| imperialis, Linné        | 34  | latro, Fabricius 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| regalis, Duftschmidt     | 39  | lepidus, VILLA 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PTINUS, LINNÉ            | 50  | Lucasi, Boieldieu 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sg. Eutophrus, M. et R.  |     | obesus, Lucas 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| alpinus, Boieldieu       | 64  | ornatus, Muller 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CIRO                     | 4   | 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| phlomidis, Kiesenwetter  |   | 134 | bidens, OLIVIER            | 179 |
|--------------------------|---|-----|----------------------------|-----|
| perplexus, M. et R       |   |     | minutus, LAPORTE           | 185 |
| pulchellus, Boieldieu.   |   |     | pulchellus, Boieldieu      | 185 |
| pilosus, MULLER          | • | 164 | raptor, Sturm              | 174 |
| rufipes, FABRICIUS       |   | 110 | TIPNATES                   | 174 |
| Spitzyi, VILLA           |   | 130 | Tipnus, J. Du Val          | 204 |
| subpilosus, Sturm        |   | 168 | albopictus, Wollaston.     | 210 |
| testaceus, OLIVIER.      |   |     | exiguus, Boieldieu         |     |
| timidus, Brisout         |   |     | sg. Sphaericus. Wollaston. |     |
| sg. Cyphoderes, M. et R. |   |     | AB 3 M 9 90                | 209 |

# ERRATA

Page 479, lig. 7, bibens, lisez: bidens.

LYON. - IMPRIMERIE PITRAT AINÉ, REE GENTIL, 4.

# EXPLICATION DES PLANCHES

#### Planche I.



#### GENRE HEDOBIA

- Fig. 1. Tête et prothorax, vus de face, de l'Hedobia pubescens.
  - 2. Silhouette grossie de l'Hedobia pubescens.
  - 3. Ventre de l'Hedobia pubescens ♀.
  - 4. Mandibule de l'Hedobia pubescens.
  - 5. Palpe maxillaire de l'Hedobia pubescens.
  - 6. Tibia et tarse postérieurs de l'Hedobia pubescens (ce dernier vu de dessus).
  - 7. Tête et prothorax, vus de profil, de l'Hedobia pubescens.
  - 8. Antenne de l'Hedobia pubescens &.
  - 9. Antenne de l'Hedobia pubescens ♀.

## G Hedobia

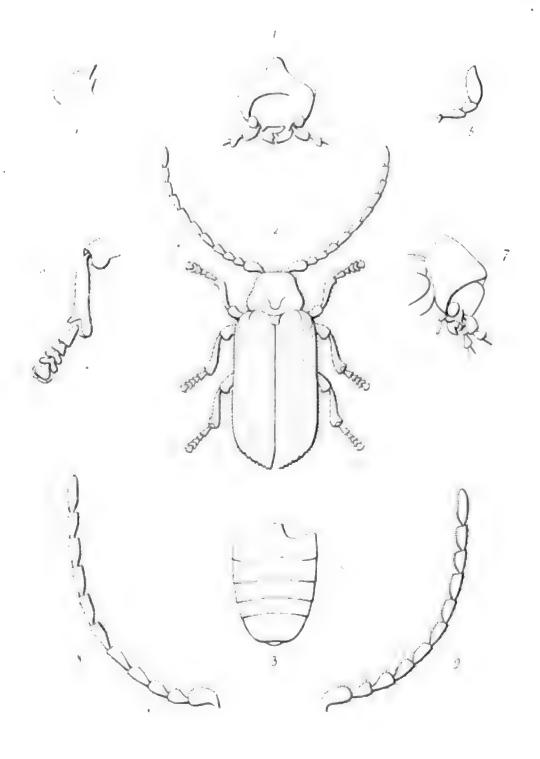

C. Ren del.

Imp Fugere

Dechaud sc.





### Planche II.

#### GENRE PTINOMORPHUS

- Fig. 1. Tête et prothorax, vus de face, du Ptinomorphus imperialis.
  - 2. Silhouette grossie du Ptinomorphus regalis.
  - 3. Mandibule du Ptinomorphus imperialis.
  - 4. Palpe maxillaire des Ptinomorphus imperialis et regalis.
  - Tibia et tarse postérieurs (ce dernier vu de dessus) du Ptinomorphus imperialis (et aussi du regalis).
  - 6. Tibia et tarse postérieurs (ce dernier vu de dessus) du Ptinomorphus angustatus.
  - 7. Tête et prothorax, vus de profil, du Ptinomorphus imperialis.
  - 8. Tête et prothorax, vus de profil, du Ptinomorphus regalis.
  - 9. Tête et prothorax, vus de profil, du Ptinomorphus augustatus.
  - 10. Derniers articles des antennes du Ptinomorphus regalis o'.
  - 11. Derniers articles des antennes du Ptinomorphus regalis ?.

## GIBBICOLLES.

Pl.II.

# G. Pünomorphus.

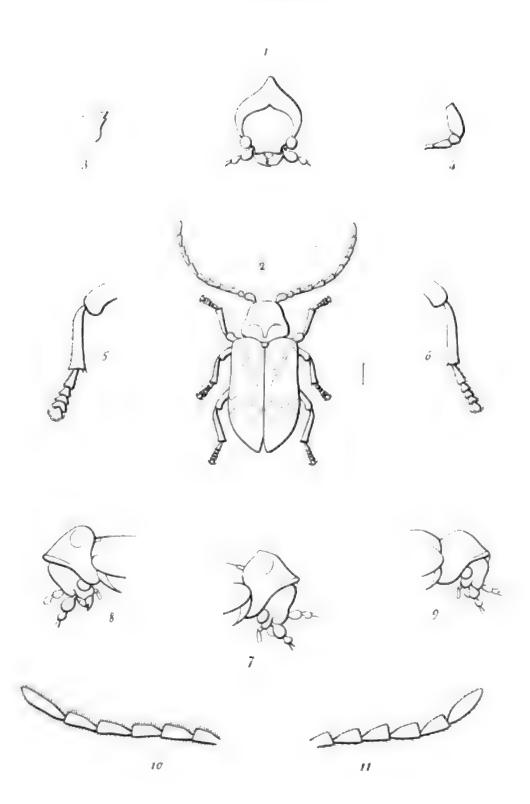

C Roy dol

Imp. Fugire

Dochaud sc.



•



#### Planche III.

### SOUS-GENRE EUTAPHRUS

- Fig. 1. Prothorax, vu de dessus, de l'Eutaphrus irroratus.
  - 2. Silhouette grossie de l'Eutaphrus loboderus Q.
  - 3. Silhouette grossie de l'Eutaphrus nitidus 9.
  - 4. Palpe maxillaire dans le sous-genre Eutaphrus.
  - 5. Lames des prosternum et mesosternum dans le sous-genre Eutaphrus (Eutaphrus irroratus).
  - 6. Prothorax, vu de face, de l'Eutaphrus loboderus ♀.
  - 7. Tarse postérieur de l'Eutaphrus irroratus.
  - 8. Tarse postérieur de l'Eutaphrus loboderus.
  - 9. Prothorax, vu de face, de l'Eutaphrus Reichei ♀.
  - 10. Prothorax, vu de face, de l'Eutaphrus nitidus ?.
  - 11. Tête et prothorax, vus de face, de l'Eutaphrus irroratus ?.
  - 12. Ventre des Eutaphrus (Eutaphrus irroratus).

## S.G. Eutaphrus.

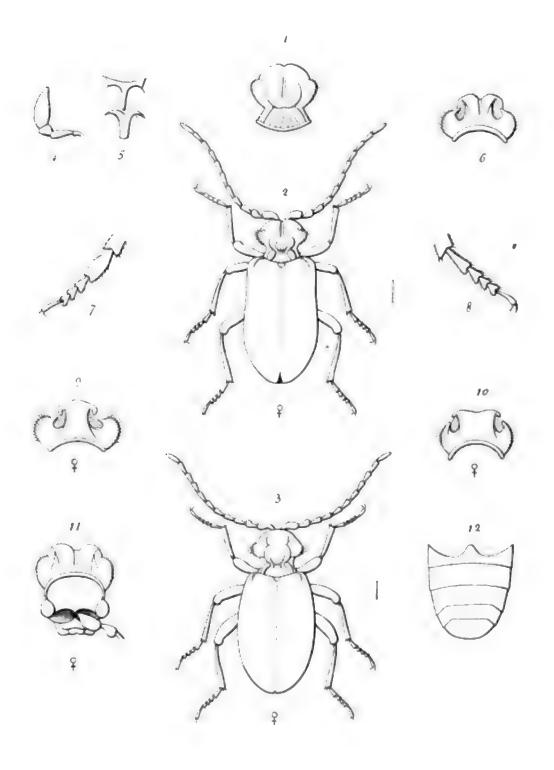

! Roy del.

Imp. Fugere .

Dechaud so.

### Planche IV.

### SOUS-GENRE GYNOPTERUS

- 1. Tête et prothorax, vus de face, du Gynopterus germanus ?. Fig.
  - 2. Silhouette grossie du Gynopterus germanus &.
  - 3. Dessous du postpectus et ventre du Gynopterus germanus ♀.
  - 4. Palpe maxillaire des Gynopterus germanus. variegatus et sexpunctatus.
  - 5. Palpe maxillaire du Gynopterus Aubei.
  - 6. Prothorax, vu de face, du Gynopterus variegatus.
  - 7. Prothorax, vu de face, du Gynopterus sexpunctatus.
  - 8. Proportions des trois premiers articles des antennes du Gynopterus germanus.
  - 9. Proportions des trois premiers articles des antennes des Gynopterus variegatus, sexpunctatus et Aubei.
  - 10. Tarse et éperons postérieurs chez les & du Gynopterus variegatus.
  - 11. Tarse et éperons postérieurs chez les & des Gynopterus sexpunctatus et Aubei.
  - 12. Prothorax, vu de face, du Gynopterus Aubei.
  - 13. Prothorax, vu de face, du Gynopterus dubius.
  - 14. Pied postérieur du Gynopterus germanus o'.
  - 15. Pied postérieur du Gynopterus dubius o.
  - 16. Derniers articles des antennes du Gynopterus variegatus o'.
  - 17. Derniers articles des antennes du Gynopterus variegatus 🧘 .
  - 18. Lames des prosternum et mesosternum du Gynopterus germanus.
  - 19. Lames des prosternum et mesosternum du Gynopterus variegatus.
  - 20. Lames des prosternum et mesosternum du Gynopterus sexpunctatus.
  - 21 Lames des prosternum et mesosternum du Gynopterus dubius.

S.G. Gynopterus.

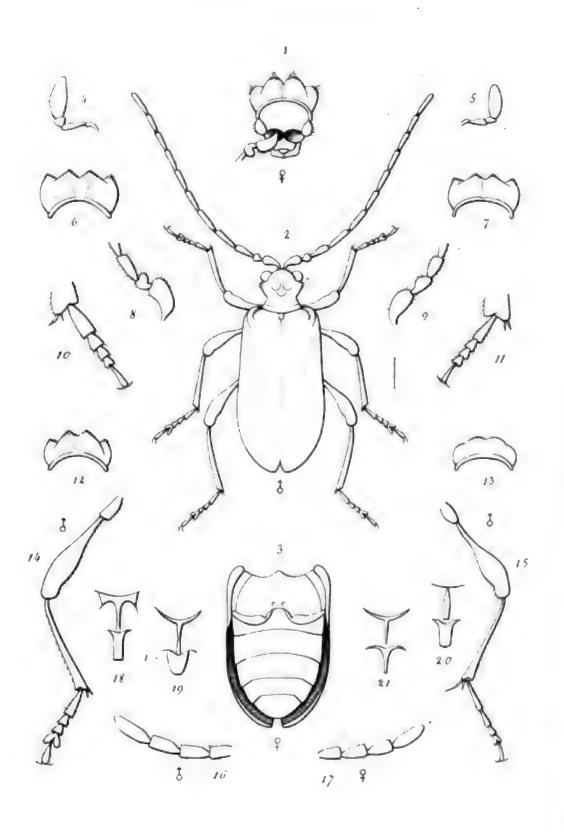

C. Roy dol.

Imp Fugere .

Dechand so.





#### Planche V.

#### SOUS-GENRE HETEROPLUS

- Fig. 1. Prothorax, vu de face, de l'Heteroplus pusillus.
  - 2. Silhouette grossie de l'Heteroplus pusillus &.
  - 3. Dessous du postpectus et du ventre de l'Heteroplus pusillus ?.
  - 4. Palpe maxillaire de l'Heteroplus pusillus.
  - 5. Lames des prosternum et mesosternum de l'Heteroplus pusillus.
  - 6. Trochanter, cuisse, tibia et éperons postérieurs (et intermédiaires)
     de l'Heteroplus pusillus o.
  - 7. Trochanter, cuisse, tibia et éperons postérieurs (et intermédiaires)
     de l'Heteroplus pusillus ♀.
  - 8. Tarse postérieur, vu de dessus, de l'Heteroplus pusillus ♀.
  - 9. Tarse postérieur, vu de dessus, de l'Heteroplus pusillus &.
  - 10. Antenne de l'Heteroplus pusillus &.
  - 11. Antenne de l'Heteroplus pusillus Q.

## S.G. Heteroplus

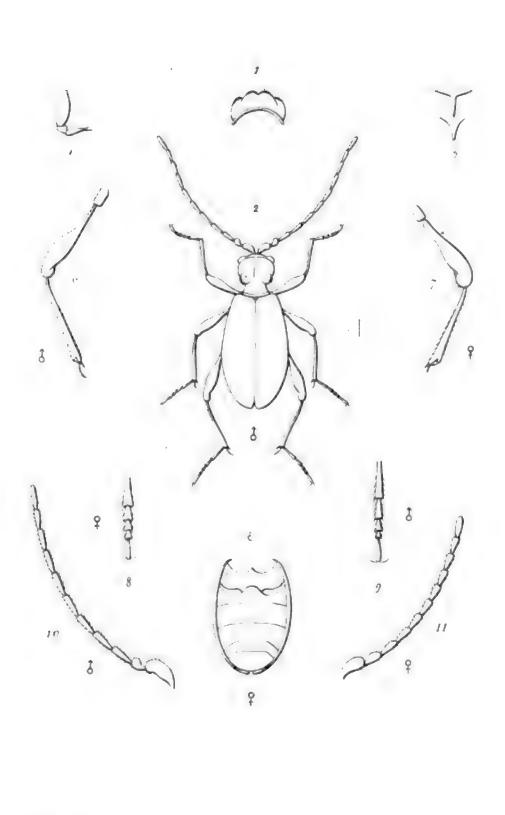

C Roy dol

Imp. Fugere

Destand or





### Planche VI.

### PTINUS VRAIS. - PREMIÈRE SUBDIVISION

- Fig. 1. Tête, vue de face, de la plupart des Ptinus.
  - 2. Silhouette grossie du Ptinus italicus o.
  - 3. Silhouette grossie du Ptinus italicus ♀.
  - 4. Palpe maxillaire de la plupart des Ptinus de la première subdivision.
  - 5. Lames des prosternum et mesosternum des Ptinus italicus et rufipes &.
  - 6. Prothorax, vu de face, du Ptinus italicus o\*.
  - 7. Prothorax, vu de face, Ptinus italicus 9.
  - 8. Premiers articles des antennes du Ptinus italicus &.
  - 9. Premiers articles des antennes du Ptinus italicus ♀.
  - 10. Pied postérieur du Ptinus italicus & (et à peu près aussi du Ptinus rusipes o').
  - 11. Pied postérieur du Ptinus italicus ♀ (et à peu près aussi du Ptinus rufipes ♀).
  - 12. Prothorax, vu de face, du Ptinus rufipes o.
  - 13. Prothorax, vu de face, du Ptinus rufipes ♀ .
  - 14. Antennes du Ptinus rufipes o.
  - 15. Antenne du Ptinus rufipes ♀.

# G. Ptinus vrais.

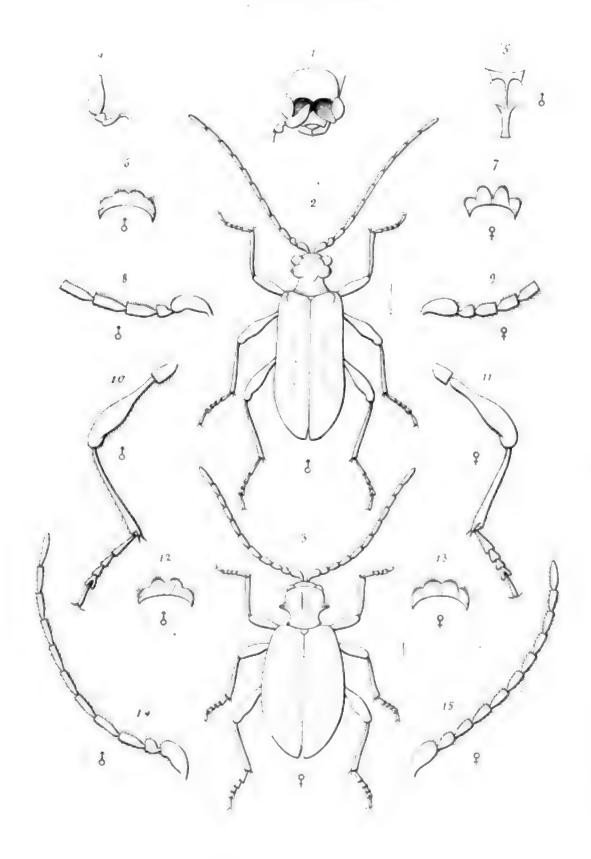

C. Rey del.

Imp. Fugere

Dochaud so.





#### Planche VII.

### PTINUS VRAIS. - PREMIÈRE SUBDIVISION

- Fig. 1. Dessous du postpectus et du ventre du Ptinus ruspes o.
  - 2. Dessous du ventre du Ptinus italicus &.
  - 3. Dessous du postpectus et du ventre du Ptinus rusipes ?.
  - 4. Dessous du ventre du Ptinus italicus 9.
  - 5. Prothorax, vu de face, du Ptinus ornatus (et aussi du lepidus).
  - 6. Lames des prosternum et mesosternum du Ptinus ornatus o.
  - 7. Lames des prosternum et mesosternum du Ptinus ornatus ?.
  - 8. Pied postérieur du Ptinus ornatus o.
  - 9. Pied postérieur du Ptinus lepidus o.
  - 10. Premiers articles des antennes du Ptinus lepidus o.
  - 11. Premiers articles des antennes du Ptinus lepidus ?.
  - 12. Sommet des élytres du Ptinus ornatus o.
  - 13. Sommet des élytres du Ptinus lepidus o.
  - 14. Antenne du Ptinus ornatus o.
  - 15. Antenne du Ptinus ornatus ♀.

## G. Ptinus vrais.

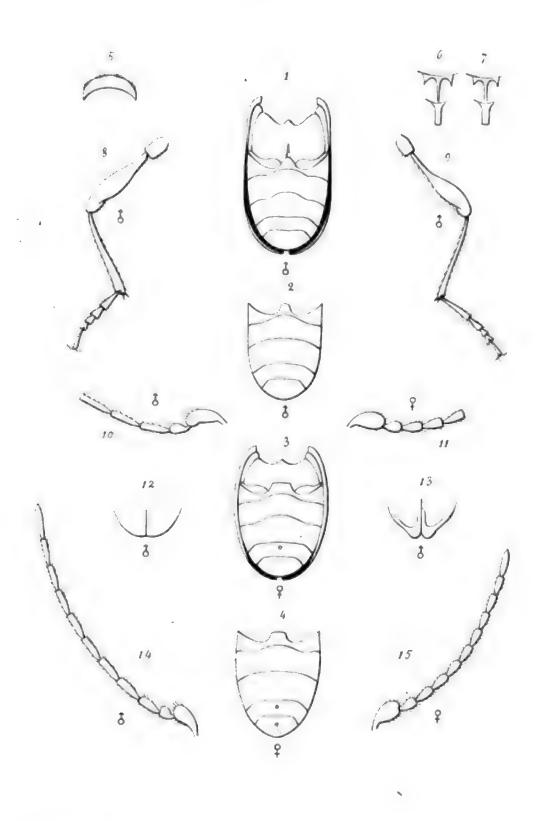

C Rey del.

Imp. Fugere

Dechaud sc.





GIBB.

45

### Planche VIII.

### PTINUS VRAIS. - DEUXIÈME SUBDIVISION

- Fig. 1. Dessous du postpectus et du ventre du Ptinus fur o'.
- \_ 2. Dessous du postpectus et du ventre du Ptinus brunneus
- 3. Dessus du prothorax du Ptinus fur.
- 4. Palpe maxillaire de la plupart des Ptinus de la deuxième subdivision.
- 5. Mandibule de la plupart des Ptinus.
- 6. Prothorax, vu de face, du Ptinus Spitzyi ♀ .
- 7. Prothorax, vu de face, du Ptinus fur 2.
- 8. Proportions des premiers articles des antennes chez les ♀ des Ptinus Spitzyi et fur.
- 9. Proportions des premiers articles des antennes chez les Q de la plupart des Ptinus suivants.
- 10. Épaule du Ptinus Spitzyi 🤉 .
- 11. Épaule du Ptinus fur 9.
- 12. Pied postérieur du Ptinus Spitzyi o".
- 13. Pied postérieur du Ptinus fur o.
- 14. Antenne du Ptinus Spitzyi &.
- 15. Antenne du Ptinus fur c.
- 16. Pied postérieur du Ptinus latro ♀.
- 17. Pied postérieur du Ptinus bicinctus ?.
- 18. Prothorax, vu de face, du Ptinus latro Q.
- 19. Prothorax, vu de face, du Ptinus brunneus ?
- 20. Prothorax, vu de face, du Ptinus bicinctus ?
  21. Effet des soies sur le dos des élytres, vues de profil, chez les ?
  des Ptinus bicinctus et et latro.

## G. Ptinus vrais.

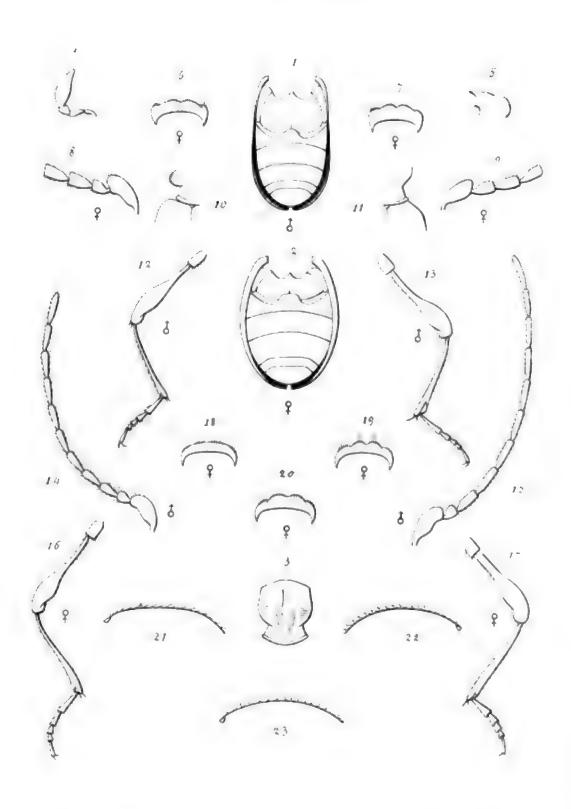

C. Roy del

Imo. Fugire.

Dechaud sc.



•

- 22. Effet des soies sur le dos des élytres, vues de profil, chez les 2 des Ptinus brunneus et testaceus.
- 23. Effet des soies sur le dos des élytres, vues de profil, chez les Q des Ptinus perplexus, pilosus et subpilosus.



### Planche IX.

# PTINUS VRAIS. — DEUXIÈME SUBDIVISION

| 1. Silhouette grossie du Ptinus perplexus ?              |
|----------------------------------------------------------|
| 2 Prothorax, vu de face, du Plinus lestaceus O           |
| 2 Prothorax, vu de face, du Ptinus testaceus 😙           |
| 4. Premiers articles des antennes du Ptinus latro o      |
| 5. Premiers articles des antennes du Ptinus latro 9.     |
| 6. Premiers articles des antennes du Ptinus testaceus o  |
| 6. Premiers articles des antennes du Ptinus testaceus ?  |
| 7. Premiers articles des antennes du Ptinus testaceus ?  |
| (et à peu près aussi des brunneus et subpilosus ?)       |
| 8. Premiers articles des antennes du Ptinus subpilosus o |
| 9. Premiers articles des antennes du Ptinus perpientes   |
| 10 Died postérieur du Ptinus testaceus o.                |
| 11 Pied postérieur des Ptinus testaceus et brunneus 4.   |
| 12. Prothorax, vu de face, du Ptinus subpilosus o'.      |
| 13. Prothorax, vu de face, du Ptinus subpilosus ?        |
| 14. Premiers articles des antennes du Ptinus pilosus ?   |
| 14. Premiers attieres des antennes nilosus ?             |
| 15. Pied postérieur du Ptinus pilosus ?                  |
| 16. Pied postérieur du Ptinus perplexus ?                |
| 17. Pied postérieur du Ptinus subpilosus o               |
| - 18. Pied postérieur du Ptinus subpilosus 🔉 .           |
|                                                          |

### G. Ptinus vrais.

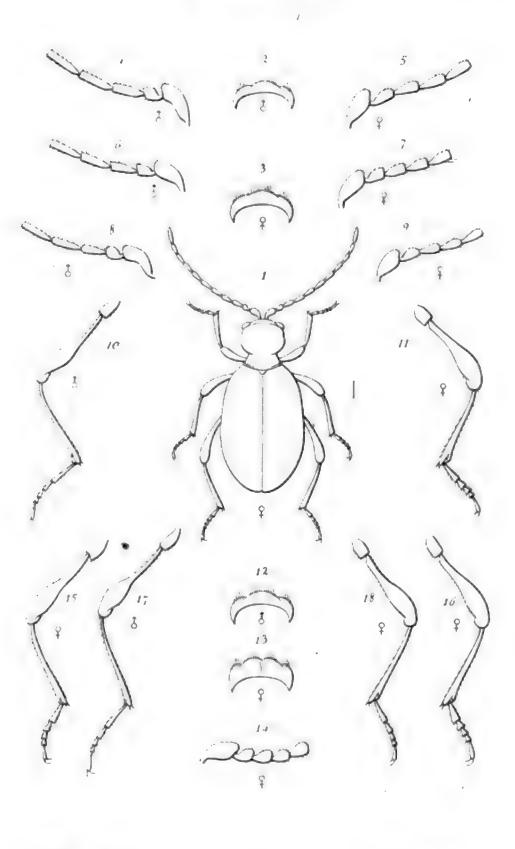

C Rey del

Jones Frances

Dechaud so





### Planche X.

## SOUS-GENRE CYPHODERES

| Fig. | 1. Prothorax, vu de dessus, du Cyphoderes raptor.          |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | 2. Silhouette grossie du Cyphoderes bidens o.              |
|      | 3. Silhouette grossie du Cyphoderes bidens ?               |
| _    | 4. Prothorax, vu de face, du Cyphoderes raptor o.          |
| _    | 5. Prothorax, vu de face, du Cyphoderes raptor ?.          |
| _    | 6. Prothorax, vn de face, du Cyphoderes bidens o.          |
|      | 7. Prothorax, vu de face, du Cyphoderes bidens ?           |
|      | 8. Premiers articles des antennes du Cyphoderes raptor o'. |
|      | 9. Premiers articles des antennes du Cyphoderes raptor     |
|      | 10. Pied postérieur du Cyphoderes raptor o.                |
| _    | 11. Pied postérieur du Cyphoderes raptor ?                 |
|      | 12. Premiers articles des antennes du Cyphoderes bidens o  |
|      | 13. Premiers articles des antennes du Cyphoderes bidens    |
| _    | 13. Premiers articles des antenirs du approprie            |
| _    | 14. Pied postérieur du Cyphoderes bidens o.                |

- 15. Pied postérieur du Cyphoderes bidens ♀.

### S.G. Cyphoderes.

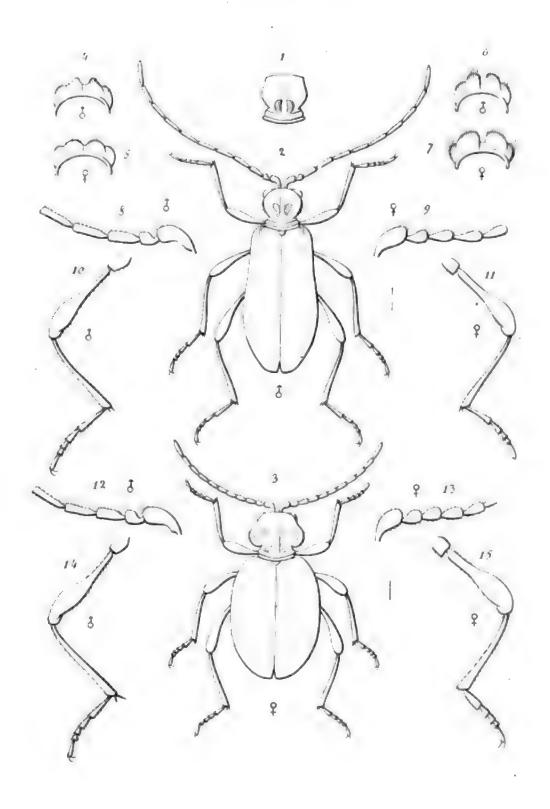

C Roy del.

Dechaud sc

Imp Fugere.





#### Planche XI.

#### GENRES EUROSTUS, NIPTUS

- Fig. 1. Silhouette grossie de l'Eurostus submetallicus.
  - 2. Dessous du postpectus et du ventre de l'Eurostus submetallicus.
  - 3. Tête et prothorax, vus de face, de l'Eurostus submetallicus.
  - 4. Pied postérieur de l'Eurostus submetallicus.
  - 5. Pied postérieur de l'Eurostus frigidus.
  - 6. Antenne de l'Eurostus submetallicus.
  - 7. Antenne de l'Eurostus frigidus,
  - 8. Tête et prothorax, vus de face, du Niptus hololeucus.
  - 9. Palpe maxillaire du Niptus hololeucus.
  - 10. Mandibule du Niptus hololeucus.
  - 11. Antenne du Niptus hololeucus.
  - 12. Pied postérieur du Niptus hololeucus.

# G. Eurostus, Niptus.

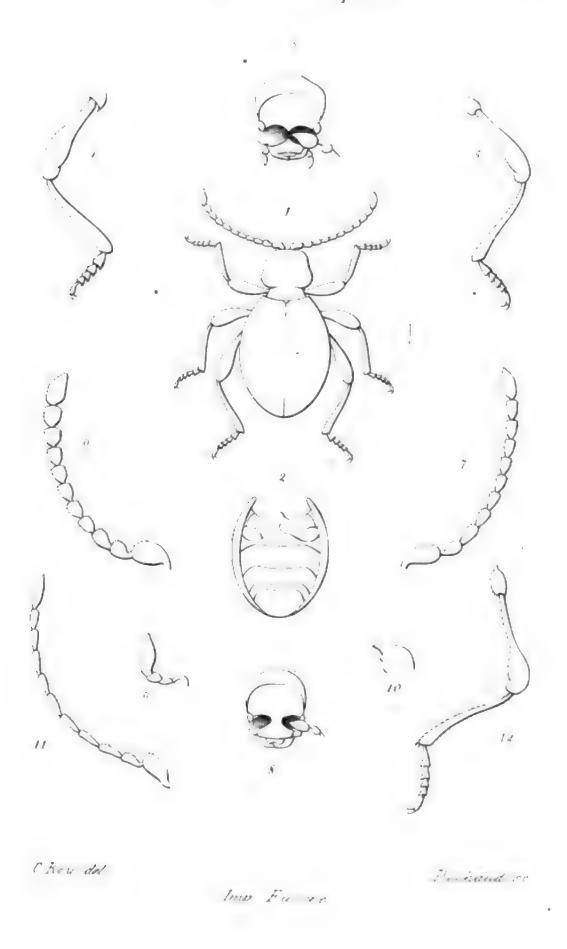





#### Planche XII.

#### GENRES NIPTUS, EPAULOECUS

- Fig. 1. Silhouette grossie du Niptus hololeucus.
  - 2. Dessous du postpectus et du ventre du Niptus hololeucus.
  - 3. Dessous du postpectus et du ventre de l'Epauloecus crenatus.
  - 4. Palpe maxillaire de l'Epauloecus crenatus.
  - 5. Mandibule de l'Epauloecus crenatus.
  - 6. Tête et prathorax, vus de face, de l'Epauloecus crenatus.
  - 7. Silhouette grossie de l'Epauloecus crenatus.
  - 8. Antenne de l'Epauloecus crenatus
  - 9. Pied postérieur de l'Epauloecus crenatus.

G. Niptus, Epsuloecus

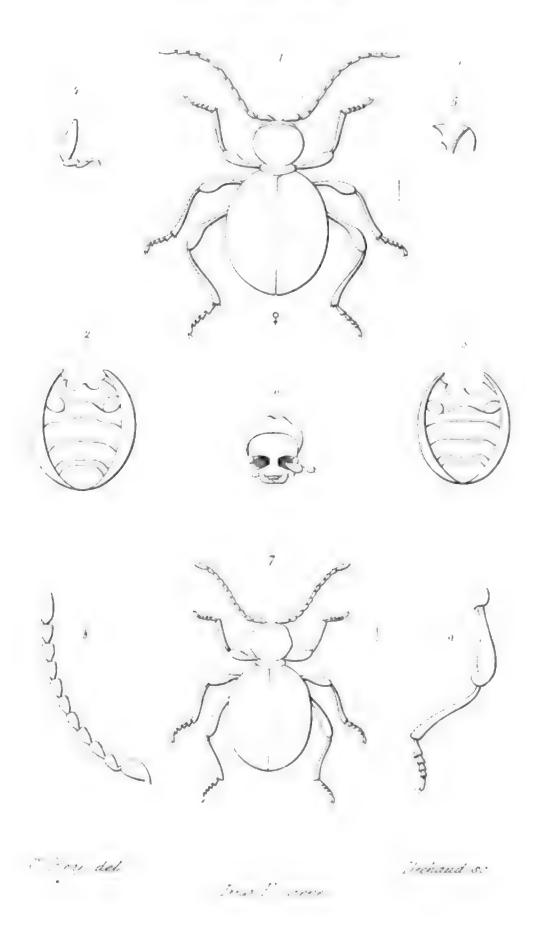



60

-



#### Planche XIII.

#### GENRES TIPNUS, MEZIUM

- Fig. 1. Silhouette grossie du Tipnus exiguus.
  - 2. Dessous du postpectus et du ventre du Tipnus exiguus.
  - 3. Derniers articles des antennes du Tipnus exiguus.
  - 4. Derniers articles des antennes du Sphaericus gibboides.
  - 5. Pied postérieur du Tipnus exiguus.
  - 6. Pied postérieur du Sphaericus gibboides.
  - 7. Tète et prothorax, vus de face, du Tipnus exiguus.
  - 8. Prothorax, vu de face, du Sphaericus gibboides.
  - 9. Prothorax, vu de dessus, du Sphaericus gibboides.
  - 10. Silhouette grossie du Mezium affine.
  - 11. Tête et prothorax, vus de face, du Mezium affine.
  - 12. Premiers articles des antennes du Mezium affine.
  - 13. Cuisse et trochanter postérieurs, vus de côté, du Mezium affine.
  - 14. Tibia et tarse postérieurs, vus de côté, du Mezium affine.
  - 15. Tibia et tarse postérieurs, vus de dessus, du Mezium affine.

## G. Tipnus, Mezium.

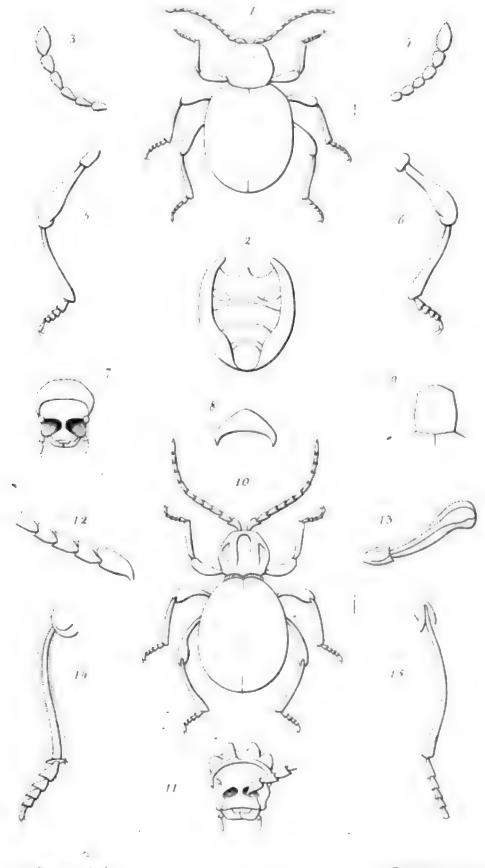

C Key del

Imp. Fugire

Dechaud sc.



#### Planche XIV.

#### GENRES MEZIUM, GIBBIUM

- Fig. 1. Corps, vu de profil, du Mezium affine.
  - 2. Médipectus, postpectus, ventre et partie réfléchie des élytres du Mezium affine.
  - 3. Corps, vu de profil, du Gibbium scotias.
  - 4. Médipectus, postpectus, ventre et partie réfléchie des élytres du Gibbium scotias.
  - 5. Tête et prothorax, vus de face, du Gibbium scotias.
  - 6. Silhouette grossie du Gibbium scotias.
  - 7. Premiers articles des antennes du Gibbium scotias.
  - 8. Cuisse et trochanter postérieurs, vus de côté, du Gibbium scotias.
  - 9. Tibia et tarse postérieurs, vus de côté, du Gibbium scotias.
  - 10. Tibia et tarse postérieurs, vus de dessus, du Gibbium scotias.

### G. Mezium, Gibbium.



C. Roy dol.

Imp. Fugere.

Dechaud sc.







